

title: Veda and Torah: Transcending the Textuality of Scripture

author: Holdrege, Barbara A.

**publisher:** State University of New York Press

isbn10 | asin: 0791416399 print isbn13: 9780791416396 ebook isbn13: 9780585046198

language: English

**subject** Judaism--Relations--Hinduism, Hinduism--Relations--Judaism,

Bible.--O.T.--Pentateuch--Comparative studies, Vedas--Comparative studies, Creation--Comparative studies.

publication date: 1996

**Icc:** BM536.H5H64 1995eb

**ddc:** 291.8/2

**subject:** Judaism--Relations--Hinduism, Hinduism--Relations--Judaism,

Bible.--O.T.--Pentateuch--Comparative studies, Vedas--Comparative studies, Creation--Comparative studies.

cover next page >

intentionally left blank

Page iv

# Veda and Torah Transcending the Textuality of Scripture

Barbara A. Holdrege

State University of New York Press

< previous page page\_iv next page >

Published by State University of New York Press, Albany

© 1996 State University of New York

All rights reserved

Printed in the United States of America

No part of this book may be used or reproduced in any manner whatsoever without written permission. No part of this book may be stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means including electronic, electrostatic, magnetic tape, mechanical, photocopying, recording, or otherwise without the prior permission in writing of the publisher.

For information, address the State University of New York Press, State University Plaza, Albany, N.Y., 12246

Production by Christine Lynch Marketing by Nancy Farrell

Library of Congress Cataloging-in-Publication Data

Holdrege, Barbara A.
Veda and Torah: transcending the textuality of scripture/by
Barbara A. Holdrege.
p. cm.
Includes bibliographical references.
ISBN 0-7914-1639-9. ISBN 0-7914-1640-2 (pbk.)
1. JudaismimRelationsHinduism. 2. HinduismRelation Judaism.
3. Bible. O.T. PentateuchComparative studies. 4. Vedas
Comparative studies. 5. CreationComparative studies. I. Title.
BM536.H5H64 1996
291.8'2dc20
92-42599

CIP

10987654321

< previous page page\_v next page >

To my teacher

< previous page page\_vi next page >

| CONTENTS                                          |            |
|---------------------------------------------------|------------|
| Preface                                           | ix         |
| Introduction                                      | 1          |
| Part 1 The Word in Creation                       |            |
| 1<br>Veda and Creation                            | 29         |
|                                                   | 30         |
| Veda and Creation in Vedic Texts                  |            |
|                                                   | 70         |
| Veda and Creation in Post-Vedic Mythology         | 112        |
| Veda and Creation in the Darsanas                 | 113        |
| 2                                                 |            |
| Torah and Creation                                | 131        |
|                                                   | 132        |
| Torah and Creation in Pre-Rabbinic Texts          |            |
|                                                   | 140        |
| Torah and Creation in Rabbinic Texts              |            |
|                                                   | 196        |
| Torah and Creation in Kabbalistic Texts           |            |
| Comparative Analysis 1 Veda and Torah in Creation | 213        |
| Part 2                                            |            |
| From word to text                                 |            |
| 3<br>Veda and Cognition                           | 227        |
|                                                   | 229        |
| Veda and Cognition in Vedic Texts                 |            |
|                                                   | 243        |
| Veda and Cognition in Post-Vedic Mythology        |            |
| 4 Tanah and Basalatian                            | 252        |
| Torah and Revelation                              | 253<br>255 |
| Torah and Revelation in Rabbinic Texts            | 233        |
| Totali and Revelation in Rabbine Texts            | 315        |
| Torah and Revelation in Kabbalistic Texts         | 313        |
| Comparative Analysis 2                            |            |
| Cognition of Veda and Revelation of Torah         | 325        |
| Part 3 Text in practice                           |            |
| 5<br>Veda in Practice                             | 343        |
|                                                   | 344        |
| Recitative Transmission of the Vedic Samhitas     | 311        |
|                                                   | 347        |

Theurgic Conceptions of Vedic Sacrifice and Recitation

|                                                  |     | Page viii |
|--------------------------------------------------|-----|-----------|
|                                                  | 351 |           |
| Interpretation of the Vedas                      |     |           |
|                                                  | 354 |           |
| Appropriation of the Veda                        |     |           |
| 6<br>Torah in Practice                           | 359 |           |
| Totali ili Tractice                              | 359 |           |
| Written Transmission of the Sefer Torah          | 337 |           |
| Witten Transmission of the Select Total          | 361 |           |
| Interpretation of the Torah                      | 501 |           |
|                                                  | 374 |           |
| Theurgic Conceptions of Torah Study and Practice |     |           |
|                                                  | 382 |           |
| Appropriation of the Torah                       |     |           |
| Comparative Analysis 3                           |     |           |
| Veda and Torah in Practice                       | 385 |           |
| Conclusion                                       | 395 |           |
| Notes                                            | 421 |           |
| Abbreviations                                    | 561 |           |
| Note on Translation and Transliteration          | 567 |           |
| Selected Bibliography                            | 569 |           |
| Index                                            | 651 |           |
|                                                  |     |           |

< previous page page\_viii next page >

Page ix

#### **PREFACE**

As a comparative historian of religions specializing in Hindu and Jewish traditions, I find myself in a peculiar position. First, I must confront the critiques of scholars who would condemn the comparative study of religion to a premature demise. Second, I must contend with the prevalent view that the religious traditions that are the focus of my inquiries not only have little in common but may even be antithetical. And yet every time I meet with the question, "What can you possibly hope to compare" I am surprised that the question is even asked.

Although I am of course aware of the significant differences that distinguish "Hinduisms" and "Judaisms," I am equally struck by certain fundamental affinities shared by brahmanical "Hinduism" and rabbinic "Judaism"in particular: as elite "extual communities" that have codified the norms of orthodoxy in the form of scriptural canons; as ethnocultural systems concerned with issues of family, ethnic and cultural integrity, blood lineages, and the intergenerational transmission of traditions; and as religions of orthopraxy characterized by hereditary priesthoods and sacrificial traditions, comprehensive legal systems delineated in the Dharma-Sastras and halakhic texts, elaborate regulations concerning purity and impurity, and dietary laws. Indeed, I would suggest that the comparative study of these traditions is of significance precisely because it provides the basis for developing an alternative model of "religious tradition" founded on categories other than the Christian-based categories of interpretation that have tended to dominate our scholarly inquiries.

As an entry point into the unique *Gestalt* of these traditions, as well as their structural affinities, the present study examines the status, authority, and function of scripture as a constitutive category of the brahmanical and rabbinic traditions, with some consideration also of kabbalistic traditions that have built upon rabbinic conceptions of scripture. The study is concerned in particular with the manner in which Veda and Torah, as the authoritative scriptures of these "textual communities," assume the role of multivalent symbols that encompass and at the same time transcend the textuality of scripture. Each is represented in certain strands of its respective tradition as a multileveled cosmological principle identified with the primordial Word, and while this Word might have

< previous page page\_ix next page >

Page x

found expression on the earthly plane as a concrete corpus of texts, it is not held to be bound by this textual referent. Veda and Torah each assume dual functions: on the one hand, as a circumscribed textual corpus, and, on the other, as an open-ended symbol that can be extended to include any normative text, teaching, or practice that has successfully assimilated itself to the paradigmatic Word. Each is ultimately ascribed the status of an encompassing symbol that provides transcendent legitimation for the entire normative tradition as a whole.

The present study thus has implications for our understanding of scripture as a relational category in the history of religions. In this context I hope to challenge scholars of religion to move beyond the tendency to define scripture solely in terms of textual categories, for in certain religious traditions scripture functions not simply as a text but as a transcendentand hence supratextualsource of authority. It is important to emphasize, however, that I do not propose that the particular parallels in the conceptions of scripture developed by the brahmanical and rabbinic traditions are "universally" applicable to all scriptural traditions. Rather, my study suggests that there are certain basic features that are shared by these specific traditions that may account for the parallel ways in which they construct the category of scripture.

I thus attempt in this study the formidable task of addressing three types of audiences: specialists in Indian religion and culture, scholars of Judaica, and comparativists and other scholars who may be interested in the more general theoretical and methodological issues raised by the study. Because I have chosen to compare religious traditions that are rarely juxtaposed, I am faced with the problem of addressing two groups of specialists who, while fully conversant with the texts and practices of *either* Hindu *or* Jewish traditions, may have relatively little knowledge of the other tradition that is the focus of this comparative enterprise. At the same time, in the course of navigating the depths of two religious traditions, I also address at various junctures a broader range of issues that may be of concern to scholars outside the fields of Indology and Judaica: problems and methods in the comparative study of religion; scripture and canonical authority; language, text, and hermeneutics; oral and written cultures; and categories of tradition-identity and paradigms of "religious tradition."

Portions of this book have been published elsewhere in other forms: "The Bride of Israel: The Ontological Status of Scripture in the Rabbinic and Kabbalistic Traditions," in *Rethinking Scripture:* 

< previous page

page\_x

next page >

Page xi

Essays from a Comparative Perspective, ed. Miriam Levering (Albany: State University of New York Press, 1989), pp. 180-261; "Veda and Torah: The Word Embodied in Scripture," in Between Jerusalem and Benares: Comparative Studies in Judaism and Hinduism, ed. Hananya Goodman (Albany: State University of New York Press, 1994), pp. 103-179; "Comparative Religion with a Difference," in The Notion of "Religion" in Comparative Research: Selected Proceedings of the XVIth Congress of the International Association for the History of Religions, Rome, 3rd-8th September, 1990, ed. Ugo Bianchi, Storia delle Religioni, 8 (Rome: "L'Erma" di Bretschneider, 1994), pp. 803-812. "Veda in the Brahmanas: Cosmogonic Paradigms and the Delimitation of Canon," in Authority, Anxity, and Canon: Essays in Vedic Interpretation, ed. Laurie L. Patton, SUNY Series in Hindu Studies (Albany: State University of New York Press, 1994), pp. 35-66.

The seeds of this study of Veda and Torah were first sown many years ago when I was studying religion as an undergraduate at Vassar College. Since that time my study of this topic has manifested in a variety of formsfrom my senior thesis at Vassar, to my doctoral dissertation at Harvard University, to its final fruition in the present book written at the University of California, Santa Barbara. I would like to take this opportunity to express my gratitude to the many people who have contributed to this study in the various stages of its development.

As an undergraduate at Vassar I initially pursued two separate tracks of studybiblical studies and South Asian studieswhich eventually converged in an interest in the status and function of scripture in Jewish and brahmanical traditions. During this period, after a year of study in India, I became aware of the works of Maharishi Mahesh Yogi, to whom I am especially grateful for bringing to my attention certain brahmanical conceptions of Veda as the eternal knowledge that is the source and blueprint of creation. These conceptions resonated with certain notions of biblical revelation that I had encountered in my studies of the Bible. At the suggestion of my friend Vernon Katz I began to focus more specifically on Jewish traditions concerning the status and role of the Torah in creation and revelation, and in this context I was inspired in particular by Gershom Scholem's seminal article, "The Meaning of the in Jewish Mysticism." Having become convinced of the possible fruits of comparative study of these scriptural traditions, I embarked on a preliminary inquiry into traditional representations of Veda and Torah, respectively, as cosmological principles inherent

< previous page

page\_xi

next page >

Page xii

in the structure of reality. Among my mentors at Vassar, special mention should be made of Patrick Sullivan and Robert Fortna.

In the next phase of my study, during my doctoral research at Harvard, I was fortunate to have the opportunity to work with Wilfred Cantwell Smith and William A. Graham, whose reflections on scripture as a general religious category provided the theoretical framework on which my own work builds. I am also especially indebted to John Carman, whose insights and suggestions at various points of my research proved invaluable in the refinement of my arguments. Special thanks are also due to my other mentors during my doctoral studies at Harvard, from whose guidance I profited greatly in diverse ways: Frank Moore Cross, Diana Eck, David Eckel, Michael Fishbane, Judah Goldin, Daniel H. H. Ingalls, Louis Jacobs, Helmut Koester, James Kugel, Marc Saperstein, Krister Stendahl, and Gary Tubb.

In the third and final phase of my study, in which I completely reworked my doctoral dissertation and transformed it into the present book, I am grateful to my colleagues in the Department of Religious Studies at the University of California, Santa Barbara, for providing an environment of lively intellectual exchange that has deepened my appreciation of the complex methodological issues involved in comparative study. Ninian Smart and Gerald Larson in particular offered helpful criticism and suggestions on various aspects of my research. I would also like to thank C. Mackenzie Brown, Thomas Coburn, Ruth Katz, Paul Morris, and Brian K. Smith, whose perceptive comments on the penultimate draft helped substantially to improve the book. Other scholars whose insights contributed in significant ways to my research include Apostolos Athanassakis, Purusottama Bilimoria, Moshe Idel, Nathan Katz, Paul Muller-Ortega, Jacob Neusner, Sheldon Pollock, and Elliot Wolfson. I am also indebted to my graduate research assistants Tracy Pintchman, Bradley Hawkins, Stephen Berkwitz, and Kathryn McClymondfor their help at critical points in the preparation of the book. I would like to extend my thanks more generally to the University of California, Santa Barbara, for fellowships and grants in support of my work. I am also grateful to the staff of the University of California libraries and of the Harvard Widener Library, who provided substantial assistance in my library research.

I owe special thanks to the State University of New York Press, and in particular to the director, Bill Eastman, and my production editor, Christine Lynch, for their patient efforts in seeing the book through the final stages of production.

< previous page

page\_xii

next page >

Page xiii

Among the numerous

Booth, who has

I thank my family for their encouragement and support throughout the course of my research and writing. Among the numerous friends who have sustained me through this process, I wish to mention in particular my dear friend Judy Booth, who has championed my study of Veda and Torah in its various manifestations since its inception. Finally, I thank my husband, Eric Dahl, without whose constant inspiration and support I could not have brought this work to fruition.

Santa Barbara, California

< previous page page\_xiii next page >

#### **INTRODUCTION**

The differences between the Hindu and Jewish traditions have often been emphasized, so much so that these traditions have generally been characterized as representing opposite ends of the spectrum of world religions. Indeed, "Hinduism" and "Judaism" have been thought to have so little in common that few scholars have attempted substantive comparative analyses of these traditions. "Polytheistic," iconocentric "Hinduism," with its panoply of deities enshrined in images, is generally held to be antithetical to "monotheistic," iconoclastic "Judaism," with its emphasis on the unity and transcendence of God and abhorrence of image-making practices. These traditions have been characterized as further set apart by their cyclical vs. historical views of existence. However, such characterizations represent gross oversimplifications that fail to take into account the rich diversity of perspectives within the traditions themselves.

The categories "Hinduism" and "Judaism" are themselves problematic in this regard, for, like the category "religion," they represent abstract theoretical constructs that attempt to impose unity on a myriad of different religious systems. The complex amalgam termed "Hinduism" encompasses a variety of "Hinduisms." Beginning in the Vedic period and throughout Indian history the orthodox brahmanical tradition has been continually challenged by competing traditions and movementslocal village traditions, ascetic groups, devotional (*bhakt*) sects, tantric movements, and, more recently, modern reform movements. While the centripetal force of brahmanical power structures has sought to absorb and domesticate competing currents, the centrifugal force of these countervailing centers of power has persisted, giving rise to that uneasy conglomerate of heterogeneous tendencies which Western scholars term "Hinduism." Similarly, "Judaism" represents a composite category within which are subsumed a variety of "Judaisms." Following the biblical period, a diversity of competing movements flourished in the Second Temple period, including the Sadducees, Pharisees, Zealots, Essenes, and various Hellenistic traditions. After the destruction of the Second Temple in 70 C.E., the Pharisaic trend prevailed in the form of rabbinic orthodoxy, which itself encompassed a variety of different schools. The medieval period saw the emergence of a number of contending currents, including the

< previous page

page\_1

next page >

newly burgeoning kabbalistic and philosophical traditions. The modem period has similarly given birth to a variety of new "Judaisms" Reform, Conservative, Orthodox, Zionist, and so on. 1

Within this array of "Hinduisms" and "Judaisms," the present study focuses on those traditions for which scripture is a constitutive category: the brahmanical Sanskritic tradition and the rabbinic tradition, with some attention also to kabbalistic traditions that have absorbed and reinterpreted rabbinic conceptions of scripture. Both the brahmanical and rabbinic traditions constitute elite "textual communities" 2 that have sought to shape and articulate the central norms of their respective traditions through codifying symbol systems and practices in the form of scriptural canons of which they are the custodians. In the process of delineating the normative tradition and its standards of orthodoxy, these textual communities have accommodated, domesticated, and at times muted the multiplicity of voices representative of the competing trends in any particular period. Canonical authority is thus constitutive of both the brahmanical and rabbinic traditions. The authority of the brahmin priests and the rabbinic sages themselves is to a large extent derived from their privileged role as the preservers and transmitters of the scriptural canon. In each canon a certain corpus of texts has been set apart as having special sacrosanct and authoritative status: the Veda in the brahmanical tradition and the Torah in the rabbinic tradition. In the brahmanical tradition acceptance of the authority of the Veda has been the primary criterion for distinguishing orthodox from heterodox systems since at least the period of the early Dharma-Sutras and Dharma-Sastras (ca. 3d or 2d c. B.C.E.).3 Acceptance of the authority of the Torah has constituted one of the few dogmas of the rabbinic tradition since as early as the Mishnah (ca. 220 C.E.).4 The authoritative status of Veda and Torah is, moreover, connected to their roles as symbols, in which each functions simultaneously as a bounded textual category and as a potentially boundless, encompassing symbol that is paradigmatic for its respective tradition.5

A comparative study of the categories of Veda and Torah is of particular significance because of the ways in which these categories, as the paradigmatic symbols of the brahmanical and rabbinic traditions, reflect the more basic affinities between these religious traditions. Indeed, contrary to the stereotypical characterizations that emphasize the oppositions between "Hinduism" and "Judaism," and despite the fact that there is little evidence of historical contact between these traditions, I would suggest that brah-

< previous page

page\_2

next page >

manical "Hinduism" and rabbinic "Judaism" represent two species of the same genus and provide a model of "religious tradition" that is distinctly different from the prevailing Christian-based model that has tended to dominate the academic study of religion. The paradigm of "religious tradition' that has developed out of a Christian context gives precedence to such categories as belief, doctrine, and theology and delineates notions of tradition-identity that are rooted in the missionary character of "Christianities." The brahmanical and rabbinic traditions, on the other hand, provide an alternative paradigm of "religious tradition," in which priority is given to issues of practice, observance, and law, and notions of tradition-identity are delineated primarily in terms of ethnic and cultural categories that reflect the predominantly nonmissionary character of these traditions. 6 These religions of orthopraxy have developed elaborate legal systems, sacrificial traditions, purity codes, and dietary laws that serve to inscribe and perpetuate the sociocultural taxonomies of their respective communities.7

The manner in which the brahmanical and rabbinic traditions construct categories of language and canon reflects the more fundamental categories of tradition-identity shared by these ethnic-based traditions. Each tradition defines itself in relation to a particular sacred language (Sanskrit, Hebrew) and to a particular corpus of sacred texts (Veda, Torah) that is held to be linguistically, ethnically, and culturally tied to a particular people (Aryans, Jews). The mechanisms through which the categories of Veda and Torah are circumscribed and subsequently expanded in the brahmanical and rabbinic traditions serve as a means of circumscribing the ethnic-cultural identity of their respective communities in relation to other peoples, of delineating and legitimating the hierarchical differentiation of functions within each community, of accommodating competing currents within the tradition, and of authorizing certain ritual and sociocultural practices.

## From Text to Symbol

Veda and Torah are generally classified as types of "scripture," and thus any inquiry into the multivalent significations of these terms must begin with a consideration of the category of scripture as conceptualized by Western scholars during the last two centuries. The study of scripture since the nineteenth century has been almost exclusively the domain of biblical and orientalist scholars, who have used the tools of critical analysis in order to determine the

< previous page page\_3 next page >

cultural, historical, and literary influences that have given rise to individual texts. These historical and literary studies have primarily focused on the *content* of particular religious texts and on questions of *Entstehungsgeschichte*, or the "history of origins" the history of causes and conditions that have produced specific texts. More recently, with the newly emerging interest in canon, scholars have begun to focus also on the *form* of particular scriptural traditions. 8

In recent years historians of religions such as Wilfred Cantwell Smith and William A. Graham have emphasized the need for more inquiries into the *concept* of scripture as a general religious category to supplement the study of particular texts and canons.9 What does it mean for a text to be regarded as "scripture" or for religious communities to "scripturalize"? Scripture as a concept in the history of religions is primarily a relational category, which refers not simply to a text but to a text in its relationship to a religious community for whom it is sacred and authoritative. Graham remarks that

neither form nor content can serve to distinguish or identify scripture as a general phenomenon or category.... [F]rom the historian's perspective, the sacrality or holiness of a book is not an a priori attribute of a text but one that is realized historically in the life of communities who respond to it as something sacred or holy. A text becomes 'scripture' in active, subjective relationship to persons, and as part of a cumulative communal tradition. No text, written or oral or both, is sacred or authoritative in isolation from a community.... A book is only 'scripture' insofar as a group of persons perceive it to be sacred or holy, powerful and portentous, possessed of an exalted authority, and in some fashion transcendent of, and hence distinct from, all other speech and writing.10

The study of scripture as a relational category is thus concerned not only with questions of *Entstehungsgeschichte*, or history of origins, but also with *Wirkungsgeschichte*, the "history of effects," which encompasses the ongoing roles that a sacred text has assumed in the cumulative tradition of a religious community both as a normative source of authority and as a prodigious living force.11

One of the purposes of the present inquiry is to call into question the very category of scripture as it has generally been concep-

< previous page

page\_4

next page >

tualized by Western scholars. Graham's recent studies of the oral aspects of scripture in the history of religions. have challenged scholars to stretch the boundaries of the concept beyond the limitations posed by the term "scripture" itself (which literally means "a writing") and its common equivalents such as "sacred writings" and "holy writ." 12 My study of Veda and Torah suggests that it is not sufficient simply to expand the concept to encompass the oral-aural dimensions of sacred texts. Rather, the category of scripture needs to be further exploded and the very notion of textuality implicit in the concept reexamined. For in certain traditional representations of Veda and Torah, scripture is depicted not simply as a textual phenomenon but as a cosmological principle that is inherent in the very structure of reality. The functional status of scripture within a particular religious community is to a certain extent shaped and informed by the community's conceptions of its cosmological status, and yet relatively little attention has been given to this important dimension of scripture.

The purpose of the present study is fourfold. First, I attempt to demonstrate that scripture, as represented in the symbol systems associated with Veda and Torah, is not a unidimensional textual phenomenon but is rather a multileveled cosmic reality that encompasses gross and subtle, mundane and supramundane dimensions. Second, I seek to demonstrate that these representations of Veda and Torah are not merely lifeless concepts embedded in the traditional texts but have functioned as living, activating symbols that reflect and inform practices with respect to the modes of transmission, study, and appropriation of these two scriptures. Third, I suggest that such traditional representations of scripture constitute a significant area of investigation that can help to illumine our understanding not only of the status, authority, and function of scripture within the brahmanical tradition and the rabbinic and kabbalistic traditions but also of scripture as a general religious category. In this context I hope to challenge historians of religions to move beyond the tendency to delimit scripture to the black and white text of "holy writ" and to embrace a broader conception that can also account for such representations of scripture as a supratextual cosmological principle. The significance of these formulations lies not in their truth claims about the nature of realityfor such truth claims are beyond the province of the history of religionsbut rather in their contributions to our understanding of the authority and role of scripture as a relational category in the history of religions. Finally, I suggest that, while we might expect to

< previous page page\_5 next page >

find representations of scripture as a cosmological principle in other religious traditions, the specific parallels in the manner in which the categories of Veda and Torah are constructed are not generalizable to all scriptural traditions but rather reflect the more fundamental affinities shared by the brahmanical and rabbinic traditions as representatives of a distinctive paradigm of "religious tradition." In other words, the model of scripture exemplified by Veda and Torah is rooted in a specific model of "religious tradition" that is different from the paradigms of "religious tradition" that underlie Christian conceptions of the New Testament, Theravada Buddhist notions of the Pali canon, or Islamic conceptions of the Qur'an. Thus, this comparative study not only challenges us to rethink the category of scripture, it also challenges us to rethink the monolithic conception of "religious tradition" that presently dominates our scholarly inquiries. 13

In discussing the category of canon in the history of religions, Jonathan Z. Smith has suggested that "canon is best seen as one form of a basic cultural process of limitation and of overcoming that limitation through ingenuity.14 He further suggests that the task of overcoming the limitation posed by a closed canon is accomplished through the exegetical enterprise, in which the task of the interpreter is "continually to extend the domain of the closed canon over everything that is known or everything that exists *without* altering the canon in the process."15 In order to test the applicability of this model of canon to the cases of Veda and Torah, two types of questions need to be addressed. First, if indeed Veda and Torah do constitute closed canons, what are the criteria and mechanisms by which each canon has been delimited? Second, what strategies have been used to overcome this limitation? Are they primarily exegetical in nature?

Both Veda and Torah would appear to conform to at least one aspect of Smith's model in that each functions within its respective tradition as an encompassing, paradigmatic symbol that is simultaneously delimited and potentially unlimited. At the center of each canon is a fixed corpus of texts, whether oral or written, that has been meticulously preserved in strictly unaltered form: the Vedic Samhitas and the Sefer Torah. At the same time the domains of both Veda and Torah have been extended through a variety of strategies so that each functions as an open-ended, permeable category within which can be subsumed potentially all texts, teachings, and practices authorized by the religious elite. In the case of Torah these strategies, in accordance with Smith's model, have been to a

< previous page

page\_6

next page >

large extent exegetical, involving endless reinterpretations, applications, and extensions of the content of the core text. In the case of Veda, on the other hand, the mechanisms for expanding the canon generally involve an extension of status with little reference to the content of the Samhitas Irrespective of whether the content of the Samhitas is known or understood, their status as transcendent knowledge is acknowledged by orthodox exponents, and it is this status that subsequent texts and teachings seek to acquire through various modes of assimilation.

## Veda

The term "Veda," derived from the root *vid*, "to know," means "knowledge." The term is used in the brahmanical tradition to designate a corpus of texts or teachings in at least four different senses. (1) The term Veda is used in its narrow sense to designate the four Samhitas, Rg-Veda, Yajur-Veda, Sama-Veda, and Atharva-Veda, which constitute collections of verses (*rcs*), sacrificial formulae (*yajuses*), chants (*samans*), and incantations and imprecations (*atharvangirases* \* or *atharvans*), respectively.16 The versified portions of the Samhitas are termed *mantras*.17 (2) The term is subsequently extended to include not only the four Samhitas but also the Brahmanas, sacrificial manuals attached to the Samhitas the Aranyakas, "forest books" that reflect on the inner meaning of the sacrificial rituals; and the Upanisads, the latest speculative portions of the Vedas.18 (3) In post-Vedic speculations the term is at times extended even further to include the Itihasas or epics (the Mahabharata and the Ramayana of Valmiki) and Puranas, which are respectively designated as the "fifth Veda." 19 (4) Finally, Veda becomes an encompassing symbol within which can be subsumed potentially all brahmanical texts, teachings, and practices.

In order to understand the mechanisms through which this expansion of the purview of the term Veda occurred, we need to examine more closely the distinction that is made in the brahmanical tradition between two categories of sacred texts: *sruti*, "that which was heard," and *smrti*, "that which was remembered." The core *sruti* texts are the four types of *mantrasrcs*, *yajuses*, *samans*, and *atharvangirases\** or *atharvans*that are collected in the Samhitas.20 The domain of *sruti* was subsequently extended to include not only the Samhitas but also the Brahmanas, Aranyakas, and Upanisads. Although the canon of *sruti* is technically closed, the category of Upanisads has remained somewhat permeable, with new Upanisads being added to the traditionally accepted 108

< previous page page\_7 next page >

Upanisads up to as late as the medieval peried. 21 While the domain of *sruti* is thus in principle circumscribed, *smrti* is a dynamic, openended category, which includes the Dharma-Sastras, Itihasas, and Puranas, as well as a variety of other texts that have been incorporated within this ever-expanding category in accordance with the needs of different periods and groups.22 The primary criterion for distinguishing between *sruti* and *smrti* texts is generally characterized by both Indian and Western scholars as an ontological distinction between "revelation" and "tradition."23 *Sruti* textsSamhitas, Brahmanas, Aranyakas, and Upanisadsare traditionally understood to have been directly cognized seen" and "heard" by inspired seers (*rsis*) at the beginning of each cycle of creation.24 The formal schools of Vedic exegesis, Purva-Mimamsa; and Vedanta, maintain that the *sruti* or Vedic texts are eternal (*nitya*), infinite, and *apauruseya*, not derived from any personalhuman or divineagent, while the Nyaya, Vaisesika, and Yoga schools of Indian philosophy view the Vedic texts as the work of God.25 All other sacred texts are relegated to a secondary status as *smrti*, for they are held to have been composed by personal authors and are therefore designated as "that which was remembered" rather than "that which was heard." On the basis of this criterion the Itihasas and Puranas are classified as *smrti* texts, even though they may assimilate themselves to *sruti* by claiming the status of the "fifth Veda."

According to the above definitions, the term Veda refers strictly speaking only to *sruti* texts and not to *smrti* texts. However, Sheldon Pollock has recently brought to light an essential mechanism whereby the domain of the Veda was extended to include not only *sruti* but also *smrti*. He locates this mechanism in the definition of the terms *sruti* and *smrti* themselves, which he argues have been incorrectly construed as representing a dichotomy between "revelation" and "tradition." He maintains rather that, according to the etymology derived from the Purva-Mimamsa school that is still prevalent among certain traditional brahmanical teachers, *sruti* refers to the extant Vedic texts that can be "heard" in recitation, whereas *smrti* is an open-ended category that encompasses any teachings or practices pertaining to *dharma* that have been "remembered" from lost Vedic texts. Understood in this way, Veda becomes a limitlessly expanding symbol that includes not only *sruti* but also *smrti*. The meaning of the term Veda is extended beyond the circumscribed boundaries of the *sruti* textsSamhitas, Brahmanas Aranyakas, and Upanisadsand through a process of "vedacization" comes to include within its purview not only the Iti-

< previous page

page\_8

next page >

hasas and Puranas but potentially all sastric teachingsenshrined in practices as well as textsthat are promulgated by brahmanical authorities. 26

While the original etymology of the term *sruti* may be debated, and may indeed be interpreted by certain strands of the brahmanical tradition to mean "that which is heard" in ongoing recitations of the Vedic texts, it is also clear that the related term *sruta* was used as early as the Rg-Veda to refer to the cognitions of the *rsis*27 and that the term *sruti* itself still retains this association among contemporary Indian thinkers: Veda as *sruti* is "that which was heard" by the ancient *rsis* as part of a primordial cognition in the beginning of creation. Moreover, Veda is that which was seen by the *rsis*, who as "seers" are traditionally designated as those who "see the truth" (*satya-darsin*). The notion that *sruti* is the direct cognition by enlightened seers of eternal knowledge in the form of speech has been emphasized by the contemporary scholar and teacher Maharishi Mahesh Yogi, who defines *sruti* as "vibrancy of intelligence in the form of sound generated by the self-referral dynamics of consciousnessthose specific sounds that... have been heard by the seers in their own self-referral consciousness." The contemporary philosopher Aurobindo Ghose similarly describes *sruti* as "a rhythm not composed by the intellect but heard, a divine Word that came vibrating out of the Infinite to the inner audience of the man who had previously made himself fit for the impersonal knowledge.28

The transcendent status attributed to the Veda is itself constitutive of the Veda's legitimating authority as the encompassing symbol of the brahmanical tradition. The core *sruti* texts, the Vedic *mantras*, are represented in the mythological speculations of Vedic and post-Vedic texts as having a transhistorical dimension, in which they constitute that eternal, suprasensible knowledge which exists perpetually on the subtle level of creation as the source and "blueprint" of the universe.29 The *rsis* are portrayed as having the ability to station their awareness on that subtle level where they could "see" and "bear" the impulses of knowledge reverberating forth from the Transcendent as the fundamental rhythms of creation. They subsequently "recorded" on the gross level of speech that which they cognized on the subtle level, and in this way the *mantras* assumed a concrete form on earth as recited texts. The Vedic *mantras* are thus granted the status of transcendent knowledge. Any subsequent text or sastric discourse can participate in that status only by assimilating itself to the Vedic *mantras* through

< previous page

page\_9

next page >

a variety of strategies, including (1) claiming to form part of *sruti*, the original cognitions of the *rsis*, in the case of the Brahmanas, Aranyakas, and Upanisads; (2) claiming the status of the "fifth Veda," in the case of the Itihasas and Puranas; (3) establishing a genealogy that directly links the text's teachings to the Veda or to some form of divine revelation, in the case of the Manu-Smrti; (4) claiming that the text's teachings derive from lost Vedic texts, a claim that could apply to potentially all *smrti* texts; or (5) otherwise conforming to the model of the Veda 30

Brian K. Smith has emphasized that such strategies, including a variety of other modes of assimilation, have been used not only by exponents of the brahmanical hierarchy but also by nonbrahmanical Hindu groups in order to invest their sacred texts with the transcendent authority of the Veda.31 He goes so far as to claim that "the Veda functions as a touchstone for Hindu orthodoxy" and that Vedic authority is constitutive of "Hinduism" itself, including not only the brahmanical tradition but also devotional sects and tantric movements: "Hinduism is the religion of those humans who create, perpetuate, and transform traditions with legitimizing reference to the authority of the Veda.32 Jan Gonda similarly defines Hinduism as "a complex of social-religious phenomena, which are based on that authority of the ancient corpora, called Veda.33

The paradigmatic function of the Veda is evidenced in the way in which certain devotional sects have sought to imitate the Veda by elevating their own vernacular texts to a quasi-*sruti* status. For example, the Tamil hymns of the *Tiruvaymoli* by the poet Nammalvar (ca. 9th c. C.E.), a low-caste exponent of the Vaisnava Alvars, are said to represent the four Vedic Samhitas and are designated as the "Dravidian Veda" or "Tamil Veda.34 The *Ramcaritmanas* of the poet Tulsidas (ca. 16th c. C.E.), a Hindi version of the Ramayana popular throughout North India, has been granted a similar status as the "fifth Veda" or "Hindi Veda" that is said to represent the concentrated essence of all the Hindu scriptures.35

While some devotional sects have thus sought to legitimate their texts through assimilating them to the Veda, the claim that all Hindu groupsnonbrahmanical as well as brahmanicalaccept the authority of the Veda does not hold true in the case of certain *bhakti* and tantric movements. For example, the *vacana* poets of the Virasaiva sect, which originated in the Kannada-speaking region of South India in the tenth century C.E., were leaders of a protest movement that rejected the Vedic texts and rituals because of their association with the caste system and other brahmanical

< previous page

page\_10

next page >

institutions. 36 Certain left-handed tantric sects such as the Kashmir Saivas have not only rejected Vedic authority, they have treated the Veda as a symbol to be subverted by actively adhering to teachings and practices that directly transgress orthodox brahmanical traditions.37

Whether the Veda is revered or rejected, appropriated or subverted, it remains a symbol invested with authoritative power that must be contended with by all those who wish to position themselves in relation to the brahmanical hierarchy. As J. C. Heesterman emphasizes, "The crux of the matter is that the Vedas hold the key to ultimate legitimation. Therefore, even if the Vedas are in no way related to the ways of human life and society, one is still forced to come to terms with them."38 Heesterman's remark points to an observation often made by Indologists: the authoritative power of the Veda does not lie in the content of the Vedic Samhitas themselves, for their content is primarily concerned with sacrificial rituals and is not directly relevant to the teachings and practices of post-Vedic Hinduism. Smith remarks:

The great paradox of Hinduism... is that although the religion is inextricably tied to the legitimizing authority of the Veda, in post-Vedic times the subject matter of the Veda was and is largely unknown by those who define themselves in relation to it. Its contents (almost entirely concerning the meaning and performance of sacrificial rituals that Hindus do not perform) are at best reworked (being, for example, reconstituted into ritual formulas or mantras for use in Hindu ceremonies), and [in] many cases appear to be totally irrelevant for Hindu doctrine and prac39

Louis Renou has observed that "even in the most orthodox domains, the reverence to the Vedas has come to be a simple 'raising of the hat', in passing, to an idol by which one no longer intends to be encumbered later on." He further remarks that "the term [Veda] tends to serve as a symbol.40

The critical point to be emphasized here is that the Veda serves as a symbol precisely because it transcends the confines of textuality that limit the term to a circumscribed body of texts and comes to represent the totality of knowledge, thus reclaiming its original etymology as "knowledge." Pollock remarks:

< previous page

page\_11

next page >

As "Knowledge" *tout court*, as the *sastra* par excellence, and as the "omniscient" text (Manu-Smrti 2.7) and the "infinite text (Taittiriya [Brahmana] 3.10.11.4, et al.), Veda is the general rubric under which every sort of partial knowledgethat is, the various individual *sastra*sis ultimately subsumed. 41

The legitimating authority of the Veda is thus inextricably linked to its symbolic function as knowledgenot the ordinary knowledge derived through the powers of human reasoning but that transcendent, infinite knowledge which is held to be the essence of ultimate reality and the source and foundation of creation.42 This knowledge is said to have been cognized by the *rsis* and preserved by them in the form of oral texts, but, as we shall see, certain brahmanical texts insist that the Veda, the limitless Word, cannot be limited to its finite expressions in the texts preserved by human beings on earth. Moreover, the power of the Veda as embodied in the recited texts is held to lie not in the discursive meaning of the texts but rather in the sounds through which the primordial impulses of knowledge are expressed. In this view the content of the Vedic Samhitas will always be of secondary value, as Indologists have observed, because the primary concern of the brahmanical exponents of the Vedic recitative tradition is to preserve the purity of the Vedic sounds irrespective of whether their semantic content is understood.43

## Torah

The term "Torah," according to the general consensus of most modern scholars, is connected with the hiphil conjugation of the root yrh, "to point out, direct, teach," and thus means "teaching" or "instruction."44 In rabbinic literature the term is used to refer to a corpus of teachings or texts in at least four different senses. (1) The term is used in its narrow sense to refer to the Pentateuch, the Five Books of Moses or Sefer Torah (Book of the Torah), as distinct from the other two sections of the Hebrew Bible, Nevi'im (Prophets) and Ketuvim (Writings). (2) The term is subsequently extended to refer to the Hebrew Bible, the Tanakh, as a whole. (3) The meaning of the term is expanded further to include not only the Pentateuch, Nevi'im, and Ketuvim, which constitute the Written Torah ( $t\hat{o}rah\ e\ bi$ -ktab\*), but also the Mishnah, Talmud, and Midrash, which contain the halakhic and aggadic teachings that constitute the Oral Torah ( $t\hat{o}rah\ e\ be$ - $'al\ peh$ ).45 (4) Finally, Torah becomes an encompassing symbol that includes

< previous page page\_12 next page >

potentially all of the laws, teachings, and practices of the normative rabbinic tradition.

This progressive expansion of the term Torah is reflected in the ways in which the categories of Written Torah and Oral Torah are defined and distinguished. The Written Torah is a fixed, bounded text, whether understood in its narrow sense as the Pentateuch or in its broader sense as the entire Hebrew Bible. The Oral Torah, on the other hand, is a fluid, open-ended category, which in its broadest sense includes not only the teachings contained in the Mishnah, Talmud, and Midrash, but also all the laws and teachings that are introduced by the rabbinic sages in each generation as part of the oral tradition. The distinction between Written Torah and Oral Torah is traditionally held to derive from the original revelation at Mount Sinai, in which God gave to Moses two Torahs: a written text, consisting of the Pentateuch, Nevi'im, and Ketuvim, and an oral tradition of interpretation that was destined to be preserved in the Mishnah, Talmud, and Midrash, as well as in the teachings of subsequent generations of rabbis. 46

The legitimating authority of the Torah is linked in particular to the Pentateuch, which is ascribed a special status as divine revelation in that its every word is traditionally believed to have been directly dictated by God to Moses, who acted as a scribe and recorded the words of God verbatim in the Sefer Torah. The authority of all subsequent texts and teachings is legitimated by establishing a connection between those texts or teachings and the Sefer Torah, either through (1) granting them a subsidiary status as part of the Written Torah, in the case of the books of the Nevi'im and Ketuvim; (2) allotting them a designated place as part of the Oral Torah, in the case of the teachings of the Mishnah, Talmud, and Midrash; (3) linking them to the revelation at Mount Sinai as part of the open-ended category of Oral Torah; or (4) otherwise aligning them with the model of the Sefer Torah.

In discussing the documentary history of the term Torah, Jacob Neusner has delineated various strategies adopted by rabbinic texts to assimilate their teachings to the Torah. In the process the Torah was transformed from a limited, bounded textthe Sefer Torahinto a limitless, encompassing symbol, "the single critical symbol of the Judaism of the dual Torah," that represents the entire system of rabbinic Judaism.

[The] documentary history [of this symbol] traces the story of how "the Torah" lost its capital letter and definite article

< previous page

page\_13

next page >

and ultimately became "torah." What for nearly a millennium had been a particular scroll or book came to serve as a symbol of an entire system. When a rabbi spoke of torah, he no longer meant only a particular object, a scroll and its contents. Now he used the word to encompass a distinctive and well-defined world view and way of life.... In the Judaism of the dual Torah as it emerged from its formative age, everything was contained in that one thing, "Torah." It connotes a broad range of clearly distinct categories of noun and verb, concrete fact and abstract relationship alike.... As symbolic abstraction, the word encompasses things and persons, actions and statuses, points of social differentiation and legal and normative standing, as well as "revealed truth."... Every detail of the religious system at hand exhibits essentially the same point of insistence, captured in the simple notion of the Torah as the generative symbol, the total, exhaustive expression of the system as a whole. 47

The critical question is why the Torah, and not something else, was singled out to serve as the generative symbol of rabbinic Judaism. For the answer we must return to the original referent of the term: the Sefer Torah. The Sefer Torah was granted an especially sacrosanct and authoritative status as "revealed truth," and therefore any text, teaching, practice, or person that wished to attain normatire standing within the rabbinic tradition could do so only through becoming incorporated in the ever-expanding domain of Torah. While the Torah as a circumscribed written text constitutes a bounded category, in its status as revealed truth it becomes an endlessly expanding symbol that extends beyond the boundaries of the text and is capable of absorbing a host of candidates whose linkage to the revelation, however tenuous, has been established.

The encompassing nature of the Torah as a symbol is linked in particular to its identification with the Word of God, for while the Sefer Torah might be held to be the most perfect, concentrated expression of the Word of God on earth, the Word itself is not limited to that expression. The divine Word through which God manifested himself at the time of revelation is also represented as the creative power through which God manifested himself at the time of creation. In its identification with the Word of God the Torah is thus at times portrayed as existing prior to the revelation, since the beginning of creation, as the instrument through which God brought forth the universe. In certain representations of the Torah

< previous page

page\_14

next page >

found in seminal form in rabbinic texts and subsequently elaborated in medieval kabbalistic texts, the Torah is personified as that primordial wisdom which had existed in heaven from "the beginning" as a living aspect of God and the immediate source of creation. At the time of the revelation at Mount Sinai the primordial Torah is said to have descended from its supernal abode and to have become embodied on earth in the concrete form of the Sefer Torah. It assumed the finite form of the Book of the Torah, but the book itself is understood in this context as simply the outer body in which the primordial reality of wisdom ever resides as its innermost soul. In this perspective the Sefer Torah itself becomes a symbol with transcendent significations in that it continually points beyond its own textuality to the divine reality enshrined within.

In rabbinic texts such speculations are not systematically developed as part of any consistent cosmology, and therefore it is difficult to assess whether such notions reflect a genuine interest in cosmological speculation or whether they are simply literary metaphors adopted in homiletical praise of the Torah. 48 It is also difficult to determine to what extent a particular view represents a consensus of opinion, or to what extent it represents the opinion of specific individuals or schools of rabbinic thought. Rabbinic texts do not present a single homogeneous perspective but rather a multiplicity of voices representing a variety of different schools with distinctive viewpoints and approaches. For example, Abraham Heschel has suggested that there were at least two contending schools among the second-century Tannaim with fundamentally different conceptions of the Torah's status: the school of R. Akiba, which emphasized the transcendent significance of every word and letter of the Torah, and the school of R. Ishmael, which maintained the more pragmatic stance that the Torah speaks in the language of human beings.49 R. Akiba appears to be representative of certain more mystically oriented circles within the early rabbinic tradition that were concerned not only with more traditional matters of halakhah and aggadah but also with the "secrets of the Torah" (sitre\* tôrah, razê tôrah), in particular with the mysteries of creation (ma'aseh bere'sit\*, literally, "works of creation") described in Genesis 1 and the mysteries of the throne-chariot (ma'aseh merkabah\*, literally, "works of the chariot") depicted in Ezekiel 1. Although the Mishnah placed certain restrictions on speculation and public discourse about ma'aseh bere'sit\* and ma'aseh merkabah\*,50 it is clear from rabbinic texts that such speculation did indeed take place in certain circles.51

In contrast to the rather fragmentary nature of the rabbinic

< previous page page\_15 next page >

material, in which aggadic speculations about the Torah are interspersed throughout the texts, in medieval kabbalistic texts such speculations are generally presented as part of a grand cosmological scheme. The conceptions found in seminal form in rabbinic texts are fully elaborated and cosmologized by certain kabbalists, going beyond metaphorical personification to clear hypostatization. 52 Although there is clearly a difference in perspective and emphases with respect to the representations of Torah found in rabbinic and kabbalistic texts, there are also sufficient threads of continuity to warrant juxtaposing these two different approaches.53

## The Word Embodied in Scripture

The cosmological status ascribed to Veda and Torah can be fully understood only on the basis of their respective traditions' theories of language, in which scripture represents the embodiment of the Word. This Word cannot be delimited to the written word, as the term "scripture" itself and its common equivalents for example, "sacred writings" or "holy writ" might suggest. Nor is it sufficient simply to expand the meaning of scripture to encompass its oralaural dimensions as spoken word. The Word embodied in Veda and Torah also has a cosmological dimension, in which on one level it is represented as a cosmic reality that is a living aspect of the divine, while on another level it is depicted as the subtle plan of creation containing the elements of the divine language through which the creator brings forth the manifold forms of the universe.

The concept of the Word, as expressed in the theories of language developed by the brahmanical tradition and the rabbinic and kabbalistic traditions, encompasses not only the gross level of vocalized speech but also the subtler levels of nonvocalized speech as expressed in the entire range of development of thought. The Word is conceived as encompassing both unspoken thought and spoken utterance and thus has two aspects: a *cognitive dimension*, which is the unspoken thought or idea in the mind that constitutes the conceptual content of the word; and a *phonic dimension*, which encompasses both the internally perceived sound of mental discourse and the vocalized speech through which thought finds expression in externally audible sound. When translated onto the cosmic level, as described in certain strands of the traditions, the distinction between unspoken thought and vocalized speech is understood as a distinction between knowledge and speech. The unspoken thought in the cosmic mind is knowledge or wisdom,54 which is the cognitive

< previous page page\_16 next page >

content of the Word. The Word is spoken by means of speech, which is the vehicle for the *expression* of the Word. Knowledge and speechboth of these aspects of the Word are necessary in order for the process of manifestation to be complete. On the one hand, without speech the content of the Word, which is knowledge, would remain hidden, undisclosed; on the other hand, without knowledge speech would have no content to express. Knowledge and speech, or unspoken thought and vocalized speech, are represented as two phases in the single continuum of the Word.

In certain representations of Veda and Torah, as will be discussed in the following analysis, scripture is depicted as a multileveled cosmic reality, its different levels corresponding to the different levels of creation and to the different levels of the Word, in which the principles of knowledge and speech both come into play: (1) *scripture as the totality of the Word*, which is the essence of the ultimate reality, particularly as it manifests itself in creation; (2) *scripture as knowledge*, which is identified with the creator principle 55 as the immediate source of creation; (3) *scripture as divine language*, its constituent sounds or letters representing the archetypal plan or "blueprint" 56 from which the creator structures the forms of creation; (4) *scripture as concrete text*, represented by the oral texts of the Vedic Samhitas, on the one hand, or the Written Torah together with an oral tradition of interpretation, on the other.

In the case of both Veda and Torah, the structure of relations that connects these symbolic complexes is twofold: spatial and temporal. The spatial relation is at times represented as a hierarchy of levels corresponding to the levels of creation on a continuum from subtle to gross, each symbolic complex representing a discrete level of the hierarchy. These symbolic complexes are also at times connected in a temporal set of relations in which each complex is correlated with a particular stage of manifestation in the process of creation.

Although there are significant structural similarities in the symbol systems associated with Veda and Torah,57 we shall see that there are also significant differences between these scriptural traditions, particularly with respect to the theories of language that underlie their conceptions and practices. My study highlights in particular three fundamental points of divergence. (1) With respect to the *oral and written channels of language*, the brahmanical tradition gives precedence to the oral channel, while the rabbinic and knbbalistic traditions assign special status to the written register. (2) These diverging emphases on the oral vs. written channels of

< previous page

page\_17

next page >

language result in a corresponding divergence in *modes of perception*, what Walter Ong has termed the "ratio of the senses," in which brahmanical conceptions of language and scripture give primary emphasis to the auditory channel, while rabbinic and kabbalistic conceptions tend to emphasize the visual channel. (3) With respect to the *cognitive and phonic dimensions of the word*, the brahmanical tradition gives priority to the phonic dimension and the rabbinic and kabbalistic traditions to the cognitive dimension. These divergent emphases are particularly evident, as we shall see, in the traditions and practices that have evolved concerning the proper methods of transmission and study of the Vedic Samhitas and the Sefer Torah. With respect to the Vedic Samhitas, the phonic dimension of the words and hence their phonological accuracy is emphasized, and study is through memorization and recitation as a means of maintaining the purity of every sound and syllable of the oral texts. With respect to the Sefer Torah, on the other hand, the cognitive dimension of the words and hence their semantic significance is emphasized, and study is through interpretation as a means of drawing out the manifold meanings of every word and letter of the written text.

The brahmanical tradition's focus on oral transmission as the most appropriate vehicle for the Vedic *mantras* has its counterpart in an emphasis on the auditory mode of perception, just as the rabbinic and kabbalistic traditions' focus on written transmission of the Sefer Torah results in a corresponding emphasis on the visual channel. Thus, although the process of Vedic cognition and the revelation at Mount Sinai are both described in terms of auditory and visual phenomena, the Veda is characterized above all as *sruti*, "that which was heard" by the Vedic *rsis*, while the visionary dimensions of the Sinai experience tend to be given priority. This distinction is further reflected in these traditions' conceptions of their sacred language, in which Sanskrit is represented as a sound system composed of phones (*varnas*) and not of visible symbols inscribed on parchment, while Hebrew is represented as an alphabet composed of letters (*'otiyyot\**) in which the graphic forms of the letters are considered part of the primordial manifestation of the divine language. Finally, while the Veda as the Word is depicted as subtle reverberations of sound that are "heard" on earth in the oral recitations of the brahmin priests, the Torah as the Word of God is often associated with visual images of light and fire and is represented as assuming a concrete, visible form on earth as the scroll of the Torah.

< previous page

page\_18

next page >

The brahmanical emphasis on the oral-aural over the writtenvisual dimensions of language and of Veda is further linked to the essentially aniconic orientation of the Vedic tradition, in which *srauta* rituals are traditionally performed in a temporary sacrificial enclosure, constructed for the purpose of the particular sacrifice, without iconic representations of deities. 58 It is only with the advent of popular *bhakti* traditions in post-Vedic "Hinduism" that we find a shift to iconic forms of worship, with the introduction of temples and *puja* ceremonies centered on offerings to images of the gods. In the post-Vedic period the gods become "incarnated" in images, and certain sacred texts, such as the epics and Puranas, become embodied in written form and are themselves at times revered as visible icons of the divine.59 It is important to emphasize, however, that this represents a departure from the Vedic model, which gives priority to the oral-aural over the written-visual. The converse is true of rabbinic and kabbalistic conceptions of language and of Torah. While the rabbinic tradition is generally characterized as "aniconic" in that it eschews the use of images and other visual representations of the divine, we shall see that certain rabbinic conceptions, which are further developed in kabbalistic texts, point to an almost iconic veneration of the Sefer Torah as the visible presence of the Word of God. As we embark on this comparative study, then, we must temporarily hold in abeyance the opposition "iconic 'Hinduism' vs. aniconic 'Judaism'" as inappropriate and misleading for certain strands of the brahinanical and Jewish traditions that we will be investigating.60

Page 19

# The Problematics of Cross-Cultural Analysis

The critiques that certain scholars of religion have made in recent years of the comparative study of religion resonate with the critiques that poststructuralists have made of structuralist, idealist, and essentialist trends of scholarship and to a certain extent call into question the validity of the entire comparative enterprise. And yet, as Jonathan Z. Smith has emphasized, the process of comparison is itself a constitutive aspect of human thought and an essential part of our scholarly methods.

The process of comparison is a fundamental characteristic of human intelligence. Whether revealed in the logical grouping of classes, in poetic similies, in mimesis, or other like activities comparison, the bringing together of two or

< previous page page\_19 next page >

more objects for the purpose of noting either similarity or dissimilarity, is the omnipresent substructure of human thought. Without it, we could not speak, perceive, learn, or reason.... That comparison has, at times, led us astray there can be no doubt; that comparison remains *the* method of scholarship is likewise beyond question. 61

After surveying and critiquing four basic modes of comparisonethnographic, encyclopedic, morphological, and evolutionarytogether with their more recent variants, Smith concludes that none of the proposed methods is adequate. Yet he suggests that the comparative enterprise should not thereby be abandoned, for questions of comparison are critical to the scholar of religion's task.

We must conclude this exercise in our own academic history in a most unsatisfactory manner. Each of the modes of comparison has been found problematic. Each new proposal has been found to be a variant of an older mode.... We know better how to evaluate comparisons, but we have gained little over our predecessors in either the method for making comparisons or the reasons for its practice.... So we are left with the question [posed by Wittgenstein], "How am I to apply what the one thing shows me to the case of two things?" The possibility of the study of religion depends on its answer.62

Among the various modes of comparative analysis surveyed by Smith, the morphological approach in particular, especially as represented in the structural phenomenological studies of scholars such as Gerardus van der Leeuw63 and Mircea Eliade,64 has come under attack from a number of different perspectives. Three types of problems, which are closely interconnected, can be isolated. (1) *Insufficient attention to differences*. Such studies tend to be concerned with the common features and structural similarities among religious phenomena drawn from various religious traditions and consequently do not pay sufficient attention to the differences that give each tradition its unique character and integrity?65 (2) *Insufficient attention to the dliachronic dimension*. In their search for similarities and continuities, such studies are concerned primarily with synchronic structures and thus tend to disregard the diachronic dimension of religious phenomena. Religious phe-

< previous page

page\_20

next page >

nomena are abstracted from history and treated as static, timeless structures, and hence the dynamic, changing nature of religious manifestations is ignored. 66 (3) *Insufficient attention to context*. Such studies thus fail to give adequate attention to the distinctive contours of each specific religious manifestation as shaped by the particular contexttextual, historical, cultural, social, and/or religious-from which it emerges.

I have developed a method of comparative historical analysis that, while specifically appropriate to the religious traditions that are the focus of my inquiries, also attempts to redress some of these more general problems and to rescue crosscultural study from the clutches of ahistorical universalism by giving proper attention to differences as well as to similarities and to diachronic transformations as well as to structural continuities. This method, the fruits of which are delineated in the present study, involves three principal phases of analysis: (1) history of interpretations, (2) comparative analysis, and (3) cultural interpretation.

## Phase 1: History of Interpretations

The first phase of my analysis is tradition specific and involves analyzing the network of symbols associated with Veda and Torah separately, within the context of each individual tradition. I call this phase "history of interpretations" in that my analyses are undertaken within a diachronic framework and involve tracing the history of certain representations of Veda and Torah, respectively, through the core texts of each tradition's formative development. The history with which I am concerned in this phase is not *Entstehungsgeschichte*, a history of origins and cause-effect relations, but rather *Wirkungs-geschichte*, a history of effects, understood as the tradition of successive interpretations of particular symbolic complexes associated with Veda and Torah in the core texts.

This method of analysis is not arbitrary but rather derives from the very nature of the traditions with which this comparative study is concerned. Both the brahmanical and rabbinic traditions, as discussed above, constitute "textual communities" that have self-consciously defined the parameters of their respective "traditions" through compiling a set of discrete documents as a textual repository of normative values and practices and investing these documents with the authoritative status of a canon. Any sustained study of the brahmanical and rabbinic traditions thus must inevitably have its basis in texts, and, in the case of the present analysis, the principal criterion for inclusion of particular texts is

< previous page

page\_21

next page >

that they are considered authoritative in the traditions themselves. The texts on which this study is based are thus drawn primarily from the brahmanical canon of *sruti* and *smrti* texts and the rabbinic canon of Written Torah and Oral Torah, although the Judaic phase of the analysis also considers certain pre-rabbinic and kabbalistic sources that are germane to the inquiry.

Two other factors necessitate reliance on normative texts as the primary source of our knowledge of the brahmanical and rabbinic traditions. First, these traditions are attested principally by textual evidence, and the texts that constitute the evidence are for the most part self-referential in that they form part of the canons of the traditions themselves. Our knowledge of the formative periods of the brahmanical and rabbinic traditions is thus limited primarily to the testimonies of the texts authorized by the brahmanical and rabbinic elite, with almost no independent sources of corroboration. Second, in the case of both brahmanical and rabbinic sources we are dealing with texts that were in most cases compiled by an anonymous, corporate authorship over long periodssome-times hundreds of yearsand that contain layers of accretions that may derive from different sociohistorical milieus. This fact precludes our ability to place such texts firmly within strictly delimited historical contexts, and any such attempts constitute at best speculative reconstructions that are reliant almost exclusively on the testimonies of the texts themselves.

The consequence of these two factors is that the most we can hope to arrive at is a history of interpretations of textual representations, not an interpretation of historical verities. We can trace, for example, certain symbolic complexes that are used in the various strata of brahmanical texts to represent the status and authority of the Veda, and we can map the epistemological shifts in the discursive framework that dominates each textual stratum, but we cannot thereby definitively determine the actual sociohistorical conditions that generated these complexes and epistemological shifts. We may at times, on the basis of the accumulated findings of Indological scholarship, suggest possible explanations for transformations in the dominant discourse for example, from the discourse of sacrifice in the Brahmanas to the discourse of knowledge in the Upanisadsbut it is important to emphasize that such "explanations" remain to a large extent on the level of scholarly speculation.

A useful model for the history of interpretations phase of my analysis is stratigraphy in geology. Stratigraphy involves examin-

< previous page

page\_22

next page >

ing and classifying the properties of individual strata and cross-correlating the different strata in order to discern regular patterns and recurrences of species as well as evolutionary changes in species from stratum to stratum. Similarly, this phase of my study is concerned with examining the symbolic complexes found in the core strata of texts in each tradition and cross-correlating the various strata in order to discern structural continuities as well as diachronic transformations from layer to layer. This phase involves a dialectical movement between diachronic and synchronic analyses in a five-step process.

## (1a) Excavation of Symbols in the Core Strata of the Traditions

With respect to the brahmanical material, this step entails unearthing the symbolic formulations of Veda in the core strata of the brahmanical tradition, beginning with the oldest layers of Vedic literatureSamhitas, Brahmanas, Aranyakas, and Upanisadsthrough the more recent layers of post-Vedic literatureManu-Smrti, Mahabharata, Harivamsa, and selected Puranasto the philosophical speculations of the Darsanas, with particular emphasis on Purva-Mimamsa and Advaita Vedanta. The Judaic portion of the analysis similarly involves excavating the symbolic configurations in which Torah is embedded in the earliest layers of pre-rabbinic speculationwisdom literature of the Hebrew Bible, wisdom literature of the Apocrypha, and the Alexandrian Jewish philosophers Aristobulus and Philothrough the various strata of rabbinic literature Mishnah, Tannaitic Midrashim, classical Amoraic Midrashim, Babylonian Talmud, and selected post-Talmudic Midrashimto the speculations of medieval kabbalistic texts, with particular emphasis on the Zohar and the theosophical Kabbalah of thirteenth-century Spain.

## (1b) Synchronic Analysis of Each Stratum

This second step involves a synchronic analysis of the symbols emerging from each discrete stratum of literature separately, layer by layer.

## (1c) Cross-Correlation of Strata I: Structural Continuities

In the next two steps (1c and 1d) the analysis moves from synchronic to diachronic and involves the cross-correlation of layers in order to discern the continuities, transformations, and interjections that are brought into relief when the successive strata are viewed in relation to one another as a history of interpretations.

The first step in the process of cross-correlation is primarily concerned with delineating structural continuities. It involves separating out the discrete symbolic complexes in the organic network

< previous page page\_23 next page >

of symbols associated with Veda and Torah, respectively, and articulating a conceptual framework that can serve to elucidate the structure of relations among the various complexes. For example, having analyzed the network of symbols associated with the Veda in the strata of brahmanical literature, one begins to discern certain distinct clusters of symbols recurring at each layer. Four major symbolic complexes can in the end be distinguished, in which the Veda is variously represented as (1) the Word (*brahman*/Sabdabrahman), which is an aspect of Brahman, the ultimate reality; (2) knowledge, which is embodied in the creator principle; (3) the blueprint of creation containing the impulses of divine speech; and (4) a concrete corpus of oral texts. The excavation and analysis of the various strata of rabbinic and kabbalistic texts yield four types of symbolic complexes that persist through the different layers, in which the Torah is represented as (1) the Word (*dabar* \*) of God or Name (*sem*) of God; (2) primordial wisdom, Hokmah\*, which serves as the architect of creation; (3) the blueprint of creation containing the elements of the divine language; and (4) a concrete corpus of written texts together with an oral tradition of interpretation.

Another persistent trend of speculation concerns the mechanisms through which the primordial WordVeda or Torahcame to be embodied in a particular corpus of texts, as described in brahmanical representations of the process of Vedic cognition, on the one hand, and rabbinic and kabbalistic accounts of the revelation of the Torah at Mount Sinai, on the other.

## (1d) Cross-Correlation of Strata II: Diachronic Transformations

The second step in the process of cross-correlation focuses on diachronic transformations from layer to layer. This step is particularly concerned with analyzing documentary contexts and the ways in which the various symbolic complexes are reshaped and reformulated in different textual environments in accordance with the epis-temological framework of each stratum or genre of texts. The analysis also attempts to illuminate the ways in which these differences in textual perspective may reflect competing or shifting sectional interests based on changing sociohistorical factors.

## (1e) Analysis of Practices

The final step in this phase of the analysis involves re-embed-ding these scriptural conceptions in their larger cultural matrices through an analysis of practices concerning the modes of transmission, study, and appropriation of the Vedic Samhitas and the Sefer Torah, respectively.

< previous page page\_24 next page >

# Phase 2: Comparative Analysis

Having examined the concepts and practices associated with Veda and Torah within the context of their respective traditions, I turn to the comparative phase of the analysis, which focuses on three types of material: first, representations of Veda and Torah, respectively, as multileveled cosmological principles identified with different levels of the Word; second, accounts of the mechanisms of cognition of Veda and revelation of Torah; and third, practices associated with the Vedic Samhitas and the Sefer Torah. In each phase of the comparative analysis I am concerned not only with delineating the structural similarities between these symbol systems and practices, but also with highlighting the essential differences that give each scriptural tradition its distinctive character.

## Phase 3: Cultural Interpretation

In the last phase of the analysis I turn to cultural interpretation in an attempt to understand the significance of these similarities and differences in scriptural conceptions and practices in light of the unique *Gestalt* of the religious traditions in which they are embedded. First, I consider the extent to which the parallels in the manner in which these traditions construct the category of scripture may be rooted in the more basic structural correlations between the brahmanical and rabbinic traditions. Second, I critically evaluate the extent to which my findings corroborate or contradict certain fundamental distinctions between oral and written cultures that have been delineated by anthropologists, literary historians, psychologists, and linguists.

This three-phase method of comparative historical analysis seeks to redress the three types of problems outlined earlier in that (1) it preserves the integrity of the individual religious traditions through first analyzing the symbol systems associated with Veda and Torah separately, within the context of their respective religious traditions, before attempting to delineate their structural similarities as well as their differences; (2) it incorporates synchronic analyses within a diachronic framework that can serve to illuminate transformations as well as structural continuities; and (3) it is concerned with the ways in which symbolic complexes are reshaped in different documentary contexts, which may in turn reflect distinctive sociohistorical milieus.

The following study presents the fruits of this method of comparative historical analysis. Each of the three parts of the study

< previous page page\_25 next page >

includes two chapters, which treat Veda and Torah separately, along with a concluding comparative section. Part 1, which constitutes the major portion of the study, is concerned with cosmogonic and cosmological conceptions of the role of the Word in creation, focusing in particular on representations of Veda (chapter 1) and Torah (chapter 2) as the source and blueprint of the universe. Part 2 examines the phenomenology of cognition of Veda (chapter 3) and revelation of Torah (chapter 4), with particular attention to the modes of reception through which the Word becomes embodied in concrete texts. Part 3 focuses on the functional status of the texts in practices, particularly with respect to the methods of transmission, study, and appropriation of the Vedic Samhitas (chapter 5) and the Sefer Torah (chapter 6). While the first two parts provide a history of interpretations of certain symbolic complexes associated with Veda and Torah, the third part, which focuses on practices rather than symbol systems, is organized in accordance with the different modes of practice, highlighting persistent trends without attempting to delineate the history of each.

I acknowledge that I have set for myself a daunting task in this comparative study: to address two different groups of specialistsscholars of Indology and Judaicawho have not generally been in conversation with one another, as well as to appeal to a wider range of scholars who may be interested in the broader theoretical issues concerning scripture, text, language, sources of religious authority, and tradition-identity that are raised by the study. The chapters in the history of interpretations phase of my analysis, which treat Veda (chapters 1, 3, 5) and Torah (chapters 2, 4, 6) separately, contain a detailed analysis of relevant sources, and although the extensive documentation may at times prove dense and wearisome to the nonspecialist, it is necessary in order to provide a nuanced, contextualized treatment that will hopefully shed new light on materials familiar to specialists of Indology and Judaica. For the sake of nonspecialistsincluding Judaica readers of the Veda chapters and Indological readers of the Torah chaptersI have included in chapters I and 2 introductory sections on each genre of texts as well as explications of technical terms. The comparative sections (comparative analyses 1, 2, and 3) will be more readily accessible to the general reader, but it should be emphasized that the arguments in these sections depend in each case upon the sustained expositions of the preceding two chapters.

< previous page page\_26 next page >

PART 1 THE WORD IN CREATION

< previous page page\_27 next page >

intentionally left blank

Chapter 1 Veda and Creation

The rcs are limited (parimita), the samans are limited, and the yajuses are limited, but of the Word (brahman) there is no end.

Taittiriya Samhita VII.3.1.4

In the cosmogonic and cosmological speculations of Vedic and post-Vedic mythology the corpus of Vedic *mantras* that has been preserved by the brahmanical lineages is represented as only a limited manifestation of the unlimited, eternal reality of Veda. Among the network of symbols associated with Veda, four complexes persist through the various strata of literature: (1) the Veda is described as the Word (*brahman*), which is the essence of Brahman, the ultimate reality, and is at times designated more specifically as Sabdabrahman (literally, "word-Brahman"), Brahman embodied in the Word; (2) the Veda as the totality of knowledge is also at times identified with the creator principle as the immediate source of creation; (3) the Vedas (plural) are represented as the archetypal plan or blueprint containing the primordial expressions of the divine speech that the creator utters in order to manifest the phenomenal creation; (4) the Vedas in their mundane, transmitted form are the *mantra* collections, or Samhitas, of the Rg-Veda, Yajur-Veda, Sama-Veda, and Atharva-Veda that are recited by human beings on earth as part of the Vedic sacrificial rites. The following analysis will be primarily concerned with the first three conceptions, since it is these conceptions that point to the cosmological status of the Veda.

Some attention will be given at the end of this chapter to the various philosophical positions adopted by the six Darsanas with respect to the origin, ontology, and authority of the Vedas. While the cosmogonic and cosmological speculations of Vedic and post-Vedic mythology tend to limit their discussion of the textual manifestation of the Veda to the *mantras* or Samhitas, the philosophical discussions of the Darsanas focus on the Veda in the broader sense of the term, as encompassing not only the Samhitas but also the Brahmanas, Aranyakas, and Upanisads.

< previous page page\_29 next page >

The seminal speculations concerning the Veda found in the oldest texts of Vedic literature, the Samhitas (ca. 1500-800 B.C.E.), are reinterpreted and elaborated in later Vedic and post-Vedic texts, each genre of texts recasting the inherited paradigm from its own distinctive epistemological perspective and assimilating Veda to those aspects of reality that are of central importance to that perspective. Thus, while the various modes of representing Vedaas constitutive of Brahman, an aspect of the creator principle, or the blueprint of creationmay be found in each layer of texts, certain modes are at times given priority in accordance with the programmatic concerns of the texts. For example, the Brahmanas (ca. 900-650 B.C.E.), which form part of the karmakanda, the section of the Vedas pertaining to action (karman), focus on the sacrificial rituals that are to be performed in order to regenerate and maintain the relative creation. In accordance with this sacrificial perspective, the Brahmanas elevate the creator Prajapati, who is celebrated as the source of the sacrifice, the sacrificer, and the sacrifice itself, to the status of the supreme god, and in their discussions of the Veda they are above all concerned to establish the relationship of the Veda to Prajapati and his consort Vac, speech. On the other hand, the metaphysical speculations of the Upanisads (ca. 800-200 B.C.E.), which form part of the jñana-kanda, the portion of the Vedas pertaining to knowledge (jñana), reflect the sectional interests of certain forestdwelling sages and ascetic groups that began to define themselves over against the priestly sacrificial tradition from the eighth century B.C.E. onward. Upanisadic speculations focus primarily on the ultimate realitygenerally termed Brahman or Atman (Self)that is the source not only of creation but of the creator principle himself, and thus the relationship of the Veda to Brahman-Atman becomes a paramount concern in the Upanisads. In post-Vedic texts that reflect the influence of sectarian devotionalism (bhakti), such as the Mahabharata (ca. 400 B.C.E.400 C.E.) and certain Puranas (ca. 300-1000 C.E. and after), Brahman generally assumes a personalized aspect through becoming identified with either Visnu or Siva, and the Veda is correspondingly represented as an aspect of Visnu or Siva.

Veda and Creation in Vedic Texts

The dual mechanisms by means of which the Veda is identified with the limitless Word or knowledge and at the same time is delimited to a bounded corpus of textsthe Vedic *mantra*sare

< previous page

page\_30

next page >

already evident in the Vedic texts themselves. In the Samhitas, Brahmanas, Aranyakas, and Upanisads the terms "Veda," "Vedas," and their equivalents are used both in an abstract sense to refer to "knowledge" or "Word," and in a concrete sense to refer to a circumscribed body of texts.

In the Rg-Veda Samhita we find numerous reflections by the *rsis* themselves on the nature and origin of the Vedic hymns. 1 However, the term "Veda" used in a substantive sense occurs rarely, where it generally refers to "knowledge." Although we find isolated references throughout the Rg-Veda to the *rcs* (verses), *yajus*es (sacrificial formulae), and *samans* (chants), the most important reference for our purposes is Rg-Veda X.90.9, in which the three terms appear together as a triad, implying an emerging conception of the "threefold Veda" that was to become central in later Vedic texts.2

The triad *rcs*, *yajuses*, and *samans* commonly occurs in Vedic texts from the Atharva-Veda Samhita onward, where it is sometunes juxtaposed with the term "Veda" or "Vedas."3 The terms "Rg-Veda," "Yajur-Veda," and "Sama-Veda" first appear in the Brahmanas and thereafter are frequently used in the Aranyakas and Upanisads.4 One of the most common designations for the Vedas in these texts is *trayi vidya*, "threefold knowledge."5 The expression *traya veda*, "threefold Veda," appears less frequently.6 This prevalent emphasis in the Vedic texts on the "threefold knowledge" of the Rg-Veda, Yajur-Veda, and Sama-Veda suggests that it took some time before the Atharva-Veda was accorded an equivalent status as the fourth Veda. The oldest name of the Atharva-Veda is *atharvangirases\**,7 which occurs in the Atharva-Veda itself.8 In another early reference from the Taittirity Samhita the term *angirases\** is used by itself to refer to the fourth of the Vedas mentioned after the *rcs*, *yajuses*, and *samans*.9 In their discussions of the Veda the Brahmanas, Aranyakas, and Upanisands tend to focus almost exclusively on the threefold Veda, *rcs*, *yajuses*, and *samans*, with the *atharvangirases\** or *atharvans* rarely mentioned along with the other three *mantra* collections.10 Even when the formal designations Rg-Veda, Yajur-Veda, and Sama-Veda are used for the other three Vedas, the expressions *atharvangirases\** or *atharvans* are used to refer to "the fourth" of the Vedas.11 The term "Atharva-Veda" does not occur until the Sutra period.12

We thus find that the Vedic texts themselves quite frequently refer to the textual status of the Veda as the *mantras* of the Rg-Veda, Yajur-Veda, and Sama-Veda, with only occasional references to the *mantras* of the Atharva-Veda. However, when we examine

< previous page

page\_31

next page >

the texts more closely we find that this textual definiton of Veda as a concrete, finite corpus of *mantras* constitutes only one dimension of the term's meaning. Certain passages in the Vedic texts point to a conception of different levels of the Veda. Thus, while at times the Veda is explicitly identified with the *mantra* collections"The *rcs* are the Veda.... The *yajus*es are the Veda.... The *samans* are the Veda.... 13at other times the "Veda" (singular) is distinguished from the "Vedas" (plural). For example, the Aitareya and Sankhayana Aranyakas speak of the "person of the Veda" (*veda-purusa*) as distinct from the "Vedas": "That which we have called the person of the Veda is that by which one knows the Vedas, Rg-Veda, Yajur-Veda, and Sama-Veda."14 Moreover, in a passage in the Chandogya Upanisad the *rcs*, *yajus*es, and *samans* are clearly distinguished from the Rg-Veda, Yajur-Veda, and Sama-Veda, respectively. The passage, in its discussion of the sun as the honey extracted from the four Vedas, describes the *rcs*, *yajus*es, and *samans* as the bees that brood upon the flowers of the Rg-Veda, Yajur-Veda, and Sama-Veda, respectively, in order to extract their essences. 15 Although the passage does not elaborate on what is meant by this distinction, it nevertheless appears that a clear differentiation is intended, particularly since the flower that the *atharvangirases\** brood upon as bees is the Itihasa-Purana, an entirely different set of texts.16

Passages such as those cited above remind us of the need to avoid the tendency to collapse the distinctions between various termsfor example, Veda, Vedas, rcs, Rg-Vedainto a single monolithic definition of Veda as a circumscribed body of texts. As we shall see in the following analysis, the textual dimension of Veda is represented in the Vedic texts themselves as only one aspect of the reality of Veda. The Vedic texts also emphasize the Veda's primordial status as that eternal, infinite Word or knowledge which is inherent in the fabric of reality and which is expressed as the impulses of divine speech from which the phenomenal creation is manifested.

Samhitas

During the Samhita period (ca. 1500-800 B.C.E.) Aryan religious life became increasingly dominated by the fire sacrifice  $(yaj\tilde{n}a)$ . In the period of the Rg-Veda Samhita (ca. 15001200 B.C.E.), the oldest and most important text of Vedic literature, the sacrificial tradition had already attained a fairly high level of development. A simpli-

< previous page

page\_32

next page >

fied form of the fire sacrifice and a hereditary priesthood, with an incipient division of functions among various types of priests, are evident even in this early period. 17 The Rg-Veda itself contains a large number of hymns that were clearly intended to serve as sacrificial litanies. Even those hymns that arose independently of the sacrificial ritual later came to be used in liturgical contexts. However, it is not until the period of the liturgical Samhitas, the Sama-Veda and Yajur-Veda Samhitas (ca. 900 B.C.E.), that we find the developed system of *srauta* sacrifices that utilizes three fires*garhapatya*, *ahavaniya*, and *daksina* and four principal categories of priests*hotr*, *udgatr*, *adhvaryu*, and *brahman*.

Along with the division of ritual functions among the four classes of priest came a demarcation of the respective roles of the different types of *mantras* in the sacrificial ritual: the *hotr* priest was assigned the responsibility of reciting the *rcs* of the Rg-Veda Samhita, which consist primarily of praises of and invocations to the gods; the *udgatr* priest was responsible for chanting the *samans* of the Sama-Veda Samhitas, which consist almost entirely of verses from the Rg-Veda set to fixed melodies; the *adhvaryu* priest was allotted the role of performing the sacrificial actions while muttering the *yajus* of the Yajur-Veda Samhitas, which comprise sacrificial formulae that accompany the ritual manipulations; and the *brahman* priest was entrusted with the supervision of the entire sacrificial ritual in order to counteract by means of expiatory formulas (*prayascittas*) any mistakes made by the other priests. The *brahman* priest was originally associated not with any particular Veda but rather with the totality of the threefold Veda, *trayi vidya*.18 When the Atharva-Veda Samhita (ca. 1100-800 B.C.E.), which contains popular religious elements in the form of incantations and imprecations as well as a number of speculative hymns, was eventually granted the status of the fourth Veda alongside the *trayi vidya*, it also assumed a role in the sacrificial rituals as the Veda of the *brahman* priest.

The preeminent position granted to the sacrifice in the Vedic conception of reality is already evident in the Rg-Veda Samhita, which represents the sacrifice as an inherent part of the cosmic order. *Rta*, the cosmic ordering principle, is described as governing not only the course of nature and the moral conduct of human beings but also the correct performance of the sacrifice (*yajña*). Moreover, the sacrifice is represented in several Rg-Vedic hymns as the means through which the creation is brought forth in the beginning. By the end of the Samhita period the sacrifice had been ele-

< previous page

page\_33

next page >

vated to the status of a separate order of reality (*adhiyajña*), which was correlated with the other orders of realitythe human order (*adhyatma*), natural order (*adhibhuta*), and divine order (*adhidaiva*) and which was viewed as essential to the harmonious functioning of all levels of the cosmos.

The Vedic *mantras*, as the sound offerings of the sacrifice, are granted a special status in the Samhitas as a constitutive part of the cosmic order that emerges from the body of the creator principle in the beginning of creation. The *mantras* are celebrated as manifestations of the power of *brahman*, the Word, which is elevated in the Atharva-Veda Samhita to the status of a cosmic principle. As expressions of the Word the *mantras* are also linked to Vac, speech, which is hypostatized in the Rg-Veda as a feminine principle that finds its most potent expression on the human plane in the speech of the *rsis*, whose hymns are recited in the sacrificial rituals.

The conception of Veda that is found in the Rg-Veda Samhita is dynamic and reflexive, for the hymns are still in the process of emerging as the *rsi*s, the "seers" of the hymns, speak. The Rg-Vedic hymns do not refer to the Samhitas, in the sense of fixed collections, but rather to the *mantras* themselves, and in particular the *rcs*. The hymn are self-referential in that they are concerned with describing the mechanisms through which the *rsi*s received their divinely inspired cognitions and gave them vocalized expression in recited hymns. 19 Although the hymns make occasional reference to the *yajus*es (sacrificial formulae) and *samans* (chants), the triad *rcs*, *yajus*es, and *samans* only appears once in the Rg-Veda.20 The notion of the threefold Veda as an objectified body of *mantra* collections occurs more frequently from the Atharva-Veda Samhita onward, with occasional references to the *atharvangirases*\*.

Veda, the Creator, and Creation

Brahmanical conceptions of the status and role of the Veda in creation, as reflected in the formulations of both Vedic and post-Vedic texts, have their foundation in the cosmogonic and cosmological speculations of the Rg-Veda. One of the preoccupations of the *rsis*, as represented in the hymns, is to discern with their "mind's eye" the subtle realms of the gods and to fathom the mysteries of creation.21 The speculations of the *rsis* are not presented in the form of a single continuous creation narrative but rather appear in a number of discrete hymns, attributed to different *rsis*, that each treat a certain piece of the cosmogonic puzzle without attempting to explain how the different pieces fit together.22 In order to understand the Rg-Vedic conception of the role

< previous page page\_34 next page >

of the Veda in creation we first need to examine briefly the range of cosmogonic speculations found in the hymns, and in particular in the creation hymns of the tenth Mandala (book), which is generally held to be the latest portion of the Rg-Veda.

The creation hymns of the Rg-Veda present in seminal form certain symbolic structures and patterns that are further developed in the cosmogonies of the Brahmanas, Aranyakas, and Upanisads from different perspectives, becoming interwoven into a single creation narrative in the Manu-Smrti and finally gaining their most detailed elaboration in epic and Puranic accounts. Among these symbolic structures we can distinguish a number of creative principles or agents and a variety of means through which the universe is brought forth.

## Creative Principles

the unmanifest Absolute, which is the ultimate source of creation (That One [Tad Ekam]RV X.129; the Unborn [Aja]RV X.82)

the personal creator god, who is the fashioner of the three worldsearth, midregions, and heaven (PrajapatiRV X.121; VisvakarmanRV X.81 and X.82)

the waters (*ap, ambhas, salila*), which represent the feminine principle that serves as the primordial matrix of creation (RV X. 129; X. 121; X.82) and which are at times associated with Vac, the goddess of speech (RV X. 125; X.71)

the cosmic embryo or egg (garbha), which contains the totality of creation in yet undifferentiated form (RV X. 121; X.82)

Purusa, the cosmic Man out of whose body the different parts of the universe are formed (RV X.90; X.130)

Creative Means

desire (RV X. 129; X.81)

tapas 23 (RV X. 129; X.190)

procreation

sacrifice (yajña) (RV X.90; X.81; X.82; X.130)

speech (vac) (RV X. 125; X.71), which is at times linked to the Vedic mantras

In order to understand the structure of relations among these various constituent elements of creation, we must distinguish first of all between different stages in the process of creation. F. B. J. Kuiper, in his attempt to reconstruct the Vedic cosmogonic myth,

< previous page

page\_35

next page >

has suggested that this myth comprises two different stages. (1) In the first stage the primordial world was "an undivided unity, a *rudis indigestaque moles*," which consisted of the primordial waters and the undifferentiated totality of the cosmosfrequently represented by the image of the cosmic eggfloating on the surface of the waters. (2) In the second stage heaven and earth were separated out of the originally undifferentiated unity, either through an autonomous process of division or through the demiurgic act of a god. 24 Although the details of Kuiper's thesis need not concern us here, my own research confirms that this basic two-stage pattern of creation is fundamental to both Vedic and post-Vedic cosmogonies. These two stages are most clearly evident in the Brahmanas and later texts, but the seeds of this two-phase paradigm can already be discerned as early as the Rg-Veda.

The account in Rg-Veda X.129, the Nasadiya hymn, corresponds to the first stage, in that it describes the mechanisms of emergence from a state of unmanifest, undifferentiated unity in which Tad Ekam, "That One," alone exists, and along with it the primordial waters, stretching endlessly in the darkness. The hymn describes the very beginnings of the process through which That One, that single, primordial unity, begins to reverberate within itself and gives rise to duality. However, the hymn does not elaborate on how heaven and earth manifest from the unmanifest.

The creation of heaven and earth represents a later stage in the cosmogonic process, the second in our two-stage pattern. This second stage, in which the primordial unity differentiates in order to give rise to the three worldsearth (*prthivi*, *bhumi*), midregions (*antariksa*), and heaven (*div*) and all beings, is described in other hymns of the Rg-Veda as the demiurgic act of a personal creator god. In Rg-Veda X.121 the creator and supporter of heaven and earth and the vivifier and lord of all beings is called Prajapati ("lord of created beings") and Hiranyagarbha ("golden embryo or egg"), while in Rg-Veda X.81 and X.82 he is called Visvakarman ("maker of all"). Rg-Veda X.81 is of particular significance in that it portrays the creator Visvakarman as the lord of speech (*vacas-pati*) and the primordial *rsi* and *hotr* priest who takes his place upon the seat of sacrifice and offers up (root *yaj*) heaven and earth in sacrifice.25 Rg-Veda X.82 similarly alludes to the primeval sacrifice and points to the role of the *rsi*s, the seers of the Vedic *mantras*, in the cosmogonic process.26

Rg-Veda X.90, the famous Purusa-Sukta, in contrast to such conceptions of a personal creator god, presents a more monistic per-

< previous page

page\_36

next page >

spective, in which the one, all-pervading principle that is the source and basis of the cosmos is Purusa, the cosmic Man, the unified ground of all existence. Like Rg-Veda X.81 and X.82, the Purusa-Sukta describes the primordial sacrifice ( $yaj\tilde{n}a$ ) as the means through which creation is brought forth, although in this hymn Purusa assumes the role not of the sacrificer but of the sacrificial victim. In verses 1-5 Purusa is described as both immanent and transcendent. Possessing a thousand heads, a thousand eyes, and a thousand feet, Purusa pervades (root vr) the earth on every side, and yet he extends beyond (root stha + ati) it a measure of ten fingers. One quarter of him is manifested here on earth as all beings, while the other three quarters are the immortal (amrta) in heaven. The differentiation of the totality of Purusa is described in verses 6-16 as occurring through a sacrifice in which the different parts of his cosmic body are offered up to form the different aspects of the universe. Although the Vedic mantras are depicted as one of the original products of the primeval sacrifice, they are not explicitly allotted a role in the process of creation. However, as in Rg-Veda X.82, the rsis are portrayed as assuming a cosmogonic role as those who, along with the gods and Sadhyas, perform the archetypal sacrifice through which the universe is brought forth. 27

Verses 6-10 of the Purusa-Sukta establish a reciprocal relationship between the sacrificial and natural orders. On the one hand, certain elements of the natural orderin particular, the seasons are used as ritual materials in the primeval sacrifice. On the other hand, the sacrifice gives rise to different aspects of the natural orderin particular, various types of animals, including horses, cattle, goats, and sheep, which are the primary offerings used in animal sacrifices. This reciprocity is also reflected within the elements of the sacrifice itself. The *rcs*, *samans*, and *yajuses*, as well as the meters (*chandases*) in which the Vedic *mantras* are composed, are described as emerging from the primordial sacrifice of Purusa, and they in turn provide the sound offerings that are essential to the sacrificial ritual.

From that sacrifice (yajña), in which all was offered, the rcs and samans were born; the meters (chandases) were born from it; from it the yajus was born.28

Verses 11-14 go on to establish a series of correlations between the different parts of the cosmic body of Purusa and the different aspects of the human, natural, and divine orders.

< previous page

page\_37

next page >

When they divided Purusa, into how many parts did they apportion him? What was his mouth? What were his arms? What were his thighs and feet declared to be?

His mouth became the brahmin; [from] his arms the *ksatriya* was made; his thighs became the *vaisya*, from his feet the *sudra* was born.

The moon was born from his mind; from his eye Surya, the sun, was born; from his mouth came Indra and Agni, fire; from his breath Vayu, wind, was born.

From his navel arose the midregions; from his head the heaven originated; from his feet came the earth; from his ear the cardinal directions. Thus they fashioned the worlds.

The hymn thus establishes connections among the various orders of reality, in which the sacrificial order, by means of which the cosmic body of Purusa is divided, is represented as giving rise to different components of the human, natural, and divine orders. The human order in this schema includes not only the different parts of the human body, which is a microcosmic replica of the cosmic body of Purusa, but also the social order with its division into four classes (*varnas*)brahmins (priests), *ksatriyas* (royalty and warriors), *vaisyas* (merchants, agriculturalists, and artisans), and *sudras* (servants and manual laborers). The natural order as described in the hymn encompasses the three worlds, elements such as fire, wind, and sun, and various types of animals. The divine order includes the presiding deities of these elements, Agni, Vayu, and Surya, along with other gods such as Indra. In later Vedic texts, as we shall see, these various components are brought together in a more systematic tripartite classificatory schema, in which the homologies in verse 13 between the faculties of speech (mouth), breath, and eye and the elements Fire, wind, and sun, together with their presiding deities, are extended to include direct correlations with the three Vedas, Rg, Yajur, and Sama; the three worlds, earth, midregions, and heaven; and the three higher *varnas*, brahmins, *ksatriyas*, and *vaisyas*. 29

Rg-Veda X.130 provides an alternative image of the primeval sacrifice, in which Purusa is portrayed not as the sacrificial victim but rather as one of the primary performers who "weaves" the sacrifice along with the gods. The hymn also grants the Vedic *mantras* a significant role in the creative process. The gods, as the weavers,

< previous page

page\_38

next page >

are each associated with a particular Vedic meter. Moreover, the gods are said to use the *samans* as shuttles that weave back and forth in order to produce the concrete fabric of creation from the original outstretched threads. 30

The cosmogonic speculations of the Atharva-Veda and later Samhitas build and elaborate upon Rg-Vedic conceptions of the cosmic origin and status of the Veda. Prajapati is singled out as the paramount creator god in the Atharva-Veda Samhita, Vajasaneyi Samhita (White Yajur-Veda), and Taittiriya Samhita (Black Yajur-Veda), and thus the primordial Veda becomes associated in particular with Prajapati. In the Taittiriya Samhita, Prajapatiwho assumes a role tantamount to that of Purusa in the Purusa-Suktais identified with the sacrifice31 and is celebrated as its creator.32 He is depicted as the primordial *rsi* who "sees" (root *drs*) certain *rcs*, ritual formulae, meters, and sacrificial rites33 and then, assuming the role of the first priest, performs the various sacrifices in order to bring forth beings.34

Taittiriya Samhita VII.1.1.4-6 describes Prajapati as bringing forth from different parts of his body certain aspects of the Vedas that are used in the sacrificial ritual: lauds (*stomas*), chants (*samans*), and Vedic meters. The *stomas*, *samans*, and meters are further correlated with specific gods, social classes, and animals that emerge from the corresponding parts of Prajapati's body.

Prajapati desired, "May I reproduce." From his mouth he measured out the *trivrt* (nine-versed) *stoma*. Subsequently the deity Agni was brought forth, the *gayatri* meter, the *rathantara saman*, among human beings the brahmin, among animals the goat. Therefore they are foremost, for they were brought forth from the mouth. From his chest and arms he measured out the *pañcadasa* (fifteen-versed) *stoma*. Subsequently the deity Indra was brought forth, the *tristubh* meter, the *brhat saman*, among human beings the *ksatriya*, among animals the sheep. Therefore they are strong, for they were brought forth from strength. From his middle he measured out the *saptadasa* (seventeen-versed) *stoma*. Subsequently the deities the Visvadevas were brought forth, the *jagati* meter, the *vairupa saman*, among human beings the *vaisya*, among animals the cows. Therefore they are to be eaten, for they were brought forth from the receptacle of food. Therefore they are more abundant than the others, for they were brought forth after the

< previous page

page\_39

next page >

most abundant of the deities. From his feet he measured out the *ekavimsa* (twenty-one-versed) *stoma*. Subsequently the *anustubh* meter was brought forth, the *vairaja saman*, among human beings the *sudra*, among animals the horse. Therefore these two, the horse and the *sudra*, are dependent on others. Therefore the *sudra* is not fit for the sacrifice, for he was not brought forth after any deities. Therefore they support themselves by their feet, for they were brought forth from the feet. 35

In this passage a number of the components that are depicted in the Purusa-Sukta as emerging from the sacrifice of Purusasamans, Vedic meters, gods, varnas, and animalsare incorporated in a fourfold taxonomy that directly correlates these various components and ranks them hierarchically. Two aspects of these correspondences are of particular significance. First, the connections established in this passage between certain stomas, meters, and samans are fairly consistently replicated in later Vedic and post-Vedic texts, becoming further correlated in the Puranas with the four Vedasrcs, yajuses, samans, and atharvansthat emerge from the four mouths of the creator Brahma.36 Second, this fourfold set of correspondences is at times incorporated in later Vedic texts in a threefold taxonomy that eliminates the bottom stratum in the hierarchy and focuses on the correlations between certain triads: the meters gayatri, tristubh, and jagati; the varnas brahmin, ksatriya, and vaisya; and the gods Agni, Indra, and Visvadevas. This taxonomy, which homologizes the Vedic meters and varnas, together with the alternative classificatory schema mentioned earlier, which connects the three Vedas and the varnas, provides a transcendent source of legitimation for the social hierarchy through assimilating it to the primordial Veda.37

#### Veda and Brahman

In the Atharva-Veda Samhita the Veda is linked not only to the creator Prajapati but also to that ultimate reality which is the source and foundation of the creator principle: Brahman. The conception of Brahman as a cosmic principle is not developed in the Rg-Veda. However, as we have seen, we do find antecedents of the notion of Brahman in the conception of a unitary ground of existence that is the ultimate source of the cosmos: Tad Ekam in Rg-Veda X.129 and Purusa in Rg-Veda X.90.

In the Rg-Veda and later Samhitas the term brahman itself is

< previous page page\_40 next page >

used, depending on the context, at times to refer to Veda, in the general sense of "Word," and at other times to refer more specifically to the Vedic *mantras*. The following passage from the Taittiriya Samhita, for example, uses the term *brahman* to refer to that limitless totality of the Word, Veda, of which the Vedic *mantrasrcs*, *samans*, and *yajus*esare but a limited manifestation.

The rcs are limited (parimita), the samans are limited, and the yajuses are limited, but of the Word (brahman) there is no end. 38

The term *brahman* is also used in the Samhitas to signify the power inherent in the Word or in the Vedic *mantras*. In the Atharva-Veda the meaning of the term is extended to encompass that cosmic power or principle which underlies and gives rise to the universe.39

It is in the Atharva-Veda that we first find the notion that the Vedic *mantras* form different parts of the cosmic body of Brahman. The antecedent of this conception is found in the Purusa-Sukta's description of the *mantras* emerging from the sacrifice of the body of Purusa, but Purusa is not identified with Brahman in this hymn. Atharva-Veda X.7 celebrates Skambha (literally, "support") as Brahman, the all-pervading reality that is the foundation of the entire cosmos. Skambha is depicted as embracing the infinity of space, encompassing within his body all the worlds, natural phenomena, and gods, and also as embracing the infinity of time, incorporating within himself all divisions of time, past, present, and future. Skambha is described as distinct from and superior to the creator Prajapati, serving as the foundation on which Prajapati establishes the worlds.40

The term *brahman* is used a number of times in the hymn in at least two different senses: first, to refer to the highest Brahman, which is a cosmic principle identified with Skambha, of whom the earth is the basis, the midregions his belly, and the heavens his head;41 and, second, to refer to the Vedic *mantras*, which as a limited manifestation of the totality of Veda are depicted in one verse as forming only a portion of the cosmic body of Skambhahis mouth.42 In verse 14 the *rcs*, *yajuses*, and *samans* are explicitly described as residing within Skambha, while in verse 20 they are depicted, along with the *atharvangirases\**, as forming various parts of Skambha's body.

< previous page

page\_41

next page >

Declare who, pray, is that Skambha from whom they cut off the *rcs*, from whom they scraped off the *yajus*, of whom the *samans* are the hairs, the *atharvangirases* \* the mouth?

In Atharva-Veda IX.6.1-2 the Vedic *mantras* are similarly described as constituting different parts of the body of Brahman, with the *rcs* forming the spine, the *samans* the hairs, and the *vajus* es the heart.

# Veda and Vac

In their identification with *brahman* the Vedic *mantras* are understood as expressions of the Word and therefore as manifestations of Vac, speech. The conception of Vac in the Rg-Veda Samhita is already quite complex and multidimensional, encompassing both a divine dimension, in its hypostatization as the goddess Vac, and an earthly dimension, in its diversified expressions in human language.43 Rg-Veda 1.164.45 emphasizes that this mundane dimension constitutes only one quarter of the total reality of Vac.

Vac is measured in four quarters. Those *brahmanas* whose thoughts are inspired know them. Three [quarters], hidden in secret, do not issue forth. The fourth [quarter] of Vac is what human beings speak.44

In both her hidden and revealed, divine and earthly, dimensions Vac is ascribed special creative powers. Rg-Veda X.125, a hymn of self-praise by and to the goddess Vac, celebrates the "Queen" whose abode (*yoni*, literally "womb") is in the waters (*ap*), from which she spreads forth to pervade heaven and earth and all beings.45 Vac is described as both immanent, abiding in many places and entering into many forms,46 and transcendent, extending beyond heaven and earth in her greatness.47 Although the Vedic *mantras* are not explicitly mentioned, the goddess Vac is ascribed the role of investing the *rsis* with the power of *brahman*: "Him whom I love I make powerful, a possessor of the power of *brahman*, a *rsi*, a sage.48

Rg-Veda X.71, the other hymn in the Rg-Veda that is devoted entirely to Vac, links Vac directly to the speech of the *rsis* that gives vocalized expression to the Vedic *mantras*. Those who follow the "track of Vac" will find her "entered into the *rsis*," for it is the *rsis* who have located the hidden source of speech. Having "distributed her in many places," the *rsis* celebrate Vac by giving her manifest

< previous page

page\_42

next page >

expression in their own speech. 49 Vac reveals her hidden nature to those who love her,50 and it is the seers of the Vedic *mantras* who are celebrated throughout the Rg-Veda as especially beloved of Vac, upon whom she bestows her creative powers. For it is the *rsis* alone who are said to have directly apprehended the impulses of knowledge emanating forth from the Transcendent as the subtle expressions of speech. The *rsis* then spoke forth on the gross level that which they cognized on the subtle level, and in this way they preserved the Vedic *mantras* through their own speech, initiating an unbroken line of oral transmission through which the Vedas would be passed down to subsequent generations.51

## **Brahmanas**

The speculations of the Samhitas concerning the origin and cosmological status of the Veda are reinterpreted in the Brahmanas (ca. 900-650 B.C.E.), sacrificial manuals attached to the Samhitas, in light of an elaborate discourse of sacrifice. In their discussions of the textual manifestation of the Veda the Brahmanas tend to focus almost exclusively on the three *mantra* collections, *rcs*, *yajuses*, and *samans*, that are essential to the performance of Vedic sacrifices. Although the Brahmanas were accorded canonical status retroactively as part of the *karma-kanda*, the section of the Vedas concerned with action (*karman*), the Brahmanas do not deem themselves to be part of the Veda. Nevertheless, they do establish the mechanisms whereby the purview of Veda could be subsequently expanded by emphasizing that, while on one level the Veda is delimited to a bounded corpus of textsthe Vedic *mantra*son another level its domain is unlimited, for it constitutes the unbounded, primordial Word.

The Brahmanas contain detailed prescriptions for the *srauta* sacrifices, providing the rules (*vidhis*) for the performance of each ceremony as well as expositions (*arthavada*) of the purpose and meaning of the sacrificial acts and *mantras*.52 These sacrificial manuals are concerned with the correct performance of Vedic rituals in order to accomplish a twofold purpose: on an individual level, to attain for the patron of the sacrifice (*yajamana*) certain worldly ends in this life and to construct for him a divine self (*daivatman*) in order to convey him to the world of heaven (*svarga loka*); and on a cosmic level, to regenerate and maintain the cosmic order. While the sacrificial perspective and cosmological orientation of the Brahmanas are fairly consistently articulated throughout the vari-

< previous page page\_43 next page >

ous texts, certain differences are also evident in that each Brahmana emphasizes those aspects of the sacrificial ritual that are associated with the corresponding Samhita and its priest. Thus, the Brahmanas of the Rg-Veda, the Aitareya Brahmana and the Kausitaki Brahmana, focus primarily on the duties of the *hotr* priest; the Brahmanas of the Yajur-Veda, the Taittiriya Brahmana of the Black Yajur-Veda and the Satapatha Brahmana of the White Yajur-Veda, are concerned with the duties of the *adhvaryu* priest; and the Brahmanas of the Sama-Veda, the Pañcavimsa or Tandya Brahmana, its supplement the Sadvimsa Brahmana, and the Jaiminiya Brahmana, focus on the duties of the *udgatr* priest. 53

The generative epistemological framework for the cosmogonic and cosmological speculations of the Brahmanas is thus the discourse of sacrifice. The sacrificial discourse of the Brahmanas is founded upon the speculations of the Purusa-Sukta and in this context evidences three principal concerns: to establish the identity of Purusa with Prajapati, who, as in the later Samhitas, is celebrated as the supreme god and creator in the Brahmanas; to establish the cosmic import of the sacrifice as the counterpart of the Purusa Prajapati; and to delineate the role of the sacrificial order in regenerating the cosmic order through enlivening the connections (*bandhus*) between the human, natural, and divine orders. The Veda, both as a cosmological principle embedded in the cosmic order and as the recited texts that form an integral part of the sacrificial order, is granted a pivotal role in this sacrificial discourse.

In the Brahmanas Prajapati is explicitly identified with Purusa54 and is celebrated as the primary participant in the primeval sacrifice from which the different parts of the universe are formed. Like Purusa in the Purusa-Sukta, Prajapati is described in the Brahmanas as both immanent and transcendent, pervading the entire universe55 and yet at the same time extending beyond it.56 He encompasses both the human and the divine realms57 and is both mortal (*martya*) and immortal (*amrta*),58 expressed (*nirukta*) and unexpressed (*anirukta*),59 limited (*parimita*) and unlimited (*aparimita*).60 In his role as the unitary source and foundation of creation Prajapati is at times identified in the Brahmanas with Brahman.61

Prajapati is primarily portrayed in the Brahmanas in his role as creator, and as such he is identified not only with Purusa but also with the other creative principles celebrated in the creation hymns of the Rg-Veda, such as Visvakarman62 and Hiranyagarbha.63 In the Brahmanas the various characteristics and func-

< previous page

page\_44

next page >

Page 44

tions ascribed to these creative principles are assumed by Prajapati, who provides the integrating frame for the creation narrative into which are incorporated the various elements found in disjunctive form in Rg-Vedic hymns. Nearly all of the accounts of creation in the Brahmanas begin with the statement, "In the beginning Prajapati alone was here." 64 In the Brahmanas it is Prajapati who is the creator, ruler, and preserver of heaven and earth; the father of the gods, demons, and human beings; and the lord of all creatures. It is Prajapati who desires to bring forth creation and who performs *tapas* in order to accomplish his desire. It is Prajapati who implants his seed in the waters and who both generates and is born from the cosmic egg. It is Prajapati who harnesses the power of Vac and unites with her as his consort.65

Prajapati is above all celebrated in the Brahmanas, as in the Taittiriya Samhita, as the creator of the sacrifice,66 the first performer of the sacrifice,67 and the sacrifice itself.68 The Satapatha Brahmana declares:

Having given his self (atman) to the gods, he [Prajapati] then brought forth that counterpart (pratima) of himself which is the sacrifice (yajña). Therefore they say, "The sacrifice is Prajapati," for he brought it forth as a counterpart of himself.69

As Brian K. Smith has emphasized, the initial generative act of Prajapati, as described in the creation accounts of the Brahmanas, generally results in a chaotic creation rather than an ordered cosmos. It is only by creating the counterpart of himself, the sacrifice, that Prajapati obtained the "instrument of cosmic healing and construction" that was necessary in order to structure an ordered cosmos as well as to revitalize his own disintegrated being.70 The sacrifice is at times described not only as the instrument of reparation but also as the instrument of creation by means of which Prajapati sets in motion the entire universe71> and brings forth all beings.72 Thus, every time human beingsand the brahmin priests in particularreenact the primeval sacrifice on earth, they participate in the creative process of constructing an orderly cosmos.

Prajapati indeed is that sacrifice (yajña) which is being performed here and from which these beings were produced, and in the same manner are they produced thereafter even to the present day.73

< previous page

page\_45

next page >

The creative and renovative power of the sacrificial order (*adhiyajña*) is to a large extent attributed to its ability to activate the connections (*bandhus*) among the other orders of reality: the human order (*adhyatma*), the natural order (*adhibhuta*), and the divine order (*adhidaiva*). Smith notes that this principle of "hierarchical resemblance" among the various orders and levels of reality, which he considers to be "the central principle of Vedism," 74 encompasses two types of connections.

Vedic connections are of two sorts: what we might call vertical and horizontal correspondences. The former connects an immanent form and its transcendent correlative.... This type of connection operates between the elements of the same species located on different and hierarchically ranked cosmological levels. Horizontal connections link resembling components of two different species located within the same cosmological plane which share a similar hierarchical position within their respective classes.75

Smith goes on to discuss how the notion of the sacrifice as a counterpart of Prajapati exemplifies the vertical type of connection.

The construction of a sacrifice, an ideally continuous and complete entity made out of the joining of discrete parts (rites, performers, implements, offerings, etc.), is a reconstruction of the universe itself in the sense that one supposedly reproduces a different formthe other. They are not identical but resembling forms of unity, sharing the same essence but manifesting themselves differently. The sacrifice is composed of the counterparts to the cosmic prototypes (each element of the ritual being vertically connected to transcendent correlatives), and the sacrifice as a whole is the counterpart to the prototype that is Prajapati, the universe. The sacrifice operates with "images," whereas Prajapati's body or self is comprised of the "originals," but both participate in the same ontological essence.76

The Veda is represented in the Brahmanas as participating in the "ontological essence" of both the prototype, Prajapati, and the counterpart, the sacrifice. The Vedic *mantras* form an integral part of the sacrificial rituals performed by human beings, and their recitation is considered essential to the world-ordering and main-

< previous page

page\_46

next page >

taining function of these rituals. 77 However, the mundane texts recited and studied by human beings on earth are viewed as constituting only a limited manifestation of that infinite (*ananta*) knowledge which is Veda.78 Just as the sacrifice is held to be the gross counterpart of the cosmic prototype, Prajapati, so the sound offerings of the sacrifice, the Vedic *mantras*, are represented as the gross manifestations of the cosmic reality of Veda, which is itself constitutive of Prajapati. The Veda as a cosmic reality is correlated with the creator Prajapati as well as with his consort Vac, speech, and is represented as having both unlimited and limited, unexpressed and expressed dimensions even on the cosmic plane. The unlimited Veda is described as becoming delimited through the speech-acts of the creator. As the circumscribed expressions of Prajapati's speech the Vedic *mantras* are allotted a cosmogonic role as the primordial utterances through which the creator brings forth the phenomenal creation and are represented as the subtle blueprint containing the sound correlatives of the concrete realm of forms.

Page 47

# Veda, Prajapati, and Vac

The Veda as *brahman*, the Word,79 is described in the Brahmanas as participating in the essence of both Prajapati and his consort Vac. The Veda is at times identified with Prajapati: "In the beginning Prajapati was the Veda."80 The Veda is represented as constitutive of Prajapati's being, with the Vedic *mantras*, meters, and various components of the sacrifice forming different parts of his body or self (*atman*).81 At the same time the Veda is said to be derived from Prajapati (*Prajapatyo vedah*)82 for it is Prajapati who brings forth the Veda in the beginning of creation.83 These two notionsthe Veda as constitutive of Prajapati and the Veda as derived from Prajapatiare brought together in the Jaiminiya Brahmana, which, in a variant of Taittiriya Samhita VII.1.1.4-6, cited earlier, describes Prajapati as bringing forth certain *stomas*, *samans*, and meters from various parts of his body.84 The Veda is more specifically represented as the expression of Prajapati's speech.85

In its role as divine speech the Veda becomes associated with Prajapati's consort Vac. Vac as *brahman*86 is correlated both with the unexpressed, undifferentiated Word, Veda, and with its expressed, differentiated manifestations as the Vedic *mantras*. The *rcs*, *yajus*es, and *samans* are said to be the threefold form of Vac.87 From Vac, who is designated as the "Mother of the Vedas,"88 the Vedic *mantras* flow out in the beginning of creation as her "thousandfold progeny."89 The Taittiriya Brahmana proclaims:

< previous page page\_47 next page >

Vac is the imperishable one (*aksara*), the first-born of the cosmic order (*rta*), the Mother of the Vedas (*vedanam mata*), the navel of immortality (*amrta*). 90

As the progeny of Vac the Vedas partake of their Mother's infinite, immortal nature and are themselves said to be infinite (ananta),91 immortal (amrta),92 and imperishable (aksita).93

Through correlating the Veda with Prajapati and Vac, the Brahmanas are concerned to establish the Veda's primordial status as an inherent part of the two creative principles that are responsible for generating and structuring the cosmic order: the principle of knowledge or mind, and the principle of speech. Prajapati, as the cosmic intelligence underlying the universe, is the abode of knowledge and is associated in particular with the principle of mind (manas), 94 while his consort Vac represents the principle of speech. Prajapati is at times identified with the mind,95 and it is by virtue of his identity with the mind that he is said to know everything.96 Prajapati is described as entering into union with Vac by means of his mind.97 Manas and vac are consistently paired throughout the Brahmanas as male and female consorts, the human faculties of mind and speech constituting "yoke-fellows" (yujs)98 that represent the microcosmic counterparts of Prajapati and Vac, who in their identification with mind and speech are also at times designated as Sarasvat and Sarasvati.99 Mind and speech are depicted in the Brahmanas as mutually dependent upon one another. On the one hand, the mind upholds speech, for it is the mind that provides the cognitive content that speech expresses. 100 On the other hand, speech upholds the mind, for it is speech that gives vocalized expression to the cognitive content of the mind. 101 In the Brahmanas the mind is given precedence over speech on both the human and cosmic planes, for while the mind is unexpressed (anirukta) and more unlimited (aparimita), speech is expressed (nirukta) and more limited (parimita). 102 On the human plane the mind precedes speech, 103 and on the cosmic plane Prajapati precedes Vac. Prajapati, as the lord of thought (cit-pati) and the lord of speech (vak-pati or vacaspati), 104 brings forth Vac and then unites with her in order to generate the gods and manifest creation.105

The Veda is described as emerging in this cosmogonic process as the manifestation of both Prajapati and Vac, both mind and speech. Satapatha Brahmana VII.5.2.52 describes speech as the instrument by means of which the Veda, the threefold knowledge

< previous page

page\_48

next page >

(trayi vidya), is "dug out" from the silent depths of the ocean of mind and given vocalized expression as the Vedic mantras.

Mind (manas) is the ocean (samudra). From the mind-ocean with speech (vac) for a shovel the gods dug out (root khan + nir) the threefold knowledge (trayi vidya).... Mind is the ocean, speech is the sharp shovel, the threefold knowledge is the offering (nirvapana, literally, "pouring out").

A passage in the Pañcavimsa Brahmana depicts Prajapati meditating silently (*tusnim*) in his mind and then using speech as the vehicle to bring forth (root *jan* + *pra*) that which is hidden (*antarhita*) in his mind. That which is hidden in Prajapati's mind becomes the *brhat saman*, and that which is expressed through his speech becomes the *rathantara saman*. 106 Elsewhere in the Pañcavimsa Brahmana, as well as in other Brahmanas, the *brhat* is identified with the mind and the *rathantara* with speech.107 The *brhat* and *rathantara* are further equated with the *saman* and *rc*, respectively,108 which are themselves at times identified with mind and speech and portrayed as male and female consorts.109 The following set of correspondences thus emerges.

Prajapati mind brhat saman Vac speech rathantara rc

In this schema the *saman* is correlated with the unexpressed principle of mind, Prajapati, while the *rc* is correlated with the expressed principle of speech, Vac. However, Vac is also said to have an unexpressed (*anirukta*) as well as an expressed (*nirukta*) dimension.110 Moreover, the process through which unexpressed speech becomes expressed as vocalized utterances is itself represented in a number of passages as the means through which the creation manifests. In this context the cosmogonic process is described as a two-stage process in which an unmanifest state of undifferentiated unity gives rise to a manifest state of differentiation through a series of discrete speech-acts.

In my reconstruction of the two-phase process of creation, based on several accounts in the Brahmanas, Prajapati and Vac both participate in each stage. The division between the first and second stages of the cosmogonic process is demarcated in certain accounts by the measure of time, generally the period of a year. (1) In the

< previous page

page\_49

next page >

first stage the creator Prajapati has a desire to reproduce and unites with his consort Vac. The Vac with which Prajapati unites at this stage is the unexpressed, transcendent level of speech that is generally identified with the primordial waters. 111 Prajapati implants his seed in the waters of Vac and the seed becomes an egg, which represents the totality of the universe in yet undifferentiated form. (2) In the second stage a child, representing the "second self" of Prajapati, is born and speaks. This speech, which represents the second phase of Vac, is the expressed, vocalized speech by means of which the creator introduces distinctions in the originally distinctionless totality of creation represented by the egg, dividing it into the three worlds and manifesting various types of beings.112 The Veda as the undifferentiated Word, *brahman*, is at times correlated with the first stage, while the differentiated Vedic *mantras* are connected with the second stage.

One of the most important passages that conforms to this basic pattern is Satapatha Brahmana X.6.5.4-5, which also forms part of the Brhadaranyaka Upanisad.113 In the first phase of creation the creator,114 desiring to have a "second self" (*dvitiya atman*), enters into union with Vac by means of his mind (*manas*). The seed becomes the year, which is consistently identified with Prajapati in the Brahmanas.115 In the second phase, which is distinguished from the first phase by the period of a year, a child, representing the "second self" of the creator, is born and cries out, producing speech (*vac*). This speech represents the second phase of Vac, and it is from this expressed level of speech that the *rcs*, *yajuses*, *samans*, meters, sacrifices, human beings, and animals are brought forth. It is significant that the Vedic *mantras* are represented as the first products of the creator's speech, for in other passages, as will be discussed below, the words that the creator speaks in order to bring forth the phenomena of creation are explicitly identified with the words of the Vedas.

Another variation on this basic pattern of creation is described in Satapatha Brahmana XI.1.6.1-3. In the first phase of creation the waters alone exist, with no mention of the male creative principle. From the waters a golden egg (*hiranmaya anda*) is produced. In the second phase, which is again separated from the first phase by the period of a year, the Purusa Prajapati is born from the egg, and after another year he speaks (root hr + vi-a). This expressed level of speech serves as the means by which Prajapati separates out the earth, midregions, and heaven from the originally undivided totality represented by the egg.

< previous page

page\_50

next page >

He uttered (root hr + vi-a) "bhuh"that became this earth; "bhuvah"that became the midregions; "svah"that became yonder heaven. 116

Although no mention is made of the Vedas in this creation account, the three *vyahrtis*, or utterances*bhuh*, *bhuvah*, and *svah*are consistently represented throughout the Brahmanas as the essences of the three VedasRg-Veda, Yajur-Veda, and Sama-Vedaas will be discussed further below.

A third variant of this two-stage cosmogonic process appears in Pañcavimsa Brahmana XX. 14.2-3 and Jaiminiya Brahmana II.244 and distinguishes in particular between two different levels of Vac.

Prajapati alone was here. Vac alone was his own; Vac was second to him. He reflected, "Let me send forth this Vac. She will spread forth, pervading everything here." He sent forth Vac. She spread forth, pervading everything here. She extended upward as a continuous stream of water (*ap*). [Uttering the sound] "*a*," he split off a third of itthat became the earth.... [Uttering the sound] "*ka*" he split off a [second] thirdthat became the midregions.... [Uttering the sound] "*ho*" he cast [the last] third upwardthat became the heaven.117

In the first phase, as described in this passage, Vac is one and undivided as the all-pervading waters. In the second phase she becomes divided, the one Vac becoming threefold and expressed as three distinct sounds*a*, *ka*, and *ho*through the speech utterances of Prajapati. The text goes on to describe how Prajapati uses different parts of his mouth to articulate these three sounds, which are "manifestly speech" (*pratyaksam vac*).118 As in Satapatha Brahmana XI. 1.6.1-3, discussed above, it is by means of three primordial utterances that Prajapati brings forth the three worlds. The Pañcavimsa Brahmana account concludes: "Prajapati divided this Vac, which was one syllable (*ekaksara*), into three parts. These became the worlds."119

Another variant of the two-phase process of creation is given in Satapatha Brahmana VI.1.1.8-10, which, like the Pañcavimsa Brahmana and Jaiminiya Brahmana accounts, distinguishes between two levels of Vacas the undifferentiated waters and as the differentiated expressions of vocalized speech. This passage is of particular significance in that it describes the Veda emerging as part of this process in two stages of manifestation.

< previous page

page\_51

next page >

This Purusa Prajapati desired, "May I become many, may I reproduce." He exerted himself; he practiced *tapas*. Having exerted himself and practiced *tapas*, he brought forth first of all *brahman*, the threefold knowledge (*trayi vidya*). It became a foundation (*pratistha*) for him. Therefore they say, "*brahman* is the foundation of everything here." Therefore, having studied [the Veda] one is established on a foundation, for this *brahman* is his foundation. Resting on this foundation, he [Prajapati] practiced *tapas*. He brought forth the waters out of Vac, [who was] the world. Vac alone was his; she was sent forth. She pervaded everything here, and because she pervaded (root *ap*) whatever was here, therefore [she is called] water (*ap*); because she covered (root *vr*), therefore [she is called] water (*var*). He desired, "May I reproduce from these waters." He entered the waters together with this threefold knowledge. Thence arose an egg (*anda*). He came into contact (root *mrs* + *abhi*) with it. "May it exist, may it exist, may it multiply," thus he spoke (root *bru*). Thence was first brought forth *brahman*, the threefold knowledge. Therefore they say, "*brahman* is the first-born of this all." For even before that Purusa, *brahman* was brought forth: it was brought forth as his mouth.

This passage points to two distinct stages of creation in which the Veda, along with Prajapati and Vac, participates. In the first stage the Veda as *brahman*, the Word, is brought forth to serve as the foundation not only of the entire creation but of the creator himself. After bringing forth the waters from his consort Vac, Prajapati together with the threefold Veda enters the watersan apparent reference to the process of procreationfrom which an egg (*anda*) is produced. In the second stage, having come into contact with the egg, 120 Prajapati then speaks (root *bru*) three timesonce again three primordial utterances are emphasized and brings forth the second manifestation of the threefold Veda, which manifests as his mouth.121

The first stage in this two-phase process appears to be an unmanifest phase in which the process of differentiation has not yet begun. The Vac with which Prajapati unites in this stage is the primordial waters that represent the unexpressed, transcendent level of speech, and the Veda upon which Prajapati rests as his foundation constitutes the totality of the Word, *brahman*, which although threefold has apparently not yet differentiated into three distinct Vedas. It is only in the second stage of creation that Vac becomes expressed

< previous page

page\_52

next page >

as vocalized speech, and corresponding to this more expressed level of speech is a more expressed level of Vedathe threefold Vedic *mantras*, which as the mouth of the creator are intimately associated with his speech. We thus find two levels of Veda corresponding to the two stages of creation: in the first stage the Veda is *brahman*, the Word, which serves as the foundation of the creator and of his creation; while in the second stage the Veda differentiates into the three Vedas, which are connected with the creator's speech.

This passage recalls a number of features that are also found in Atharva-Veda X.7, discussed earlier. 122 We saw that, on the one hand, Brahman is identified with Skambha as the "support" of the entire universe and the foundation upon which the creator Prajapati establishes the worlds. On the other hand, *brahman* in its more limited manifestation as the Vedic *mantras* is described as forming only a portion of the cosmic body of Skambhain particular, his mouth. In the passage from the Satapatha Brahman the first manifestation of *brahman* is not given such a glorified position as the cosmic Brahman of the Atharva-Veda, for this *brahman* is described as being brought forth by the creator himself, and only then does it serve as his foundation.123 Nevertheless, we can discern a pattern emerging with respect to the twofold manifestation of the Veda that continues to appear in a variety of forms in later Vedic and pest-Vedic cosmogonies.

The progression from the first stage of creation to the second stage is thus represented as a move from an unmanifest state of undifferentiated unity to a manifest state of differentiation: the primordial waters of Vac, which represent the unexpressed level of speech, begin to flow out in streams of expressed, vocalized speech that issue forth as discrete utterances; the one Veda divides into the three Vedas; the undivided totality of creation represented by the egg differentiates into the three worlds. The essential elements of these two stages of creation can be schematized as follows.

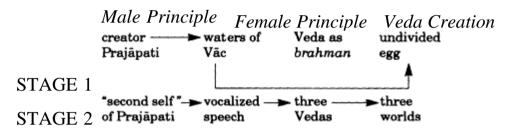

< previous page page\_53 next page >

Vedas as the Source and Basis of Creation

In the cosmogonic paradigms discussed above the mechanism through which the unlimited Word becomes delimited as discrete speech utterances is represented as the means through which distinctions are introduced in the primordial unity. Vocalized speech serves as the differentiating principle by means of which the manifold forms of the phenomenal creation are projected into manifestation.

The original utterances by means of which Prajapati brings forth the three worlds are generally identified in the Brahmanas with the three *vyahrtis*, the essences of the three Vedas. 124 For example, Satapatha Brahmana XI.1.6.3, cited earlier, declares,

He uttered (root hr + vi-a) "bhuh" that became this earth; "bhuvah" that became the midregions; "svah" that became yonder heaven.

Another passage in the Satapatha Brahmana describes how Prajapati's utterance of the three *vyahrti*s generates, respectively, not only the three worlds but also the three powers that are the essence of the three higher *varnasbrahman* ( $\rightarrow$  brahmins), *ksatra* ( $\rightarrow$  *ksatriyas*), and *vis* ( $\rightarrow$ *vaisyas*)as well as the self (*atman*), human beings, and animals.125

In a number of passages in the Brahmanas the words that Prajapati speaks in order to manifest the forms of creation are explicitly identified with the words of the Vedic *mantras*. The Brahmanas, like the Taittiriya Samhita, portray Prajapati as the primordial *rsi* who originally "sees" (root *drs*) specific *rcs* and *samans*126 as well as the sacrificial rituals in which the *mantras* are used.127 He then performs the various sacrifices, assuming the functions of the different priests: as the *hotr* priest he recites the *rcs*, as the *udgatr* priest he chants the *samans*, and as the *adhvaryu* priest he utters the *yajuses*.128

The Aitareya Brahmana, in accordance with its perspective as a Rg-Veda Brahmana, emphasizes Prajapati's role as the *hotr* priest.129 For example, Aitareya Brahmana II.33 depicts the *hotr* Prajapati as bringing forth all beings through a series of twelve utt erances, which are identified with the twelve lines of the *nivid* ("proclamation"), a prose formulary that is inserted at specified points in the recitation of certain Rg-Vedic hymns of praise (*sastras*).130

In the beginning Prajapati alone was here. He desired, "May I reproduce and become many." He practiced tapas.

< previous page

page\_54

next page >

He restrained (root yam) speech (vac). After a year he uttered (root hr + vi-a) twelve times. The nivid has twelve lines (padas). He uttered this, indeed, the nivid. Through that all beings were brought forth.

As in several passages discussed earlier, it is only in the second stage of creation, demarcated from the first by the period of a year, that Prajapati utters vocalized speech in order to manifest diverse phenomena. In the first stage speech is restrained, indicating that although Vac exists, it is not yet expressed.

The Pañcavimsa and Jaiminiya Brahmanas, as the Brahmanas of the Sama-Veda, give precedence to the role of Prajapati as the *udgatr* priest 131 who in the primeval sacrifice chants *samans* and *stotras* in order to bring forth creation. In Pancavilmsa Brahmana VI.9.15, and the corresponding variant in Jaiminiya Brhmmna I.94, Prajapati is depicted as chanting the words of a *saman* (Sama-Veda II.180 = Rg-Veda IX.62.1) in order to generate not only the gods, human beings, ancestors, and other beings, but also various aspects of the sacrificial order, including the Soma libations, *stotras* chanted by the *udgatr*, and *sastras* recited by the *hotr*.

[Saying] "ete" ("these") Prajapati brought forth the gods; [saying] "asrgram" ("have been poured out") he brought forth human beings; [saying] "indavah" ("Soma drops") he brought forth the ancestors; [saying] "tirah pavitram" ('through the filter") he brought forth the [Soma] libations; [saying] "asavah" ("swift") he brought forth the stotra; [saying] "visvani" ("all") he brought forth the sastra; [saying] "abhi saubhaga" ("for the sake of blessings") he brought forth the other beings.132

In Panicavimsa Brahmana VII.5.1 Prajapati is described as producing beings by means of the *amahiyava saman*,133 while in Jaiminiya Brahmana 1.104 he generates beings through chanting the words of the *bahispavamana stotra*.134

Prajapati's recitation of the Vedic *mantras*, like the sacrificial rituals in which the *mantras* are used, is portrayed not only as an instrument of creation but also as an instrument of rectification by means of which he establishes an ordered cosmos. For example, in the Pañcavimsa and Jaminiya Brahmanas Prajapati is portrayed as chanting certain *samans* in order to subdue and domesticate his unruly creatures and to provide them with rain and food.135

< previous page

page\_55

next page >

The Vedic *mantras*, as the expressions of the divine speech of Prajapati, are depicted in the Brahmanas as part of the very fabric of reality and as reflective of the structures of the cosmos. The realm of concrete phenomena is held to have been brought forth through the sound impulses contained in the Vedic *mantras*, and thus the Vedic words are viewed as the subtle correlatives of the forms of creation. In this context the three VedasRg-Veda, Yajur-Veda, and Sama-Vedaare incorporated into the Brahmanas' cosmological system of "hierarchical resemblance" as part of an elaborate set of correspondences that, building upon the speculations of the Purusa-Sukta, correlate the various orders of realitysacrificial order, human order, natural order, and divine order.

At the basis of this system of correspondences are the three *vyahrtisbhuh*, *bhuvah*, and *svah*which constitute the seed syllables of creation corresponding to the three worlds 136 and which are identified, respectively, with the Rg-Veda, Yajur-Veda, and Sama-Veda, representing their essences (*sukras*, *rasas*).137 With these three primordial utterances, as discussed above, Prajapati brings forth not only the three worlds but also other aspects of creation.138 A number of passages in the Brahmanas establish correlations between the three *vyahrtis*, *bhuh*, *bhuvah*, and *svah*; the three Vedas, Rg, Yajur, and Sama; the three worlds, earth, mid-regions, and heaven; and the three elements fire, wind, and sun, together with their presiding deities, Agni, Vayu, and Surya/Aditya.139 This system of homologies is at times extended to include certain human faculties, as will be discussed below.

A passage in the Jaiminiya Upanisad Brahmana describes Prajapati as uttering the three *vyahrti*s in order to extract the essences of the three Vedas, from which in turn the three worlds and the three elements along with their deities are produced.

Prajapati indeed conquered this [universe] by means of the threefold Veda (*traya veda*).... He reflected, "If the other gods sacrifice thus by means of this Veda they will certainly conquer this conquest that is mine. Well then let me extract the essence (*rasa*) of the threefold Veda." [Saying] "*bhuh*," he extracted the essence of the Rg-Veda. That became this earth. The essence of it that streamed forth became Agni, fire, the essence of the essence. [Saying] "*bhuvah*," he extracted the essence of the Yajur-Veda. That became the midregions. The essence of it that streamed forth became Vayu, wind, the essence of the essence. [Saying] "*svah*," he

< previous page

page\_56

next page >

extracted the essence of the Sama-Veda. That became yonder heaven. The essence of it that streamed forth became Aditya, the sun, the essence of the essence. Now of one syllable (*aksara*) alone he was not able to extract the essence: Om, of this alone. That became this Vac. 140

While in the above passage the three *vyahrti*s are depicted as the primal utterances that represent the essences of the three Vedas from which the three worlds are manifested, in other passagesin a typical Vedic paradox of mutual creationthe three utterances are described as being drawn forth as the essences of the three Vedas after the three worlds have already been produced. The Satapatha Brahmana's account is representative.

In the beginning Prajapati alone was here. He desired, "May I be, may I reproduce." He exerted himself; he practiced *tapas*. From him who had exerted himself and practiced *tapas* the three worldsearth, midregions, and heavenwere brought forth. He infused heat into these three worlds. From those heated [worlds] three lights were produced: Agni, fire; he who purifies here [Vayu, wind]; and Surya, the sun. He infused heat into these three lights. From those heated [lights] the three Vedas were produced: the Rg-Veda from Agni, the Yajur-Veda from Vayu, and the Sama-Veda from Surya. He infused heat into these three Vedas. From those heated [Vedas] three essences (*sukras*) were produced: *bhuh* from the Rg-Veda, *bhuvah* from the Yajur-Veda, and *svah* from the Sama-Veda.141

The Aitareya Brahmana, in a parallel passage outlining the same progressive series of correspondences, goes on to describe how from the three *vyahrtisbhuh*, *bhuvah*, and *svah*three sounds (*varnas*) are in turn produced*a*, *u*, and *m*which Prajapati subsequently combines to form the syllable Om142 Om is generally described in the Brahmanas as the most concentrated essence of the Veda, which cannot be further pressed out143 and which represents truth (*satya*).144 In post-Vedic cosmogonies, as we shall see, Om is represented as the fundamental, encompassing sound from which the three sounds *a*, *u*, *m*, the three *vyahrtis*, the three Vedas, and the three worlds progressively unfold.145

In the accounts of the Brahmanas, it is only after Prajapati draws forth the three Vedas and their essences, the vyahrtis, that

< previous page

page\_57

next page >

he brings forth the sacrifice, establishing a further set of correlations between the three Vedas, the three *vyahrtis*, and various aspects of the sacrificial order: the three priestshotr, adhvaryu, and udgatrand the three sacrificial firesgarhapatya, agnidhriya or daksina, and ahavaniya. 146 The sacrificial order is pivotal to the Brahmanas' classificatory schema, for the regenerative power of the sacrifice is held to be the essential means of enlivening the connections (bandhus) between the human, natural, and divine orders. These connections are not thought to be arbitrary but are rather considered to be actual intrinsic relations that exist between the different orders of reality. In the Brahmanas' tripartite taxonomy the three constituent sounds of the syllable Om the three vyahrtis, and the three Vedas constitute an essential part of the cosmic order as the expressions of divine speech, which are incorporated in the sacrificial order as particularly potent words of power that are recited as part of the sacrificial rituals. The natural order in this schema is represented by the three worldsearth, mid-regions, and heavenand by the three elementsfire, wind, and sunwhile the divine order is represented by the presiding deities of these elementsAgni, Vayu, and Surya/Aditya. A final link is established between the macrocosm and the microcosm by correlating these different parts of the natural and divine orders with certain human faculties. The standard schema generally correlates the *rc*, *yajus*, and *saman* with speech, breath, and the eye, respectively,147 although alternative classifications are also presented. While the *rc* is consistently identified with speech, the *saman* is at times identified with the mind, as discussed earlier, as well as with the breath (*prana*). The *yajus* is also sometimes connected with the mind.148

Primordial Utterances/Sacrificial Order Natural Order Divine Order Human Order

| a | bhuh   | Rg-Veda    | earth     | fire  | Agni         | speech          |
|---|--------|------------|-----------|-------|--------------|-----------------|
| и | bhuvah | Yajur-Veda | midregion | swind | Vayu         | breath/mind     |
| m | svah   | Sama-Veda  | heaven    | sun   | Surya/Aditya | eye/mind/breath |

This tripartite taxonomy establishes a series of correlations between,on the one hand, the realm of sound, represented by the primordial utterances, and, on the other hand, the realm of form, represented by the human, natural, and divine orders. Implicit in this schema, as well as in the more general Vedic conception of the

< previous page page\_58 next page >

creative power of the divine speech, is the notion that an intrinsic relation exists between the Vedic word and the object that it signifies, between the name (nama) and the form (rupa) that it designates. In this conception bhuh is not simply a conventional designation, it is the natural name of the earth, and thus it represents the subtle correlative that contains the "reality" of the earth within its structure. The primordial utterances bhuh, bhuvah, and svah are like potent seeds containing the entire tree of creation about to sprout. These three seed syllables represent the concentrated essences of the divine speech, which are in turn elaborated in the three Vedas.

The Vedas in this perspective contain the primordial sounds from which the phenomenal creation is structured. Taittiriya Brahmana III. 12.9.1-2 describes the *rcs*, *yajuses*, and *samans* as the sources of form (*murti*), motion (*gati*), and light (*tejas*), respectively, and then declares, "All this (*sarvam idam*) indeed was brought forth through *brahman* [Veda]." A passage in the Satapatha Brahmana depicts the three Vedas as containing the entire universe in potential form.

He [Prajapati] then surveyed all existing things. He beheld all existing things in the threefold knowledge (*trayi vidya*), for in that is the self (*atman*) of all meters, of all *stomas*, of all breaths, and of all the gods. This indeed exists, for it is immortal, and that which is immortal exists, and this [also contains] that which is mortal. Prajapati reflected, "Truly all existing things are in the threefold knowledge. Well then let me construct for myself a self (*atman*) that is the threefold knowledge." 149

The passage goes on to describe how, through putting the threefold Veda into his own self, Prajapati becomes the soul animating the body of the universe, encompassing all existing things.150

While the three Vedas together correspond to the creation in its entirety, each Veda separately, in its correlation with one of the three worlds, represents the plan for that particular world. It is perhaps in this sense that the Satapatha Brahmana establishes a direct identity between the three Vedas and the three worlds, declaring that the *rcs* are the earth, the *yajus*es are the midregions, and the *samans* are the heavens,151 for the sounds of each Veda are held to reveal the underlying structure of the corresponding world.

< previous page

page\_59

next page >

The role of the Veda in the process of creation is thus twofold: the Veda, as the undifferentiated Word, *brahman*, serves as the foundation of creation, while the three Vedas, as the differentiated impulses of knowledge contained in the primordial expressions of divine speech, constitute the sound correlatives of the three worlds.

Form of Veda

Veda as brahman,
undifferentiated Word

Day Walan

Rg-Veda earth
Yajur-Veda midregions
Sama-Veda heaven

In the cosmogonic and cosmological speculations of the Brahmanas the Veda thus assumes a multidimensional role as (1) the foundation of the creator Prajapati and his creation; (2) the constitutive elements of the body and self of the creator principle; (3) the primordial impulses of the creator's speech, from which the three worlds and their manifold forms are structured; and (4) the oral texts recited by brahmin priests as part of the sacrificial order. The sacrificial order is represented in the Brahmanas as subsuming all of these levels, for, as we have seen, the sacrifice is held to be the counterpart of Prajapati and the means through which, in the beginning, he brings the process of creation to fruition. Prajapati is portrayed as bringing forth the sacrifice and assuming the functions of the various priests, reciting the *rcs*, chanting the *samans*, and performing the sacrificial actions with the aid of the *yajuses*. In this perspective the brahmin priestshotr, *udgatr*, *adhvaryu*, and *brahman* represent the earthly counterparts of the primordial sacrificer Prajapati, their recitations, chants, and actions mirroring the cosmogonic process through which the Vedic *mantras* first emerged from the speech of the creator and manifested the realm of forms. 152

The preeminent position allotted in the social order to the brahmin priests, as the custodians of the Vedas and the officiants of the sacrifice, thus receives cosmic sanction, for the fulfillment of their respective functions is considered critical to the ritual reconstruction and maintenance of the cosmic order. The discourse of sacrifice serves to perpetuate the social hierarchy by ensuring the priestly officiants of the sacrifice the highest status at the top. The hierarchical *varna* system is itself represented in the Brahmanas as an

< previous page page\_60 next page >

inherent part of the tripartite system of correspondences among the various orders of reality. The three higher *varnas*, brahmins, *ksatriyas*, and *vaisyas*, are correlated with the three *vyahrtis* and the three worlds and thereby indirectly with the three Vedas. 153

brahmins bhuh earth Rg-Veda ksatriyas bhuvah midregions Yajur-Veda vaisyas svah heaven Sama-Veda

In addition to this schema, the Brahmanas establish a second tripartite taxonomy in which the brahmins, *ksatriyas*, and *vaisyas* are connected with the Vedic meters *gayatri*, *tristubh*, and *jagati*, respectively.154 The structure of the *varna* system thus gains transcendent legitimation through being homologized to the structure of the Veda, which is itself considered to reflect the structure of the cosmic order. Moreover, this tripartite classification system is hierarchiced, with the brahmins, the Rg-Veda, and the *gayatri* meter ranked at the top of their respective triads.155 In this context the brahmins who study and teach the Vedas are granted the status of human gods (*manusya-devas*), with the offering of sacrificial fees (*daksinas*) that gratifies these human gods viewed as parallel to the offering of oblations that gratifies the gods on high.156

The Brahmanas emphasize the benefits that the sacrifice brings not only to the two kinds of gods, the brahmin priests and their divine prototypes, but also to the *yajamana*, the patron of the sacrifice. For when both kinds of gods are gratified, they are said to grant the *yajamana* well-being and convey him to the world of heaven (*svarga loka*).157 Through the performance of the sacrifice a divine self (*daivatman*) is ritually constructed for the *yajamana*. This self, which is fashioned through the ritual recitation and chanting of the Vedic *mantras*, is said to become, like the self of the primordial sacrificer Prajapati, composed of the *rcs*, *yajuses*, and *samans*. His self having been ritually constituted by and of the Veda, the *yajamana* ascends upward and becomes immortal (*amrta*).158

Having become composed of the rc, the yajus, and the saman, of the Veda, of brahman, of the immortal (amrta), he who knows thus and who, knowing thus, sacrifices with this sacrificial rite attains to divinity.159

< previous page page\_61 next page >

The Brahmanas thus present a variety of cosmogonic paradigms for delimiting the Vedic canon and investing it with transcendent authority. The creator himself is represented as circumscribing the potentially limitless domain of Vac through his own speech-acts, in which he uses certain discrete utterances to manifest the phenomenal creation. These primordial utterancesin particular the three *vyahrtis* and their more elaborated expression in the Rg-Veda, Yajur-Veda, and Sama-Vedaare represented as the sound correlatives of the realm of form, reflecting the structures of the human, natural, and divine orders. It is this circumscribed set of utterances that is granted the status of the blueprint of creation, and thus the Vedic canon would appear to be closed. The primordial *mantras* that constitute this blueprint are fixed and are to be preserved with scrupulous precision by the earthly counterparts of Prajapati, the brahmin priests. At the same time the Brahmanas provide a strategy for extending the purview of Veda beyond this bounded domain. For while the primordial Word might have found its consummate expression in the *rcs*, *yajuses*, and *samans*, it is not considered to be limited to that expression. Beyond its bounded, differentiated manifestation as the Vedic *mantras*, the Veda is celebrated as the unbounded, undifferentiated Word. While the domain of the threefold Veda is closed, the domain of the infinite Veda remains open. The mechanisms are thus established whereby later brahmanical texts may claim a place within the limitless purview of Veda by assimilating themselves to the core texts that retain their authoritative status at the center: the Vedic *mantras*.

# **Upanisads**

In the Upanisads (ca. 800-200 B.C.E.) 160 the epistemological framework shifts from the discourse of sacrifice to the discourse of knowledge. This shift is articulated retrospectively by the brahmanical tradition as a distinction between the priestly sacrificial tradition of the *karma-kanda*, the section of the Vedas pertaining to action (*karman*), and the metaphysical speculations of the *jñana-kanda*, the section of the Vedas pertaining to knowledge (*jñana*). While the priestly exponents of the Brahmanas are concerned with the correct performance of sacrificial rituals as a means of maintaining and controlling the relative phenomenal creation, the Upanisadic sages are concerned with the attainment of knowledge in the sense of both intellectual understanding and direct experienceof ultimate reality as a means of achieving liberation (*moksa*) from the bondage

< previous page

page\_62

next page >

of the relative world of *samsara* and its endless cycles of birth and death. 161 The divergent textual perspectives of the Brahmanas and Upanisads reflect the contending sectional interests of two types of groups that began to define themselves over against one another from the eighth century B.C.E. onward: the brahmanical priestly tradition, on the one hand, and various forest-dwelling sages and ascetic groups (*yatis* and *sramanas*), both brahmanical and non-brahmanical, on the other. By expanding the Vedic canon retro-actively to include the Upanisads, the exponents of the brahmani-cal tradition accommodated and sanctioned certain currents of ascetic teachings as part of the "orthodox" tradition and thereby sought to mitigate the challenge posed by the rise of ascetic groups, especially the heterodox Jain and Buddhist movements.162

Cosmogonic and cosmological speculations assume a significant place in the sacrificial discourse of the Brahmanas, as we have seen, for the emergence and structure of the phenomenal creation are viewed as intrinsically connected with the sacrificial order. In the Upanisads, on the other hand, cosmogonic and cosmological matters are important insofar as they contribute to the texts' onto-logical and epistemological concerns regarding the nature of ultimate reality. Thus, while the cosmogonic speculations of the Brahmanas center on the creator Prajapati, the primordial sacrificer, the Upanisads recast the narrative in light of the ultimate realityvariously termed Brahman, Atman (Self), *sat* (existence), or *asat* (nonexistence)that is the source not only of creation but of the creator himself. Most of the accounts of creation in the Upanisads begin from the level of this ultimate reality with one of the following statements: "In the beginning Brahman was here"; "In the beginning Atman alone was here"; "In the beginning *sat* alone was here"; "In the beginning *sasat* alone was here." 163 Moreover, in Upanisadic reformulations of the creation narrative, much of the concrete mythological language and imagery used in the accounts of the Samhitas and Brahmanas is stripped away and replaced with more abstract metaphysical terminology and categories.

The most cormmon Upanisadic designations for the ultimate reality are Brahman and Atman. In certain Upanisads Brahman and Atman are at times identified, and the two terms are used interchangeably to refer to the universal ground of all existence. In its identification with the ultimate reality, Brahman-Atman is described as both transcendent and immanent, formless and formed. On the one hand, Brahman-Atman is declared to be tran-

< previous page

page\_63

next page >

scendent, beyond the phenomenal creation, and completely unmanifest, formless, distinctionless, and nonchanging in its essential, absolute nature. On the other hand, Brahman-Atman is represented as that immanent, all-pervading reality which dwells in all aspects of the manifest, ever-changing relative world. The Brhadaranyaka Upanisad distinguishes between these two aspects of Brahman:

There are indeed two forms of Brahman: the formed (*murta*) and the formless (*amurta*), the mortal (*martya*) and the immortal (*amrta*), the nonmoving (*sthita*) and the moving (*yat*), the actual (*sat*) and that which is beyond (*tyad*). 164

In post-Vedic texts, as we shall see, the transcendent and immanent aspects of Brahman are termed, respectively, Nirguna Brahman, Brahman without attributes, and Saguna Brahman, Brahman with attributes.

The way in which the monistic perspective of the Upanisads is superimposed on earlier cosmogonic conceptions can be clearly seen in the Upanisadic treatment of Purusa and Prajapati. As we saw earlier, in the Rg-Veda Prajapati (RV X.121) is celebrated as a personal creator god, whereas Purusa (RV X.90) is represented from a more monistic perspective as the unitary world ground that constitutes the source and basis of creation. In the Brahmanas Purusa becomes identified with and absorbed into the figure of Prajapati, who assumes the paramount role as the supreme god and creator, the father of the gods, demons, and human beings. In the Upanisads, on the other hand, the ultimate reality of Brahman-Atman is given precedence over the creator principle, and the figures of Purusa and Prajapati are either identified with that reality or subordinated to it. Moreover, in contrast to the perspective of the Brahmanas, Purusa is a more dominant figure than Prajapati in the Upanisads. When the two are explicitly brought into relation Prajapati is generally relegated to a secondary status as an aspect of Purusa.

In the Upanisads Purusa's identity as the unified ground of all existence, as celebrated in the Purusa-Sukta, is reaffirmed. In this role Purusa is often explicitly identified with Brahman-Atman, although at times he appears to be distinguished from the ultimate reality.165 While in certain passages Purusa is associated with that transcendent aspect of Brahman-Atman which is formless, non-changing, and without parts,166 he is more often depicted as that

< previous page

page\_64

next page >

immanent, all-pervading aspect of Brahman-Atman which dwells within the ever-changing forms of the relative creation. In this context Purusa is sometimes identified with the inner Self (*antar-atman*) that is hidden in the heart of all things. 167

Page 65

next page >

Although Purusa is at times described as a creator principle who engages in the demiurgic act of creation,168s it is generally in his manifestation as Prajapati that Purusa assumes this role. Prajapati is identified in the Upanisads with that aspect of Purusa which brings forth the universe and then enters into his creation as the animating principle of intelligence that endows embodied beings with consciousness.169 As the immanent principle in creation, Prajapati is sometimes identified with the indwelling Self, Atman,170 and with that aspect of Brahman-Atman which is associated with time and has parts.171 However, he more often assumes a subordinate role as the creator god who himself has his source in the supreme reality of Brahman-Atman. The Brhadaranyaka Upanisad proclaims, "Brahman brought forth Prajapati, Prajapati the gods." 172

In addition to Purusa and Prajapati, the Upanisads at times mention a third principle, Brahma, who is similarly depicted as an intermediary between Brahman-Atman and creation. On one level Brahma is depicted as distinct from Brahman-Atman, for it is Brahman that creates Brahma and delivers to him the Vedas.173 However, on another level, like Purusa and Prajapati, he is described as participating in the reality of Brahman-Atman.174 In the Upanisads Brahma's role as the demiurge is alluded to but not elaborated,175 and he appears to be distinguished from Prajapati in certain contexts.176 In post-Vedic literature, as we shall see, the figures of Brahma and Prajapati become fused, and Brahma becomes the primary designation for the creator principle.

In their speculations concerning the Veda, the Upanisads, in contrast to the Brahmanas, evidence little concern with the earthly manifestation of the Vedic *mantras* as recited texts that form a part of the sacrificial order. Knowledge of the mundane Vedic texts is relegated to a subsidiary position as a lower form of knowledge (*apara vidya*) than that higher knowledge (*para vidya*) by means of which the ultimate reality, Brahman-Atman, is apprehended.177 However, the Veda in its supramundane status as infinite, eternal knowledge forms part of the higher knowledge not only epistemologically but also ontologically, for it is represented as constituting the very fabric of Brahman-Atman itself. Although the Veda is also at times connected to other principles, such as Purusa, Prajapati,

< previous page page\_65

Brahma and Vac, these principles are themselves assimilated to Brahman-Atman in certain contexts, and thus Brahman-Atman remains the governing principle in relationship to which all other categories are defined.

# Veda and Brahman-Atman

In the Samhitas the Vedic *mantras* are depicted as emerging from the cosmic body of Purusa (RV X.90.9) or Prajapati (TS VII.1.1.4-6) or as forming parts of the body of Skambha/Brahman (AV X.7.20; AV IX.6.1-2). In the Brahmanas the Vedic *mantras* emerge from, and form the constituent elements of, the body of the Purusa Prajapati. In the Upanisads the relationship of the Vedas to the cosmic body is reinterpreted in light of the Upanisadic conception of Brahman-Atman, and the Vedic *mantras* are represented as forming different parts of the body of Brahman-Atman.

Taittiriya Upanisad II.3 describes the Atman consisting of mind (*mano-maya*) as having the form of a person (Purnsa), of which the Yajur-Veda constitutes the head, the Rg-Veda the right side, the Sama-Veda the left side, and the *atharvangirases* \* the foundation. In the Kausitaki Upanisad the cosmic body that is constituted by the Vedic *mantras* is that of Brahman, the Imperishable.

He whose belly is the *yajus*, whose head is the *saman*, whose form is the *rc*, yonder Imperishable (*avyaya*) is to be known as Brahman, the great seer (*rsi*), consisting of the Word (*brahma-maya*).178

This passage points to two levels on which the Veda participates in the reality of Brahman: (1) the Veda as *brahman*, the Word, constitutes the very fabric of which the cosmic principle of Brahman is made; while (2) the Vedic *mantrasrcs*, *yajuses*, and *samans*each form a different part of the cosmic body. The Veda as the Word is the undifferentiated totality of knowledge, while the Vedic *mantras* are threefold knowledge (*trayi vidya*), the differentiated expressions of knowledge.

The Svetasvatara Upanisad appears to distinguish between these two levels of the Veda when it declares:

That which is hidden in the secret knowledge hidden in the VedasBrahma knows that as the abode of the Word (*brahma-yoni*). Those gods and *rsi*s of old who knew that

< previous page page\_66

next page >

came to be of Its nature (tan-maya) and indeed have become immortal (amrta). 179

That which is hidden in the Vedic *mantras* is the abode (*yoni*, literally, "womb") of the Veda, the Word. Veda as the Word is subtler, more hidden, than the Vedic *mantras* that are its differentiated manifestations. Its hidden abode is that imperishable Brahman in which it abides and the nature of which it partakes.

Veda as *brahman*, the Word, represents the totality of knowledge by means of which the Vedic *mantras* themselves are made greater. 180 The Taittiriya Upanisad eulogizes the eternal effulgence of Veda.

I am the mover of the tree. My fame is like the peak of a mountain. Exalted, pure, like the excellent nectar in the sun, I am a shining treasure, wise, immortal (*amrta*), imperishable (*aksita*).181

The Vedic *mantras* issue forth as "breathings" from that imperishable totality of Veda which is an aspect of Brahman. A passage in the Brhadranyaka Upanisad, which appears with slight variations in the Maitri Upanisad, describes how from "this great Being (*bhuta*)," which, "infinite, unbounded, is just a mass of knowledge (*vijñana-ghana*),"182 were breathed forth not only the Rg-Veda, Yajur-Veda, Sama-Veda, and *atharvangirases\**, but also the Upanisads. Itihasa, Purana and other sacred texts.183

## Veda and the Creator

In the Upanisads the Veda as the undifferentiated Word is thus described as participating in the reality of Brahman-Atman, while the Vedic *mantras* constitute the more differentiated expressions of that reality. The Vedic *mantras* are also linked in the Upanisads to the creator principle, who is variously designated as Purusa, Prajapati, or Brahma. As discussed earlier, these three principles are at times relegated to a subordinate position to the ultimate reality, Brahman-Atman, while at other times they are identified with it.

The Kausitaki Upanisad describes the Vedic *mantras* as forming the foundation and support of Brahma in that they are the main constituents of which his throne and couch are composed.184 Other passages depict the Vedas as constitutive of certain aspects of the creator principle himself. Mundaka Upanisad II.1.1-10 describes the *rcs*, *samans*, and *yajus*es as emerging from Purusa along with

< previous page page 67 next page >

the various parts of the sacrificial, human, natural, and divine orders. The manifest (*vivrta*) Vedas are identified in particular with his speech 185an association that we encountered in earlier texts and will explore further below. Although the passage recalls the language of the Purusa-Sukta, the concrete imagery of the sacrifice is stripped away and the creation narrative is recast in light of the Upanisadic monistic perspective by establishing the identity of Purusa with Brahman-Atman.186

Taittiriya Upanisad II.3, discussed earlier, correlates Purusa more specifically with the Atman consisting of mind and identifies the four Vedas with different parts of Purusa's body. The Chandogya Upanisad goes even further and asserts that Purusa *is* the *rc*, the *saman*, and the *yajus*.187 The Prasna Upanisad, however, introduces a qualification: although the *mantra*s constitute one of the sixteen parts of Purusa, Purusa in his essential nature is beyond all parts.188

Vedas as the Expressions of Divine Speech

As in the Brahmanas, in the Upanisads the Vedic *mantras* are associated in particular with the speech of the creator principle. As mentioned above, the Mundaka Upanisad identifies the manifest Vedas with the speech of Purusa (= Brahman-Atman).189 Vac, speech, is the uniting-point (*ekayana*) of all the Vedas, as the ocean is the uniting-point of all waters.190 Vac, by means of which the four Vedas and other sacred texts are made known, is ultimately identified in the Upanisads with Brahman.191

The Upanisads, like the Brahmanas, emphasize the creative power of speech as the vehicle through which the creator brings forth creation. For example, a passage in the Maitri Upanisad describes how in the beginning the world was unuttered (avyahrta) until Prajapati, having practiced tapas, uttered (root hr + anu-vi-a) it in the words bhuh, bhuvah, svah.192 Although the passage invokes the imagery of the Brahmanas, in accordance with the Upanisadic metaphysical perspective it interjects a new element into the creation narrative by identifying Prajapati with the Self (Atman) of all. The Vedas are not explicitly mentioned in this passage, although they are represented metonymically by the three vyahrtis, bhuh, bhuvah, and svah, an identification that had already been well established by this period and is developed elsewhere in the Upanisads, as will be discussed below.

A passage in the Brhadaranyaka Upanisad depicts the Vedic mantras as the first manifestation of that speech by means of which

< previous page

page\_68

next page >

the creator brings forth the entire universe. 193 Another passage in the Brhadaranyaka Upanisad describes speech as the differentiating principle through which the creatorhere identified with the Imperishable introduces distinctions in the originally distinction-less totality.

Verily, at the command (*prasasana*) of that Imperishable (*aksara*), O Gargi, sun and moon stand apart. At the command of that Imperishable, O Gargi, heaven and earth stand apart. At the command of that Imperishable, O Gargi, moments, hours, days, nights, fortnights, months, seasons, and years stand apart. At the command of that Imperishable, O Gargi, some rivers flow to the east from the snowy mountains, others to the west, in whatever direction each flows.194

The creator simply speakssimply utters the namesand the corresponding forms "stand apart," differentiated out from their originally undifferentiated state of unity.195

Vedas as the Basis of Creation

The Vedic *mantras*, as the primordial impulses of speech that underlie the forms of creation, constitute an inherent part of the cosmic order. The Upanisads develop further the system of correlations established in the Brahmanas between the realm of sound, represented by the three Vedas and their concentrated essences in the three *vyahrtis* and the three constituent sounds of Om and the realm of form, represented by the human, natural and divine orders.196

In accordance with the earlier view of the Brahmanas, several passages depict the intrinsic connections (*bandhus*) between these orders of reality as manifesting through the demiurgic activity of Prajapati.197 However, in other passages the Upanisadic monistic perspective is superimposed on the inherited paradigm by identifying the various components of each order as different manifestations of Brahman-Atman. Thus, while the Brahmanas, in their emphasis on the relative phenomenal creation, are concerned with establishing correspondences between specific aspects of the macrocosm and the microcosm, the Upanisads, in their focus on the ultimate reality, are above all concerned to establish a more fundamental identity among all aspects of the universe as simply different expressions of the unitary ground of existence, Brahman-Atman. For example, a passage in the Maitri Upanisad describes the constituent elements

< previous page

page\_69

next page >

of Om, *a, u,* and *m,* as the sound-form (*svana-vati*) of Atman; the Rg-Veda, Yajur-Veda, and Sama-Veda as its knowledge-form (*vijñana-vati*); the earth, midregions, and heaven as its world-form (*loka-vati*); and fire (Agni), wind (Vayu), and sun (Aditya) as its light-form (*bhas-vati*). 198 The Taittiriya Upanisad, in addition to the three *vyahrti*s and their corresponding triads, includes a fourth utterance, *mahah*, which is identified with Brahman-Atman and which constitutes the "transcendent fourth" that transforms the triadic structure into a "3 + 1" structure that becomes paradigmatic in post-Vedic texts. In this schema the transcendent fourth that corresponds to *mahah* in the triad of *rcs*, *yajus*es, and *samans* is *brahman*, the Word, which represents the undifferentiated totality of Veda that is beyond the Vedic *mantras*. 199

Another way in which the brahmanical system of correspondences is assimilated to Brahman-Atman in the Upanisads is through identifying the syllable Om with *brahman*, the Word that represents the most concentrated essence of the three *vyahrti*s and the three Vedas200 and with the cosmic principle of Brahman.201 A passage in the Maitri Upanisad distinguishes two forms of BrahmanWord (*sabda*) and non-Word (*asabda*) and identifies Om with Sabdabrahman, Brahman embodied in the Word.202 As we shall see, the term Sabdabrahman is used in post-Vedic texts to refer to the Veda, which corresponds to Om as the undifferentiated Word that constitutes an aspect of Brahman's nature.

In surveying the Upanisadic treatment of the notion of Veda, we thus find that at nearly every point the Upanisads have appropriated the cosmogonic and cosmological conceptions found in the Samhitas and Brahmanas and have reformulated them in accordance with their monistic perspective. Many of the earlier structures and patterns are retained, but they are reinterpreted in relation to the ultimate reality of Brahman-Atman.

Veda and Creation in Post-Vedic Mythology

The period between 200 B.C.E. and 200 C.E. marks the transition from the Vedic period to the post-Vedic period in which a new brahmanical synthesisthat "federation of cultures popularly known as Hinduism"203emerged, which attempted to bring together and reconcile the diverse strands of Indian thought and practice. Three major streamsthe *karman* (action) stream, the *jñana* (knowledge)

< previous page page\_70 next page >

stream, and the *bhakti* (devotion) streamconverge in this brahmanical synthesis, which finds textual expression during this period and subsequent centuries in three types of texts that are pivotal to our discussion of post-Vedic mythology: the Dharma-Sastras, the Itihasas or epicsthe Mahabharata, including the Bhagavad-Gita, and the Ramayana of Valmikiand the Puranas.

# (1) The Karman Stream.

The *karman* or action stream has its beginnings in the *karma-kanda* of the Vedas, which includes not only the earliest sacrificial traditions found in the Samhitas and Brahmanas but also the Kalpa-Sutras (ca. 600-200 B.C.E.), which form one of the six Vedangas, or subsidiary "limbs of the Veda." The Kalpa-Sutras comprise three types of texts: the Srauta-Sutras, which give detailed instructions for the performance of the *srauta* sacrifices, based on the Samhitas and Brahmanas as well as on actual practice; the Grhya-Sutras, which describe the domestic rites that regulate the various aspects of family life; and the Dharma-Sutras, which prescribe the ritual and social duties of *varnasrama-dharma* that are to be performed by members of the four social classes (*varnas*) at different stages of their lives (*asramas*). In the post-Vedic period from 200 B.C.E. onward the ritual and social obligations delineated in the Dharma-Sutras were further crystallized and expanded in the form of elaborate law codes, the Dharma-Sastras Large sections of traditional Dharma-Sastras material were also incorporated in the Itihasas and Puranas.

# (2) The Jñana Stream.

The second major stream that flows into the post-Vedic brahmanical synthesis is the *jñana* or knowledge stream, which has one of its sources in the *jñana-kanda* of the Vedas. In addition to the metaphysical speculations of the Upanisadic sages, which received official sanction from the brah-manical authorities through incorporation in the Vedic canon, the *jñana* stream was also fed by competing currents derived from nonbrahmanical ascetic groups (*sramanas*), including Jain and Buddhist movements, which gained momentum from the fifth century B.C.E. onward. Certain cosmological conceptions found in the oldest Upanisads, such as the Chandogya Upanisad (ca. 800-600 B.C.E.), together with the various psychological analyses of yogic experiences found in the Katha and Svetasvatara Upanisads (both ca. 400-200 B.C.E.) and in early Jain and Buddhist meditation traditions, formed the basis of the more systematic Proto-Samkhya speculations that began to develop in the period between 200 B.C.E. and 200 C.E. The speculations of this "fluid, pluralistic *samkhya-cum-yoga* pre-philosophical Proto-Samkhya," as Gerald Larson has

< previous page page\_71 next page >

termed it, 204 are found in particular in the cosmological portions of the Manava Dharma-Sastra or Manu-Smrti (ca. 200 B.C.E.-200 C.E.), in the Moksadharma and Bhagavad-Gita of the Mahabharata (both ca. 200 B.C.E.-200 C.E.), and in the early Puranas (ca. 300 C.E. and after). These speculations, as will be discussed below, had not yet been crystallized into a fixed philosophical system during this period but rather represented "a methodology of reasoning that results in spiritual knowledge (*vidya, jñana, viveka*) that leads to liberation from the cycle of frustration and rebirth."205

### (3) The Bhakti Stream.

The origins of the third stream, the *bhakti* (devotion) stream, are more obscure. Although certain proto-*bhakti* currents may be found in Vedic as well as pre-Aryan traditions, it is only in the period between 200 B.C.E. and 200 C.E. that we see the emergence of popular devotional movements. The *bhakti* stream, the underground currents of which may have been gathering force for centuries, suddenly bursts forth in certain areas of the Indian subcontinent in the last centuries before the Common Era, finding expression, on the one hand, in the rise of devotional sects centering on the gods Visnu and Siva and, on the other hand, in the upsurge of multiform popular cults at the village level. The first great textual monument to *bhakti* is the Mahabharata, which focuses primarily on devotion to the god Visnu. The various sectarian and popular devotional traditions are further crystallized in the Puranas.

The Dharma-Sastras, Itihasas, and Puranas represent products of the brahmanical synthesis that began to emerge between 200 B.C.E. and 200 C.E., and thus all these texts, to varying degrees, reflect the influence of the *karman*, *jñana*, and *bhakti* streams from which this synthesis was formed. The *karman* stream of course prevails in the Dharma-Sastras, although the Proto-Samkhya currents of the *jñana* stream are evident in the cosmological speculations of the Manu-Smrti. All three streams intermingle in the Mahabharata and the Puranas, which have been rightfully deemed the "encyclopedias of Hinduism" because of their all-encompassing, syncretistic character.

In the Manu-Smrti Mahabharata and Puranas, the symbolic complexes associated with Veda in Vedic texts are appropriated, expanded, and reinterpreted in accordance with the specific confluence of currents that gives each text its distinctive character. As we shall see, each of these texts, which are classified as *smrti*, uses a variety of strategies to establish a connection between its own teachings and the transcendent authority of *sruti*, the Veda.

### (1) Veda and Brahman.

The relationship of the Veda to the cos-

< previous page page\_72 next page >

mic principle of Brahman, which is emphasized especially in the Atharva-Veda Samhita and in the Upaniseds, is further elaborated in the Mahabharata and Puranas. However, in accordance with the sectarian emphases of these texts, Brahman assumes a personalized aspect through becoming identified with the particular deity that is upheld as the ultimate reality. The Mahabharata generally identifies the supreme Godhead Visnu with Brahman, although the epic also contains Saiva sections in which Siva is allotted this status. Vaisnava Puranas such as the Visnu and Bhagavata Puranas revere Visnu as Brahman, while Saiva Puranas such as the Linga and Siva Puranas glorify Siva as Brahman. The Veda as Sabdabrahman, Brahman embodied in the Word, is correspondingly depicted in these texts as an aspect of Visnu or Siva.

#### (2) Veda and the Creator.

In post-Vedic mythology, as in Vedic texts, the Veda and its differentiated expressions are associated not only with Brahman, the ultimate reality, but also with the creator, the demiurge principle, who is responsible for giving shape to the manifest forms and phenomena of the material creation. The primary designation for the creator god in post-Vedic cosmogonies is Brahma, who is explicitly identified with both Purusa and Prajapati. 206 As in the Upanisads, in post-Vedic accounts the creator principle is generally relegated to a subsidiary role as a manifestation of the supreme reality of Brahman, which is identified in these texts with either Visnu or Siva.

(3) Vedas as the Expressions of Divine Speech: The Blueprint of Creation.

As in Vedic texts, in post-Vedic cosmogonies the Vedic *mantras* are often depicted as emerging from the creator at the beginning of creation as the expressions of his speech. When the creator wishes to call the forms of creation into being, he simply recites the Vedic *mantras*, which are represented as the archetypal plan or blueprint from which the demiurge structures the manifold phenomena of the universe.

(4) Vedas as Concrete Texts.

In post-Vedic mythology the textual manifestation of the Veda, as oral texts recited as part of the sacrificial rites, is generally extended beyond the conception of the threefold Veda emphasized in Vedic texts to the notion of the fourfold Veda: Rg, Yajur, Sama, *and* Atharva. Athough the tripartite taxonomy established in Vedic texts is maintained and expanded, it is also supplemented by a quadripartite taxonomy that can accommodate the fourth Veda.

Post-Vedic conceptions of Veda are embedded in two new types of speculation that are introduced into the brahmanical cosmogonic

< previous page page\_73 next page >

myth cycle in the accounts of the Manu-Smrti, Mahabharata, and Puranas: Proto-Samkhya speculations involving the enumeration of the elementary principles or *tattvas* that are constitutive of creation; and speculations concerning the cyclical nature of time, in which time is divided into a series of units that endlessly repeat themselves.

With respect to the *tattvas*, in the normative system of Samkhya philosophy expressed in the *Samkhya-Karika* of Isvarakrsna (ca. 350-450 C.E.), twenty-five elementary principles or *tattvas* are enumerated: Purusa (pure consciousness), Prakrti (primordial matter), intellect (*buddhi* or *tnahat*), ego (*ahamkara*), mind (*manas*), the five sense capacities (*buddhindriyas*hearing, touching, seeing, tasting, smelling), the five action capacities (*karmendriyas*speaking, grasping, walking/motion, excreting, procreating), the five subtle elements (*tanmatras*sound, contact, form, taste, smell), and the five gross elements (*mahabhutas*space/ether, wind/air, fire, water, earth). 207 In the normatire Karika-Samkhya system the *tattvas* are construed as ontological and psychophysiological categories, but they are not generally interpreted in a cosmogonic context. In the fluid Proto-Samkhya speculations that are found in the Manu-Smuti, Mahabharata, and early Puranas, the list of twenty-five *tattvas* has not yet become standardized, and thus the technical terms as well as the number and function of the enumerated items may vary not only from text to text but also in different accounts within the same text. Moreover, in contrast to the later Karika-Samkhya system, in these Proto-Samkhya speculations the *tattvas* are mythologized and cosmologized by incorporating them into a cosmogonic framework and correlating each of the principles with particular deities. In addition, in contradistinction to the dualist perspective of the normative Karika-Samkhya system, in the Proto-Samkhya speculations of the Mahabharata and Puranas a monistic or theistic perspective is often adopted that posits one supreme, all-encompassing principle at the apex of the *tattva* system.

The second type of speculation that is introduced in post-Vedic cosmogonies concerns the cyclical nature of time. In post-Vedic mythology the cosmogonic process is not represented as an event that happened once and for all at the beginning of time, for there is no beginning of time nor beginning of creation. Creation, like time, is cyclical and occurs in endlessly repeating cycles of creation and dissolution. The basic units of time that compose these cycles are *yugas*, *manvantaras*, and *kalpas*. A cycle of four *yugas* or agesKrta or Sat (1,728,000 years), Treta (1,296,000 years), Dva-

< previous page

page\_74

next page >

Page 74

para (864,000 years), and Kali (432,000 years) is termed a *mahayuga*, which comprises a total of 4,320,000 years. One thousand *mahayuga*s (= 4,320,000,000 years) constitute a *kalpa*, a single day of the creator Brahma. Every *kalpa*, or day of Brahma, is also subdivided into 14 *manvantaras*, or intervals of Manu, each comprising 71 and a fraction *mahayugas*.

The distinction between *yugas*, *manvantaras*, and *kalpas* is fundamental to the cosmogonic accounts found in the Manu-Smrti, Mahabharata, and Puranas. In the Manu-Smrti and Mahabharata these conceptions are still somewhat fluid and have not yet crystallized into a fixed system. By the time of the Puranas, however, a fairly standardized conception of time is evident, in which the cycles of time described in the earlier textsthat is, *yugas*, *manvantaras*, and *kalpas*are subsumed within a more encompassing perspective that distinguishes between cycles of primary creation (*sarga*) and secondary creation (*pratisarga* or *visarga*). The *sarga* or primary creation takes place only at the beginning of each new lifetime of Brahma, whereas a *pratisarga* or secondary creation occurs at the beginning of each new *kalpa* or day of Brahma. At the end of each day Brahma sleeps for a night and a minor dissolution occurs, after which Brahma awakens and initiates a new *pratisarga*. At the end of Brahma's lifetime, which consists of one hundred years of Brahma days and nights, a major dissolution (*mahapralaya*) takes place, after which the entire cycle begins again with a *sarga*. Puranic cosmogonies regularly incorporate certain Proto-Samkhya speculations concerning the *tattvas* within this cyclical conception of time, with the *tattvas* ascribed a special role as the fundamental categories that emerge at the beginning of each new *sarga* and that remain intact during the minor dissolutions and creations of the *pratisargas*.

The cyclical conceptions of time that are delineated in post-Vedic cosmogonies have important implications for the notion of the eternality of the Veda, which appears in incipient form in Vedic texts. In our analysis of Vedic texts we noted several passages in the Brahmanas and Upanisads that spoke of the immortal, imperishable status of the Veda, 208 but the nature and basis of this status is not elaborated. In post-Vedic cosmogonies, particularly in the Mahabharata and Puranas, the eternality of the Veda is described on at least two different levels: the Veda, as the undifferentiated totality of knowledge, is considered to be eternal and to constitute the nonchanging essence of the imperishable Brahman itself; while the Vedas, as the differentiated expressions of Veda, are also said

< previous page

page\_75

next page >

to exist eternally, becoming unmanifest at the time of dissolution and then manifesting again at the beginning of each new cycle as the immediate source and blueprint of creation.

# Manu-Smrti

The Dharma-Sastras (ca. 200 B.C.E.-600 C.E.) are extensive law codes that, building on the teachings of the earlier Dharma-Sutras, extend the scope of *dharma* to include not only religious law but also administrative, civil, and criminal law. In the Dharma-Sastras the science of *dharma* becomes threefold: (1) *acara*the rules of conduct that delineate *varnasrama-dharma*, the duties of the four social classes (*varnas*) and stages of life (*asramas*); (2) *prayascittaa* system of sins and corresponding penances; and (3) *vyavahara*regulations concerning the administration of justice. By far the most celebrated of the Dharma-Sastras is the Manava Dharma-Sastra or Manu-Smrti (ca. 200 B.C.E-200 C.E.), which constitutes the authoritative law code for all Hindus. It is also the most important for our purposes, in that it is the only Dharma-Sastra that contains an extensive account of creation, including speculations concerning the cosmic status and role of the Veda. The cosmological portions of the Manu-Smrti probably derive from the first centuries of the Common Era.

Like the other texts we have considered thus far, the Manu-Smrti has a generative epistemological framework in the light of which it recasts the creation narrative: the discourse of *dharma*. The twelve books that delineate the science of *dharma* are framed by mythological material that connects Manu's teachings to the source (Book I) and goal (Book XII) of all existence: Brahman. Moreover, Manu's teachings on *dharma* are granted the status of *smrti* and are linked to the transcendent authority of *sruti*, the Veda, 209 in three ways. First, the text claims that "whatever duty (*dharma*) has been proclaimed for anyone by Manu has been fully declared in the Veda," for Manu himself was omniscient (*sarva-jñana-maya*) and thus by implication had direct access to the eternal knowledge of Veda.210 Second, the text elevates Manu to the status of the supreme *rsi*, who emerged from the Self-existent (Svayambhu) in the beginning of creation as the progenitor of the human race and himself brought forth the ten great *rsis* who served as the lords of created beings.211 Third, the text grants Manu's teachings the status of divine revelation: just as the *rsis* obtained their cognitions of the Vedas through the practice of *tapas*, so the creator brought forth

< previous page page\_76 next page >

the *smrti* teachings through *tapas* and taught them directly to Manu, who in turn taught them to the *rsi*s. 212

Having established its own authority in relation to the Veda, the Manu-Smrti declares that any tradition or philosophy that is not based on the Veda is worthless and untrue (*anrta*) and produces no reward after death.213 The Veda is represented in the Manu-Smrti as the authoritative basis of all orthodox teachings, for it is held to be that eternal knowledge which is brought forth by the creator in the beginning of each cycle of creation and which serves as the divine architect's cosmic blueprint.

## The Creation Narrative

In Vedic texts we do not find one single creation narrative but rather numerous creation accounts interspersed throughout the texts that focus on specific aspects of the cosmogonic process. While Vedic accounts thus provide glimpses of certain isolated dimensions of the creative process, a comprehensive vision of the interconnections among all the various elements and phases of creation is not given. One of the principal innovations of the cosmogonic narrative in Book I of the Manu-Smrti is its attempt to provide a synthetic overview that interweaves all of the fundamental components of creation, with the exception of the sacrifice, into a single albeit complexly constructed account.

The account in Manu-Smrti I.5-13 provides a good starting point for our analysis, since it presents the basic pattern of creation upon which later post-Vedic cosmogonies elaborate.

This existed in the form of darkness, indiscernible, without any distinguishing marks, inaccessible to reason, unknowable, as if entirely immersed in sleep. Then the self-existent Lord, [remaining] unmanifest (avyakta) [while] causing thisthe gross elements (mahabhutas) and the restto manifest, appeared (root as + pradur) with effective power, dispersing the darkness. He who can be grasped [only] by that which is beyond the senses, who is subtle, unmanifest, eternal, beyond thought, who contains all beings, shone forth (root bha + ud) of his own accord. He, having meditated, desiring to bring forth various kinds of beings from his own body, first brought forth the waters (ap) and deposited his seed in them. That [seed] became a golden egg ( $haima\ anda$ ), refulgent as the sun. In that he himself was born as Brahma, the progenitor of all the worlds. The waters are called narah, [for] the waters are indeed the off-

< previous page

page\_77

next page >

spring of Nara. Since they were his primordial resting place (*ayana*), he is therefore known as Narayana. From that which is the [fncst] cause, unmanifest, eternal, whose nature is [both] existent (*sat*) and nonexistent (*asat*), was brought forth that Purusa who is known in the world as Brahma. The Lord, having resided in that egg for a whole year, himself divided the egg into two halves by his own meditation. From these two halves he formed heaven and earth, the atmosphere in the middle, the eight cardinal directions, and the eternal abode of the waters.

The rest of the narrative continues with a rather confusing account of the emergence of certain *tattvasmind (manas)*, ego (*ahamkara*), the five sense capacities, and the gross elements (*mahabhutas*) 214 as well as of the creation of various classes of animate and inanimate beings215 and of the four social classes (*varnas*).216 The creation narrative also incorporates the post-Vedic cyclical conception of time, giving a description of the divisions of time and cycles of creation.217

The first part of the Manu-Smrti's account of creation contains a number of elements that are also found in certain Vedic cosmogonies discussed earlier. In particular, we can discern the basic structure of the two-stage process of creation.218 (1) In the first stage the unmanifest, which is the ultimate source of creation, "shines forth" and appears as the self-existent Narayana. Having brought forth the waters, Narayana implants his seed in them and the seed becomes a golden egg. (2) In the second stage Narayana himself enters the egg and is born from it as the Purusa Brahma, who is elsewhere called Prajapati.219 After the period of a year the creator Brahma proceeds to divide the egg into the three worldsearth, midregions, and heaven.

The synthetic nature of the Manu-Smrti's account, which attempts to accommodate the perspectives of both the Brahmanas and the Upanisads, can be seen in the way in which it assigns the unmanifest ultimate reality corresponding to Brahman-Atman in the Upanisadsto the first stage of creation and relegates the creator principlewho appears in both stages in the Brahmanas' accounts to the second stage as a manifestation of the ultimate reality. Moreover, in the first stage it distinguishes between the unmanifest aspect of the ultimate reality and its manifest aspect, which it terms Narayana. In epic and Puranic cosmogonies, as will be discussed below, these two aspects become identified with Nirguna Brahman and Saguna Brahman, respectively.

< previous page

page\_78

next page >

#### Veda and the Creator

The Manu-Smrti does not discuss the relationship of the Veda to Brahman except in its manifestation as Brahma. Although the creator Brahma is not explicitly identified with the Veda in the Manu-Smrti, he is directly linked to the Vedic *mantras* in a number of passages. It is Brahma who draws forth the Vedas in the second stage of creation and who employs them as a blueprint from which he fashions the manifold forms of the universe.

In a brief recapitulation of the tripartite system of correspondences delineated in Vedic texts, the Manu-Smrti describes Brahma as drawing forth the Rg-, Yajur-, and Sama-Vedas, respectively, from Agni, fire; Vayu, wind; and Ravi, the sun. 220 He in turn extracts from the three Vedas their essences in the form of the three constituent sounds of Om and the three *vyahrtis*. To this familiar sequence of primordial utterances the Manu-Smrti adds one additional element, which is also emphasized in other post-Vedic accounts: the three-lined *gayatri mantra*, also called *savitri*.221

Prajapati [Brahma] milked out from the three Vedas the sounds *a*, *u*, and *m*, and [the *vyahrtis*] *bhuh*, *bhuvah*, *svah*. Moreover, the supreme Prajapati milked out from each of the three Vedas one of the [three] lines of the *rc* [called] *savitri*, which begins with the word *tat*.... The three imperishable *mahavyahrtis* preceded by the syllable Om and the three-lined *savitri* are to be known as the mouth of *brahman* [Veda].222

Vedas as the Eternal Blueprint of Creation

The Manu-Smrti emphasizes the eternality of the Veda, which is crucial to its cosmogonic role as the blueprint of creation as well as to its authoritative status as the ultimate source of *dharma* teachings. In the midst of the endless cycles of creation and dissolution the "threefold eternal (*sanatana*) Veda" is said to exist perpetually.223

The Veda is the eternal (*sanatana*) eye of the ancestors, gods, and human beings. The Veda-Sastra is beyond human power (*asakya*) and beyond measure (*aprameya*); this is an established fact.224

While all other traditions that are not based on the Veda arise and pass away, the Veda remains eternally.225

The Manu-Smrti maintains that in each new cycle of creation each class of bings is allotted the same function that it had

< previous page page\_79 next page >

assumed in the previous cycle. 226 The eternal Vedas, unaffected by the ebb and flow of time, are drawn forth by the creator Brahma at the beginning of each new cycle and serve as the archetypal plan that he employs in order to assign each being its respective name, nature, and function.

In the beginning he [Brahma] formed from the words (*sabdas*) of the Vedas alone the particular names, activities, and conditions of all [beings].227

In another passage the Manu-Smrti describes the Vedas as not only the blueprint but also the source of creation. Moreover, in accordance with the Manu-Smrti's preoccupation with *varnasrama-dharma*, the Vedas are represented as the source not only of the three worlds and all beings but also of the social order, as represented by the system of four classes (*varnas*) and four stages of life (*asramas*).

The four classes (*varnas*), the three worlds, the four stages of life (*asramas*), the past, the present, and the future are all severally brought about through the Veda. Sound, touch, form, taste, and, fifthly, smell are produced from the Veda alone, together with their products, qualities, and activities. The eternal (*sanatana*) Veda-Sastra sustains all beings. Therefore I regard it as the supreme means of fulfillment for these beings.228

#### Mahabharata and Harivamsa

The brahmanical synthesis that emerged in the post-Vedic period found textual testimony not only in the Dharma-Sastras but also in the two great Sanskrit epics, the Mahabharata; and the Ramayana of Valmiki, which are traditionally designated as "Itihasas" in enumerations of the brahmanical canon. The Mahabharata is of particular significance for the present analysis because it contains extensive cosmogonic material, including numerous speculations concerning the cosmological status of the Veda. The Harivamsa, the appendix (*khila*) to the Mahabharata, which contains material closely allied with Puranic mythology, also includes a number of passages that are germane to our discussion.229

The composition of the Mahabharata appears to have taken place over an eight-hundred-year period, between 400 B.C.E. and

< previous page

page\_80

next page >

400 C.E. This voluminous text, which is traditionally said to consist of 100,000 verses, 230 is an encyclopedia of lore and teaching in which numerous streams converge. V. S. Sukthankar rightfully refers to it as the "Encyclopaedia Brahmanica."231 The core narrative derives from the *ksatriya* or warrior class in Indian society and recounts the story of the great war fought at Kuruksetra between the Pandavas and the Kauravas. This central narrative is embedded in a densely textured, multilayered textual repository that includes ancient bardic poetry, myths and legends, fables and parables, and didactic material.232 In addition to the *ksatriya* material, which contributes the basic heroic narrative and certain didactic teachings relevant to warriors, the other main streams that intermingle in the epic are those discussed earlier: (1) the *karman* stream, which delineates orthodox brahmanical teachings concerning the ritual and social duties of *varnasrama-dharma* (2) the *jñana* stream, which comprises certain Proto-Samkhya speculations regarding the importance of knowledge as a means to attain proper understanding and experience of the basic constituents of reality and thereby to achieve *moksa*, liberation from the cycle of rebirth; and (3) the *bhakti* stream, which tends to engulf the other two streams in its recasting of the epic as essentially a *bhakti* text in which the claims of devotion to Visnu at times take precedence over the claims of *dharma* and *jñana*. Devotion to Siva is also granted a subsidiary place in the epic through the interpolation of certain sections on Saiva mythology and teachings.233

The cosmogonic and cosmological speculations of the Mahabharata are located primarily in the Moksadharma section of the Santi-Parvan (XII.168-353) and in the Bhagavad-Gita (VI.23-40), both of which date from the period between 200 B.C.E. and 200 C.E. Both texts interweave traditional Vedic mythological and metaphysical conceptions with Proto-Samkhya speculations concerning the *tattvas* and then superimpose a theistic veneer over the entire scheme by interpreting Visnu as that supreme reality who is identical with the Upanisadic Brahman-Atman and who is celebrated as the twenty-fifth (or twenty-sixth) of the *tattvas*. This Vaisnava devotionalism constitutes the dominant epistemological framework in the Mahabharata's speculations concerning the origin and status of the Veda. The epic appropriates earlier Vedic conceptions concerning the multidimensional nature of the Vedaas constitutive of Brahman, an aspect of the creator principle, and the expressions of divine speech at the basis of creationand infuses them with new valences that accord with the text's overarching Vaisnava per-

< previous page

page\_81

next page >

spective. More specifically, the Veda becomes assimilated to Visnu both in his supreme reality as Brahman and in his secondary manifestation as the creator Brahma. The identification of Visnu with Brahman and with the eternal reality of Veda represents one of the essential mechanisms through which popular devotional elements were absorbed into the brahmanical synthesis and granted legitimacy as part of the normative tradition.

A second mechanism that served to authorize the Mahabharata's place in the brahmanical canon is the epic's direct claim to Vedic status as the "fifth Veda." 234 It designates itself more specifically as the "Veda of Krsna" (Karsna Veda), that is, the Veda of Krsna Dvaipayana Vyasa.235 Vyasa is represented in the epic as a partial incarnation or portion (*amsa*) of Visnu-Narayana236 and as the "great *rsi*" (*maharsi*, *mahan-rsi*)237 or "supreme *rsi*" (*para-marsi*)238 who "saw" (root *drs*) the verses of the Mahabharata just as the primordial *rsi*s saw the Vedic *mantra*s in the beginning of creation.239 Moreover, Vyasa is called the "great repository (*nidhana*) of Veda"240 and the "foremost of the scholars of the Veda"241 and is designated as Veda-Vyasa, "the divider of the Veda,"242for he is said to have divided (root *as* + *vi*) the one Veda into four distinct Samhitas, or collections. Having arranged the Vedic Samhitas, he composed the Mahabharata and then taught the four Samhitas, together with the Mahabharata as the fifth Veda, to his five main disciples.243

The Mahabharata, declares itself to be a 'holy Upanisad" 244 that is commensurate with the four Vedas as "a supreme means of purification equal to the Vedas." 245 However, the epic also distinguishes itself from the Vedas in that, unlike the Vedic *mantras*, which are to be recited and heard only by male members of the three higher *varnas*, the teachings of the Mahabharata are intended as a means of purification for all people, including *sudras* and women. 246 Moreover, the epic departs from the Vedic paradigm in that the text was committed to writing and has been transmitted in both written and oral form, whereas the Vedic Samhitas have traditionally been transmitted only through oral recitation and are not to be written down. 247 A wellknown passage that appears in some versions of the Mahabharata maintains that the writing down of the epic received the divine sanction of the creator Brahma, who recommended to Vyasa that the god Ganesa serve as his scribe. 248 Bruce M. Sullivan comments on the way in which this account inverts the Vedic model.

< previous page

page\_82

next page >

Vyasa's repeated references to the Vedic texts in his description of his own composition emphasize the epic's claim to be another *Veda*, the fifth *Veda*, and an all-inclusive text in which all topics are presented. It is remarkable, however, that in the creation of the MBh's written text, Vyasa and Ganesa invert the Vedic paradigm. Whereas the Vedas were regarded as divinely created, with the Vedic seers merely transmitting the divinely created verses, the seer Vyasa created the MBh and the god Ganesa helped to transmit the text more effectively by committing it to writing. In another departure from the Vedic paradigm, the Vedas were always transmitted orally, while the MBh was in written form as well as being transmitted orally. Thus, Vyasa's role as the seer of the fifth Veda reveals certain differences from the relationship between the Vedic seers and the four *Vedas*. 249

In contrast to the oral Vedic tradition, which requires brahmiu reciters for its transmission, the commitment of the epic to writing opened the possibility, at least in principle, for the general populace to have direct access to the text without the mediation of brahmin priests. C. Mackenzie Brown, in discussing the Mahabharata's account of the way in which the text was committed to writing, observes, "The story as a whole strongly suggests that one of the primary reasons for the commitment to writing is to benefit all people. While paying its respects to the high Vedic tradition, the epic makes clear that, unlike the Vedas, it is not the exclusive prerogative of the priestly class."250

The epic insists that even a brahmin's knowledge is incomplete unless he has knowledge of its teachings: "A brahmin who knows the four Vedas with their subsidiary limbs (angas\*) and Upanisads but who does not know this epic is not really learned."251 "With both Itihasa and Purana one should complement the Veda. The Veda is afraid of one with little knowledge."252 The epic at times even claims superiority over the Vedas. It recounts a story in which the divine rsis themselves are witness to the preeminent status of the Mahabharata, which "outweighs" that of the four Vedas.

Once the divine *rsis*, who had assembled together, placed on a balance the four Vedas on one scale and the Bharata on the other scale, and both in size and in weight it measured more. Therefore, because of its great size (*mahattva*)

< previous page page\_83 next page >

and its weightiness (bharavattva), it is called the Mahabharata 253

While the Mahabharata's conception of its own scriptural status thus diverges from the Vedic model in significant ways, the Veda nevertheless remains paradigmatic. Indeed, it is the Voda's supramundane status as the eternal, infinite Word that allows the epic to deem itself the "fifth Veda," for if the Veda were limited to its mundane textual manifestation as a finite corpus of *mantras*, its domain would be closed.

#### The Creation Narrative

The role of the Veda as a cosmological principle is delineated primarily in the creation accounts of the Mahabharata; and Harivamsa, which provide a bridge between Vedic and Puranic narratives. The cosmogonic speculations of these texts build upon Vedic conceptions, while at the same time introducing new types of speculation that are still in a formative, fluid stage in the epic but that attain a more crystallized, standardized form in Puranic cosmogonies. In contrast to the Manu-Smrti, the Mahabharata and Harivamsa do not attempt to provide a single, definitive account of creation but rather include numerous creation narratives, which are often tentative and inconsistent in their formulations.254 We thus encounter a bewildering array of cosmogonic notions that are at times uncomfortably spliced together and at other times simply juxtaposed with no attempt to reconcile them. Among the various strands that have contributed to this complex amalgamation in the Mahabharata, four are of particular importance: Vedic mythological conceptions concerning the role of certain creative principles such as the creator god, the waters, and the cosmic egg; Upanisadic metaphysical speculations regarding Brahman-Atman Proto-Sakhya speculations concerning the *tattvas*; and Pañcaratra conceptions regarding the emanations (*vyuhas*) of Visnu.

In spite of the inconsistencies among the different creation accounts, it is possible to reconstruct the basic cosmogonic sequence on the basis of the most commonly recurring patterns among the multiple variants. We can distinguish two main phases in this sequence corresponding to the paradigmatic two-stage process of creation: the first stage is linked to Visnu as the ultimate source and foundation of creation, while the second stage is connected to the creator Brahma as the demiurge who brings forth the three worlds and all beings.

< previous page page\_84 next page >

### (1) Visnu as the Ultimate Source and Foundation of Creation

The first phase of creation is generally associated with Visnu, who emerges in the later, speculative portions of the Mahabharata as a composite deity who combines the names and qualities of earlier gods drawn from both priestly and popular traditionsthe Vedic Visnu, Narayana, Vasudeva, Krsna, and Hari. Visnu, under one or another of his appellations, is identified in the epic with the Upanisadic Brahman-Atman, and as such he is described as both *nirguna*, without attributes, and *saguna*, with attributes. Visnu in his identification with Nirguna. a Brahman transcends the relative phenomenal world and is completely unmanifest, formless, and nonchanging. He also at times assumes a manifest form as Saguna Brahman, by means of which he carries out his role as the creator, maintainer, and destroyer of the ever-changing universe. Drawing on the imagery of the Purusa-Sukta of the Rg-Veda, the epic celebrates Visnu as the Purusa who has a thousand heads, a thousand eyes, and a thousand feet and who pervades the universe on every side. The different aspects of the universe form the different parts of Visnu's body, while in his essential nature he constitutes the innermost soul, the supreme Self (Paramatman), that dwells within and animates this cosmos-body.

At the time of dissolution Visnu withdraws the entire universe into himself and retires to his unmanifest state as Nirguna. Brahman. When the time for a new cycle of creation dawns, he awakens and becomes *saguna*, assuming a manifest form as the Purusa Visnu-Narayana, who initiates the process of creation. At this point one of two alternative scenarios is generally interjected into the creation narrative. The creation account is given either a Pañcaratra inflection, through describing the emergence of the four emanations (*vyuhas*) of Visnu, or a Proto-Samkhya cast, through depicting the unfoldment of the *tattvas*. 255 In the latter scenario the *tattvas* are described as progressively emerging, either in accordance with the standard enumeration of twenty-five (Purusa = Visnu Prakrti, primordial matter; and the twenty-three evolutes of Prakrti),256 or variant enumerations ranging from sixteen to twenty-four. A number of passages describe the *tattvas* as combining in order to form a body, into which Visnu-Narayana himself ent ersa theme that is developed in Puranic cosmogonies in terms of the conception of the cosmic egg.

(2) Brahma as the Creator of the Three Worlds and All Beings

Visnu-Narayana is thus celebrated in the Mahabharata as the ultimate source from which Prakrti the material cause of creation,

< previous page page\_85 next page >

and its evolutes emerge. However, the cosmogonic process also requires an instrumental cause, a demiurge principle, who can give shape and form to the evolutes of matter. This role is generally assumed in the epic by the creator Brahma, who is explicitly identified with Prajapati as the lord of created beings. It is Brahma who is responsible for bringing forth the three worldsearth, midregions, and heavenand all animate and inanimate beingsgods, *rsis* other celestial beings, human beings, animals, plants, and inanimate objects. As in the Upanisads, in the Mahabharata the creator principle is relegated to a subsidiary role in the process of creation, for he himself has his source in a higher reality. Brahma is described as the son of Visnu himself representing a manifestation of the supreme Godhead and in particular that form which Visnu assumes in order to generate the worlds and various beings. Moreover, the epic emphasizes that whatever creative power Brahma possesses is not his own but has been invested in him by the grace of Visnu. 257 The birth of Brahma is generally associated in the epic with two mythological motifs: the cosmic egg, a motif already familiar from Vedic accounts, and the lotus, a motif that becomes prevalent in the post-Vedic period in epic and Puranic cosmogonies. Thus, Brahma is at times described as Hiranyagarbha ("golden egg or embryo"),258 who is born from and resides in the cosmic egg. Alternatively, he is depicted as being born from a lotus that emerges from the navel of Visnu-Narayana259 as he reclines on the cosmic waters.260

In the Mahabharata, then, two of the creative principles that are fundamental to the cosmogonic speculations of Vedic texts as well as to the Manu-SmritBrahman and the creator principle are reinterpreted from a Vaisnava theistic perspective, with Brahman becoming identified with Visnu and the creator god becoming relegated to a secondary status as the manifestation and servant of the supreme deity. The seeds of this transformation are already present in the creation narrative of the Manu-Smrti, in which Narayana plays a central role, but it is not until the Mahabharata that we have a full-fledged recasting of the cosmogonic myth cycle from a Vaisnava sectarian viewpoint.

It should be noted in this context that in the Saiva sections of the Mahabharata the essential elements of the creation narrative generally remain intact. However, in these sections the role of the ultimate reality is assumed not by Visnu but by Siva, who becomes identified with Brahman-Atman and is celebrated as the creator, maintainer, and destroyer of the universe from whom Brahma and Visnu arise.

< previous page

page\_86

next page >

## Veda and Brahman

In discussing the authority of the Veda the Mahabharata declares that there are two forms of Brahman: Sabdabrahman and the supreme Brahman. One who knows Sabdabrahman attains the supreme (*para*) Brahman. 261 The Veda as Sabdabrahman represents that aspect of Brahman which manifests as the Word.262 Although Brahman is at times represented in the Mahabharata in impersonal terms, the conception of Brahman is more often personalized, as we have seen, through becoming identified with Visnuor, in the case of the Saiva sections of the epic, Siva. The Veda as an aspect of Brahman is correspondingly depicted in relation to either Visnu or Siva.

The relationship of the Veda to Visnu is represented in the epic primarily in three ways: the Veda as knowledge is intrinsic to the essential nature of Visnu; the Vedic *mantras* are constitutive of Visnu and of his body in particular; and at the same tune the *mantras* have their source and abode in Visnu. Several passages suggest that knowledge is an inherent part of Visnu's nature. Even during the tune of dissolution when the entire universe has been absorbed, knowledge (*vidya*) alone remains with Visnu in his unmanifest state as Nirguna. Brahman, and it is by means of this knowledge that he brings forth the universe in each new cycle of creation.263

Visnu is directly identified with the Veda, and the Vedic *mantras* in particular, in a number of passages in the epic.264 He is said to be the embodiment of the *rcs*, *yajuses*, *samans*, and *atharvans*.

Those people who are knowers of the Veda regard me as the Rg-Veda consisting of twenty-one branches. (*sakhas*) and as the Sama consisting of a thousand brances.... I am known to the *adhvaryu* priest as the six and fifty and eight and seven and thirty branches of the Yajur-Veda. Brahmins versed in the *atharvans* consider me to be the Atharva-Veda....265

The Vedas and the Vedic *rsis* and sacrifices, along with other aspects of the universe, are depicted as forming various parts of Visnu's body.266 In one passage the Vedic meters (*chandases*) are more specifically associated with his bodily hair.267 The epic elsewhere describes Visnu as assuming the form of a sacrificial boar (*yajña-varaha*), his body constituted by speech (*van-maya\**) and the Vedas (*veda-sammita*), in order to rescue the earth from the cosmic wasters in which it was submerged.268

< previous page page\_87 next page >

While on one level the Vedic *mantras* are represented as constitutive of Visnu, on another level he is described as the source of the *mantras*. He is the abode (*alaya*) and receptacle (*nidhi*) of the Vedas, 269 from which the *mantras* go forth in the beginning of each cycle of creation and to which they return at the time of dissolution.270 He is represented as the ultimate source not only of the four Vedas and their various branches (*sakhas*) but also of the methods of pronunciation (*siksa*) and recitation (*krama*) by means of which the *mantras* are accurately preserved.271

In the Saiva sections of the Mahabharata the Veda as an aspect of Brahinan becomes associated with Siva. We find conceptions similar to those found in the Vaisnava passages, with particular emphasis on the Vedic *mantras* as constitutive of Siva. For example, Siva is deemed to be not only the lord of the Vedas but the Vedas themselves.272 The *rcs*, *yajuses*, *samans*, and *atharvans* are described as forming different parts of Siva's body, recalling Vedic conceptions.

You [Siva] have the *atharvans* for your head, the *samans* for your mouth, the thousand *rcs* for your countless eyes, the *yajus*es for your feet and arms.273

#### Veda and the Creator

The creator Brahma is represented in the Mahabharata as that form which Visnu assumes in order to bring forth the three worlds and various types of beings, and thus, like that supreme reality of which he is a manifestation, Brahma is associated with the Veda in a number of passages.

As the embodiment of knowledge, who is the guru of the worlds and of the gods,274 Brahma's very substance is Veda (*veda-maya*).275 He is also described as the one with the four Vedas (*catur-veda*), the four forms (*catur-murti*), the four faces/mouths (*catur-mukha*)."276 In the Puranas, as we shall see, the four Vedas become directly linked with the four mouths of Brahma, with one Veda emerging from each mouth.277 Although the epic does not use this image, it does depict Brahma as bringing forth the Vedas in the beginning of each new cycle of creation. However, the epic is careful to emphasize at times that it is Visnu who is the ultimate source of the Vedas and who assigns Brahma his role as the intermediate instrument by means of which the Vedic *mantras* are manifested and promulgated.278

One passage clearly illustrates the subordinate position of Brahma to Visnu in relation to the Vedas. The passage recounts

< previous page

page\_88

next page >

how while Brahma is engaged in bringing forth the four Vedas, two demons, Madhu and Kaitabha, steal the Vedas from him. Brahma, grief-stricken, laments:

The Vedas are my principal eye, the Vedas are my principal strength, the Vedas are my principal abode, and the Vedas are my highest *brahman*.... Deprived of the Vedas, the worlds produced by me are darkness. Without the Vedas how shall I proceed when undertaking to bring forth the worlds? 279

Brahma then sings a hymn praising Visnu-Narayana as the ultimate source of creation, from which he himself has arisen, and beseeching him to restore to him his eyes, the Vedas, without which he is blind. Visnu resolves to rescue the Vedas from the demons. Assuming "a radiant horse's head, which was the abode (*alaya*) of the Vedas,"280. and adopting a voice regulated by the rules of pronunciation (*siksa*), he begins to recite Vedic *mantras*. The demons are thereby induced to leave the stolen Vedas behind in the nether regions and to run toward the spot whence the sounds are coming. In the meantime Visnu recovers the stolen Vedas from the nether regions and returns them to Brahma. Brahma then resumes the process of creation with the aid of Visnu and the Vedas, bringing forth the worlds and animate and inanimate beings.281

This passage emphasizes the subordination of Brahma to Visnu at every point. Moreover, it makes clear that although Brahma may be the immediate source through which the Vedas are manifested, their ultimate source is Visnu, for even when the Vedas brought forth by the demiurge are stolen, Visnu as the abode of the Vedas is himself capable of manifesting an alternative set of *mantras* that are not in any way dependent on Brahma. And when Brahma reembarks on the process of creation by means of the Vedas, he does so only through the aid of Visnu.

Vedas as the Expressions of Divine Speech

In Vedic cosmogonies the Veda is associated not only with the creator Prajapati but also with his consort Vac, the goddess of speech. In post-Vedic accounts the role of Prajapati is assumed by Brahma, and correspondingly the role of Prajapati's consort Vac is assumed by Brahma's consort, Sarasvati or Gayatri/Savitri, who is identified with the goddess of speech. In the Mahabharata and Harivamsa, Sarasvati and Gayatri/Savitri generally retain their distinctive identities as two

< previous page

page\_89

next page >

separate goddesses, with Sarasvati portrayed as the daughter of Brahma and Gayatri/Savitri as his wife. In the Puranas, as we shall see, the two goddesses become identified, as do the roles of daughter and wife: Sarasvati/Gayatri/Savitri is depicted as issuing forth as the female half or daughter of Brahma, with whom he subsequently unites as his wife. Both Sarasvati and Gayatri/Savitri are associated in the Mahabharata and Harivamsa with Vac, and, like Vac in Vedic cosmogonies, both are celebrated as the "Mother of the Vedas." 282

Sarasvati, although retaining her earlier Vedic role as a river goddess associated with the waters, is at the same time represented in the epic as Vac, the goddess of speech.283 Sarasvati is said to consist of speech (*vag-bhuta*) and to be adorned with all the Sanskrit vowels (*svaras*) and consonants (*vyañjanas*).284 In the system of correspondences that is established between the microcosm and the macrocosm she is correlated with the tongue, which is the abode of speech in both the human body and the cosmic body of Visnu.285 It is as speech that Sarasvati fulfills her role as the Mother of the Vedas, for speech provides the vehicle by means of which the Vedic *mantras* issue forth in the beginning of each cycle of creation from the creatorwhether in his supreme reality as Vinu or in his relative manifestation as Brahma. In accordance with the Vaisnava emphasis of the epic, the Vedas are particularly associated with the speech of Visnu, the lord of speech (*vacas pati*),286 who is the ultimate source and abode of the Vedic *mantras*. Visnu is portrayed as bringing forth speech, Sarasvati, along with her progeny, the Vedas, at the beginning of creation287 and as reciting the *mantras* in contexts outside of the creative process as well.288 The Vedas are also at times depicted as emerging from the demiurge Brahma as the expressions of his speech.

In the beginning knowledge (*vidya*), without beginning or end, divine speech (Vac), consisting of the Vedas (*veda-mayi*), from which all manifestations are derived, was sent forth by Svayambhu [Brahma].289

The passage goes on to describe how by means of the primordial impulses of speech contained in the Vedic *mantras* Brahma manifests the diverse phenomena of creation.290 Sarasvati as the goddess of speech whose progeny are the Vedas, is thus directly involved in the process of creation. She is also represented in the epic as assuming a role in the process of Vedic cognition. A number

< previous page page\_90 next page >

of passages describe Sarasvati as entering into the *rsis* in order to grant them the ability to cognize the subtle mechanics of creation along with the Vedic *mantras* that play an essential role in the cosmogonic process. 291

Gayatri, or Savitri, is depicted in the Mahabharata and Harivamsa as a goddess who, in her association with Vac, speech, assumes a localized manifestation as the *gayatri* meter, "the most excellent of meters,"292 and more specifically the *gayatri* mantra, or *savitri*, which is composed in the *gayatri* meter and consists of three lines (*padas*) of eight syllables each (taken from Rg-Veda III.62.10) preceded by the invocation "*Om bhur bhuvah svah*."

Om bhur bhuvah svah| tat savitur varenyam bhargo devasya dhimahi| dhiyo yo nah pracodayat||293

The gayatri mantra, is recited daily by orthodox brahmins and is considered to represent the concentrated essence of the Vedas.

Like Sarasvati Gayatri/Savitri, in her role both as a goddess and as the *gayatri mantra*, is celebrated in the epic as the Mother of the Vedas.294 The Harivamsa contains a number of passages that elaborate on the mechanics through which the Vedas emerge from their Mother Gayatri/Savitri. One passage describes the process through which the creator Brahma unites with his consort Gayatri in order to bring forth the fourfold Veda.

Brahma, his mind absorbed in meditation,... having penetrated directly into the heart of Gayatri, [entered] between her eyes. From her womb was born a being who was fourfold, having the form of Purusa and consisting of the effulgence of the Word (*brahman*), unmanifest, eternal, nonchanging, imperishable, devoid of sense capacities or qualities, filled with the attribute of light, pure as the rays of the moon, shining, and embodied in sounds (*varna-samsthita*). The deity brought forth the Rg-Veda together with the Yajur-Veda from his eyes, the Sama-Veda from the tip of his tongue, and the Atharva-Veda from his forehead. These Vedas, as soon as born, in truth (*tattvatas*) find (root *vid*) an abode. In this way they attain their "Veda-ness" (*vedatva*), for they find (root *vid*) that abode. These Vedas then bring forth, through their own mind-born nature, the primordial, eternal *brahman*, Purusa appearing in divine form.295

< previous page

page\_91

next page >

This passage describes how from the womb of Gayatri is born Purusa "consisting of the effulgence of the Word (*brahman*)" and composed of the *varna*-sounds of Sanskrit. This Purusa, who recalls the "person of the Veda" (*veda-purusa*) mentioned in Vedic texts, 296 is fourfold and from the different parts of his body brings forth the four Vedas, which in turn give rise to Purnsa identified with *brahman*. The progression is from Gayatrithe goddess who manifests as the *gayatri* meter and the three-lined *gayatri mantra*to the Word composed of Sanskrit *varnas*, to the Vedic *mantras*, which represent special configurations of the *varnas*.

A second passage in the Harivamsa gives a more detailed description of the sequential process by means of which the Vedas emerge from Gayatri. The creator is portrayed as desiring to divide himself in order to bring forth the universe when suddenly the means for this division manifests itself: differentiation through sound.

"Divide yourselfthus have I been commanded.... But how is the self to be divided? Concerning this I have great doubt." While he was thus reflecting, the sound (*svara*) Om issued forth from him, and it resounded through the earth, midregions, and vault of heaven. While the Lord was thus repeating this, the essence of mind, the utterance *vasat* issued from the heart of the god of gods. The auspicious *mahavyahrtis* in the form of *bhuh*, *bhuvah*, *svah*, constituting the great tradition (*smrti*), came forth from the earth, midregions, and vault of heaven. Then the goddess [Gayatri], the most excellent of meters, possessing twenty-four syllables, arose. Calling to mind the line [beginning with the word] *tat*, the Lord formed the divine *savitri*. The divine Lord then formed all the four VedasRg, Sama, Atharva, and Yajurtogether with their *mantras* and rituals.297

In this passage the process through which the creator divides himself is a progressive process of differentiation of sound: from the monosyllabic Om to the disyllabic *vasat*, to the three *vyahrtisbhuh*, *bhuvah*, *svah*to the twenty-four syllable *gayatri* meter, particularly as expressed in the *gayatri mantra*, to the four Vedas. In Puranic cosmogonies, as we shall see, this process of unfoldment of primordial utterances is further delineated in terms of a sequence of stages that generally includes the elements enumerated in this passage and in the preceding passage: (1) Om; (2) the three *vyahrtis*;

< previous page

page\_92

next page >

(3) the Sanskrit *varnas*; (4) the *gayatri mantra*, or *savitri*; and (5) the four Vedas. 298 The *savitri* includes and expands on the first two stages, for in traditional recitation of the *savitri* the invocation " *Om bhur bhuvah svah*" precedes the three-lined *mantra* proper.

# Vedas as the Blueprint of Creation

Several passages in the epic point to the cosmogonic role of the Vedas as the means by which Brahma brings forth the phenomenal world.299 For example, in the passage discussed earlier in which the demons steal the four Vedas from Brahma, he laments, "Deprived of the Vedas, the worlds produced by me are darkness. Without the Vedas how shall I proceed when undertaking to bring forth the worlds?"300 It is only after Visnu recovers the Vedas from the demons and returns them to Brahma that "recapacitated by the Vedas Brahma then formed all the worlds with their inanimate and animate beings."301

The Vedas assist Brahma in the process of creation by providing an eternal blueprint that contains the prototypes of all phenomena. As in the Manu-Smrti, the notion of the Vedas as the plan of creation is linked to the epic's cyclical view of creation, in which each cycle follows a set, eternally repeated pattern in which the same classes of beings, each with its inherent name, nature, and function, are brought forth. It is the demiurge Brahma to whom Visnu assigns the role of the "ordainer (*dhatr*) of all beings," for it is Brahma who manifests these various classes of beings anew in each cycle and reassigns to them their designated names and allotted duties.302 The names, forms, and functions of all beings are said to be eternally preserved in the Vedic *mantras*, which reappear at the beginning of each new cycle as the blueprint that the architect Brahma consults in order to fulfill his function as demiurge.

In the beginning the Lord forms from the words (*sabdas*) of the Vedas alone the names of the *rsis*, the creations in the Vedas, the various forms of beings, and the course of actions.303

#### The Eternality of the Veda

In the epic, as in the Manu-Smrti, the notion that the Vedas constitute the blueprint of creation is closely linked to the conception of the eternality of the Veda. The epic frequently refers to the Veda as the "eternal *sruti*" or "eternal Veda(s)."304 The Vedas are the expressions of Veda, that primordial knowledge (*vidya*) which is without beginning or end (*anadinidhana*.)305

< previous page page\_93 next page >

The Veda, as the nonchanging, eternal knowledge that is the foundation and source of creation, is represented as remaining intact in its original structure throughout the never-ending cycles of creation and dissolution. Even when the entire cosmic process ceases to be at the time of the dissolution, the Veda and its differentiated expressions in the Vedic *mantras* remain latent within Visnu in his unmanifest state as Nirguna Brahman. When the cycle of creation begins anew, the Veda once again emerges from Visnu and differentiates into the impulses of knowledge contained in speech that constitute the Vedic *mantras*. These eternal *mantras* are said to be cognized by the *rsis* at the beginning of each new cycle and preserved through their speech in the form of recited texts that are subsequently passed down in an unbroken line of oral transmission. Even though in its mundane status as recited texts the Veda becomes subject to the vicissitudes of time and human consciousness, the epic emphasizes that in its supramundane status the Veda remains eternally nonchanging and imperishable. 306

# Puranas

The Puranas, like the Mahabharata and Harivamsa, are products of the brahmanicel synthesis that sought to preserve the authority of the Vedic tradition and the *varnasrama-dharma* system while at the same time absorbing and domesticating the competing claims of sectarian devotionalism and popular village cults. These encyclopedic works, the majority of which were composed during the first millennium C.E.., include extensive mythological material that combines traditional Vedic speculations with post-Vedic philosopical and theistic conceptions. They also incorporate didactic sections on *varnasrama-dharma* alongside descriptions of popular devotional practices that could be performed not only by male members of the three higher *varnas* but also by *sudras* and women, such as the presentation of offerings to the image of a deity (*puja*),307 pilgrimages to holy places (*tirthas*), giving of gifts (*dana*), and vows (*vratas*). The influence of certain tantric traditions and practices is also evident in the later Puranas, especially those that are Sakta or Sakta in orientation. The heterogeneous material in the Puranas, as characterized by R. C. Hazra, includes

extensive glorifications of one or more of the sectarian deities like Brahma, Visnu, and Siva... numerous chapters on new myths, and legends, and multifarious topics

< previous page page\_94 next page >

concerning religion and society, for instance, duties of the different castes and orders of life, sacraments, customs in general, eatables and non-eatables, duties of women, funeral rites and ceremonies, impurity on birth and death, sins, penances and expiations, purification of things, names and description of hells, results of good and bad deeds (*karma-vipaka*), pacification of unfavourable planets, donations of various types, dedication of wells, tanks, and gardens, worship, devotional vows (*vratas*), places of pilgrimage, consecration of temples and images of gods, initiation, and various mystic rites and practices. 308

The Puranas, according to the classical Hindu definition, are distinguished by five characteristics (pañca-laksana): descriptions of creation (sarga) and re-creation (pratisarga) of the universe after its periodic dissolutions; genealogies of gods, sages, and kings (vamsa); accounts of the ages of Manu (manvantara); and histories of the royal dynasties (vamsanucarita).309 Although the extant Puranas obviously contain much more than this definition suggests, and some give only minimal attention to these five topics,310 it is nevertheless noteworthy that the traditional deirmition places such emphasis on cosmogonic concerns, genealogies, and histories. The Puranas are themselves considered to be "ancient (purana) histories" that assume the role of exemplary narratives in which not only the protagonistsgods, kings, and sagesbecome paradigmatic, but also certain periods of history. Moreover, the "history" recounted in the Puranas is not linear but cyclical, forming part of the endlessly repeating cycles of yugas and manvantaras that are themselves part of the endlessly repeating cycles of primary (sarga) and secondary (pratisarga) creation. Cosmogonic concerns are thus given a prominent place in most of the major Puranas, since the creative process represents the generative matrix that brings forth the prototypes and patterns that will be continually activated and replicated in subsequent periods. The Vedas are allotted a central role in this process as the eternal blueprint in which the prototypes and patterns are encoded.

The Puranas, like the Mahabharata, make use of a variety of strategies to assimilate themselves to the eternal Veda. They claim the status of the "fifth Veda" for both the Itihasas and Puranas 311 and at times refer to themselves as the "Purana-Veda." 312 Like the epic, the Puranas declare themselves to be equal to the Vedas 313 and a necessary complement to them. The Vayu Purana contains

< previous page

page\_95

next page >

Page 95

two *slokas*, variants of which are also found in the Mahabharata, that emphasize that knowledge of the Vedas is not sufficient but must be supplemented by knowledge of the Puranas.

A brahmin who knows the four Vedas with their subsidiary limbs (*angas* \*) and Upanisads but who does not know the Purana is not really learned. With both Itihasa and Purana one should complement the Veda. The Veda is afraid of one with little knowledge.314

The Puranas further emulate the paradigmatic Veda by providing an account of their origins that establishes their own primordial status alongside that of the Vedas. For example, the Bhagavata Purana describes the four Vedas as issuing forth, respectively, from the four mouths of the creator Brahma at the beginning of creation, followed by the Itihasas and Puranas as the fifth Veda, which emerge from all four mouths together.315 A tradition that is found in a number of Puranas goes even further and insists that originally there was one primordial Purana that emerged from Brahma as the first of all the *sastras*, even prior to the Vedas. The Matsya Purana ascribes to Purana the status of the eternal Word that is generally reserved for the Veda alone.

Of all the *sastras* the Purana was first recalled (*smrti*) by Brahmaeternal (*nitya*), consisting of the Word (*sabda-maya*), holy, having the extent of a hundred crores [of *slokas*]. Afterward the Vedas issued forth from his mouths and also Mimamsa and the science of Nyaya together with the eightfold means of valid knowledge (*pramana*).316

This tradition is reiterated in a second passage in the Matsya Purana, which further maintains that it is Visnu who originally transmits the Vedas, Puranas, and other *sastras* to Brahma, who in turn conveys them to the gods and *rsis*. The passage then continues with an explanation of how the original, eternal Purana, which was "the source (*pravrtti*) of all the *sastras*," came to assume its present earthly form as eighteen Puranas. Vyasa, acclaimed as the partial incarnation of Visnu who divides the one Veda into four Samhitas in every Dvapara Yuga,317 is also credited with condensing the original Purana of one hundred crores (one billion) of *slokas* into an abridged edition of four lakhs (400,000) of *slokas*, which he subsequently divided into eighteen Puranas. Although it thus assumed a

< previous page

page\_96

next page >

modified earthly form, the original Purana of one hundred crores of *slokas* continues to exist in the world of the gods (*devaloka*). 318 Variants of this account are found in the Padma, Narada, and Linga\* Puranas.319

According to an alternative tradition found in the Brahmanda, Vayu, and Visnu Puranas, Vyasa compiled the Puran Samhita from tales, episodes, verses, and accounts of the *kalpa*s.320 When Vyasa taught the four Vedic Samhitas to four of his disciples, respectively, he taught this Purana Samhita to his fifth disciple, Suta Lomaharsana (or Romaharsana). Lomaharsana in turn taught it to his disciples, three of whom compiled their own Samhitas. These three Samhitas, together with that of Lomaharsana, constitute the original (*mula* or *purva*) Samhitas from which the eighteen Puranas were derived..321

The Puranas thus seek to emulate and at times surpass the Vedas in their claims to a primordial status that, as the first of the *sastras* brought forth by Brahma; in each new cycle of creation, is anterior even to the Vedas. They also reflect the Vedic paradigm in their accounts of Vyasa's role in compiling, dividing, and disseminating the Purana Samhita as the 'frith Veda' alongside the four Vedic Samhitas. Moreover, the Puranas declare themselves to be the repositories of efficacious *mantras*, comparable in power to the Vedic *mantras*, and regularly proclaim the fruits of hearing (*phala-sruti*) the recitation of a particular Purana or sections thereof.

Although the Puranas thus seek to align themselves with the Veda through various means, at the same time they depart from the *sruti* model in significant ways. For example, unlike recitations of the Vedas, Puranic recitations may be heard by *sudras* and women as well as by male members of the three higher *varnas*.322 In addition, the Puranas emphasize not only the power of *mantra* but the power of sacred narrative as well. In contrast to recitation of the Vedic Samhitas, which focuses almost exclusively on *sabda*, on verbatim reproduction of the Vedic sounds, in Puranic; recitations both *sabda* and *artha*, sound and meaning, are important, for the content of the texts is intended to convey important teachings to the general populace. Thomas Coburn has emphasized the contrast between the "sacramental" function of *sruti* texts, the sounds of which must be accurately reproduced irrespective of whether their discursive meaning is understood, and the "didactic" function of *smrti* texts such as the epics and Puranas, which as salvific stories are intended to convey meaning to an audience and therefore give precedence to "dynamic recreation" through multiple retellings

< previous page

page\_97

next page >

over "literal preservation" of a fixed oral text. 323 C. Mackenzie Brown has also noted the significance of this shift in emphasis from sound to meaning for post-Vedic conceptualizations of scripture.

The Puranic synthesis of sound and meaning... involved a number of new conceptualizations regarding the nature of scripture. Earlier, the "artha tradition" was subservient to the "sabda tradition," the narrative history facilitating and ensuring the success of the mantra. In the Puranas, the narrative or story literature has become the primary holy word, reincorporating the old mantric tradition under new terms. The saving story itself has taken on the character of mantric efficacy though not the mantric immutability. The shift to an emphasis on meaning and the greater flexibility in the epic-Puranic traditions were crucial factors in the evolution of written scripture.324

As Brown indicates, this shift in emphasis from sound to meaning in the Puranic tradition was accompanied by a shift in modes of scriptural transmission. Like the Mahabharata, the Puranas depart from the Vedic paradigm of exclusively oral transmission by emphasizing the importance of written transmission as well. They declare the fruits not only of hearing a Purana recited but also of writing or copying the text itself and then giving the book away as a gift.325 The giving of gifts, including presumably the giving of books, is open to *sudras* and women, and thus this Puranic practice, like that of Puranic recitation, served to establish the Puranas as the scriptures of the general populace, accessible to all social classes. As Brown points out, it made possible "a significant reversal of roles: when scripture was purely oral, it was given by the Brahmans to others; in its written form, it can now be given by others to Brahmans."326 This emphasis on the written form of the Puranas led to the development of the Puranic "cult of the book," in which the Puranic text itself, in its visible manifestation as a concrete book as well as in its audible manifestation as recited sounds, came to be viewed as an incarnation of the divine that was to be worshiped accordingly.327

In their representations of their own scriptural status, the Puranas thus appropriate the Vedic model when describing their primordial origins, but they diverge from it when discussing their earthly status as popular devotional texts that are to be taught in both oral and written form to people at all levels of the social hier-

< previous page

page\_98

next page >

archy. The "Purana-Vedas," like the epics, are socially inclusive scriptures that are intended to inspire and edify the general populace with their sacred narratives. However, they do not thereby supersede the original Veda altogether, for the Veda still remains the model on the supramundane level. When we turn to an analysis of Puranic cosmogonic and cosmological speculations, we find that despite Puranic claims to be the first of all the *sastras*, the Veda is nevertheless accorded a special status as that eternal knowledge which constitutes the essence of the supreme deitywhether Visnu or Siva or Deviwho is identified with Brahman and who assumes a secondary manifestation as the creator Brahma. Moreover, the Vedic *mantras* alone are granted the status of the archetypal plan that the creator employs to fashion the phenomena of creation.

## The Creation Narrative

Puranic.cosmogonies, like the creation accounts of the Mahabharata, are composite narratives that interweave material from a variety of sources, including Vedic mythological conceptions, Samkhya speculations concerning the *tattvas*, and conceptions of Brahman-Atman drawn from the Upanisads as well as, in later Puranas such as the Bhagavata Purana, Advalta Vedanta philosophy. The dualistic perspective. of Samkhya is generally subsumed within a monistic framework with a theistic cast: the deity that is deemed by a particular Purana to be the ultimate reality is identified with Brahman and is described as encompassing and transcending both Purusa and Prakrti.

The Puranas make a number of contributions to the brahmanical cosmogonic myth cycle. First, they tend to standardize the list of twenty-five *tattvas*, with a relatively consistent enumeration of the elementary principles given in the various Puranic accounts. 328 Second, they also standardize the concept of time, distinguishing between cycles of primary creation (*sarga*) and secondary creation (*pratisarga*). *Sarga* is characterized by the emergence of the *tattvas* as the *prakrta* creations of Prakrti, while *pratisarga* is characterized by the *vaikrta* creations of the creator Brahma. Finally, the Puranas recast the creation narrative from a variety of sectarian perspectives. Although the major Puranas generally agree in their descriptions of the basic structure and components of the *sarga* and *pratisarga*, including the enumeration of the *prakrta* and *vaikrta* creations, they diverge on the basis of the particular sectarian biases with which they modify certain details of the narrative. The principal point of divergence concerns the identity of that eternal, unmanifest Brahman which is the ultimate source of the universe.

< previous page page\_99 next page >

For example, Vaisnava Puranas proclaim that Visnu is the supreme Brahman that gives impetus to the entire process of creation. Saiva Puranas, on the other hand, identify Siva with Brahman as the ultimate reality that is the source of Visnu-Narayana and of the entire cosmos.

The following analysis will focus primarily on the cosmogonic and cosmological speculations found in seven major Puranas: the Visnu Purana (ca. 300-500 C.E.) and the Bhagavata Purana. (ca. 800-900 C.E.), which are Vaisnava in orientation; the Linga \* Purana (ca. 800-1000 C.E.) and the Siva Purana (ca. 800-1000 C.E.), which are Saiva works; the Matsya Purana (ca. 200-400 C.E.) and the Kurma Purana (ca. 550-800 C.E.), which are cross-sectarian, containing both Vaisnava and Saiva material; and the Markandeya Purana (ca. 300-500 C.E.), which is nonsectarian.329 Although the multiple cosmogonic accounts in these Puranas present the process of creation from a variety of perspectives, they are relatively consistent in their descriptions of the essential components of the *sarga* and *pratisarga*, as summarized below.330

(1) Sarga: Brahman and the Prakrta Creations of Parkrti

At the end of one hundred years of Brahma, the entire universeall the gods, demons, *rsis*, other celestial beings, human beings, animals, plants, and inanimate objects, as well as the *tattvas*, and Brahma himselfis dissolved in the *mahapralaya* (also termed *prakrtika pralaya*). The entire universe remains in potential form within Nirguna Brahman, the unmanifest absolute realitygenerally identified with either Visnu or Siva, depending on the sectarian perspectivefor a hundred more years of Brahma, after which the whole process of creation begins anew. Brahman, while remaining unmanifest in its essential nature, becomes *saguna* and assumes a manifest form as Isvara, the supreme Lord, who provides the spur for the *sarga* to begin by entering into and agitating Purusa and Prakrti.331 Isvara is at times described as implanting his seed in Prakrti, primordial matter, who is generally identified with the female principle as the material matrix from which creation evolves.332332 When the equilibrium of the three *gunas*, the three constituents of Prakrti, is broken, Prakrti acts as the material cause from which the *tattva*stermed *prakrta* creations evolve. The *tattvas* then combine to form the golden egg of creation.

(2) Pratisarga: Brahma and the Vaikrta Creations

Having entered the egg and infused it with life, Purusa is born from the egg in the *pratisarga* as either Brahma (according to most Puranic accounts) or Visnu-Narayana in his second manifestation

< previous page page\_100 next page >

(according to the Bhagavata Purana). In accounts of subsequent *pratisargas* Brahma is at times described as emerging from a lotus that issues forth from the navel of Visnu-Narayana while he is reclining on the primordial waters. The demiurge Brahma is the instrumental cause who fashions the three worldsearth, midregions, and heavenand all animate and inanimate beings from the *tattvas*, evolutes of primordial matter, derived from the *sarga*. The *pratisarga*, with its *vaikrta* creations derived from Brahma, occurs at the beginning of each new day (*kalpa*) of Brahma. At the end of each *kalpa* Brahma sleeps, and a minor dissolution (*naimittika pralaya*) occurs in which the three lower worlds and all lower beings are absorbed within the body of Brahma, while the *tattvas*, higher worlds, gods, and *rsis* remain unaffected. When Brahma awakens at the beginning of the next *kalpa*, the *pratisarga* again commences.

The primary and secondary cycles of creation described in Puranic cosmogonies correspond, respectively, to the two stages of creation outlined earlier from the Manu-Smrti. 333 (1) The *sarga* corresponds to the first stage, in which the unmanifest (Nirguna Brahman) assumes a manifest form as Narayana (Saguna Brahman), who deposits his seed in the womb of the female principle, represented in mythological terms as the waters or in metaphysical terms as Prakrti. The seed bears fruit, emerging as the golden egg of creation. (2) The *pratisarga* corresponds to the second stage of creation, in which Narayana himself enters the egg and is born

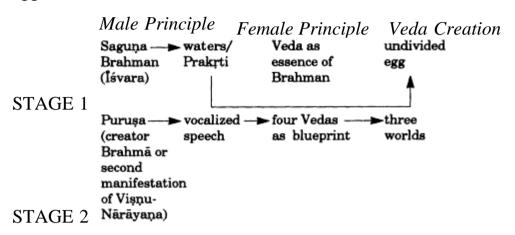

< previous page page\_101 next page >

from it as Purusa, identified in the Manu-Smrti and most Puranic accounts as the creator Brahma. With the infusion of the life principle into the cosmic egg, the primordial undivided unity begins to differentiate, giving rise to the three worlds and the various classes of beings. In accordance with Vedic accounts, in Puranic cosmogonies it is only after the creator is born from the egg that he speaks, and among the primordial utterances that emerge from him are Om, the three *vyahrti*s, and the four Vedas. 334

As in Vedic texts, different levels of Veda correspond to these two stages: in the first stage the Veda is that totality of knowledge which is the essence of Brahman; while in the second stage the Veda manifests as the Vedic *mantras*, which constitute the blueprint containing the words spoken by the creator Brahma in order to bring the forms of creation into being. (See the figure on page 101.)335

## Veda and Brahman

In the Puranas, as in earlier brahmanical texts, the Veda is represented as an aspect of Brahman, with Brahman assuming a personalized form as either Visnu or Siva. The Puranas emphasize that the nature of Visnu or Siva, as the ultimate reality identified with Brahman, is knowledge, and the Veda constitutes both the inner essence and the outer form of this reality.

The Visnu Purana celebrates Visnu as the supreme Brahman, whose essence is knowledge, who is knowledge incarnate (*jñana-murti*),336 and who is one with the Vedas,337 his form being composed of the *rcs*, *yajuses*, and *samans*.

He is composed of the *rcs*, of the *samans*, of the *yajuses*, and he is the Self (Atman). He whose Self is the essence of the *rcs*, *yajuses*, and *samans*, he is the Self of embodied beings. Consisting of the Veda (*veda-maya*), he is divided; he forms the Veda with its branches (*sakhas*) into many divisions. Creator of the *sakhas*, he is the *sakhas* in their totality, the infinite Lord, whose very nature is knowledge (*jñana-svarupa*).338

This passage points to at least two levels on which the Veda participates in the nature of Visnu/Brahman. (1) As the undifferentiated totality of knowledge, the Veda constitutes the very essence of Visnu/Brahman, whose nature is knowledge and who thus consists of the Veda (*veda-maya*). (2) While Visnu/Brahman's inner essence is Veda, knowledge, his outer form is composed of the Vedic *mantrasrcs*, *yajuses*, and *samans*. As Veda he is undivided,

< previous page

page\_102

next page >

encompassing the totality of knowledge, while as the Vedas he is divided into parts composed of the Vedic *mantra*s and their numerous branches (*sakhas*) 339

Another passage in the Visnu Purana describes the Vedas and their supplements, the Vedangas\* and Upavedas, together with the Itihasas, Dharma-Sastras, and other sacred texts, as the body of Visnu in the form of sound/word (*sabda-murti*).340 The Veda as such is Sabdabrahman, Brahman embodied in the Word. Elsewhere the Visnu Purana describes the threefold Veda*rcs*, *yajuses*, and *samans*as the body (*anga*\*) of Visnu and as identical with his supreme energy (*sakti*) that abides within the sun and is responsible for the preservation of the universe.341

Visnu-Narayana is extolled as the embodiment of knowledge, whose form is constituted by the Vedas, not only in Vaisnava Puranas such as the Visnu Purana and Bhagavata Purana, but also in nonsectarian Puranas such as the Markandeya Purana and in cross-sectarian Puranas. such as the Matsya and Kurma Puranas that contain both Vaisnava and Saiva material. For example, the Matsya Purana, in its account of creation, eulogizes Visnu-Narayana who is identified with Brahman, as the secret essence of the Vedas (*vedanam rahasya*)342 whose very substance is Veda (*veda-maya*).343

Like the epic, the Puranas particularly extol Visnu-Narayana as the incarnation of Veda when he assumes the form of a boar (varaha) at the beginning of the Varaha Kalpa in order to rescue the earth that lies submerged beneath the waters. The Kurma Purana. celebrates Visnu-Narayana in his boar form as "the secret essence of the Veda (veda-rahasya), the abode of Veda (veda-yoni), the awakened, pure, the embodiment of knowledge (jñana-rupin).344 A number of the Puranas, including the Matsya, Visnu, and Bhagavata Puranas, contain extensive eulogies of the boar Visnu-Narayana as Veda incarnate, whose nature is knowledge,345 whose form is composed of the Vedas and of the various elements of the sacrifice,346 and who emits a sound like the chanting of the Sama-Veda.347 The Kurma and Linga\* Puranas proclaim this radiant boar Narayana, consisting of speech (van-maya\*), to be Brahman.348 In the nonsectarian Markandeya Purana it is the creator Brahma, not Visnu, who is Narayana and who assumes the form of a boar, "a divine form consisting of the Vedas and sacrifices (veda-yajña-maya)," in order to rescue the earth.349

In Saiva Puranas such as the Siva Purana, it is Siva who is extolled as the supreme Brahman whose Self is knowledge (*jñanatman*) and who is composed of the three Vedas (*trayi-maya*).350

< previous page

page\_103

next page >

Moreover, Siva in his *saguna* form is described in the Siva Purana as Sabdabrahman, Brahman embodied in the Word, his body constituted by the forty-eight *varna*-sounds of Sanskrit and the three VedasRg, Yajur, and Sama. 351 The Saiva sections of the Kurma Purana similarly celebrate Siva as the eternal Brahman whose Self is knowledge (*jñanatman*, *vidyatman*)352 and who as the secret essence of the Veda (*veda-rahasya*) is the embodiment of the very self of Veda (*vedatma-murti*).353

#### Veda and the Creator

The Veda as undifferentiated knowledge is thus said to constitute the very nature of that supreme Brahman which is the ultimate source of the universe. The creator Brahma is described in the Puranas as the manifest form that Brahman whether identified with Visnu or Sivaassumes for the purpose of fashioning the forms of creation. Brahma himself thus participates in the nature of Brahman and in his role as the demiurge is extolled as the embodiment of knowledge and Veda incarnate.

The Visnu Purana describes Brahma as "Hiranyagarbha, that form of Brahman which consists of Lord Visnu and which is composed of the Rg-, Yajur-, and Sama-Vedas."354 The Kurma Purana declares the *rcs*, *yajuses*, *samans*, and *atharvans* to be the inherent form (*sahaja rupa*) of Brahma,355 and he in turn is said to be the embodiment of the Vedic *mantras* (*chando-murti*)356 as well as their repository (*veda-nidhi*).357

In the Bhagavata Purana it is the creator Brahma who is called Sabdabrahman, Brahman embodied in the Word, 358 and he is thus identified with Veda and is said to be composed of Veda (*veda-maya*)359 and the abode of Veda (*veda-garbha*).360 The various aspects of Brahma's being, as Sabdabrahman, are described as constituted by the Sanskrit *varnas* and the Vedic *mantras* and meters. The Sanskrit vowels (*svaras*) constitute his body, the sibilants (*usmans*) his sense organs, the semi-vowels (*antahsthas*) his bodily vigor, and the consonants (*sparsas*) his life principle (*jiva*).361 The Vedic *mantras* and meters and other primordial utterances are depicted as emerging from different parts of the body of Brahma. The four VedasRg, Yajur, Sama, and Atharvaissue forth from his four mouths, together with the sacrificial apparatus associated with the priests of each Veda: the *sastras* recited by the *hotr* priest, the oblations (*ijyas*) offered by the *adhvaryu*, the *stutis* (praises) and *stomas* sung by the *udgatr*, and the expiations (*prayascittas*) offered by the *brahman* priest. Brahma subsequently sends forth from his four mouths the four Upavedas, the Itihasas and Puranas

< previous page

page\_104

next page >

as the fifth Veda, and various types of sacrifices. 362 The three *vyahrtisbhuh*, *vhuvah*, and *svah*also come forth from Brahma's mouths, while the syllable Om arises from the cavity of his heart.363 The *usnik* meter emerges from his bodily hair, the *gayatri* from his skin, the *tristubh* from his flesh, the *anustubh* from his tendons, the *jagati* from his bones, the *pankti\** from his bone marrow, and the *brhati* from his breath.364

Vedas as the Expressions of Divine Speech

As the primordial impulses of speech that issue forth from the mouths of Brahma, the Vedas become associated in the Puranas, as in earlier brahmanical texts, with Vac, particularly as embodied in Sarasvati/Gayatri/Savitri. In the Puranas Sarasvati and Gayatri/Savitri become identified as a single goddess, who is depicted as emerging from the body of Brahma as his female half, or daughter, with whom he then unites as his wife and from whom he brings forth the Vedas.365 While Brahma is the master of the Vedas, Sarasvati/Gayatri is their mistress.366 Like her progeny, the Vedas, Sarasvati as the goddess of speech is at times associated in the Puranas with the mouths of Brahma, which are her special abode.367

The association of the Vedas with the mouths of Brahma, as the expressions of his speech, is found even in the earliest Puranas such as the Matsya Purana. According to one passage in the Matsya Purana, Brahma is born from the cosmic egg reciting (root path) the Vedas.368 A second passage describes how after Brahma performs tapas the Vedas manifest together with their angas\* (limbs), upangas\* (subordinate limbs), and methods of recitation (pada-krama). However, the passage then interjects a qualification by invoking the Puranic tradition that "of all the sastras the Purana was first recalled (smrti) by Brahma," and only afterward did the Vedas emerge from his mouths. While delighting in repeating (abhyasa) the Vedas, Brahma then proceeds to bring forth his mind-born sons.369

The emergence of the Vedic *mantras* from Brahma's mouths is generally represented in later Puranic cosmogonies in the form of a standardized description of the four Vedas issuing forth, respectively, from the four mouths of Brahma, along with certain Vedic meters, *stomas*, *samans*, and sacrifices. The Visnu Purana's account is representative.

From his eastern mouth he [Brahma] formed the gayatri meter, the rcs, the trivrt stoma, the rathantara saman, and

< previous page

page\_105

next page >

Page 105

the *agnistoma* sacrifice. From his southern mouth he brought forth the *yajus*es, the *tristubh* meter, the *pañca-dasa stoma*, the *brhat saman*, and the *uktha* portion of the Sama-Veda. From his western mouth he brought forth the *samans*, the *jagati* meter, the *saptadasa stoma*, the *vairupa saman*, and the *atiratra* sacrifice. From his northern mouth he brought forth the *ekavimsa stoma*, the *atharvan*, the *aptoryaman* sacrifice, the *anustubh* meter, and the *vairaja saman*. 370

This account is given in nearly identical words in the Markandeya, Kurma, Linga\*, and Siva Puranas 371

The Puranas also contain a number of variants of this standard account. We already noted above the account of the Bhagavata Purana, which describes the four Vedas, together with the Itihasas and Puranas and various sacrifices, as emerging from the four mouths of Brahma. However, in this account the Vedic meters come forth from various parts of Brahma's body other than his mouths.372 The Markandeya Purana, in addition to the standard account, gives a second description in which the four Vedas that emerge from Brahma's four mouths are correlated with the three *gunas* the three constituents of Prakrti.373 In a third passage the Markandeya Purana declares itself, "this Purana," to have issued forth along with the Vedas from Brahma's mouths.374

In the Puranas the primordial utterances described in Vedic accounts the three constituent sounds of Om, the three *vyahrtis*, and the three Vedasare represented as different stages in the sequential unfoldmerit of the divine speech. The Puranic schema, which also incorporates a number of elements found in Harivamsa accounts, comprises six main stages: (1) the syllable Om, which as the sound-embodiment of Brahman is the fundamental, all-encompassing sound at the basis of creation; (2) the three sounds *a*, *u*, *m*, which are the constituents of Om; (3) the three *vyahrtisbhuh*, *bhuvah*, *svah*which are the seed syllables of the three corresponding worlds; (4) the forty-eight *varnas* or *aksaras*, of Sanskrit, which are the basic structural elements of creation; (5) the three-lined *gayatri mantra*, or *savitri*, which incorporates and expands on the three *vyahrtis* preceded by Om; and (6) the four VedasRg, Yajur, Sama, and Atharvawhich are composed of various configurations of the forty-eight Sanskrit *varnas* 

A number of variations on this pattern are found in Puranic cosmogonies. The Vamana Purana, for example, describes how

< previous page

page\_106

next page >

Page 106

when Brahma breaks open the cosmic egg in the beginning of the *pratisarga* the sound Om is born, followed by *bhuh*, *bhuvah*, and *svah*, and subsequently *tat savitur varenyam*, the opening line of the *savitri*. 375 No mention of the Vedas is made in this passage, however. According to an account in the Markandeya Purana, as soon as Brahma splits open the egg the syllable Om issues forth from his mouth, and immediately thereafter *bhuh*, *bhuvah*, and *svah* in sequence. Subsequently the four VedasRg, Yajur, Sama, and Atharvaemerge from his eastern, southern, western, and northern mouths, respectively.376 The *savitri* is not mentioned in this account.

The most elaborate account of the sequential emergence of the primordial utterances from Brahma is found in the Bhagavata Purana.

From the space in the supreme Brahma's heart, when he was absorbed in meditation, came forth a sound (nada), which is perceived through restraining [sensory] activity.... From that [sound] arose the syllable Om, composed of three parts [a, u, m], of unmanifest origin, self-luminous, which is the emblem of the divine Brahman, the supreme Self (Atman). It is he who hears, when the sense of hearing is nonactive and the sense of sight inoperative, this unman-ifest sound (sphota). The manifestation of this [Om], through which speech (Vac) is manifested, derives from the Self in the space [of the heart]. This [Om] is directly expressive of its own abode, Brahman, the supreme Self, and it is the secret essence of all the mantras, the eternal seed (bija) of the Vedas. This [Om], O descendant of the Bhrgus, consists of three sounds (varnas), a and the rest, in which are contained three modes of being: the [three] constituents of Prakrti (gunas), the [three] names (namas), the [three] objects (arthas), and the [three] states (vrttis). From these [three sounds] the unborn Lord brought forth the traditional system of aksaras, distinguished as semi-vowels (antahsthas), sibilants (usmans), vowels (svaras), short and long, and consonants (sparsas). With this [sound system] the Lord, desiring to express the functions of the four classes of priests, [brought forth] from his four mouths the four Vedas together with the [three] vyahrtis and the syllable Om.377

< previous page page\_107 next page >

This passage points to at least four different stages in the unfoldment of the primordial utterances. (1) The process begins with the emergence of a completely unmanifest, undifferentiated sound, Om, which can only be perceived when all sensory activity has been transcended. This unexpressed, transcendent sound contains the potentiality of all sound within it and is the soundform of Brahman. (2) This primordial totality of sound is differentiated into three sounds *a, u, m*which contain various sets of three entities. With respect to these triads, the commentator Sridhara explains the three *gunas* as *sattva* (purity), *rajas* (activity), and *tamas* (inertia); the three names as Rg, Yajur, and Sama; the three objects as the three worlds, *bhuh*, *bhuvah*, and *svah*; and the three states as waking, dreaming, and deep sleep. (3) These three sounds then differentiate into the forty-eight Sanskrit *aksaras*, or *varnas*. (4) From the basic sound impulses contained in Sanskrit Brahma brings forth the four Vedas as well as the three *vyahrti*s together with Om, which constitute the opening invocation of the *savitri*.

The progression is thus from the original, all-encompassing sound Om to the three sounds *a, u, m*which implicitly contain *bhuh, bhuvah, svah*to the forty-eight *varnas* of Sanskrit, to the *savitri* and the four Vedas. At least three different levels of manifestation of the Veda can be discerned in this process. (1) Om as the undifferentiated totality of sound is the symbol of Brahman and is thus Sabdabrahman, Brahman embodied in the Word. 378 In this sense Om corresponds with the Veda as Sabdabrahman and is hence the "seed (*bija*) of the Vedas," containing the potentiality of the Vedic *mantras* in yet undifferentiated form. (2) The three constituents of Ore *a, u, m*contain in seed form (if we accept the commentator's interpretation) the three VedasRg, Yajur, and Sama. These three sounds are represented as the concentrated essences of the three Vedas not only in Vedic cosmogonies 379 but also in the Manu-Smrti and certain Puranic texts.380 (3) Finally, once the forty-eight Sanskrit *varnas* have emerged from the three constituents of Om, they combine in various configurations to form the words of the four Vedas.

The process of unfoldment of the divine speech, as described in the Puranic passages analyzed above, can be schematized as a six-stage process. (See the figure on page 109.)

Vedas as the Blueprint of Creation

There is creative power in the divine speech that issues forth from the creator Brahma in a series of primordial utterances. Om, as described in Puranic cosmogonies,

< previous page

page\_108

next page >

Om

(= Veda as Śabdabrahman)

a, u, m

(most concentrated essences of three Vedas)

bhūḥ, bhuvaḥ, svaḥ
(essences of three Vedas)

forty-eight Sanskrit varṇas

contains within it the potentiality of all sound, and this potentiality is actualized when the generalized sound of Om differentiat es into particularized impulses of sound, which are then precipitated to form the concrete phenomena of creation. While Om as the sound-embodiment of Brahman is the source and foundation of the entire universe, the three *vyahrtisbhuh*, *bhuvah*, and *svah*represent the seed syllables from which the three worldsearth, midregions, and heavenin particular are manifested. The four Vedas, as the most elaborated, differentiated expression of the sound potentiality contained in Om, are said to be composed of the basic sound impulses that structure all of the manifold forms of the cosmos, and as such they represent the detailed blueprint of creation.

The Vedic *mantras* thus assume a pivotal role in the cosmogonic process, and hence when Brahma undertakes his role as demiurge he begins by bringing forth the four Vedas from his four mouths.

While he was contemplating, "How shall I bring forth the aggregate worlds as before?" the Vedas issued from the four

< previous page page\_109 next page >

mouths of the creator.... From his eastern and other mouths he brought forth in succession the Vedas known as Rg, Yajur, Sam a, and Atharva.... 381

From Brahma's utterance of the Vedic words, which represent the eternal, archetypal plan of creation, all beings are projected into concrete manifestation. This notion appears in the form of a standardized description that is regularly incorporated in Puranic accounts of creation.

In the beginning he [Brahma] formed from the words (*sabdas*) of the Vedas alone the names, forms, and functions of the gods and other beings. He also formed the names and appropriate offices of all the *rsis* is as heard (*sruta*) in the Vedas.382

Puranic accounts of the Vedas' role as the cosmic blueprint generally appear in the context of a description of the endlessly repeating cycles of creation, in which at the beginning of each new cycle the same classes of beings are brought forth by Brahma with the same inherent natures and functions that they had assumed in a previous *kalpa*. Puranic cosmogonies, like the accounts of the Manu-Smrti and Mahabharata, point to name, form, and function as the three fundamental aspects of created beings that have their source in the Vedas. (1) The Vedas contain the *names* of all beings. These names are considered to be the natural namesrather than conventional designationsof the forms that they signify, and therefore the same names are assigned to each class of beings at the beginning of each new *kalpa*. (2) The *forms* of these various beings are brought forth through the names contained in the Vedas. The form is considered to be already inherent in its natural name and thus represents a more precipitated, consolidated expression of that name. Therefore Brahma need only recite the words of the Vedas in order to generate the corresponding forms. (3) The Vedic words also determine the *functions* of all beings in that the special character of each type of being is held to be contained in its name. For example, when Brahma utters the Vedic word "*gandharva*," a special group of celestial beings spontaneously manifests whose function is to serve as heavenly musicians through "drinking speech" (*gam dhayantah*). When he utters the word "*sarpa*," a type of serpent emerges whose nature is to "creep" (root *srp*) on the ground.383

< previous page

page\_110

next page >

Since Brahma's utterance of the Vedic words is held to be the means through which he manifests the manifold phenomena of creation at the beginning of each *kalpa*, it is considered vital that his utterance of every syllable be absolutely precise and free from error. The Bhagavata Purana thus describes how as Brahma proceeds with his cosmogonic activities he beseeches Visnu-Narayana not to allow his utterance of the Vedic words to fail. 384

The role of the Vedas in creation is expressed in another form in the Puranas through correlating each of the Vedas with the three *gunas*, the three constituents of Prakrtisattva (purity), rajas (activity), and tamas (inertia) and with the three great gods of the Hindu trimurtiBrahma, Visnu, and Sivawho preside over the three gunas. The Markandeya Purana, for example, correlates the rcs with rajas, the yajuses with sattva, the samans with tamas, and the atharvans with both sattva and tamas.385 The text goes on to establish further homologies between the rcs and Brahma, who in his role as the creator principle is characterized by rajas; the yajuses and Visnu who in his function as the maintainer of the universe is associated with sattva; and the samans and Siva, who in his role as the destroyer of the universe is characterized by tamas.386 The Visnu Purana describes a similar set of correspondences.

Brahma, Purana [Visnu], and Rudra [Siva] constitute a triad consisting of the threefold Veda (*trayi-maya*). In the beginning of creation Brahma is formed of the *rcs*; in the maintenance [of the universe] Visnu is formed of the *yajuses*; and in the destruction [of the universe] Siva is formed of the *samans*.387

The Markandeya Purana establishes a further series of correlations between the three constituents of the syllable Om, the three

| Primordial Utterances |            | Cosmic Principles   |        | Three Worlds |
|-----------------------|------------|---------------------|--------|--------------|
| a bhuh                | Rg-Veda    | Brahma (creation)   | rajas  | earth        |
| u bhuvah              | Yajur-Veda | Visnu (maintenance) | sattva | midregions   |
| m svah                | Sama-Veda  | Siva (destruction)  | tamas  | heaven       |

< previous page page\_111 next page >

*vyahrti*s and the corresponding three worlds, the three Vedas, the three *guna*s, and the *trimurti*. 388 The fourth Veda, the Atharva-Veda, is not mentioned in this schema, which expands upon the tripartite taxonomies of Vedic texts. (See the figure on page 111.)

According to the above schema, the Vedas have a role to play not only in the creation of the universe but also in its maintenance and destruction. The role of the Vedas in the preservation of the cosmos is articulated elsewhere in the conception that periodic recitation of the Vedic *mantras* serves to enliven and maintain the universe at its most fundamental level, where the primal sounds of the cosmic blueprint eternally exist.389

## The Eternality of the Veda

In the Puranas the eternality of the Veda is represented in terms of the cyclical conception of time, in which throughout the never-ending cycles of creation and dissolution the Veda, and its differentiated expressions in the Vedic *mantras*, is said to remain ever the same, eternal and nonchanging. The *rcs*, *yajuses*, *samans*, and *atharvans* are described as an "eternal (*nitya*) and imperishable (*avyaya*) power"390 that becomes latent within Nirguna Brahman during each period of dissolution and then becomes re-expressed at the beginning of each new *kalpa* as the power of the divine speech through which the realm of forms is projected into manifestation.

Puranic cosmogonies describe how when the *pratisarga* commences at the beginning of each new *kalpa*, Brahma awakens from his night's sleep, and as he begins the work of creation the four Vedas issue forth from his four mouths. Brahma then teaches the Vedas to his sons, the *brahmarsis* (brahmin seers), who preserve the Vedic *mantras* through recitation and subsequently teach the *mantras* to their own sons, initiating a tradition of oral transmission through which the Vedas would be passed down to each succeeding generation.391 As the cycle of *yugas* unfolds, the Vedas in their earthly manifestation are divided into innumerable branches (*sakhas*) in Dvapara Yuga and eventually disappear from earth altogether in Kali Yuga. Although the mundane status of the Vedas as recited texts may change as human consciousness progressively declines through the four *yugas*, the Puranas insist that the Veda remains unaffected in its supramundane status as the eternal, imperishable knowledge at the basis of creation. Creations may come and go, *yugas* may begin and end, but the Veda remains forever nonchanging in its essential nature.392

< previous page page\_112 next page >

#### Veda and Creation in the Darsanas

The Darsanas, like the other brahmanical texts surveyed thus far, presuppose the authority of the Veda. Indeed, the primary criterion that distinguishes the six "orthodox" schools of Indian philosophyNyaya, Vaisesika Samkhya, Yoga, Purva-Mimamsa, and Vedantafrom heterodox systems is their acceptance of the Veda's authority. However, in contrast to the cosmogonic and cosmological speculations of Vedic and post-Vedic mythology, the Darsanas' discussions of the origin and ontology of the Veda assume the form of philosophical arguments that are aimed at establishing the authoritative status of the Vedic texts as an infallible means of correct knowledge (*pramana*). Moreover, their discussion of the textual manifestation of the Veda is not limited to the Samhitas but also includes the Brahmanas, Aranyakas, and Upanisads. The Brahmanas are of particular importance to the Purva-Mimamsa school, whose primary focus is *dharma*, while the Upanisads are the central texts of the Vedantins, whose principal concern is knowledge of Brahman.

The exponents of the six Darsanas disagree about the basis of the authority of the Vedas (*veda-pramanya*). Their disagreements center on two principal issues. First, do the Vedas derive from a personal agent (*pauruseya*), or are they uncreated and hence without an author (*apauruseya*)? Second, are the Vedas eternal (*nitya*) or noneternal (*anitya*)? The six systems can be grouped into three basic categories according to their responses to these two questions.

## (1) Vedas as Created (Pauruseya) and Noneternal (Anitya)

With respect to the first question concerning the created or uncreated status of the Vedas, the exponents of the Nyaya, Vaisesika, and Yoga schools maintain that the Vedas are *pauruseya*, for they are created by a personal god, Isvara. The authority and infallibility of the Vedas stems from the fact that their author is not only a competent and reliable (*apta*) person, he is also a self-dependent (*svatantra*) and omniscient (*sarva-jña>*) beingIsvara himself. 393

With respect to the question of the eternal or noneternal status of the Vedas, the exponents of Nyaya and Vaisesika argue that the Vedas cannot be eternal since they have an author. At the end of each *kalpa* the Vedas are destroyed along with the rest of creation, and at the beginning of each new *kalpa* they are re-created by Isvara in the same form in which they existed in the previous *kalpa*. Moreover, the noneternality of the Vedas is further proved, according to the Vaisesikas and Vaisesikas, from the fact that the

< previous page page\_113 next page >

words (*sabdas*) and the *varnas* that compose them are not eternal, and therefore the Vedic sentences formed by these noneternal words cannot be eternal. 394

# (2) Vedas as Uncreated (Apauruseya) and Noneternal (Anitya)

The exponents of Samkhya also argue that *sabda* is not eternal and that the Vedas are therefore not eternal. However, the non-theistic Samkhya school denies the existence of a personal god and consequently refutes the view that the Vedas are created by Isvara. The Samkhyans argue that no person, divine or human, liberated or unliberated, could have composed the Vedas. The authority of the Vedas is intrinsic and self-validating (*svatah-pramanya*) and thus does not depend on their having been created by a reliable agent.

Vijñanabhiksu (16th c. C.E.), in his commentary (*bhasya*) on the Samkhya-Pravacana-Sutras (ca. 15th c. C.E.) ascribed to Kapila,395 maintains that while the Vedas are not composed by Isvara or by any lesser deity, they are uttered forth by the god Brahma at the beginning of creation. Brahma's utterance of the Vedas does not constitute composition, for the Vedas issue forth from him effortlessly, like breathing, propelled by the unseen force of destiny (*adrsta*) and without any conscious design on Brahma's part.396

## (3) Vedas as Uncreated (Apauruseya) and Eternal (Nitya)

In opposition to the views of the other four orthodox philosophical schools, the formal schools of Vedic exegesis, Purva-Mimamsa and Vedanta, maintain that the Vedas are *apauruseya*, not derived from any personal agent, human or divine, and that they are thereby eternal. Moreover, they argue that the Vedas are eternal on the basis of the Mimamsa doctrines that *sabda* is eternal and that there is an eternal connection between the Vedic words and their meanings. The intrinsic validity (*svatah-pramanya*) of the Vedas derives from their uncreated and eternal status.

In order to establish the uncreated, eternal, and authoritative status of the Vedas, the exponents of the three main schools of VedantaAdvaita ("nondualism"), Visistadvaita ("qualified non-dualism"), and Dvaita ("dualism")generally adopt the essential doctrines of the Mimamsa philosophy of language. In contrast to the nontheistic Mimamsakas, however, who maintain that the world is beginningless, eternal, and has no creator, the Vedantins argue that the cosmos is subject to never-ending cycles of creation and dissolution and that there is a creator who brings forth the universe in each new cycle. The nonexistence of a creator, or of any omniscient being, is one of the central arguments used by the Mimamsakas to establish the *apauruseyatva* of the Vedas. The exponents of Vedanta,

< previous page

page\_114

next page >

on the other hand, argue that the *apauruseyatva* and *nityatva* of the Vedas are not incompatible with the existence of a creator. The Advaita Vedantins in particular maintain that the Vedas constitute the eternal blueprint that the creator employs in every *kalpa* in order to bring forth the forms and phenomena of creation in accordance with a fixed pattern.

The following analysis will focus on the arguments used by the exponents of the Purva-Mimamsa and Advaita Vedanta schools to establish the *apauruseyatva*, *nityatva*, and *svatah-pramanya* of the Vedas. Purva-Mimamsa is of particular significance since the philosophy of language that it developed served as the foundation not only for the Mimamsa and Vedanta arguments in support of the uncreated and eternal status of the Vedas, but also for the counter-arguments of the exponents of the other four schools. Moreover, the Mimamsa philosophy of language grants an ontological status to *sabda* in general and to the Vedas in particular that is of special relevance to the present study. The Advaita Vedanta school is also germane in that it adds a number of new elements not found in the Mimamsa perspective, the most important of which are its discussion of the cosmogonic role of the Vedas as the cosmic blueprint and its arguments concerning the relationship between Brahman and the Vedas. While our analysis will focus on the Purva-Mimamsa and Advaita Vedanta schools, it is important to emphasize that even though the other four systems deny the eternal and/or uncreated status of the Vedas, they do not thereby negate their status as a cosmic principle. Thus, while the Naiyayikas and Vaisesikas maintain that the Vedas are re-created at the beginning of each new cycle of creation, they nevertheless accord the Vedas a special role as a primordial reality that is the "first-born" in creation and that forms an integral part of the very structure of the cosmos.

#### Purva-Mimamsa

The central focus of the Purva-Mimamsa system is the investigation of *dharma* as enjoined by the Vedas. In their exposition of *dharma* the Mimamsakas are concerned to demonstrate the intrinsic validity (*svatah-pramanya*) and infallibility (*avyatireka*) of the Vedas as the only true and authoritative source of knowledge of *dharma*. In this context they developed three major doctrines concerning the nature and status of the Veda: (1) *vedapauruseyatva*the Vedas are not derived from any personal agent, human or divine; (2) *vedanadi-nityatva*the Vedas are eternal and without

< previous page page\_115 next page >

beginning; and (3) veda-pramanyathe Vedas are a valid means of correct knowledge (pramana) concerning dharma.

The Mimamsakas, in their concern to systematize and classify the actions prescribed by the Vedas, focus only on the *mantra* and Brahmana portions of the Vedas and in particular on the injunctive (*vidhayaka*) sections of the Brahmanas. The Vedic statements (*veda-vacana*) contained in the Samhitasand Brahmanas are composed of words, and therefore in order to prove that the Vedic statements are eternal, uncreated, and intrinsically valid sources of *dharma*-knowledge, the Mimamsakas developed an elaborate philosophy of language concerning the nature of *sabda*, word. This philosophy of language encompasses a number of doctrines, all of which are ultimately aimed at establishing *vedapauruseyatva*, *vedanadi-nityatva*, and *veda-pramanya* (1) *sabda-nityatva*the eternality of *sabda*, word; (2) *sabdartha-sambandha*the relationship between word and meaning; (3) *akrti-vada*the universal as the denotation of the word; and (4) *vakyartha*the nature of sentence meaning.

In expounding their philosophy of language, the Mimamsakas developed a number of arguments in direct refutation of the opposing theories presented by the other orthodox philosophical schools. In particular, they sought to counter the Naiyayika and Vaisesika arguments against the eternality of *sabda* and the uncreated, eternal status of the Vedas. 397 In addition, the Mimamsakas refute the doctrine of *sphota* developed by the grammarians, who maintain that an eternal, suprasensible, unitary "word-entity" (*sphota*) exists that is totally different from the *varnas* and that reveals the meaning of a word all at once in a flash. The Mimamsakas also refute the grammarians' doctrine of *vakya-sphota*, which posits the *sphota* as an indivisible, unitary whole that is totally different from the word-meanings in a sentence and that reveals the meaning of the sentence in a flash.398

The foundations of the Mimamsa philosophy of language are established in the Tarka-Pada, the first Pada of the first Adhyaya of the Purva-Mimamsa-Sutras (ca. 200 B.C.E.). Sutras 1-4 lay the groundwork for proving that the Vedas are the only valid means of knowing dharma; sutra 5 establishes veda-pramanya on the basis of the inherent connection between word and meaning; sutras 6-23 are concerned with proving the eternality of sabda; sutras 24-26 focus on the relationship between the Vedic sentence and its meaning; and sutras 27-32 discuss the apauruseyatva of the Vedas. This philosophy of language was further explained and elaborated in the earliest known commentary on the Mimamsa-Sutras, the Sabara

< previous page

page\_116

next page >

Page 116

*Bhasya* (ca. 200 C.E.). Sabara's *Bhasya* was in turn commented on by Prabhakara (7th c. C.E.) and Kumarila Bhatta (7th c. C.E.), from whom two divergent schools of Mimamsa philosophy subsequently developed. 399

Our discussion will briefly outline the essential constituents of the Mimamsa philosophy of language and of *veda-pramanya* as first elaborated in the early Mimamsa represented by Sabara and later systematized by Kumarila.400 It should be emphasized in this context that in their speculations concerning the nature of language the Mimamsakas were first and foremost concerned with Vedic Sanskrit, the language of the Vedas and the language of *dharma*. They were not concerned with languages and usages different from the Vedic language, for such languages are not considered to have the eternal, uncreated status of the *veda-vacana* and therefore cannot serve as authoritative sources of knowledge of *dharma*. Kumarila declares:

Therefore the knowledge of the inhabitants of Aryavarta is considered authoritative with respect to words and their meanings concerning *dharma* and its branches, since they are grounded in the [Vedic] scriptures (*sastras*).401

## The Eternality of Sabda

The Adhikarana on the eternality of *sabda* (*sabda-nityatva*) is given in *sutras* 6-23 of the Mimamsa-Sutras. The prima facie (*purva-paksa*) view is given in the form of six objections to the eternality of *sabda* (*sutras* 6-11), followed by refutations of each of the objections (*sutras* 12-17) and additional arguments (*sutras* 18-23), leading to the finally established view (*siddhanta*) that *sabda* is eternal.

In commenting on this Adhikarana, Sabara argues that *sabda* is eternal, indestructible, and imperishable.402 *Sabda* is one and without parts, and therefore it is not limited to any one place403 and it cannot be increased or decreased.404 Sabara's main thesis is that *sabda* is not produced; it is manifested.405 When a word is pronounced, *sabda*, which was not previously manifest, becomes manifested by sound (*nada*) in the form of conjunctive and disjunctive air-particle waves that strike against the ether (*akasa*) in the ear.406 In contradistinction to the Nyaya-Vaisesika theory that *sabda* is a perishable property of ether, Sabda argues that *sabda* itself is eternal and imperishable, although its manifestation is not eternal. The manifestation ends when *nada*, the manifesting agent, ceases to come into contact with the agent of perception, the ear.407

< previous page

page\_117

next page >

Sabara never clarifies how *sabda*, which is one and without parts, is related to the *varnas* and to specific words (*padas*) such as *gauh*, "cow." He does, however, cite the view of the Vrttikara, an earlier commentator on the Mimamsa-Sutras, concerning the relationship between a specific *pada* and its *varnas*, or *aksaras*. The Vrttikara argues that a *pada* such as *gauh* is identical with the *varnas*, *g*, *au*, and *h* that compose it, and, contrary to the *sphota* doctrine, he insists that no word exists over and above these *varnas*. 408

Many of the questions left unanswered by Sabara are addressed by Kumarila, who provides a more systematic and differentiated analysis of the word in which he distinguishes between *sabda*, *varna*, *pada*, and *dhvani/nada*. *Sabda* is described by Kumarila as an ontological category that is eternal, self-subsistent, undifferentiated, and all-pervading. This eternal, imperishable reality cannot be produced, 409 cannot increase nor decrease, 410 and cannot be destroyed. 411 Although *sabda* cannot be produced, it is manifested through human utterances. 412 The unchangeably eternal (*kutastha-nitya*) reality of *sabda* thus provides the foundation for the begin-ningless (*anadi*) process of human discourse. 413 While remaining one and without parts in its essential nature, *sabda* manifests itself at different times and in different places. 414 Not localized in one place, 415 *sabda* permeates everything and everywhere. 416 While *sabda* always exists as an omnipresent and ever-present reality, it is not always perceived, 417 for it can only be perceived when the conditions necessary for its manifestation are operative. 418

The individual *varnas*, as the differentiated expressions of *sabda*, are described by Kumarila as unchangeably eternal (*kutasthanityatva*),419 without parts,420 and present everywhere.421 The *varnas*, while maintaining their unique and indivisible identities, manifest themselves at different times and in different places through the agency of *dhvani*, sound.

An individual word, or *pada*, such as *gauh*, is defined by Kumarila as a definite sequence of *varnas* that always conveys the same integral meaning.422 In opposition to the *pada-sphota* theory, he asserts that there is no *pada* apart from the *varnas* that constitute it.423 Moreover, he maintains that the *padas* are eternal (*pada-nityatva*) and that the sequence of *varnas* that constitute each *pada* is beginninglessly eternal (*anadi-nityata*). 424

*Dhvani*, or *nada*, is described by Kumarila as the perishable sound by means of which the eternal *sabda* manifests itself in the form of *varna*-sounds in time and space. In the process of speaking, air from the abdomen is pushed upward to the organs of speech,

< previous page

page\_118

next page >

which begin to vibrate, producing conjunctions and disjunctions of the air particles known as *dhvani* or *nada*. The vibrations of the *dhvani* travel through the air until they reach the ear of the hearer, where they make an impression on the ether in the ear and thereby cause the perception of *sabda*. 425 While *sabda* and *varna* are without parts, *dhvani* is made up of parts, can occupy different places,426 and can exhibit various qualities such as long or loud, fast or slow.427

From the above analysis we can discern three different levels of the word as described by Kumarila, two of which are beyond the range of the senses (atindriya) and one of which is manifested to the sense of hearing. (1) Sabda, as the undifferentiated totality of the Word, one and without parts, is in its essential nature an eternal, unmanifest, all-pervading reality. (2) The varnas constitute the differentiated expressions of sabda, which exist on the subtle level of creation as suprasensible, eternal realities that combine in different configurations and sequences to form the eternal padas. (3) Dhvani represents the expressed, vocalized level of sound by means of which sabda manifests itself to the sense of hearing in the form of articulated varna-sounds. Human speech thus represents the manifest, ephemeral expression of that imperishable sabda which in its essential nature is unmanifest and beyond the range of the senses.

In his discussion of *sabda-nityatva* Kumarila asserts that "the eternality [of *sabda*] is being proved for the purpose of [establishing] the authority of the Veda (*veda-pramana*)."428 *Sabda-nityatva* is necessary to establish *veda-pramanya* primarily for two reasons. First, if *sabda* were not an unchanging, eternal reality, it would not be capable of expressing its meaning and the Vedic wisdom would thus have no foundation, with the consequence that *dharma*, which is based on *sruti* alone, would become baseless. Second, if *sabda* were not an unchanging, eternal reality, there would be no basis for the beginningless process of Vedic recitation and learning through which the Vedas have been transmitted to successive generations.429 The notion that the tradition of Vedic recitation is begin-ningless is used elsewhere by Kumarila to prove the uncreated (*apauruseya*) status of the Vedas and hence to establish their authority as valid means of knowledge.

The Relationship between Word and Meaning

In their reflections on the relationship between word, meaning, and object, the Mimamsakas considered two types of questions. First, what is the nature of the relationship (*sambandha*) between a word (*sabda*) and its meaning (*artha*)? Is it inherent or conventional? Second,

< previous page

page\_119

next page >

what is the object that a word denotes? Does a word denote a universal (*akrti*), referring to all things that belong to a class (*jati*), or does it refer solely to a particular thing (*vyakti*)? With respect to the first question, the Mimamsakas assert that the connection between word and meaning is inherent (*autpattika*), uncreated (*apauruseya*), and eternal (*nitya*). With respect to the second question, they maintain that a word denotes an *akrti*, not a *vyakti*.

The classical Mimamsa statement concerning the relationship between word and meaning (*sabdartha-sambandha*) is given in Mimamsa-Sutra I.1.5. This *sutra* provides the cornerstone of the Mimamsakas' arguments regarding the uncreated status (*apauruseyatva*), infallibility (*avyatireka*), and inherent validity (*svatah-pramanya*) of the Vedas.

The connection (*sambandha*) of the word (*sabda*) with its meaning (*artha*) is inherent (*autpattika*). Instruction (*upadesa*) is the means of knowing it [*dharma*], and it is infallible (*avyatireka*) with regard to imperceptible things. It is a valid means of knowledge (*pramana*), according to Badarayana, as it is independent.

In his commentary on this *sutra* Sabara understands *sabda* to refer to the words (*padas*) that form part of the eternal Vedas. The connection between these words and their meanings is *autpattika*, "inborn, inherent," which Sabara interprets as *nitya*, "constant, eternal." The *autpattika* relation between word and meaning, according to Sabara, is the means of knowing *dharma* in the form of the *agnihotra* sacrifice and other such acts that are not known by means of sense perception. This means of knowledge is infallible (*avyatireka*) in that the cogrition brought about by such means is never wrong. Therefore, a cognition brought about by Vedic words is a valid means of knowledge (*pramana*) in that it is independent and does not require corroboration by any other cognition or any other person. 430

The opponents of the Mimamsakas apparently attacked the authority of the Vedas by arguing that Vedic words such as *svarga* ("heaven") are not connected with any real object and hence that there is no natural relationship between word and meaning in the Vedic sentences. Kumarila emphasizes that it is in order to refute such views and thereby to prove the self-validity of the Veda that the doctrine of *autpattika sambandha* is put forward.

< previous page

page\_120

next page >

A connection (*sambandha*) [between word and meaning] exists, and it is eternal (*nitya*): thus has been declared by [the words] *autpattika*, and so on, with the aim of refuting the falsity [of the Vedas]. This twofold [view] is not accepted by the adversaries. 431

Kumarila presents a series of arguments to prove the inherent denotative power of words. He ultimately maintains that the relationship between word and meaning is *apauruseya*, for it does not originate from any person or from any convention, whether human or divine. This relationship was not created by human convention, nor was it established by the creator in the beginning of creation, for, according to the Mimamsakas, the universe is eternal and beginningless and it therefore has no creator who brought it into being 432

The Universal as the Denoration of the Word

Having established that the relationship between a word and its meaning is eternal and uncreated, the Mimamsakas go on to examine the nature of *artha*, the denotation of a word. The term *artha* refers both to "mesning" and "thing, object," and the Mimamsakas' conception of *artha* takes both senses of the term into account. On the basis of Mimamsa-Sutras I.3.30-35, they argue that a word does not refer to a particular individual thing (*vyakti*) but rather denotes a universal (*akrti*), encompassing all the individual members of a class (*jati*).

Sabara defines *akrti* as "pure commonality (*samanya-matra*) [consisting] of substance (*dravya*), qualities (*gunas*), and actions (*karmans*)."433 *Vyakti*, on the other hand, is defined as 'that which has uncommon distinguishing characteristics (*asadharana-visesa*)."434 While the *akrti* cow is that combination of substance with its qualities and actions which is common to the class of cows, the *vyakti* cow is that particularized, concretized combination of properties which is unique to an individual cow. Kumarila elaborates on Sabara's definitions, discussing in detail the nature and relationship of *akrti* and *vyakti*.435

The Mimamsakas' assertion that the denotation of a word (*sabdartha*) is the *akrti*, not the *vyakti*, has important implications for the Mimamsa philosophy of language, for the *akrti* alone is eternal, and only an eternal *artha* could have an eternal connection with an eternal *sabda*. If the *artha* were a *vyakti*, an individual thing, which inevitably has a limited span of existence, then the

< previous page

page\_121

next page >

eternality of the relationship between sabda and artha could not be established. 436

## The Nature of Sentence Meaning

Up to this point the Mimamsakas have established that the word, its meaning (that is, the *akrti*), and the relation between them are eternal. However, the opponent (*purva-paksin*) in the Adhikarana on sentence meaning (*vakyartha*) (Mimamsa-Sutras I.1.24-26) maintains that this is not sufficient to prove the validity of the Vedic injunctions, since these injunctions are in the form of sentences containing a number of words, and the meaning of the sentence does not depend solely upon the meaning of the words. The opponent ultimately concludes that the Vedic sentences are mere groups of words produced by human beings and therefore, since they are not eternal, they cannot be authoritative sources of knowledge concerning *dharma*.437

In refutation of these arguments the Mimamsakas developed a theory of sentence meaning that would uphold the eternal, uncreated, and authoritative status of the Vedas. Sabara and Kumarila both argue that the word-meanings alone give rise to the sentence meaning, and thus, in opposition to the *vakya-sphota* doctrine of the grammarians, they insist that there is no need to postulate a reality (*sphota*) that is different from the word-meanings.438

It is in the context of discussing the nature of sentence meaning that the Mimamsakas clarify the distinction between Vedic language (*veda-vacana*) and ordinary human language (*laukika-vacana*). They argue that whereas in ordinary language the ordering of words in a sentence changes in accordance with the intention of the individual speaker/author, in the language of the Vedas, which have no speaker/author, the word order is eternal and nonchanging.

The Uncreated, Eternal, and Authoritative Status of the Vedas

The various doctrines that form part of the Mimamsa philosophy of languagethe eternality of *sabda*, the eternal connection between *sabda* and *artha*, the *akrti* as the denotation of the word, and the nature of sentence meaning as derived from word-meaningsall contribute toward establishing that the Vedas are uncreated (*vedapauruseyatva*), eternal (*vedanadi-nityatva*), and authoritative means of knowledge (*veda-pramanya*).

The last six *sutras* (*sutras* 27-32) of the Tarka-Pada of the Mimamsa-Sutras are devoted specifically to *vedapauruseyatva*. These *sutras* primarily provide negative proofs in the form of refutations of the specific objections posed by the *purva-paksin* concern-

< previous page

page\_122

next page >

ing the *apauruseyatva* of the Vedas. Kumarila, however, developed a number of independent arguments in support of the uncreated status of the Vedas. He establishes that there is no author of the Veda, human or divine, through three types of arguments. 439 First, he refutes the view that the Vedas derive from an omniscient person by arguing against the existence of an omniscient person.440 Second, he similarly counters the thesis that the Vedas were created by the creator by establishing that no such creator exists.441 Finally, he argues that the Vedas have no author on the basis of the fact that there is no remembrance of an agent who composed the Vedas and initiated the beginningless tradition of Vedic recitation and learning (*vedadhyayana*). If there were such an author, he would certainly have been remembered.442

The eternality of the Vedas (*vedanadi-nityatva*) naturally follows, in Kumarila's view, from their uncreated status, and in particular from the arguments that the connection between the Vedic words and their meanings is eternal and uncreated and that the tradition of Vedic recitation is without beginning.443 The *apauruseyatva* and *anadi-nityatva* of the Vedas in turn provide the foundation for establishing *veda-pramanya*. In Kumarila's system there are two types of *sabda-pramana*: *pauruseya*, words uttered by trustworthy persons; and *apauruseya*, the words of the Vedas. Whereas in the case of human statements there is always the possibility of errors and defects, in the case of Vedic statements there is no possibility of defects since there is no speaker/author to whom the defects could be attributed. The intrinsic validity (*svatah-pramanya*) and infallibility of the Vedas, according to Kumarila, is thus established beyond the shadow of any doubt as the only true and authoritative source of knowledge concerning *dharma*.444

#### Advaita Vedanta

The Mimamsakas, in their concern with *dharma*, focus on the *karma-kanda*, the section of the Vedas pertaining to action, and they maintain that the purport of all the Vedic statements is either directly or indirectly connected with action, including the Upanisadic passages that contain existential propositions concerning existent things such as Brahman. The exponents of Advaita Vedanta, on the other hand, are primarily concerned with the *jñana-kanda*, the portions of the Veda pertaining to knowledge, in particular knowledge of Brahman as expounded in the Upanisads. In refutation of the Mimamsakas they argue that the Upanisadic passages that convey knowledge

< previous page

page\_123

next page >

of Brahman refer exclusively to Brahman without any reference to actions. The authoritativeness of the Veda, according to the Advaitins, is thus twofold: as a source of knowledge of *dharma* (*karma-kanda*) and as a means of correct knowledge of Brahman (*jñana-kanda*). 445 *Dharma* and Brahman are known through the Vedas alone and cannot be known through any of the other *pramanas*, including perception and inference.446

Samkara (ca. 788-820 C.E.), the great exponent of Advaita Vedanta, developed the major doctrines of the Advaita system in his commentaries on the Upanisads, Brahma-Sutras, and Bhagavad-Gita, which constitute the "triple standard" (*prasthana-traya*) on which all the Vedantin schools of philosophy are based. Among the numerous commentators and exponents of Samkara's teachings, three are of particular importance for the present study in that they offer differing interpretations of the Advaita perspective concerning the status and authority of the Veda: the Vivarana school, which originated from Padmapada, a direct disciple of Samkara the Bhamati school, which originated from Vacaspati Misra (9th c. C.E.), who wrote a commentary on Samkara's *Brahma-Sutra Bhasya*; and Sayana (14th c. C.E.), an exponent of Advaita who is renowned for his commentaries on the Rg-Veda and other Samhitas.447

Despite certain differences in interpretation, the exponents of the various schools of Advaita Vedanta generally concur with the Mimamsakas in asserting that the Vedas are uncreated (*apauruseya*), eternal (*nitya*), and intrinsically valid (*svatah-pramanya*). Moreover, in order to establish the Vedas' status the Advaita Vedantins make use of the essential doctrines and arguments of the Mimamsakas philosophy of language. Like the Mimamsakas, they maintain that (1) words (*sabdas*) are configurations of *varnas*, with no supersensible *sphota* beyond the *varnas*, and, moreover, words are eternal since the *varnas* that compose them are eternal; (2) the relationship between *sabda* and *artha*, words and their meanings, is intrinsic and eternal; (3) words denote universals (*akrtis*), which are eternal, and not individual things (*vyaktis*); and (4) the meaning of a sentence is derived from the meanings of the words that compose it.448

In their discussion of the uncreated, eternal status of the Vedas the Advaita Vedantins introduce two new elements that are not found in Purva-Mimamsa. First, in contrast to the Mimamsakas, they assert that there is a creator who brings forth the universe at the beginning of each new *kalpa*, and, moreover, they emphasize the cosmogonic role of the Vedas as the eternal blueprint that the

< previous page

page\_124

next page >

architect of creation employs. Second, while the Mimamsakas do not discuss the relationship between the Vedas and Brahman, the Advaitins maintain that Brahman is the ultimate source of the eternal Vedas. Our analysis will focus primarily on these and other aspects of Samkara's teachings that distinguish the Advaitin perspective from that of the Mimamsakas.

The Eternality of the Vedas

In his Brahma-Sutra Bhasya Samkara uses several different arguments to prove the eternality of the Vedas.

(1) Vedapauruseyatva.

Like the Mimamsakas Samkara argues that the eternality of the Vedas is founded on their uncreated (*apauruseya*) status, which is established by the fact that there is no remembrance of an agent who composed them. 449

(2) Eternality of the Vedic Words and Their Denotations.

Samkara also makes use of the Mimamsaka argument that the authority and eternality of the Vedas derives from the fact that the Vedic words (*sabdas*) are eternal and are eternally connected to their denotations (*arthas*), which are also eternal. He cites Mimamsa-Sutra I.1.5 regarding the inherent (*autpattika*) connection between *sabda* and *artha* and, in harmony with the Mimamsa perspective, goes on to assert that "it is with universals (*akrtis*) that words are connected, not with individual things (*vyaktis*), for as individual things are infinite [in number] it is impossible for them to assume such a connection."450 While the Mimamsakas argue that words such as "cow" denote universals, they maintain that Vedic words such as "Vasu" and "Indra" denote unique individual gods who are eternal. In refutation of this view Samkara argues that the gods are not eternal and that, like other types of beings, they have limited life spans and belong to particular *akrtis*, which are eternal. Words such as "Indra" derive from a connection with a particular position (*sthana*), like the words "commander of an army." Whoever occupies that particular position in a given *kalpa* is designated by the corresponding name.451

(3) Cosmogonic Role of the Vedas.

Samkara argues that the eternality of the Vedas is further established from the fact that the universe, with its fixed, eternal classes, is produced from the words of the Vedas.452 Samkara's analysis of the cosmogonic role of the Vedas will be discussed below.

(4) Scriptural Proofs.

Finally, Samkara cites proof texts from the Vedas themselves as well as from *smrti* texts in support of the eternality of the Vedas.453

< previous page page\_125 next page >

## Vedas as the Blueprint of Creation

Samkara describes the Vedas as the subtle blueprint containing the eternal words from which the forms of creation are manifested. He begins his argument by establishing, on the basis of references from both *sruti* and *smrti* texts, that the world is brought forth through the agency of the word (*sabda*).

How then is it known that the world arises from the word (sabda)? "From direct perception (pratyaksa) and inference (anumana)." "Direct perception" denotes *sruti*, the authori-tativeness (*pramanya*) which is due to its independence. "Inference" denotes *smrti*, the authoritativeness of which is due to its dependence on [*sruti*]. These two prove that the creation was preceded by the word. Thus, sruti says, "[Saying] 'ete' ('these') Prajapati brought forth the gods; [saying] 'asrgram' (`have been poured out') he brought forth human beings; [saying] 'indavah' ('Soma drops') he brought forth the ancestors; [saying] 'tirah pavitram' ('through the filter') he brought forth the [Soma] libations; [saying] 'asavah' ('swift') he brought forth the stotra; [saying] 'visvani' ('all') he brought forth the sastra [saying] 'abhi saubhaga' ('for the sake of blessingsT he brought forth the other beings') [PB VI.9.15; cf. JB I.94]. And, moreover, elsewhere it says, "With his mind he entered into union with Vac" [SB X.6.5.4; BAU I.2.4]. By these and other [sruti texts] it is declared in various places that the creation was preceded by the word. Smrti also says, "In the beginning divine speech, eternal, without beginning or end, consisting of the Vedas, from which all manifestations are derived, was sent forth by Svayambhu [Brahma]" [Mbh. XII.224.55 with n. 671\*]. The "sending forth" of speech is to be understood in the sense of initiating the tradition [of Vedic recitation and learning], since any other kind of "sending forth" [of speech] that is without beginning or end is impossible. Again [smrti] says, "In the beginning Mahesvara formed from the words of the Vedas alone the names, forms, and functions of beings" [cf. VP I.5.62]. And again, "In the beginning he formed from the words of the Vedas alone the particular names, activities, and conditions of all [beings]" [MS 1.21]. 454

In citing the above verses Samkara wishes to show, first, that the word (sabda) exists prior to creation and is the vehicle by means

< previous page page\_126 next page >

of which the creator brings forth diverse phenomena; and, second, that the particular words that the demiurge uses are the words of the Vedas. Moreover, in his interpretation of the verse from the Mahabharata, Samkara makes it clear that the creator does not create the eternal impulses of speech contained in the Vedas, for it is impossible to create that which is without beginning or end. Rather he "sends forth" the words of the Vedas in the sense that he initiates the tradition of Vedic recitation and learning in the beginning of each new *kalpa*. Samkara thus emphasizes the uncreated, eternal status of the Vedas while at the same time upholding their role in creation.

Samkara goes on to explain the mechanics through which the creator projects name into form.

It is evident to us all that when undertaking something that one wishes to accomplish, one first calls to mind the word denoting it and afterward carries out one's purpose. So also we conclude that before the creation the Vedic words became manifest in the mind of the creator Prajapati and that afterward he brought forth the objects corresponding to them. Thus, *sruti*, when it says `Uttering '*bhuh*' he brought forth the earth," and so on, shows that the worlds, earth and the rest, were brought forth from the words *bhuh*, and so on, that had become manifest in the mind [of Prajapati]. 455

It is clear from the above statement that in Samkara's perspective the Vedic words used by the creator to bring forth creation are not vocalized speech utterances but are rather unspoken thoughts or "ideas" manifested in the demiurge's mind. In this conception the creator does not even need to speak the Vedic words aloud in order to generate phenomena; he simply has to think the Vedic words and the corresponding objects spontaneously materialize. Moreover, by emphasizing that the Vedic words "become manifest" in the mind of the creator, Samkara makes it clear that these words are not the creator's own thoughts, produced through his own thinking process, but are rather eternal words that manifest periodically in the demiurge's mind at the beginning of each new *kalpa*.

The Vedas, in Samkara's view, constitute an archetypal plan that contains the natural names of all the forms of creation. Samkara cites references from *smrti* texts to show that the phenomenal world is brought forth according to the same fixed pattern

< previous page

page\_127

next page >

in every *kalpa*. Although the creation is periodically created, destroyed, and re-created in a series of never-ending cycles, it is essentially the same in all *kalpa*s. The various worlds, the diverse classes (*akrtis*) of beings such as gods, human beings, and animals, the system of social classes (*varnas*) and stages of life (*asramas*), the different types of religious duties, and the fruits of action are all fixed (*niyata*), in the same way that the connection between the senses and their objects is fixed. The Vedas, as *smrti* texts confirm, contain the words that are eternally connected with these various worlds, classes of beings, and institutions, and thus they constitute the ideal blueprint that the creator employs at the beginning of each *kalpa* in order to fashion the universe anew in exact accordance with the set pattern. 456

# Brahman as the Source of the Vedas

Samkara emphasizes that the Vedas ultimately have their source in Brahman, that absolute reality which is the ground of all existence. The foundation of this Advaitin teaching is Brahma-Sutra I.1.3, which says that Brahman is the source of the Vedas. In commenting on this verse Samkara remarks that the Vedas, which possess the quality of omniscience in that they contain that all-encompassing knowledge which is the source of creation, could only have their source in an omniscient beingBrahman.

Brahman is the source, the cause, of the great *sastra* consisting of the Rg-Veda, and so on, augmented by numerous branches of knowledge, which like a lamp illuminates all things and is as if all-knowing. For the source of such a *sastra*, distinguished as the Rg-Veda, and so on, and possessing the quality of omniscience, cannot be other than an omniscient being. When a treatise on any extensive subject is produced by a particular person, as the works of grammar, and so on, were by Panini and others, even though its subject is only a portion of what is to be known, it is generally understood that he [the author] possesses more extensive knowledge than it [his work]. How much more can this be said of the unsurpassed omniscience and omnipotence of that great Being (*bhuta*) from whom issued as if in play, without effort, like a person breathing, that mine of all knowledge known as the Rg-Veda, and so on, which is divided into many different branches (*sakhas*) and which is the cause of the classes of gods, animals, and human beings

< previous page page\_128 next page >

with their social divisions (*varnas*) and stages of life (*asramas*). According to *sruti*, "From this great Being has been breathed forth the Rg-Veda," and so on. 457

Samkara's argument that the Vedas ultimately derive from Brahman is not incommensurate with his assertions of their eternality. Such a perspective accords with earlier post-Vedic conceptions, which describe how at the time of dissolution the Vedas are absorbed into Brahman and remain unmanifest until the beginning of the next *kalpa*, at which time they re-emerge as the eternal expressions of that totality of knowledge which is Brahman.

The discussions of the Mimamsakas and Advaitins concerning the origin and ontology of the Veda thus share certain affinities with the speculations of Vedic and post-Vedic mythology, although their discursive methods, which involve the construction of formal philosophical doctrines and arguments, of course diverge from the concrete mythological language and imagery that dominates brahmanical cosmogonic narratives. The Mimamsa philosophy of language provides philosophical justificationalthough not explicitly constructed for that purposefor a number of conceptions that we have encountered in Vedic and post-Vedic mythology, including the distinction between unmanifest and manifest, undifferentiated and differentiated, levels of the Word; the ontological status of the Sanskrit *varnas*, which combine in various configurations to form the Vedic words; the intrinsic relationship between name and form; and the eternality of the Veda. Moreover, the Mimamsakas' arguments concerning the inherent connection between a Vedic word and its meaning, and in particular the conception that the Vedic words are eternally connected to universal classes of objects, could be appropriated to justify the notion that the Vedas constitute the blueprint of creationeven though the Mimamsakas themselves of course negate the very existence of a cosmogonic process and of a creator. Thus, we find that Samkara, in constructing his Advaitin position, makes use of both Mimamsaka doctrines and the mythological speculations of *sruti* and *smrti* texts in order to substantiate his arguments concerning the creative power of speech and the cosmogonic role of the Vedas as the eternal plan containing the prototypes of all classes of phenomena.

< previous page

page\_129

next page >

intentionally left blank

Chapter 2 Torah and Creation

"I have seen a limit to every perfection, but Thy commandment is exceedingly broad" (Ps. 119.96). Everything has a limit (sîqôsîm), heaven and earth have a limit, except for one thing that has no limit. And what is that? The Torah: "The measure thereof is longer than the earth" (Job 11.9).

Genesis Rabbah X. 1

The authoritative status of the Torah as a limitlessly encompassing symbol is linked in certain rabbinic and kabbalistic traditions not only to its historical manifestation as a divinely revealed corpus of teachings, but also to its cosmological status as a suprahistorical, primordial reality that has existed from "the beginning" as an aspect of God and the immediate source of creation. Among the various representations of the Torah in rabbinic and kabbalistic texts, four main complexes can be distinguished: (1) the Torah is identified with the Word (*dabar* \*) of God or Name (*em*) of God, which participat es in the reality and essence of God himself; (2) the Torah is personifiedor hypostatized, in the case of kabbalistic textsas primordial wisdom, Hokmah\*, which serves as the architect of creation; (3) the Torah is depicted as the subtle plan or blueprint of creation, which contains the primordial elements of the divine language through which God brings forth the universe; (4) the Torah in its mundane, historical form is a concrete written text composed of words and sentences inscribed on parchment, together with an oral tradition of interpretation that seeks to clarify and elaborate the implications of its laws and teachings for subsequent generations. The following analysis will focus on the first three conceptions, which are most germane to our discussion of the cosmological status of the Torah.

The various symbolic complexes associated with the Torah are given different degrees of emphasis in different texts and periods

< previous page

page\_131

next page >

and are continually reshaped in accordance with the exegetical, homiletical, and/or programmatic concerns of particular texts. Rabbinic speculations concerning the Torah, which have their antecedents in pre-rabbinic conceptions of primordial wisdom/Torah, emerge as early as the Mishnah (ca. 220 C.E.) and Tannaitic Midrashim (up to 400 C.E.), although these texts are predominantly concerned with halakhic issues. These conceptions are not fully crystallized and elaborated until the period of classical Amoraic Midrashim (ca. 400-640 C.E.), which is the most innovative phase, in which aggadic speculations regarding the preexistence of the Torah and its cosmogonic role proliferate. In this period a number of new modes of representing the cosmological status of the Torah emerge, perhaps at least partially fueled by the challenge posed by the political triumph of Christianity, with its doctrine of the preexistent Logos, as the official religion of the Roman empire. The Babylonian Talmud (ca. 500-600 C.E.) reiterates many of the earlier traditions, with relatively little evidence of substantive reformulation or amplification. In post-Talmudic Midrashim, particularly as represented by Pesîqta' Rabbati \* (ca. 7th c. C.E.) and Pirqê de-R. Eliezer (ca. 8th c. C.E.), we find a new upsurge of interest in cosmological concerns, in which older aggadic traditions concerning the Torah receive new valences, becoming embedded in esoteric speculations that reflect the influence of the apocalyptic literature of the Second Temple period and Merkabah traditions.

While speculations about the Torah are not developed as part of any consistent cosmology in rabbinic sources, in the theosophical Kabbalah of thirteenth-century Spain such speculations are generally subsumed within an elaborate cosmology involving a series of divine emanations (*sepirot\**) and a multi-tiered cosmos of upper and lower worlds. The metaphorical language used by the rabbis to describe the Torah's primordial status and cosmogonic role gives way to the language of mystical gnosis, in which the Torah is represented as participating in the hidden realm of divine spheres that is the source and basis of the created worlds.

Torah and Creation in Pre-Rabbinic Texts

In order to gain an understanding of the rich and complex layers of tradition that underlie rabbinic and kabbalistic speculations regarding the preexistence of the Torah and its role in creation, we will briefly survey the stages through which the concept of primordial wisdom emerged in pre-rabbinic literature and became identi-

< previous page

page\_132

next page >

fied with the Torah. After considering the nature of personified wisdom in Proverbs 8.22-31, our analysis will highlight the contributions of the wisdom books of the Apocryphathe Wisdom of Ben Sira, Baruch 3.9-4.4, and the Wisdom of Solomon to the development of the notion of preexistent wisdom, with particular attention to the identification of wisdom with Torah that is first introduced by Ben Sira and further developed by Baruch. Finally, we will consider relevant passages from the works of the Alexandrian Jewish philosophers Aristobulus and Philo, in which the Greek concept of Logos becomes identified with the Israelite concept of wisdom and ultimately, in Philo's philosophy, with the Torah.

# Proverbs 8.22-31

The nature and origin of Proverbs 8.22-31, in which the figure of personified wisdom, Hokmah \*, speaks of her own primordial beginnings as the first of God's works, has long been disputed by scholars. The passage is generally considered to be an independent wisdom hymn that forms part of a larger literary unit, Proverbs 1-9, which is distinguished from chapters 10-31 in structure, style, and content. Proverbs 1-9, with its cosmological speculations about wisdom and creation, is generally placed by scholars in the last stage in the development of the Israelite wisdom tradition, as characterized by theological wisdom,1 and has been variously dated from the Persian period2 to the early Hellenistic period (between 330 and 250 B.C.E.).3

In Proverbs 8.22-31 wisdom is personified as a feminine figure who declares, "The Lord made me as the beginning ( $re'sit^*$ ) of His way, the first of His works of old" (v. 22). In verses 23-26 wisdom elaborates on her unique status as the primal creation of God who was brought forth before the creation of the world, when there were no depths and no springs and before the mountains and hills had been established. Wisdom goes on to proclaim in verses 27-30 that she was already present when God performed the acts of creation. "When He established the heavens I was there,... when He marked out the foundations of the earth, then I was beside Him as an ' $am\hat{o}n$ , and I was His delight day after day."4

The exact nature of wisdom's role in creation hinges on the interpretation of the term 'amôn in verse 30. This well-known crux interpretationis has generally been vocalized in rabbinic and kabbalistic interpretations of verse 30, as well as by many modern scholars, as 'ûman or, 'omman, "artisan, craftsman" a term that

< previous page page\_133 next page >

appears to have been borrowed from the Akkadian *ummânu* ("craftsman"). This vocalization is supported by the translations in the Septuagint, *harmozousa*, and in the Vulgate, *componens*. 5 According to this interpretation, wisdom is depicted in verse 30 as God's co-worker in creation. The other contending interpretation vocalizes 'amôn as 'amûn (Qal passive participle from 'aman, "to nurse, nurture") or 'emûn (noun), "nursling, darling." This suggestion is supported by Aquila's translation of 'amôn as tithenoumene, "nursling, foster-child, darling." Alternative interpretations have also been proposed.6 It is not possible in the present study to enter into the details of the scholarly debate. However, for the purpose of our analysis the interpretation of 'amôn as 'ûman, "artisan," will be given precedence, since this is the vocalization upon which rabbinic and kabbalistic interpretations of Proverbs 8.30 are based.

A number of theories have been proposed concerning the nature of the personification of wisdom expressed in Proverbs 8.22-31. These theories can be grouped in three main categories: wisdom as a poetic personification of an attribute of God; wisdom as an objectification of the world order; and wisdom as a mythological figure. The first theory, which is espoused by R. N. Whybray, among others, maintains that wisdom in Proverbs 8.22-31 is essentially a divine attribute that has been personified to the point of hypostatization. On the basis of his analysis of certain key words in the passage, Whybray concludes that the origin of this portrayal of wisdom is primarily metaphorical, not mythological, although there may be some evidence of mythological influence. The second theory, proposed by Gerhard von Rad, suggests that what is personified in Proverbs 8.22-31 is not an attribute of God but an attribute of the world, immanent in nature. The "primeval order" of the universe was objectified by the Israelites as wisdom, and this objectification, von Rad asserts, "was neither a mythological residue which unconsciously accompanied the idea, nor... was it a free, poetic and didactic use of imagery.... It was much more than simply the objective realization of such a primeval order; it was, rather, a question of crystallizing specific experiences which man had had in his encounter with it. He had experienced it not only as a static organism of order, he felt himself assailed by it, he saw it concerned about man, he experienced it as a bestower of gifts."8 The third type of theory maintains that wisdom in Proverbs 8.22-31 derives from an originally independent mythological figure, and therefore its provenance must be sought in the mythologies of ancient Israel and/or its Near Eastern neighbors Egypt, Mesopotamia, and

< previous page

page\_134

next page >

Page 134

Canaan. 9 The first two theories, as espoused by Whybray and you Rad, tend to locate the source of the figure of personified wisdom in Proverbs 8.22-31 in an indigenous Israelite tradition, while the proponents of the third theory generally look for its derivation in the wisdom traditions and creation mythologies of Egypt, Mesopotamia, and Canaan.10

It is not within the scope of the present analysis to enter into the complex range of issues presented by these various theories of the nature and origin of the figure of personified wisdom in Proverbs 8.22-31. However, you Rad's emphasis on the experiential basis underlying Israel's formulation of personified wisdom brings to light an important dimension that is often ignored by modern scholars. It does not appear that Israelite speculations about the nature of wisdom can be reduced to mere poetic praises, nor can they be explained as simply mythological vestiges borrowed from neighboring cultures. Irrespective of the provenance of the notion of primordial wisdom, this notion was absorbed and extended by later pre-rabbinic and rabbinic texts and, through identification with the Torah, was transformed into an authoritative symbol that served to distinguish the Jewish people from all other nations as the chosen people of God.

# Wisdom of Ben Sira

The portrayal of wisdom in Proverbs 1-9 is expanded and elaborated in the wisdom books of the Apocrypha, culminating in the Wisdom of Ben Sira's identification of the primordial revelation of wisdom in creation with the historical revelation of the Torah on Mount Sinai, in which preexistent wisdom descends to earth as the Book of the Torah and makes her abode with the people of Israel. The principal contribution of the Wisdom of Ben Sira (ca. 198-175 B.C.E.),11 which is attributed to Joshua b. Eleazar b. Sira, a professional scribe and sage in Jerusalem, is its attempt to integrate wisdom teachings with the sacred history of Israel, thus bridging the gap between the wisdom tradition and the mainstream Israelite tradition that had existed in the earlier wisdom writings of the Hebrew Bible. At the very heart of Ben Sira's program of revival and integration of the ancient heritage of Israel is his identification of wisdom and Torah.

The center and climax of Ben Sira's work is the hymn to preexistent wisdom in chapter 24, in which he adds a new dimension to the speculations of Proverbs 8.22-31, describing the descent of

< previous page page\_135 next page >

primordial wisdom to earth to become the possession of the people of Israel. Having dwelt in the highest heavens since "the beginning," 12 having traversed the farthest reaches of heaven and earth and acquired a possession among every people and nation, wisdom desired a resting place, a specific people among whom she might dwell.

Then the Creator of all things gave me a commandment, and the one who created me assigned a place for my tent. And he said, "Make your dwelling in Jacob, and in Israel receive your inheritance."13

Wisdom thus "took root in an honored people" and established her seat among the people of Israel in the holy tabernacle in Jerusalem.14 Universal wisdom, which God had originally "poured out upon all his works," 15 assumed a particularized form and became embodied on earth in the Book of the Torah.

All this is the book of the covenant of the Most High God, the law which Moses commanded us as an inheritance for the congregations of Jacob. 16

Some scholars have detected echoes of certain Hellenistic texts about the goddess Isis-Astarte in this hymn.17 Others have emphasized the parallels between Ben Sira's conception of wisdom, which is at once a cosmic ordering principle and a moral law for Jews, and the Stoic concept of Logos, which is also both a "universal law" and a moral norm for human conduct.18 Despite any Hellenistic influences evident in Ben Sira's hymn to preexistent wisdom, there is no doubt that Ben Sira himself wished to clearly distinguish the wisdom of Israel from the alien wisdom traditions of other nations by establishing true wisdom as God's unique gift to his chosen people in the form of the Torah.

Although the Wisdom of Ben Sira is the earliest datable work that elaborates on the relationship between wisdom and Torah, the seminal expression of such an identification can be located as early as Deuteronomy 4.6 and becomes even more developed in Psalms 111 and 119.97ff. While recognizing that "the complete identification of wisdom with the Torah is an accomplished fact with ben Sirach," von Rad asserts that "this was certainly no absolute innovation, for in the light of this later age's thought this equation has to be regarded as simply a theological conclusion already latent in principle in Prov. I-IX and now come to maturity."19 George Foot Moore points out that the manner in which Ben Sira introduces this

< previous page page\_136 next page >

identification "makes the impression that it was a commonplace in his time, when the study of the law and the cultivation of wisdom went hand in hand, and as in his case were united in the same person." 20 Martin Hengel has suggested that perhaps this identification originated in the circle of sages around Simeon the Righteous, the High Priest who is eulogized in the last section of Ben Sira's work along with the other great "fathers" of the Jewish tradition.21

Even if the identification of wisdom and Torah did not originate with Ben Sira, he is the first sage to glorify and expand on the notion in majestic hymns that served to link indissolubly cosmic, primordial wisdom with the historical phenomenon of Torah, bringing to light the suprahistorical dimensions of the 'book of the covenant.' The identity between wisdom and Torah is elaborated on in another book of the Apocrypha, Baruch (ca. 164-116 B.C.E.),22 in a wisdom psalm (3.9-4.4) that draws not only on Ben Sira but also on Proverbs and Job for its language and imagery.

## Wisdom of Solomon

The Wisdom of Solomon, which is generally held to have been composed in Greek by an unknown Hellenistic Jew in Alexandria in the first half of the first century C.E.,23 carries on the tradition initiated by Ben Sira of integrating wisdom teachings with the sacred history of Israel, describing the role of wisdom in the lives of biblical heroes and in the momentous events of Israel's history, such as the Exodus from Egypt and the crossing of the Red Sea.

The second section of the Wisdom of Solomon (6.12-9.18) describes the figure of personified wisdom in more vivid and elaborate imagery than any of the other wisdom writings, canonical as well as Apocryphal. As in Proverbs 8.22-31 and Ben Sira, wisdom is portrayed as existing from "the beginning" when God brought forth the world.24 The role of wisdom in creation, which is alluded to in Proverbs 8.30 (if 'amôn is understood as 'ûman) and Ben Sira 1.9, is a prominent concern in the Wisdom of Solomon. Wisdom is described as actively participating in creation as an associate in God's works25 and "the fashioner of all things."26 Once the universe is created, it is wisdom that perpetually renews and sustains it. As the "breath of the power of God" and "a pure emanation of the glory of the Almighty,"27 wisdom streams forth and pervades the universe. While remaining one, established in herself,28 she "reaches mightily from one end of the earth to the other," continually ordering and renewing the entire creation.29

< previous page

page\_137

next page >

Unlike Ben Sira and Baruch, the author of the Wisdom of Solomon does not explicitly identify wisdom with the Torah. He is concerned with the status of wisdom as a cosmic revelation, as a "spotless mirror" ever reflecting the eternal light of God in creation, 30 rather than with the historical revelation of wisdom as the Book of the Torah. The figure of personified wisdom in the Wisdom of Solomon thus expresses continuity with the wisdom of Proverbs 8.22-31 and Ben Sira, while at the same time emphasizing certain characteristics, such as the pervasive nature of wisdom as an ordering principle in creation, which betray the increasing influence of Stoic conceptions. The influence of Stoic as well as Platonic views concerning the nature of creation and the relationship between body and soul can be detected throughout the Wisdom of Solomon, as has long been recognized by scholars.31 The Hellenistic Jew who composed the Wisdom of Solomon thus sought to embrace the most sublime insights of both Jewish wisdom speculation and Greek philosophy in his hymns in praise of wisdom and the sacred history of Israel.

## Aristobulus

The influence of Hellenistic ideas is even more pronounced in the writings of two representatives of Alexandrian Jewish philosophy: Aristobulus (ca. 170 B.C.E.) and Philo Judaeus (ca. 20 B.C.E.ca. 50 C.E.). The Alexandrian philosopher Aristobulus stands at the opposite end of the continuum in relation to the Palestinian sage Ben Sira, who lived at about the same time. While Ben Sira attempted to distinguish Israel's wisdom from the alien wisdom of Hellenistic thought, Aristobulus sought to harmonize the Israelite conception of wisdom with the categories of Greek philosophy. In contrast to Ben Sira's representation of wisdom as the unique possession of the Jewish people in the form of Torah, Aristobulus focuses on the universal, cosmic dimensions of wisdom, explicitly identifying it with the Logos of Stoic philosophy without any mention of Torah. Hengel describes Aristobulus's doctrine of wisdom and creation as a fusion of "the original Jewish-Palestinian conception of personified 'hokma' as the consort of God at the creation of the world with the biblical account of creation in Gen. 1-2.4a... with conceptions of Greek philosophical cosmology and epistemology, yet without giving up their specific features."32 In the writings of Aristobulus the Jewish concept of wisdom is rationalized to such an extent that it is almost completely devoid of the mythological imagery used to

< previous page

page\_138

next page >

describe wisdom in Proverbs 8.22-31, Ben Sira 24, and Wisdom of Solomon 6.12-9.18. 33

Philo

In the works of Philo Judaeus the identification between wisdom and Torah that was established by Ben Sirs is extended to include the Greek concept of Logos derived from the writings of Heraclitus, Plato, and the Stoics. Jewish conceptions of wisdom and Torah are subsumed within Philo's doctrine of the Logos, which is the governing category of his philosophy.

In developing his notion of preexistent wisdom, Philo appropriates the images of wisdom found in the wisdom books, especially in Proverbs, Ben Sira, and the Wisdom of Solomon.34 Most of his fifteen explicit references to the wisdom books are to Proverb,35 and he refers in particular to Proverbs 8.22.

Thus, in the pages of one of the inspired company, wisdom is represented as speaking of herself after this manner: "God obtained me first of all his works and founded me before the ages" [Prov. 8:22]. True, for it was necessary that all that came to the birth of creation should be younger than the mother and nurse of the All.36

Although Philo appears at times to distinguish wisdom, the daughter of God, from the Logos, the son of God, he for the most part fuses these concepts. The ultimate identity between Logos, wisdom, and Torah in Philo's philosophy has been emphasized by Harry Austryn Wolfson.

Wisdom, then, is only another word for Logos, and it is used in all the senses of the term Logos. Both these terms mean, in the first place, a property of God, identical with His essence, and, like His essence, eternal. In the second place, they mean a real, incorporeal being, created by God before the creation of the world. Third,... Logos means also a Logos immanent in the world, and so, also wisdom... is used in that sense. Fourth, both Logos and wisdom are used by him in the sense of the Law of Moses. Finally, Logos is also used by Philo in the sense of one of its constituent ideas, such, for instance, as the idea of mind.37

< previous page page\_139 next page >

Jewish conceptions of wisdom are thus reinterpreted and transformed as they are incorporated in Philo's doctrine of the Logos. Through its association with the Logos, the instrumentality of wisdom in bringing forth creation finds expression in the image of an architect who first conceives the plan of his creation in his mind before bringing it to fruition in concrete form.

[A] trained architect...first sketches in his own mind wellnigh all the parts of the city that is to be wrought out, temples, gymnasia, town-halls, market-places, harbours, docks, streets, walls to be built, dwelling-houses as well as public buildings to be set up. Thus after having received in his own soul, as it were in wax, the figures of these objects severally, he carries about the image of a city which is the creation of his mind. Then by his innate power of memory, he recalls the images of the various parts of this city, and imprints their types yet more distinctly in it: and like a good craftsman he begins to build the city of stones and timber, keeping his eye upon his pattern and making the visible and tangible objects correspond in each case to the incorporeal ideas. 38

Similarly, Philo writes, when God began to create the world, "He conceived beforehand the models of its parts, and... out of these He constituted and brought to completion a world discernible only by the mind, and then, with that for a pattern, the world which our senses can perceive.39 This world of archetypal ideas is the blueprint of creation contained in the mind of the architect, who, according to Philo, is the Logos (wisdom),40 the instrument employed by the King of all to bring forth manifest creation. The Logos is identified in other passages with the Torah, which as the ideal pattern of creation is "stamped with the seals of nature" and is "the most faithful picture of the world-polity.41 The dual images of architect and blueprint are also used in the rabbinic tradition, as we shall see, to describe the role of the Torah in creation.

Torah and Creation in Rabbinic Texts

The Israelite concept of primordial wisdom underwent a number of significant transformations from its earliest expression in Proverbs 8.22-31 through the later stages of its unfoldment in the Apocryphal wisdom books, the Wisdom of Ben Sira and the Wisdom of

< previous page page\_140 next page >

Solomon, and in the writings of the Alexandrian Jewish philosophers, Aristobulus and Philo. The rabbinic tradition stands at the meeting point of many streams that converge in the notion of primordial wisdom/Torah as the first of God's works, existing from "the beginning" as the instrument of creation. The currents of the Egyptian, Mesopotamian, and Canaanite wisdom traditions and creation mythologies appear to have intermingled with the stream of the indigenous Israelite wisdom tradition that gave rise to Proverbs 8.22-31. This stream gained new momentum as it flowed through Ben Sira and the Wisdom of Solomon, where it was fed by the springs of the Hellenistic tradition. As it encountered Aristobulus and Philo the stream widened to encompass even greater currents of Hellenistic influence.

It is impossible to distinguish the various currents that had become inseparably merged by the time they reached the rabbinic tradition, nor can we hope to determine definitively which streams influenced rabbinic speculations concerning the primordial Torah more than others. It should be emphasized, however, that it is unlikely that most rabbinic sages were even aware of Philo's writings, let alone directly influenced by them. On the other hand, rabbinic speculations about the preexistence of the Torah and its role in creation frequently invoke verses 22 and 30 of Proverbs 8.22-31 as proof texts. Underlying such speculations is the fundamental assumption that the Torah is identical with the figure of primordial wisdom in Proverbs 8.22-31.

Our discussions of the cosmological status of the Torah in rabbinic literature will focus on three types of texts that the rabbinic tradition itself has deemed to be the central canonical texts in which the teachings of the Oral Torah are preserved: Mishnah, Talmud, and Midrash. Within this threefold designation, we can distinguish between two types of documents: those concerned with exegesis of the Mishnah, and those concerned with exegesis of the Hebrew Bible or Written Torah.

# (1) Exegesis of the Mishnah.

The first type of rabbinic text is concerned with interpreting, elaborating, systematizing, and harmonizing the legal teachings of the Mishnah (ca. 220 C.E.). This category includes 'Abot \* (ca. 250 C.E.), an aggadic tractate added to the Mishnah as a kind of apologia; the Tosefta (ca. end of 4th c. C.E.), a collection of halakhic supplements to the Mishnah; and the two Talmudsthe Jerusalem Talmud (ca. 400 C.E.) and the Babylonian Talmud (ca. 500-600 C.E.)which contain sustained interpretations and amplifications of the Mishnah's teachings.

< previous page page\_141 next page >

## (2) Exegesis of the Hebrew Bible.

The second type of rabbinic text is concerned with interpreting, extending, and applying the teachings found in the books of the Hebrew Bible or Written Torah. This category includes the various Midrashic collections, which contain exegetical expositions and homiletical discourses pertaining to specific books of the Hebrew Bible. It also includes the Midrashic interpretations of biblical passages embedded in the Jerusalem Talmud and Babylonian Talmud. We can further distinguish between three types of Midrashic collections. *Exegetical Midrashim* provide a running commentary on one of the books of the Hebrew Bible, expounding the book consecutively, chapter by chapter and verse by verse, and at times even commenting on the individual words in a verse (for example, Genesis Rabbah). *Homiletical Midrashim* do not provide a commentary on every chapter and verse in a biblical book but instead provide homilies related to the first verse(s) of the biblical passages that are read as part of the synagogue service either on regular Sabbaths (for example, Leviticus Rabbah and Tanhûma' Yelammedenu \* Midrashim) or on special Sabbaths and festivals (for example, Pesîqta' de-R. Kahana and Pesîqta' Rabbati\*). *Narrative Midrashim* do not contain exegetical or homiletical expositions of biblical books but rather present a unified aggadic narrative that constitutes a kind of "rewritten Bible," retelling and expanding on the teachings and events of the biblical narrative (for example, Pirqê de-R. Eliezer and Seder\* 'Eliyyahû)42

In determining the proper method of approaching a history of interpretations of rabbinic conceptions concerning the cosmological status of the Torah, it is necessary to take into account the distinctive nature of the rabbinic canon and of Midrashic texts in particular. The extent to which later rabbinic texts draw upon earlier documents in the canon has long been recognized by scholars. In addition, there appears to have been a common corpus of free-floating materialssayings, aggadic traditions, stories, and scriptural exegesesthat circulated independently and that were appropriated by various documents to serve diverse redactional purposes. James Kugel has noted this point with respect to the scriptural exegeses of Midrashic texts.

[M]idrashic explications of individual verses no doubt circulated on their own, independent of any larger exegetical context.... [T]hey were passed on, modified, and improved as they went, until a great many of them eventually

< previous page page\_142 next page >

entered into the common inheritance of every Jew, passed on in learning with the text of the Bible itself 43

In developing his theory of Midrash, Kugel gives priority to these atomistic verse-centered units and concludes that Midrashic writings "are not compositions but compilations of comments that are usually focused on isolated, individual verses.... The verse-centeredness of midrash is so fundamental that one hesitates even to ask why it should be so: it just is the way midrash proceeds."44

In contrast to Kugel's focus on the verse-centeredness of Midrash, other scholars have argued that not all Midrashic texts are simply random compilations that serve as a repository for independently circulating exegeses and traditions, but rather certain texts clearly constitute compositions that have shaped received materials in accordance with a distinctive redactional plan and program. The hallmark of homiletical Midrashim such as Leviticus Rabbah is what Joseph Heinemann has termed the "literary homily," which in the case of Leviticus Rabbah constituted a "new forma composite of material drawn from different sermons knit together into a new literary entitythat enabled the author to shape his *midrash* as he did, to arrange the traditional material to suit his own purposes, and to deal with subjects suitable for a wider circle of readers.45 Neusner has argued that coherence of purpose and literary structure are evident not only in homiletical Midrashim such as Leviticus Rabbah and Pesîqta' de-R. Kahana but also in exegetical Midrashim such as Sipra' and Genesis Rabbah. Neusner distinguishes in this context between a systemic document, which is a purposeful, cogent composition that reshapes received materials in order to delineate a system of its own, and a traditional document, which is essentially an exegetical compilation that preserves and transmits received materials without recasting them in its own idiom. He maintains that the Midrashic texts of late antiquity, with the exception of the Mekilta'\* de-R. Ishmael, are not traditional compilations but are rather systemic documents that exhibit their own distinctive viewpoints and polemics.46 Such a text can be categorized as

a composition [that] exhibits a viewpoint, a purpose of authorship distinctive to its framers or collectors and arrangers. Such a characteristic literary purpose... is so powerfully particular to one authorship that nearly every-

< previous page page\_143 next page >

thing at hand can be shown to have been (re)shaped for the ultimate purpose of the authorship at hand, that is, collectors and arrangers who demand the title of authors. 47

We are thus confronted with two opposing views of Midrashic texts: as compilations of free-floating traditions and exegeses, or as cogent compositions reflecting the programmatic concerns of the redactor(s). I would concur with Steven Fraade that such dichotomies either a compilation or a composition, either exegetical or programmaticmay not in the end be fruitful, for "documents can be located somewhere in between and still have historical significance." 48 Indeed, in excavating the symbolic and conceptual complexes associated with Torah in various rabbinic texts, I have found that the views of both Kugel and Neusner are to a certain extent validated. On the one hand, there is evidence of a number of free-floating traditions that persistently reappear in the texts. On the other hand, these traditions often receive new valences when incorporated in different documentary contexts. The way in which a particular tradition is refrained may depend upon the specific exegetical or homiletical context in which it appears, or it may reflect the broader discursive project of the text as a whole, which in turn may reflect the shifting sociohistorical conditions of the particular peried.

Kugel's and Neusner's characterizations of Midrash present two alternative approaches to a history of interpretations. The tradition-centered approach would involve a topical organization that would attempt to analyze the history of specific traditions independent of their particular documentary contexts. Such an approach would apply various methods of historical-critical analysis in order to determine the different stages in the development of the tradition. One factor that would generally be taken into account in such an approach is the attribution of sayings to particular sages, which provides one possible means of dating traditions. However, such an approach is problematic in that the attributions may in some cases be pseudepigraphal, and therefore it is not possible to determine with certainty which traditions stem from which sages. Moreover, many traditions are anonymous and thus defy a method of dating based primarily on attributions. The document-centered approach to a history of interpretations, on the other hand, would give priority to documentary contexts and would be organized according to the chronological sequence of rabbinic texts based on the final date of each text's redaction. The ideal, in my view, would

< previous page

page\_144

next page >

again be to combine aspects of both approaches, including an analysis of the development of specific traditions as well as an examination of the ways in which these traditions are transformed in various textual environments. It is not possible, however, within the scope of the present study to provide a detailed treatment either of individual traditions or of individual texts. Rather, my history of interpretations will proceed through the core strata or genres of rabbinic texts, organized roughly by chronological sequence, and will attempt to highlight the emergence and successive reformulations of certain traditions in the different strata 49

While the dates of the Mishnah and the two Talmuds are generally agreed upon by scholars, the dates of the various Midrashic collections are more difficult to determine. However, on the basis of a number of criteriafor example, language and terminology, style, literary forms, topical concerns, historical allusions, attributions to sages, first citations in later texts, and above all the relationship of the various Midrashim to each other and to other sourcesit is possible to suggest a relative sequence of the Midrashic collections, grouped according to periods. For the purpose of the present analysis, we will distinguish among five main layers of rabbinic texts: Mishnah (ca. 220 C.E.), Tannaitic Midrashim (up to 400 C.E.), classical Amoraic Midrashim (ca. 400-640 C.E.), Babylonian Talmud (ca. 500-600 C.E.), and selected post-Talmudic Midrashim (640-1200 C.E.)in particular, Pesîqta' Rabbati\* (ca. 7th c. C.E.) and Tanhûma' Yelammedenu\* Midrashim (ca. 9th c. C.E.), and Pirqê de-R. Eliezer (ca. 8th c. C.E.).50 These texts are of course themselves multilayered, containing material that may derive from substantially earlier periods than the final date of redaction. Beyond the problem of dating, it is not always possible to determine with certainty the provenance of particular documents. The lack of consensus among scholars concerning the date and place of origin of many rabbinic texts, particularly post-Talmudic Midrashim, makes it difficult to determine the exact historical-cultural and sociopolitical conditions in which they were produced.

Rabbinic speculations concerning the cosmological status of the Torah are at times embedded in a larger cosmology that generally includes a hierarchy of seven firmaments at the summit of which is God enthroned on his throne of glory.51 The King reigns exalted on high, surrounded by hosts of different types of angelsseraphim, cherubim, ophanim, and ministering angels. The Torah is represented in certain rabbinic texts as having a special place in God's heavenly court since the beginning of creation and is variously

< previous page

page\_145

next page >

portrayed as his daughter, his counselor, and his co-worker in creation. At the time of the revelation at Mount Sinai Moses ascended to heaven in order to bring the Torah down to earth, where it assumed the concrete form of the Book of the Torah.

Underlying rabbinic speculations concerning the Torah we find three types of associations. The Torah is at times identified with the Word (*dabar* \*) of God, an association that is particularly important in linking the Torah to the creative power of the divine language as well as in establishing its nature as both light and fire.52 The Torah is also at times connected with the Name (*em*) of God, although the nature of this connection is not generally explained.53 The Torah is most frequently identified with wisdom (*hokmah*\*), and in particular with the feminine figure of personified wisdom in Proverbs 1-9, especially as she appears in the wisdom hymn in Proverbs 8.22-31. Proverbs 8.2254 and 8.3055 are the primary verses cited in rabbinic texts to establish the preexistence of the Torah and its role in creation. Proverbs 3.19-20 is also at times invoked in discussions of the Torah's cosmogonic role.56

The Torah's preexistent status as the first of God's works is represented in rabbinic texts in a number of different ways. Moreover, the concept of a primordial Torah that preceded the creation of the universe is closely linked in certain texts to the notion that the Torah itself had a central role to play in the cosmogonic process. The Torah not only existed prior to creation, but it also assumed an active role in bringing forth the works of creation. The Torah's cosmogonic role is represented in three types of formulations: (1) the Torah is the living totality of primordial wisdom, which God employed as his architect or counselor in creation; (2) the Torah is the plan or blueprint of God's creation; (3) the Torah contains the fundamental elements of the divine language through which the universe was brought forth.

In discussing rabbinic conceptions of the divine language, Hebrew, we shall see that priority is given to the written and cognitive dimensions of language as a visual phenomenon embodied in letters laden with semantic significance, and consequently less emphasis is placed on the phonic dimensions of language as an oral-aural phenomenon. This emphasis on the visual aspects of language is also evident in certain traditions in which the Torah as the Word of God is associated with images of light and fire. Although these images are often used metaphorically, they at times appear to have a cosmological significance that may be linked to a larger complex of cosmological notions in which the hierarchy of firmaments,

< previous page

page\_146

next page >

God's throne of glory, and the angels are portrayed in terms of both light and fire. 57

These various representations of Torah are given different degrees of emphasis in different texts and periods. In our treatment of each stratum of texts we will briefly review the conceptions of Written Torah and Oral Torah that emerge during the period and then will turn to the major focus of our analysis: an investigation of the ways in which the texts of that period represent the preexistence of the Torah, its role in creation, and its association with light and fire. This phase of the analysis will attempt to delineate the distinctive emphases and texture of each stratum of texts through noting the emergence of new traditions and through highlighting the ways in which earlier traditions are recontextualized and reshaped in accordance with the exegetical, homiletical, and/or programmatic concerns of particular texts.58

#### Mishnah

The Mishnah, which constitutes the foundational text of the Oral Torah, is a collection of originally oral laws (*halakhot*) that is divided into six orders (*sedarim\**) according to subject matter, without direct reference to the Written Torah (Pentateuch). The Mishnah was compiled and redacted by R. Judah ha-Nasi in the beginning of the third century C.E. and contains the halakhic teachings of the Tannaim, the earliest rabbinic authorities, who lived in Palestine during the first two centuries of the Common Era.

The core tractates of the Mishnah are concerned primarily with halakhic matters and contain little aggadic material. With respect to cosmogonic and cosmological speculations, tractate Hagîgah contains a Mishnah that establishes limits to investigation and public discourse concerning *ma'aseh bere'sit\** and *ma'aseh merkabah\**.59 Most of the aggadic speculations concerning the nature and status of the Torah are found in 'Abot\* ("Fathers"), the only tractate in the Mishnah that is entirely aggadic and contains no halakhah. 'Abot\* appears to have been added to the Mishnah as a kind of apologia that serves to legitimate the authority of the Mishnah by establishing an unbroken line of transmission that links the teachings of the leading Mishnaic Tannaim directly back to the original revelation at Mount Sinai. 'Abot\* begins: "Moses received the Torah from Sinai and transmitted it to Joshua, and Joshua to the elders, and the elders to the prophets, and the prophets transmitted it to the men of the Great Assembly.... Simeon the Righteous was one of the last members of

< previous page page\_147 next page >

the Great Assembly.... Antigonus of Soko received [the Torah] from Simeon the Righteous." 'Abot \* goes on to describe how from Antigonos of Soko the Torah was passed down to the *zugot*\*, the successive pairs of leaders during the Second Temple period, culminating in Hillel and Shammai, who transmitted the Torah to the successive generations of Tannaitic leaders whose teachings are contained in the Mishnah.60 It is by means of the chain of tradition delineated in 'Abot\* that the halakhic teachings of the Mishnah, which are presented independently of the Written Torah, are implicitly ascribed a special status as forming part of the Torah that was revealed to Moses at Mount Sinai. However, a doctrine that explicitly distinguishes between two Torahs, the Written Torah and the Oral Torah, is not yet evident at this stage.

In addition to establishing a genealogy of the sages, 'Abot\* attributes sayings to each authority, which together encapsulat e the central ideals and values of the sages. The Torah represents one of the primary symbols to which the sayings of the sages continually point. Study and practice of Torah are celebrated throughout 'Abot\* as the hallmark of the life of a sage. The sixth chapter, Qinyan Torah ("On the Acquisition of Torah"), which is added to the five Mishnah chapters of 'Abot\* for liturgical reasons, consists of a collection of sayings in praise of the Torah and the sages who embody its teachings.

Among the various sayings in 'Abot\* that discuss the special status of the Torah, we find the seed conceptions of certain notions that are taken up and elaborated more fully in later rabbinic texts: Torah as a preexistent entity, identified with the primordial wisdom of Proverbs 8.22-31; Torah as the instrument of creation; and the divine word as the means through which God creates.

#### The Preexistence of the Torah

The second aphorism in 'Abot\*, attributed to Simeon the Righteous (ca. 200 B.C.E.), the first sage in the chain of tradition who is mentioned by name, proclaims that the Torah is one of the three things upon which the world stands.61 Although in the present context this appears to be simply a metaphorical way of expressing the central significance of Torah, in later rabbinic texts the notion that the Torah is the foundation of the world is construed explicitly to mean that the Torah exists prior to creation and serves as the immediate source of the universe.

Such cosmogonic notions are not entirely foreign to the sages of 'Abot\* For example, the preexistent status of the Torah, which existed prior to the revelation at Mount Sinai as one of the first of

< previous page

page\_148

next page >

God's works, is pointed to in an anonymous tradition that includes letters (*ketab* \*), writing (*miktab*\*), and the tablets (*luhot*\*) of the Ten Commandments as three of the ten things that were created at the end of the sixth day of creation on the eve of the first Sabbath.62 In this passage the primordial Torah is depicted not in terms of a subtle wisdom principle but rather in terms of a concrete image of tablets engraved with letters and writing.

The association of Torah with wisdom is, however, found in a number of aphorisms that take for granted that the Torah is identified with the figure of personified wisdom in Proverbs 1-9, and in particular with the primordial wisdom of Proverbs 8.22-31.63 The Torah, as primordial wisdom, is declared in 'Abot\* VI.10 to be one of the five possessionsalong with heaven and earth, Abraham, the people of Israel, and the Templethat God took for himself. This tradition involves a word play on the verb *qanah*, which means "to create" as well as "to acquire, possess." *Qanah* is the verb used in Proverbs 8.22 when wisdom proclaims, "The Lord created/possessed (*qanah*) me as the beginning of His way." As primordial wisdom the Torah thus assumes a special status as one of the five creations/possessions that God created/possessed for himself.64

The Torah's preexistent status is pointed to in another type of aggadic tradition that suggests that the Torah existed in the form of a book of commandments prior to the revelation at Mount Sinai and was observed by the forefathers of Israel. This tradition is found in incipient form in Qîddûîn IV.14, which maintains that "Abraham our father observed the whole Torah before it was given, for it is written, 'Because Abraham obeyed My voice and kept My charge, My commandments (*mitzvot*), My statutes (*huagqot*\*), and My laws (*torot*\*)' (Gen. 26.5)."65

## Torah as the Instrument of Creation

The notion that the Torah is one of the first, and most precious, of God's works is linked to the related notion that the Torah has a role to play in creation. R. Akiba, one of the leading Tannaim with whom are associated a number of mystical speculations, is said to have proclaimed that the Torah is the "precious instrument (*kelî hemdah*) by means of which the world was created."66 The way in which the Torah served as the instrument of creation is not specified. It was left up to the later generations of sages to speculate about the nature of the Torah's cosmogonic role.

< previous page

page\_149

next page >

## Creation through the Word

'Abot \* provides the seminal expression of yet another notion that was developed further in later rabbinic speculations: God created the universe through the agency of the word. The fifth chapter of 'Abot\* begins with the declaration, "By ten words (ma'amarot\*) was the world created."67 We are not told what these ten words were, nor in what way God used them to create the world. However, as we shall see, this seed expression bore fruit in a variety of rabbinic speculations concerning the ten words 68

#### Tannaitic Midrashim

In addition to the Mishnah, in which *mishnayot* are organized topically without reference to the biblical text, the other major repositories of Tannaitic teachings are the Tannaitic Midrashim, collections of *baraitot*69 organized in accordance with the sequence of particular pentateuchal books. Although the teachings contained in Tannaitic Midrashim are attributed almost entirely to the Tannaim of the first two centuries of the Common Era, the Midrashic collections themselves are generally held to have been compiled and edited by Amoraira in Palestine in the period between the fourth century and the beginning of the fifth century.70

Tannaitic Midrashim are also called Midrese\* Halakah\* ("Midrashim of the halakhah"), for they are predominantly halakhic expositions of the four books of the Pentateuch that contain legislationExodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomyalthough a number of these Midrashim also include substantial aggadic material. Tannaitic Midrashim are all exegetical Midrashim, providing running commentaries on their respective pentateuchal books, chapter by chapter and verse by verse. Most scholars generally accept the theory proposed by D. Hoffman that distinguishes between two different types of Tannaitic Midrashim. Type A, derived from the school of R. Ishmael, includes the Mekilta'\* de-R. Ishmael on Exodus, Siprê on Numbers, and Mekilta'\* on Deuteronomy (also called Midrash Tarmaim). Type B, derived from the school of R. Akiba, includes the Mekilta'\* de-R. Simeon b. Yohai on Exodus, Sipra' on Leviticus, Siprê Zûta' on Numbers, and Siprê on Deuteronomy.71

Our analysis will focus on those Tarmaitic Midrashim for which we have complete manuscripts: Mekilta'\* de-R. Ishmael, Sipra', Siprê on Numbers, and Siprê on Deuteronomy. To a certain extent the concerns of these exegetical Midrashim are determined by the nature of the biblical book that is being expounded. For example,

< previous page page\_150 next page >

the book of Leviticus deals almost exclusively with legal statutes and precepts, and consequently Sipra' on Leviticus is predominantly concerned with halakhic matters and contains little aggadic material. 72 On the other hand, the book of Exodus contains major narrative portions in addition to legal material, and thus the Mekilta'\* de-R. Ishmael, although primarily focused on the halakhic sections of Exodus (Exod. 12.1-23.19; 31.12-17; 35.1-3), also includes substantial aggadic expositions on the narrative portions interspersed among these sections (Exod. 12.29-42,51; 13.17-16.27; 16.35-19.25). Similarly, almost half of the book of Deuteronomy consists of narrative, and hence the aggadic sections of Siprê on Deuteronomy are nearly equal in extent to the halakhic portions. Siprê on Numbers also includes a considerable amount of aggadic material. Because of the predominantly halakhic focus of the Tannaim, there is no Tannaitic Midrash on the book of Genesis, for Genesis consists entirely of narrative and does not include any legislation.

In Tannaitic Midrashim the term Torah is most often used in its narrowest sense to refer to the Pentateuch, which is the primary focus of their exegeses. However, in these texts the domain of the term is also at times extended to include the entire Hebrew Bible as well as the Mishnah, the Talmud, and the halakhah and aggadah generally. An anonymous Midrash in Siprê on Deuteronomy declares that "the words of the Torah are all one, comprising the Bible (miqra'), Mishnah, Talmud, halakhot, and haggadot."73 The Sipra"s conception of Torah similarly includes both laws and exegetical interpretations. According to one tradition in Sipra', the Torah that was revealed to Moses at Mount Sinai included not only the written text itself but also all "its laws (halakhot), its subtle distinctions (diqdûqîm), and its interpretations (pêrûîm)."74 A second tradition, which also appears in Siprê on Deuteronomy, declares that "two Torahs were given to Israel, one in writing (bi-ktab\*), and the other oral (be-'al peh, literally, 'by mouth')."75 This statement represents one of the earliest articulations of the rabbinic doctrine of the two Torahs, although the formal designations "Written Torah" (tôrah e bi-ktab\*) and "Oral Torah" (tôrah e be-'al peh) are not yet used in this connection.

Most of the aggadic speculations concerning the Torah in Tannaitic Midrashim are concerned with elaborating on its special status as divine revelation through examining the events surrounding the giving of the Torah (*mattan tôrah*) at Mount Sinai: where and when was the revelation of the Torah, how did it occur, to whom

< previous page

page\_151

next page >

was the Torah given, what did the revelation include, and so on. The majority of these speculations, which will be discussed in chapter 4, are contained in the Mekilta' \* de-R. Ishmael's commentary on Exodus 19-20. One of the concerns underlying these speculations, which reflects the historical conditions of the Jewish people in Palestine as a subjugated nation under Roman rule, is to establish the distinctiveness of the Jews as God's chosen people: although the Torah was offered to all nations, the people of Israel alone accepted it, and it is this divinely bestowed gift that distinguishes Israel from the gentiles. Irrespective of their apparent subordinate status in relation to other nations at the present historical moment, in the end the Jewish people, as the custodians of the Word of God, the Torah, will triumph and be exalted above all other nations.

The representations of Torah in Tannaitic Midrashim would thus appear to serve, among other purposes, a twofold function. On the one hand, by extending the meaning of the term Torah to include halakhic and aggadic interpretations of the Pentateuch, these conceptions serve to legitimate the authority of the Tannaitic expositions themselves, granting them the status of Torah. On the other hand, by emphasizing the nature of Torah as the divinely revealed Word of God that constitutes the special possession of the people of Israel, these conceptions serve the polemical concerns of the rabbis, establishing the distinctiveness of the Jews, over against all other nations, as God's chosen people.

Since there is no Tannaitic Midrash on the book of Genesis, in which the biblical account of creation is found, we do not find much speculation in these exegetical Midrashim concerning the mysteries of creation. These texts do, however, contain several relevant passages concerning the preexistent status and cosmogonic role of the Torah as well as the role of the divine word in creation. A number of the traditions found in 'Abot\* are reformulated or elaborated in Tannaitic Midrashim in accordance with their distinctive concerns.

The Preexistence of the Torah

Siprê on Deuteronomy and the Mekilta'\* contain variants of the aggadah in 'Abot\* concerning the ten things that were created on the eve of the first Sabbath. The letters (*ketab*\*), writing (*miktab*\*), and tablets (*luhot*\*) of the Ten Commandments are all mentioned in Siprê on Deuteronomy's version of the tradition, while the Mekilta''s\* enumeration includes only the letters and tablets.76

< previous page page\_152 next page >

As in 'Abot \*, in Tannaitic Midrashim the identification of the Torah with the figure of wisdom in Proverbs 1-9 is taken for granted.77 The Mekilta'\* contains a variant of the tradition in 'Abot\* VI.10 in which the Torah is identified with the primordial wisdom of Proverbs 8.22 and celebrated as one of the special creations/possessions of God. The Mekilta'\* enumerates four, rather than five, creations/possessions: the people of Israel, the land of Israel, the Temple, and the Torah.78 Any possible cosmogonic import that might be imputed to this tradition is stripped away in the Mekilta''s\* rendering, where it is embedded in an interpretation of a verse in the Song of Moses, "Till Thy people pass over, O Lord, till the people pass over whom Thou hast possessed (*qanah*)" (Exod. 15.16). In this exegetical context the verb *qanah* is interpreted to mean "to possess" rather than "to create," and the tradition concerning the possessions of God becomes linked to the people of Israel's entry into the land of Israel (Canaan) that is alluded to in the Song of Moses: "Let Israel, which is called a possession (*qinyan*), come to the land, which is called a possession, and build the Temple, which is called a possession, for the sake of the Torah, which is called a possession."79

A parallel tradition concerning the creations/possessions of God is found in Siprêon Deuteronomy. An anonymous Midrash, in commenting on a verse in the Song of Moses, "Is not He your father, who created/possessed (*qanah*) you, who made you and established you?" (Deut. 32.6), interprets *qanah* as "to acquire, possess" rather than "to create." It emphasizes that the people of Israel are special to God for he has acquired them as a possession and has not simply inherited them. The Midrash goes on to invoke the tradition concerning God's creations/possessions, in which it enumerates only threethe Torah, the people of Israel, and the Temple.80

While the notion that the Torah constitutes one of God's creations/possessions does not appear to have any cosmogonic import in the above mentioned passages in the Mekilta'\* and Siprê on Deuteronomy, Siprê on Deuteronomy contains another anonymous tradition in which three of the entities that are elsewhere singled out as the possessions of Gedthe Torah, the Temple, and the land of Israelare each in turn ascribed a special status as the most precious of all things and the first of God's creations. In this tradition Proverbs 8.22 is invoked not to establish the Torah's role as one of God's possessions but rather to confirm its preexistent status: "The Lord made me as the beginning of His way, the first of His works of old.81

< previous page

page\_153

next page >

The existence of the Torah prior to the revelation at Mount Sinaialthough not necessarily prior to creationis pointed to in other traditions that associate the Torah with Adam, the first man, or with the patriarch Abraham. An anonymous Midrash in Siprê on Deuteronomy suggests that God intended for Adam to study the Torah and observe the commandments. 82 A tradition in the Mekilta'\* ascribed to R. Nathan maintains that Abraham was shown the future revelation of the Torah. The Torah is identified with the "flaming torch" (*lappid\* 'e*) in Genesis 15.17 that passed between the pieces of Abraham's sacrificial offering on the day that his covenant with God was sealed83

#### Torah as the Instrument of Creation

The aggadah that the Torah is the "instrument (*kelî*) by means of which the world was created," which was attributed in 'Abot\* to R. Akiba, is ascribed in Siprê on Deuteronomy to R. Eleazar b. Zadok, an older contemporary of Akiba. The tradition is embedded in a Midrash concerning the importance of studying and practicing Torah for its own sake. The Torah is identified in the Midrash with the figure of wisdom in Proverbs 1-9, although the cosmogonic status of primordial wisdom in Proverbs 8.22-31 is not explicitly invoked. The role of the Torah as the instrument of creation remains to be explored in later Midrashim.84

## Creation through the Word

The role of the divine word in the process of creation is alluded to in a number of passages in Tannaitic Midrashim. The rabbinic epithet for God, "He who spoke ('amar) and the world came into being," occurs frequently 85 An anonymous tradition in the Mekilta'\* elaborates on the significance of the epithet, citing Psalm 33.6, "By the word (dabar\*) of the Lord were the heavens made," as a proof text.

Precious is the Temple to Him who spoke ('amar) and the world came into being. For when the Holy One, blessed be He, created His world, He created it with only a word (ma'amar), as it is said, "By the word (dabar\*) of the Lord were the heavens made" (Ps. 33.6).86

A second tradition in the Mekilta'\* invokes Psalm 33.6 to indicate the effortlessness with which God creates.87 However, we do not find any lengthy expositions in Tannaitic Midrashim on the role of the word in bringing forth creation. The role of the divine word in

< previous page page\_154 next page >

the revelation at Mount Sinai is of greater concern to the Tarmaim, as will be discussed in chapter 4.

## Torah as Light and Fire

The Torah is associated with visual images of light and fire in a number of Midrashim. A Midrash in Siprê on Numbers interprets Numbers 6.25, "The Lord make His face to shine upon you," as referring to the light of Torah, citing as a proof text Proverbs 6.23, "For the commandment (*mitzvah*) is a lamp (*ner*) and the Torah a light ('ôr)." 88 The Torah is also connected with fire in several passages. An anonymous tradition in the Mekilta'\* declares, "The Torah is fire ('e), was given from fire, and is comparable to fire" and then proceeds to explain the characteristics of fire89 A more extensive comparison of the Torah with fire is given in an anonymous Midrash in Siprê on Deuteronomy.90 The revelation of the Torah in particular is associated with fire in Tannaitic Midrashim91 Several Midrashim identify the Torah with the "fiery law" in Deuteronomy 33.2: "The Lord came from Sinai,... at His right hand was a fiery law ('es-dat\*) for them."92 A Midrash in the Mekilta'\* attributed to R. Akiba maintains that words of fire (*dabar\* el 'e*) came forth from the mouth of God at Sinai, invoking Psalm 29.7, "The voice (*qôl*) of the Lord hews out flames of fire (*lahabot\* 'e*)," as a proof text93 The image of the words of Torah as configurations of light or fire is of increasing significance in later rabbinic sources and assumes a cosmological import in certain kabbalistic texts, as we shall see.

#### Classical Amoraic Midrashim

Following the Tannaitic period the Midrese\* Halakah\* of the Tannaim give way to the Midrese\* 'Aggadah\* of the Amoraim In contrast to the halakhic focus of Tannaitic Midrashim, classical Amoraic Midrashim, which are generally held to have been compiled and edited in Palestine in the fifth and sixth centuries, are almost entirely concerned with aggadic speculations and are enshrined in highly developed literary forms.

Among the literary forms that are characteristic of classical Amoraic Midrashim, mention should be made of the proem (*petihta'\**), an introductory homily that opens with an extraneous verse from another source that is then connected, through a series of aggadic interpretations, to the base verse of the pericope expounded at the beginning of the section. The proem is incorporated in the two types of Midrashim that derive from this period:

< previous page page\_155 next page >

exegetical Midrashim and homiletical Midrashim. (1) *Exegetical Midrashim*. The exegetical form of Midrash, which was utilized in Tannaitic Midrashim, reached its classical expression in this period in Genesis Rabbah (ca. 400-425 C.E.), a commentary on the book of Genesis that is the oldest and most important of the Amoraic Midrashim. The exegetical form is also utilized in Midrashim on four of the five Megillot that emerge during this period: Lamentations Rabbah (ca. end of 5th c. C.E.), Esther Rabbah I (sections I-VI, on Esther 1-2) (ca. 6th c. C.E.), Song of Songs Rabbah (ca. 6th c. C.E.), and Ruth Rabbah (ca. 6th c. C.E.). (2) *Homiletical Midrashim*. The homiletical Midrash emerges for the first time during this period and assumes two forms. One form, exemplified by Leviticus Rabbah (ca. 5th c. C.E.), contains homilies based on the beginning verse(s) of the weekly portion (*sidra'* \*) of a pentateuchal book read in regular Sabbath services in accordance with the triennial cycle of Torah reading that was current in Palestine. The second form, exemplified by Pesîqta' de-R. Kahana (ca. 5th c. C.E.), contains homiletical discourses linked to the first verse(s) of the readings from the pentateuchal and prophetic books for special Sabbaths and festivals.

In the period of classical Amoraic Midrashim aggadic concerns supersede the earlier Tannaitic focus on halakhic questions, and hence in this period attention turns to exegesis of the narrative portions of the Pentateuch contained in the book of Genesis (Genesis Rabbah) as well as to expositions of the nonhalakhic Megillot (Lamentations Rabbah, Esther Rabbah I, Song of Songs Rabbah, and Ruth Rabbah). The Amoraim in this period are also concerned with formulating sustained homiletical discourses on theological questions, as evidenced not only in the homiletical Midrashim, Leviticus Rabbah and Pesîqta' de-R. Kahana, but also in exegetical Midrashim such as Genesis Rabbah and Lamentations Rabbah.

There is substantial evidence of shared materials among the classical Amoraic Midrashim, including relatively small unitsbrief sayings, exegetical passages, stories, and aggadic traditionsas well as longer units of discourse. A number of sizable units of discourse are shared by both Genesis Rabbah and Leviticus Rabbah.94 The relationship between Leviticus Rabbah and Pesîqta' de-R. Kahana presents a special problem in that five complete chapters (*parasiyyot\**) of Leviticus Rabbah are also found in Pesîqta' de-R. Kahana.95 The exegetical Midrashim on the Megillot are all somewhat later, and all appear to have made use of both Genesis Rabbah and Leviticus Rabbah.

< previous page

page\_156

next page >

The central issues and concerns that are shared by classical Amoraic Midrashim reflect the response of rabbinic Judaism to the crisis precipitated by the Roman Empire's adoption of Christianity as the official state religion, beginning with Constantine's conversion in 312 C.E. Neusner has emphasized the profound impact that the political triumph of Christianity had in shaping rabbinic theology in the period between the end of the fourth century and the beginning of the sixth century. He distinguishes between two types of Judaisms: "Judaism without Christianity," which produced the Mishnah, 'Abot \*, Tosefta, and Tannaitic Midrashim; and "Judaism despite Christianity," which produced the classical Amoraic Midrashim as well as the two Talmuds. Neusner terms the first type "Judaism without Christianity" because, although Christianity had of course already emerged as a separate religious tradition, it did not pose a sufficient challenge to provoke a major response in the documents of this period. It is only in the documents of "Judaism despite Christianity," which were produced after the political triumph of Christianity as the religion of the Roman state, that we find evidence of a sustained apologetic in response to the claims of Christianity96

Four main issues were at the heart of the debate between the Jewish sages and the Christian theologians: (1) the question of who is the true Israel; (2) the meaning of history; (3) the interpretation of the Bible; and (4) the coming of the Messiah.97 With respect to all of these issues, it was the Torah that provided the paradigmatic symbol of the Jewish people's salvation and that provided an effective challenge to Christian symbolizations of the triumphant Christ: (1) it is the Torah that distinguishes the Jewish people from all other nations, and from the Christians in particular, as the true Israel, God's chosen people; (2) it is the revelation of the Torah at Mount Sinai that constitutes the pivotal event in the salvation history of the Jewish people; (3) it is the rabbis' interpretations of the Written Torah, canonized as part of the Oral Torah revealed at Mount Sinai, that are the authoritative interpretations of the Bible; and (4) it is study of the Torah and observance of its precepts that will hasten the coming of the Messiah and the final redemption of the Jewish people in the endtimes. The rabbis do not dignify the position of their Christian adversaries by explicitly refuting their teachings. Rather, the anti-Christian polemic is implicit in the way the rabbinic writings of this period give new prominence to certain themes, such as the unique status of Israel among the nations as the custodians of Torah, the special position of the Torah in creation, the impor-

< previous page

page\_157

next page >

tance of study and practice of Torah, and the future redemption of Israel in the Messianic age.

In refutation of the Christians' appropriation and reinterpretation of the Jewish Bible as their "Old Testament" foreshadowing the suffering and exaltation of Christ in the "New Testament," the rabbis could claim that they alone have access to the true meaning of the Bible in the form of the Oral Torah, the oral tradition of interpretation of the Written Torah entrusted to the rabbinic sages through the chain of transmission stemming from Mosesand ultimately God himselfat Mount Sinai. By this period the rabbinic doctrine of the two Torahs was firmly established, along with the formal designations, Written Torah (*tôrah e bi-ktab\**) and Oral Torah (*tôrah e be-'al peh*).98 Moreover, the notion of Oral Torah becomes an encompassing category within which can be subsumed potentially all the teachings of subsequent generations of sages: "Bible (*miqra'*), Mishnah, Talmud, Tosefta, Haggadah, and even that which a conscientious disciple would in the future say in front of his masterall were communicated to Moses at Sinai."99 A Midrash in Song of Songs Rabbah attributed to R. Johanan goes so far as to assert that the words of the scribes (*sôperîm*) are more beloved, as well as more stringent, than the words of the Written Torah.100 Not only are the injunctions of the sages binding, but the sages themselves are to be honored as the embodiments of Torah101 and of the Shekhinah, the divine presence.102 An anonymous tradition in Leviticus Rabbah maintains that even if one has read the Written Torah and studied the Oral Torah, the inner secrets of the Torah (*sitre\* tôrah*) will remain hidden until one has ministered to the sages.103

Such assertions not only serve to authorize the teachings of the rabbis in response to the external threat of Christianity, they also serve to legitimate their authority among the Jewish people themselves, who are expected to honor the sages and obey their injunctions. A homily that appears in both Pesîqta' de-R. Kahana and Lamentations Rabbah emphasizes that it is the rabbis, as the teachers of the Bible and Mishnah, who are the true "guardians of the city" and protectors of the Jewish people. When communities fail to recompense the teachers properly, they are uprooted from the land of Israel. The homily goes on to express the standard theodicy that appears frequently in classical Amoraic Midrashim: whenever the people of Israel neglect the study and practice of Torahboth Written Torah and Oral Torahthey suffer, becoming exiled from the land and oppressed by other nations. On the other hand, when the people of Israel cherish the Torah and abide by its

< previous page

page\_158

next page >

teachingstheir synagogues and houses of study humming with voices expounding Torahthey prosper, and the nations are not able to prevail against them. 104

The Torah is thus construed as the encompassing symbol of Jewish salvation history. After the revelation of the Torah at Mount Sinai, which represents the central turning point of that history, it is the Jewish people's adherence to Torah that is the determinative factor in the repeating cycles of sin-suffering-atonement-redemption that will culminate in the final redemption of the end-times. Moreover, the Torah not only stands at the middle and end of Jewish history, it is also the beginning point, serving as the immediate source of creation. It is perhaps at least partially in response to Christian formulations of the doctrine of the Logos, in which Christ is identified with the preexistent Word of God, that the Amoraim in this period began to expand on earlier rabbinic speculations concerning the preexistence of the Torah, its identification with primordial wisdom, and its role in creation. In refutation of Christian claims such as the one made at the beginning of the Gospel of John, "In the beginning was the Word (Logos) and the Word was with God, and the Word was God.... [A]ll things were made through him.... "(John 1.1,3), the rabbis could assert the primordial status of the Torah as the Word by means of which God brought forth creation.

The speculations found in earlier rabbinic texts concernning the preexistence of the Torah are elaborated in terms of a number of different notions in classical Amoraic Midrashim. The idea that the Torah served as the instrument of creation is also explored more fully and is represented primarily in three ways: Torah as God's architect; Torah as the blueprint of creation; and Torah as the divine language through which God brought the world into being. Most of the speculations concerning the cosmological status of the Torah are found in Genesis Rabbah, since it is this Midrash that is concerned with understanding and interpreting the process of creation as depicted in the first two chapters of the book of Genesis. Sections I-IX, which provide a commentary on the first chapter of Genesis, are of particular relevance. The central importance of the Torah in Genesis Rabbah's scheme of creation is evident from the outset in the fact that the text begins with a proem that celebrates the Torah, identified with the primordial wisdom of Proverbs 8.22-31, as the architect and blueprint of creation. In the course of a series of expositions the text goes on to establish that the Torah existed prior to the universe and was the first of God's works, that the world was

< previous page

page\_159

next page >

created for the sake of the Torah, and that the mysteries of God's creation can be known only through fathoming the secrets of its blueprint, the Torah. One is not to inquire about what went before creation, about what went before the letter *bet* \*, the first letter of the Torah, with which God created the world. Whatever God intended to be known about the mechanisms of creation he encoded in the Torah, which constitutes a cryptogram that must be deciphered through the process of interpretation in order to unlock the mysteries of creation. Genesis Rabbah itself, in its exposition of the first book of the Torah, provides eloquent testimony to this process.

The Preexistence of the Torah

As in Tannaitic conceptions, one of the foundational assumptions underlying Amoraic speculations concerning the preexistence of the Torah and its role in creation is that the Torah is identical with the figure of primordial wisdom in Proverbs 8.22-31.105 A tradition in Genesis Rabbah attributed to R. Abin declares that the Torah is "the incomplete form (*nobelet\**) of the wisdom (*hokmah\**) that is on high," pointing to the notion that the Written Torah that was revealed on earth within history represents only a partial manifestation of the transhistorical reality of primordial wisdom.106 The Torah in its identification with primordial wisdom is more than an earthly book; it is personified as a living aspect of God and as a cosmic reality that has existed in heaven from the beginning.

The notion of the Torah's preexistence is articulated in classical Amoraic Midrashim in three ways: the Torah is one of several things created prior to the world; the Torah remained hidden for 974 generations before the world was created; and the Torah preceded the creation of the universe by two thousand years. With respect to the first conception, Genesis Rabbah contains a pericope that expands upon the tradition in Siprê on Deuteronomy that declared the Torah, the Temple, and the land of Israel to be the first of God's creations. The pericope begins by enumerating six preexistent things: the Torah and the throne of glory, which were actually created, and the patriarchs, the people of Israel, the Temple, and the name of the Messiah, whose creation was only contemplated. The addition of a seventh preexistent entity, repentance, is ascribed to R. Ahabah b. Ze'ira. Finally, R. Abba b. Kahana is said to have declared that of all these things the Torah was created first, preceding even the throne of glory. Proverbs 8.22 is used as the proof text to establish the priority of Torah as the first of God's works. 107 A subsequent aggadah in Genesis Rabbah, attributed to

< previous page page\_160 next page >

R. Menahem and R. Joshua b. Levi in the name of R. Levi, maintains that the Torah preceded the creation of the universe by six things, listing six expressions in Proverbs 8.2231 that refer to the Torah's preexistent status. 108

The notion that the Torah remained hidden for 974 generations before the creation of the world is alluded to in several passages in Genesis Rabbah and Song of Songs Rabbah. This notion is derived from interpreting Psalm 105.8 (= I Chron. 16.15), "The word ( $dabar^*$ ) that He commanded after [E.V. 'for'] a thousand generations," to mean that the Torah, as the Word of God, was to have been revealed after one thousand generations. However, in actuality it was revealed after twenty-six generations (ten generations from Adam to Noah, ten from Noah to Abraham, and six from Abraham to MosesIsaac, Jacob, Levi, Kohath, Amram, and Moses). What happened to the other 974 generations (1000 - 26 = 974)? According to a Midrash in Genesis Rabbah, attributed to R. Huna in the name of R. Eliezer b. Jose the Galilean, they were blotted outthat is, they remained uncreated.109

The tradition that the Torah preceded the creation of the world by two thousand years is found in a number of Midrashim. This assertion is derived from Proverbs 8.30, "Then I [wisdom] was beside Him as an artisan ('amôn), and I was His delight day after day (yôm yôm)"focusing on the repetition of yôm, day. The sages concluded from Psalm 90.4, "For a thousand years in Thy sight are but as yesterday when it is past," that each day of the Lord is a thousand years, and thus, according to Proverbs 8.30, the Torah was with God for two divine days, or two thousand years, before the world was created. In Genesis Rabbah this tradition, with reference to both Proverbs 8.30 and Psalm 90.4, is embedded in a short homily, attributed to R. Hama b. Hanina, that cautions against inquiring too much into the hidden mysteries of creation. The Torah alone, which existed for two thousand years prior to the world, knows what was before creation.110 A variant of this tradition is also incorporated in Leviticus Rabbah XIX.1-2, where it is attributed to R. Simeon b. Lakish through R. Huna b. Abin and forms part of the opening proem of a discourse on the importance of Torah study that subsequently leads to a homily on the Hebrew letters that compose the Torah.111 Song of Songs 5.11 serves as the extraneous verse from the Ketuvim with which the proem begins.

"His head (ro') is the finest gold, his locks (qewussot\*) are curls (taltallîm), black as a raven" (S. S. 5.11). "His head

< previous page

page\_161

next page >

(ro')" refers to the Torah, as it is written, "The Lord made me re'sit \* [E.V. 'as the beginning'] of His way" (Prov. 8.22). As R. Huna said in the name of R. Simeon b. Lakish: The Torah preceded the creation of the world by two thousand [years]. "Then I was beside Him as an artisan ('amôn), and I was His delight day after day (yôm yôm)" (Prov. 8.30), and a day of the Holy One, blessed be He, is one thousand years, as it is said, "For a thousand years in Thy sight are but as yesterday when it is past" (Ps. 90.4). "The finest gold" refers to the words of the Torah, as it is said, amore to be desired are they than gold, even much fine gold" (Ps. 19.11). The things that were created from re'sit\* [the Torah] were [thus] engraved out of the finest gold. "His locks are curls" refers to the ruled lines [used to guide the writing of a Torah scroll]. "Black as a raven" refers to the letters ('otiyyot\*).112

The proem begins by interpreting ro' ("head") in Song of Songs 5.11 in light of the  $re'sit^*$  of Proverbs 8.22 as referring to the Torah. The proem then cites the tradition that the Torah existed two thousand years prior to creation, invoking Proverbs 8.30 and Psalm 90.4 as proof texts. The homily not only seeks to establish the Torah's preexistence but also alludes to its role in the cosmogonic process. In accordance with Song of Songs 5.11, "His head is the finest gold," the words of the Torah (= ro') are identified with the finest gold, and it is from this gold that things created from  $re'sit^*$ , the Torah, are said to have been engraved. The homily goes on to interpret the second half of Song of Songs 5.11 in terms of the concrete written text of the Torah scrollits ruled lines and letterswithout any attempt to clarify the relationship between the earthly Torah scroll and the primordial Torah.113

Another type of aggadic tradition, which is particularly emphasized in Genesis Rabbah, associates the preexistent Torah with Adam and the patriarchs. In these conceptions the Torah is not personified as primordial wisdom that existed prior to creation but is rather depicted as the Sefer Torah that existed prior to the Sinai revelation and was at least partially revealed to Adam and to the forefathers of Israel, Abraham, Isaac, Jacob, and the sons of Jacob.

Several of the aggadot concerning Adam are incorporated in Genesis Rabbah's exegeses of Genesis 5.1, "This is the book of the generations of Adam." One interpretation, ascribed to R. Judah b. Simon, understands the verse to mean that God showed to Adam the succession of sagesjudges, scribes, and expounders (of Torah)that

< previous page

page\_162

next page >

would arise in subsequent generations. 114 A second interpretation of Genesis 5.1, attributed to R. Judah b. Il'ai, suggests that God considered giving the Torah to Adam but then decided against it: if he could not fulfill even six commandments, how could he be expected to observe 613 commandments? God consequently decided to give the Torah to Adam's descendants: "This is the book of the generations of Adam."115 A third comment, ascribed to Rab, understands Genesis 5.1 to mean that Adam taught his descendants how to rule the parchment for a Torah scroll.116 Another Midrash in Genesis Rabbah, commenting on Genesis 3.24, identifies the Torah with the "flaming sword" (*lahat ha-hereb\**) that God, after expelling Adam from the Garden of Eden, put in the east of the garden in order to guard the way to the tree of life. Adam, upon seeing the flaming sword of Torah, foresaw that after twenty-six generations his descendants, the people of Israel, were destined to accept the Torah at Mount Sinai.117

The revelation of the Torah at Sinai was also shown to Abraham, according to a tradition in Genesis Rabbah and Pesîqta' de-R. Kahana ascribed to R. Johanan through his student R. Simeon b. Abba. As in the parallel tradition in the Mekilta'\*, the Torah is identified with the "flaming torch" (*lappid\* 'e*) that is depicted in Genesis 15.17 as passing between the pieces of Abraham's covenant offering.118 Several aggadot suggest further that Abraham was not only given a vision of the future revelation of the Torah, he himself learned and practiced the Torah before it was given. According to a tradition in Genesis Rabbah attributed to R. Simeon b. Yohai, Abraham did not learn the Torah from any external teacher but rather from the internal springs of wisdom gushing forth from his kidneys. Psalm 16.7 is invoked as a proof text: "I bless the Lord, who gives me counsel; in the night also my kidneys instruct me."119 Moreover, Abraham not only studied the Torah, he also knew and practiced its laws. Like the Mishnaic tradition in Qîddûîn IV. 14, aggadot in Leviticus Rabbah and Genesis Rabbah interpret Genesis 26.5, "Because Abraham obeyed My voice and kept My charge, My commandments (*mitzvot*), My statutes (*huqqot\**), and My laws (*torot\**)," to mean that Abraham observed the whole of the Torah, including even certain oral traditions that are not found in the Written Torah, such as the '*erub\** concerning the preparation of food for the Sabbath on a holy day that occurs on a Friday.120 In the course of commenting on the life histories of the patriarchs, a number of Midrashim in Genesis Rabbah suggest that Abraham taught his sons the Torah as well and that Isaac,121 Jacob,122 and the sons of Jacob123 each in turn engaged in the study of Torah.124

< previous page

page\_163

next page >

#### Torah as the Architect of Creation

The Torah, which existed from the beginning as the first of God's creations, is also represented in classical Amoraic Midrashim as the agent through which the universe was brought forth. In the opening Midrash of Genesis Rabbah, attributed to R. Hoshaiah, the cosmogonic role of the Torah is depicted both in terms of the active image of an architect and the more passive image of a blueprint.

R. Hoshaiah opened: "Then I was beside Him as an 'amôn, and I was His delight day after day" (Prov. 8.30).... ['A]môn is an artisan ('ûman). The Torah declares, "I was the working instrument (kelî) of the Holy One, blessed be He." In the normal course of affairs, when a mortal king builds a palace he does not build it by his own skill but by the skill of an architect. Moreover, the architect does not build it out of his head but makes use of plans and tablets in order to know how to make the rooms and the doors. Thus, the Holy One, blessed be He, looked (hibbît) into the Torah and created the world. And the Torah declares, "With re'sit \* [E.V. 'In the beginning'] God created" (Gen. 1.1), and re'sit\* means nothing other than the Torah, as it is said, "The Lord made me re'sit\* [E.V. 'as the beginning'] of His way" (Prov. 8.22).125

This proem is one of the most important Amoraic statements concerning the cosmogonic role of the Torah and thus warrants closer analysis. The proem is of the classical type common to the Amoraic Midrashim of this period, opening with the conventional introductory formula (patah\*) and an extraneous verse from the Ketuvim, Proverbs 8.30, and then proceeding through a series of aggadic interpretations to the base verse of the pericope: Genesis 1.1, the first verse of the Torah. The proem offers four possible interpretations of 'amôn in Proverbs 8.30, culminating in a fifth interpretation, in which 'amôn is vocalized as 'aman, "artisan." The Torah's identity with the primordial wisdom of Proverbs 8.22-31 is assumed, and hence it is the Torah that is represented as the artisan or "instrument" ( $kel\hat{i}$ ) of Godrecalling the earlier sayings, attributed to R. Akiba and R. Eleazar b. Zadok, that the Torah is the "instrument ( $kel\hat{i}$ ) by means of which the world was created.126 The proem goes on to depict the role of God's artisan, the Torah, in terms of the dual image of the architect whom the king employs to build and the blueprint that the architect consults in buildingalthough the interrelationship between these two images is not

< previous page page\_164 next page >

clarified. The culminating proclamation of the proem is put into the mouth of Torah herself: *bere'sit \* bara' Elohim*. This first verse of the Torah is interpreted in light of the expression *re'sit\* darkô* in Proverbs 8.22, understanding *bere'sit\** in Genesis 1.1 to mean *behokmah\**: "By means of wisdom/Torah God created [heaven and earth]"127 The opening Midrash of Genesis Rabbah thus begins and ends with the wisdom hymn in Proverbs 8.22-31, establishing the role of the Torah in creation through incorporating the two most crucial verses, 30 and 22, and linking them through a series of interpretations to the base verse of the pericope, Genesis 1.1.

## Torah as the Blueprint of Creation

In rabbinic texts the notion that the Torah constitutes the plan or blueprint of creation is generally depicted in three ways: as the plan that God "looked into" (*hibbît*), as an architect consults his blueprint in order to create the world; as the mental plan of creation conceived in the mind of God; or as the plan that reflects the laws and structure of the universe.

The use of the blueprint analogy in the opening proem of Genesis Rabbah obviously conforms to the first image, although scholars have debated whether the portrayal of God "looking into" the Torah might be understood as a cognitive act of contemplation rather than as simply a perceptual act involving the faculty of sightin which case it would also partake of the second image of a mental plan of creation. In this context a number of scholars have noted the obvious parallels between Genesis Rabbah's use of the blueprint analogy and Philo's use of a similar image, in the passage cited earlier, 128 in which the architect is depicted as sketching the plan in his mind. 129 The similarities between the opening Midrash of Genesis Rabbah and Plato's *Timaeus* 27f have also been noted. 130 However, scholars are not in agreement concerning the extent to which Genesis Rabbah's portrayal of the Torah as the architect and blueprint of creation reflects the doctrine of Platonic Ideas, particularly as expressed in Philo's concept of the Logos. Ephraim Urbach has argued against such a hasty conclusion and has emphasized the essential differences in the language and imagery used by R. Hoshaiah and Philo to express the analogy of the blueprint.

R. Hosha'ia's homily contains not the slightest reference to the world of Ideas or to the location of the Ideas. In the analogy, "the architect does not plan the building in his head, but he makes use of rolls and tablets" a fact that Philo carefully refrained from mentioning, because it contra-

< previous page page\_165 next page >

dicted his purpose in adducing the analogy. Like the architect who looks at the rolls and tablets, so the Holy One, blessed be He, looked in the Torah, but it contains no forms and sketches of temples, gymnasia, markets and harbours, and this Torah is not a concept but the concrete Torah with its precepts and statutes, which are inscribed in letters.

Urbach goes on to assert that the analogy in R. Hoshaiah's Midrash is "only a literary embellishment." 131

Although Urbach is correct in pointing out the differences between Philo's depiction of the blueprint as a mental plan and Genesis Rabbah's use of the more concrete imagery of "plans and tablets," he goes too far when he attempts to limit the proem's conception of Torah to the concrete Book of the Torah. Our analysis has shown that long before the redaction of Genesis Rabbah, a suprahistorical dimension had been superimposed on the historical phenomenon of Torah through its identification with primordial wisdom. This identification is assumed in the homily attributed to R. Hoshaiah, and thus its use of the analogy of the architect and blueprint must be viewed against the background of a conception of Torah that encompassed supramundane as well as mundane dimensions.132

Irrespective of whether the blueprint in Genesis Rabbah can be interpreted as a mental plan, the notion that creation was first conceived as an idea or plan in the mind of God, which was then brought to fruition in the concrete forms and phenomena of the manifest world, was not completely foreign to the rabbinic sagesalthough we need not necessarily posit a Greek source for such a notion. A Midrash in Genesis Rabbah ascribed to the rabbis suggests that God created the heaven and the earth precisely in accordance with the plan in his mind (mahasabah\*).133 Another Midrash in Genesis Rabbah records a dispute between the school of Shammai and the school of Hillel concerning whether the plan (mahasabah\*) of creation was formulated during the night and executed during the day, or whether both the planning and execution took place during the day.134 Neither Midrash discusses the nature of the plan nor makes any mention of the Torah. However, in later Midrashim, as will be discussed below, the plan of creation conceived in the mind of God is directly linked to Torah.

The notion that the Torah constitutes a plan that reflects the laws and structure of the cosmos is pointed to in several Midrashim. An anonymous Midrash in Leviticus Rabbah identifies the

< previous page

page\_166

next page >

laws of Torah with the laws of nature by means of which God brought forth the universe, implying that the social and moral order laid out in the Torah reflects the cosmic order. Commenting on Leviticus 26.3, "If you walk in My statutes (*huqqot* \*)," the Midrashist connects *huqqot*\* by word analogy to a number of proof texts and thereby establishes that it was by means of the statutes of Torah that God marked out (*haqaq*) the heaven and earth (Jer. 33.25), the sun and moon (Jer. 31.35), the sea (Prov. 8.29), the sand (Jer. 5.22), and the deep (Prov. 8.27).135 The notion that there is a correspondence between the laws of Torah and the structure of the universe is expressed in a different form in a tradition in Pesîqta' de-R. Kahana, which maintains that, of the 613 commandments (*mitzvot*) in the Torah, the 365 negative precepts correspond to the number of days in a solar year, while the 248 positive precepts correspond to the number of members in the human body.136

The Torah is represented in classical Amoraic Midrashim as having a role not only in bringing forth the creation but also in sustaining it. The revelation of the Torah at Mount Sinai, as will be discussed in chapter 4, is portrayed as a crucial turning point in the final establishment of creation, for if Israel had not accepted the Torah, the universe would have reverted to the original state of chaos from which it emerged.137

# Torah as Divine Language

The Torah that constitutes the plan of creation is composed of the twenty-two letters ('otiyyot\*) of the Hebrew alphabet that are the fundamental elements of the divine language. In classical Amoraic Midrashim the role of the Torah in creation is thus at times linked to notions of the creative power of the divine language. The Torah is connected with the divine language in a number of different ways: in its identification with the Word of God,138 in its association with the divine Name,139 and in its role as the repository of the Hebrew letters. The cosmogonic role of the divine language is alluded to in earlier rabbinic texts, but it is not until classical Amoraic Midrashim that the implications of this notion are elaborated and connected to the cosmogonic role of the Torah.

The rabbinic epithet for God in Tannaitic Midrashim, "He who spoke ('amar) and the world came into being," also appears in classical Amoraic Midrashim. 140 "And God said, 'Let there be light,' and there was light" (Gen. 1.3) and what he spoke, according to the sages, was Hebrew. Hebrew is the holy language (leôn ha-qodes\*), the language of God himself, which he inscribed in the Torah and

< previous page page\_167 next page >

which he used to create the world. "Just as the Torah was given in the holy language (leôn qodes \*), so the world was created with the holy language.141

The cosmogonic role of the divine language is often represented in t erms of the twenty-two consonants of the Hebrew alphabet that compose the Torah, which constitute the basic structural elements of creation. Speculations regarding the creative power of the Hebrew letters received their most elaborate expression in the early rabbinic period in the *Seper Yesîrah* ("Book of Creation") (3d-6th c. C.E.), the earliest extant Hebrew text of a speculative nature, which describes the process of creation as arising through different permutations and combinations of the twenty-two letters of the Hebrew alphabet.142 The origins of this mystical text are obscure, and rabbinic literature does not contain anything comparable to its complex cosmology of numbers (*sepirot\**) and letters. However, rabbinic texts do contain speculations concerning the Hebrew alphabet in which the letters themselves are at times personified as configurations of divine energy, each of which has its own distinctive character and integrity.143 Classical Amoraic Midrashim contain a number of homilies on the Hebrew letters, which focus in particular on the shape of the letters, their semantic significance, their numerical value, and their cosmic role in creation. Little attention is given to the sound value of the letters.

A homily in Genesis Rabbah, the last portion of which is also found in Pesîqta' de-R. Kahana and Song of Songs Rabbah, confronts the problem of why the world was created with bet\*. Bet\* is the first letter of the first word of the Torah, bere'sit\*, and thus some rabbis assume that God must have created the world with bet\*. The question naturally arises why God would have begun the Torah and hence creation with bet\*, the second letter of the alphabet, and not with 'alep, the first letter. The 'alep itself is depicted as complaining to God about this matter during the course of the twenty-six generations prior to the revelation at Mount Sinai. A series of explanations are given, which revolve around the shape of the letter bet\* (the fact that it is closed at the back and sides but open in front and has two projecting points), its numerical value (two), and its semantic significance (the fact that it is the first letter of the word berakah\*, "blessing," whereas 'alep is the first letter of 'arûr, "cursed"). The sound value of bet\* is not mentioned as an essential element in God's decision to create the world with it.144

According to another pericope in Genesis Rabbah, this world was created with the letter he, while the world to come was created

< previous page

page\_168

next page >

with the letter *yod* \*. The reasons given focus primarily on the shapes of the two letters. However, one explanation, ascribed to R. Johanan through his student R. Abbahu, points to the sound of the *he*, which, unlike the other letters, does not require any effort to pronounce. Hence, as indicated in Psalm 33.6, it was through the effortless pronunciation of the *he* that God brought forth the world: "'By the word (*dabar*\*) of the Lord' and 'the heavens were *already* made." 145

The converse of the creative power of the Hebrew letters is their destructive potential. The homily in Leviticus Rabbah XIX.1-2 discussed above, which appears with slight variations in Song of Songs Rabbah V.11, §1-4, begins with a discussion of the preexistent status of the Torah and the importance of Torah study and then leads into a discourse on the power of the Hebrew letters of which the Torah is composed. In this context a tradition attributed to R. Ze'ira146 interprets "His locks (*qewussot\**) are curls (*taltallîm*)" in Song of Songs 5.11 to mean that "even those things that you regard as [merely] strokes on the letters (*qôsîm*) in the Torah are mounds (*taltallîn*), for they have the power to destroy the entire world and make it into a mound (*tel*)." The homily goes on to cite a variety of verses from the Written Torah in which a change in a single letter would precipitate the destruction of the world. In all cases the substitution of one consonant for another, through the slight alteration of the shape of the letter, would result in a change in semantic significance that has blasphemous connotations and therefore destructive potential.147 The homily culminates with an emphatic assertion of its central point: not a single letter or word of the Torah can be uprooted.148

It is important to note in this context that it is the consonantal text of the Torah scroll that the rabbis are concerned to preserve unaltered. In the Torah scroll the consonants alone are given, without the vowels, and thus while the sequence of the consonants is fixed and cannot be changed, there is more flexibility in the method of vocalizing the words. 149 This would perhaps account for why Amoraic homilies on the letters tend to emphasize their shape as units of script more than their vocalized expression as phones.

In spite of the predominant emphasis on the written and cognitive dimensions of Hebrewthat is, on the shape and semantic significance of the letterswe do find occasional references to the phonic dimension of the divine language. When viewed from the perspective of their sound the letters become intimately linked with the creative power of the divine speech, as in the above mentioned

< previous page

page\_169

next page >

tradition concerning the letter *he*. That God simply spoke and the phenomenal world came into being is, according to a number of Midrashim in Genesis Rabbah an indication of the complete effortless-ness with which he created. Psalm 33.6, "By the word (*dabar* \*) of the Lord were the heavens made," is invoked as a proof text to show that the process of creation required no labor or effort on the part of God.150 He simply said, "Let there be light," and there was light. God speaks and it is accomplished; he commands and his will is done.

R. Berekhiah opened in the name of R. Judah b. R. Simon: "By the word (*dabar\**) of the Lord were the heavens made, and all their host by the breath of His mouth" (Ps. 33.6). Neither with labor nor with toil, but only with a word: "And God said, 'Let there be light'" (Gen. 1.3).151

God not only spoke in order to bring the world into being, he also spokeproclaiming "Enough!" (day)in order to bring the process of creation to closure and stop heaven and earth from continuing to expand.152

What were the words by which God called the world into being? An anonymous Midrash in Genesis Rabbah XVII.1 invokes the earlier Mishnaic tradition, "By ten words (*ma'amarot\**) was the world created,"153 and goes on to explain what these ten words were: the first word of the Torah, *bere'sit\** (Gen. 1.1); the spirit/voice of God upon the waters (Gen. 1.2); and the eight commands "And God said" that appear in the account of creation in Gonesis 1.3-26.154 An alternative interpretation follows, attributed to R. Menahem b. Jose, in which the spirit/voice of God is not included as one of the ten words but is replaced by the ninth command "And God said" in Genesis 2.18. R. Menahem's interpretation is then refuted in a statement ascribed to R. Jacob b. Kirshai, who concurs with the first interpretation in including the spirit/voice of God as one of the ten words.155

# Stages of Manifestation

The relationship between the various aspects of the Torah's role in creation discussed in the previous sections God's architect, as the blueprint, and as divine language is generally not discussed in classical Amoraic Midrashim. These speculations about the Torah appear rather as isolated fragments throughout the texts and are not developed in terms of a consistent cosmology. It is only on the basis of the Midrashim concerning the

< previous page

page\_170

next page >

ten words by which the world was created that we can begin to develop an interpretive scheme in which these different aspects of the Torah's cosmogonic role, as architect, blueprint, and divine language, can be viewed as progressive manifestations of a single process. The Torah conceived as God's architect is a living, organic entity, which in its identification with primordial wisdom almost appears to take on an existence independent of God. Yet at the same time it is *God's* wisdom, which contains within itself the ideal plan of the universe. This plan conceived in the mind of God contains the "ideas" of all the forms in creation. These ideas are then spoken out by God, expressed by him in speech utterances, which are then precipitated to fore the concrete phenomena of creation. From unspoken thought to vocalized speech utterances to concrete forms: this is the progressive process of creation in which the Torah participates at every stage.

The relationship between these various aspects of manifestation is represented in the first interpretation in Genesis Rabbah XVII. 1 of the ten words (*ma'amarot* \*) by which the world was created. *Bere'sit*\*, the first word of the Torah, is considered to be the first word, which in this context constitutes the original unspoken Word through which the undifferentiated totality of heaven and earth were created. As discussed earlier, this primal unspoken Word, *bere'sit*\*, is directly linked in the opening proem of Genesis Rabbah to the creative role of the Torah as primordial wisdom. The second creative utterance was the voice, yet unexpressed, that hovered as the spirit of God over the waters (Gen. 1.2). Then the voice became vocalized and burst forth onto the expressed level of speech: "And God said, 'Let there be light" (Gen. 1.3). This is the first of eight commands 156 that progressively unfolded the details of creation from the primordial totality. With each command, "Let there be....," it was so. The Lord spoke the name and the corresponding form appeared. In this portrayal of creation we find a progressive development from unspoken thought to spoken utterance to concrete form. The Torah as the Word of God encompasses both the cognitive and phonic dimensions of the Word, both unspoken thought and spoken utterance.

Torah as Light and Fire

The Torah as the Word of God is associated in classical Amoraic Midrashim, as in Tannaitic Midrashim, not only with oral-aural images of God's speech but also with visual images of light and fire. As in Siprê on Numbers, Proverbs 6.23 is invoked to establish that the Torah is light: "For the commandment

< previous page

page\_171

next page >

(*mitzvah*) is a lamp (*ner*) and the Torah a light ('ôr)." 157 The Torah is also at times identified with the light of God's Word that is celebrated in Psalm 119.105: "Thy word (*dabar\**) is a lamp (*ner*) to my feet and a light ('ôr) to my path."158 The light of the divine Word illumined creation in the beginning159 and again filled the world with its refulgent splendor when the Torah descended to earth at the time of the Sinai revelation.160 The light of Torah is said to illumine the path of those who study and observe its commandments.161 Moreover, several traditions emphasize that study of Torah causes the countenances of the sages to shine with its radiance, 162 just as Moses's countenance shone when he received the Torah at Sinai.163

The Torah as the effulgent Word of God is connected with fire as well as with light. Jeremiah 23.29, "Is not My word (*dabar\**) like fire (*'e*)? says the Lord," is at times invoked to establish the fiery nature of the Torah.164 The primordial Torah that existed prior to the Sinai revelation is identified, as we have seen, with the "flaming sword" (*lahat ha-hereb\**) that God placed in the Garden of Eden after Adam's fall 165 and with the "flaming torch" (*lappid\* 'e*)166 in the covenant with Abraham. The revelation itself is often associated with images of fire, drawing on pentateuchal allusions to the Sinai event.167 Deuteronomy 4.11, "The mountain burned with fire (*'e*) to the heart of heaven," is interpreted to mean that the words of the Torah were given at Sinai in fire.168 As in Tannaitic Midrashim, the "fiery law" in Deuteronomy 33.2, "The Lord came from Sinai,... at His right hand was a fiery law (*'es-dat\**) for them," is understood as referring to the Torah.169 A tradition in Song of Songs Rabbah ascribed to R. Simeon b. Lakish develops this image further, maintaining that the Torah was itself formed of fire and was written with black fire on white fire.170 Not only the Written Torah but also the Oral Torah is characterized as fire.171 A number of aggadot emphasize that the sages who study the Torah imbibe its fiery nature. A tradition in Pesîqta' de-R. Kahana suggests that the very being of the scholars is on fire with Torah.172 Moreover, according to an aggadah that appears in several texts, flames of fire encircle the sages as they expound the words of Torah, recapitulating the fiery revelation at Mount Sinai.173

The Babylonian Talmud

In the period between the third and sixth centuries the Amoraim in Palestine compiled and edited two types of documents: the Jerusalem

< previous page page\_172 next page >

Talmud, which contains exegeses of the Mishnah; and Tannaitic Midrashim and classical Amoraic Midrashim, which contain exegeses of the Hebrew Bible. During the same period the Amoraim in Babylonia compiled the Babylonian Talmud, which was brought to closure in the course of the sixth century and which included both types of material: exegeses of the Mishnah and exegeses of the Hebrew Bible. Although the Babylonian Talmud is organized in the form of a commentary on the tractates of the Mishnah, it also contains a substantial amount of Midrashic material. Large sections of aggadic Midrash are inserted in the midst of the halakhic discussions, many of which appear to have been borrowed from Palestinian Midrashim.

The doctrine of the two Torahs, the Written Torah and the Oral Torah, is reiterated in the Talmud with increased emphasis on the importance of the Oral Torah. The Mishnah and the Talmud are ascribed sacrosanct status as part of the Oral Torah that was revealed to Moses at Mount Sinai along with the Written Torah, which included the Pentateuch, Nevi'im, and Ketuvim. 174 The Oral Torah is represented as an open-ended category that encompasses not only this circumscribed corpus of teachings but ultimately all the interpretations and innovations that would be introduced by the sages in subsequent generations as part of the oral tradition. 175 A homily attributed to R. Eleazar b. Azariah invokes Ecclesiastes 12.11, "The words of the wise are as goads, and as nails firmly planted are [the words of] masters of assemblies, which are given from one Shepherd,' to establish that even if the teachings of the sages at times appear to contradict one another, they were all "given from one Shepherd": "One God gave them, one leader declared them from the mouth of the Lord of all creation, blessed be He, as it is written, 'And God spoke *all* these words' (Exod. 20.1)."176

An aggadic tradition ascribed to Rab Judah in the name of his teacher Rab vividly illustrates the far-reaching implications of such an all-encompassing interpretation of the Oral Torah. It relates that when Moses ascended on high to receive the Torah, the Lord showed him R. Akiba, who was destined to arise as one of the greatest sages of future generations, sitting and expounding the Torah to his disciples. Moses was at first ill at ease because he could not understand their arguments. However, when they came to a certain topic and the disciples asked the master, "Whence do you know this?" R. Akiba replied, "It is a law given to Moses at Sinai," and Moses was comforted.177 The authority vested in the rabbinic sages as the custodians of the Oral Torah is further illus-

< previous page

page\_173

next page >

trated in another aggadah, which goes so far as to assert that since the time when the Torah was given at Mount Sinai, the power to decide matters of halakhah no longer resides in heaven but rather in the consensus of the sages on earth, who even have the authority to counter the dictates of the heavenly voice (bat \* qôl).178

Several Talmudic passages establish a dichotomy between the Written Torah and the Oral Torah, suggesting that the words of the scribes ( $s\hat{o}per\hat{i}m$ ) must be more carefully observed than the words of the Written Torah, for whereas biblical ordinances require no reinforcement and when violated result in a variety of penalties, the enactments of the scribes require reinforcement and when transgressed incur the penalty of death.179 Those who focus on the Mish-nah and the Gemara (Talmud) are considered more meritorious than those who are concerned with the Written Torah alone.180 One Talmudic pericope afros the essential writtenness of the Written Torah and the essential orality of the Oral Torah, which may not be written down, culminating in a statement attributed to R. Johanan that gives precedence to the Oral Torah over the Written Torah: "The Holy One, blessed be He, made a covenant with Israel only for the sake of those words that were transmitted orally (be-'al peh), as it is said, 'For by the mouth ('al peh) of these words I have made a covenant with you and with Israel' (Exod. 34.27)."181 As we shall see, the priority given to the Oral Torah is directly linked in certain post-Talmudic Midrashim to the polemic against the Christians, who had appropriated the Written Torah as their "Old Testament" but who were denied access to the teachings of the Oral Torah by virtue of their transmission through oral tradition.182

Most of the discussions of the Torah in the Babylonian Talmud focus on the importance of study and practice of the teachings of the Written Torah and Oral Torah. There is relatively little emphasis on cosmogonic and cosmological speculation, and thus we do not find much evidence of new modes of representing the status and role of the Torah in creation. The most extensive discussion of cosmogonic matters is found in the Gemara on Hagîgah II.1, the Mishnah that forbids public discourse on *ma'aseh bere'sit\**, the mysteries of creation, and *ma'aseh merkabah\**, the mysteries of the throne-chariot. In this context tractate Hagîgah discusses the limits of discourse concerning cosmogonic speculation and the "secrets of the Torah" (*sitre\* tôrah*) and reiterates a number of traditions concerning the first beginnings of creation found in classical Amoraic Midrashim. 183 Additional aggadic speculations are interspersed throughout the Talmudic tractates. Most of the Talmudic

< previous page

page\_174

next page >

discussions of the cosmological status of the Torah represent variants of traditions found in classical Amoraic Midrashim, with little evidence of substantive reinterpretation. Our analysis will briefly highlight some of the Talmudic variants of earlier traditions.

### The Preexistence of the Torah

In Talmudic Midrashim, as in earlier rabbinic texts, the identification of the Torah with the figure of personified wisdom in Proverbs 1-9, and in particular in her primordial status as depicted in Proverbs 8.22-31, is assumed. 184 Three types of Palestinian speculation concerning the primordial Torah are also found in the Talmud: the Torah is one of several pre-existent entities; the Torah remained hidden for 974 generations before the creation of the world; and the Ten Commandments are among the ten things created on the eve of the first Sabbath.

The Talmud contains a variant of the tradition in Genesis Rabbah that includes the Torah as one of seven preexistent things. The Talmudic version lists five of the items that are found in Genesis Rabbah's listthe Torah, repentance, the throne of glory, the Temple, and the name of the Messiahand invokes the same proof texts for each, including Proverbs 8.22 in the case of the Torah. However, it diverges from Genesis Rabbah's enumeration by substituting the Garden of Eden and Gehenna for the patriarchs and the people of Israel.185 This adaptation of the tradition may reflect the tendency evident in later rabbinic texts to shift attention away from the historical realities of this world toward transhistorical concerns such as paradise, hell, and the world to come.

The tradition that the Torah remained hidden as God's "secret treasure" (hamudah\* genûzah) for 974 generations before the world was created is incorporated in several aggadot.186 The Talmud also contains a variant of the aggadah found in 'Abot\*, Siprê on Deuteronomy, and the Mekilta'\* de-R. Ishmael concerning the ten things that were created on the eve of the first Sabbath. The letters (ketab\*), writing (miktab\*), and tablets (luhot\*) of the Ten Commandments are included in the Talmud's enumeration, which most closely coincides with that of Siprê on Deuteronomy.187

The Talmud includes a number of traditions that connect the preexistent Torah with Adam and the patriarchs. A Midrash attributed to R. Simeon b. Lakish provides a variant of the tradition in Genesis Rabbah that interprets Genesis 5.1, "This is the book of the generations of Adam," to mean that God showed to Adam all future generations of sages who were destined to be expounders (of Torah).188 All of the patriarchs are said to have fullfilled certain

< previous page

page\_175

next page >

precepts of the Torah, 189 but Abraham in particular is singled out as the most ardent observer of the commandments.190 A passage in Yôma' 28b ascribes to Rab the tradition that "Abraham our father fulfilled the whole Torah," invoking the standard proof text, Genesis 26.5: "Because Abraham obeyed My voice and kept My charge, My commandments (*mitzvot*), My statutes (*huqqot\**), and My laws (*torot\**)." The implication in Genesis Rabbah that Abraham even knew certain oral traditions is explicitly articulated in a comment attributed to Raba or R. Ashi, which interprets the plural form *torot\** to mean that Abraham observed both the Written Torah and the Oral Torah.191

### Torah as the Instrument of Creation

Speculations concerning the role of the Torah in creation are less prevalent in Talmudic Midrashim than in classical Amoraic Midrashim. Several passages do, however, maintain that God created the world with wisdom, *hokmah\**, which is identified elsewhere in the Talmud with the Torah.192 Sanhedrin\* 38a includes a variant of a tradition found in Leviticus Rabbah that interprets Proverbs 9.1-3 as referring to the creation of the world by means of wisdom.193 Another tradition, ascribed to Rab through R. Zutra b. Tobiah, invokes Proverbs 3.19-20 as a proof text to establish the role of wisdom (*hokmah\**), understanding (*tebunah\**), and knowledge (*da'at\**) in creation.194

The notion that the Torah constitutes the plan of creation, its laws reflecting the structure of the macrocosm and the microcosm, is pointed to in the Talmudic version of the tradition that the 365 negative commandments of the Torah correspond to the number of solar days while the 248 positive commandments correspond to the number of members in the human body.195

A number of aggadot suggest that the Torah is necessary not only for the creation of the universe but also for its maintenance and continuation.196 A tradition attributed to R. Eleazar maintains that heaven and earth could not endure without the Torah, for according to Jeremiah 33.25, "If not for My covenant by day and by night, I would not have established the ordinances of heaven and earth." 197

## Torch as Divine Language

As in classical Amoraic Midrashim, the relationship of the Torah to the divine language is developed in the Talmud in terms of a number of different conceptions: the Torah is identified with the Word of God;198 it is also at times associated with the divine Name;199 and it is celebrated as the reposi-

< previous page page\_176 next page >

tory of the Hebrew letters that constitute the fundamental elements of the divine language. Like their Palestinian counterparts, Talmudic speculations concerning the creative power of the divine language focus in particular on the cosmogonic role of the Hebrew letters as well as on the more generalized notion of God's speech.

Talmudic homilies on the Hebrew letters, like those in classical Amoraic Midrashim, focus primarily on the shape and semantic significance of the letters. 200 The Talmud includes a variant of the tradition that this world was created with *he* and the world to come with *yod\**, incorporating a number of explanations based on the shapes of the two letters that are not found in the version in Genesis Rabbah.201 God created the universe with the Hebrew letters, and thus those sages who learn to decipher and to manipulate and combine the letters are described in several passages as gaining access to the mysteries of God's creative power. A tradition ascribed to Rab through his student Rab Judah suggests that Bezalel, the artisan who built the Tabernacle, tapped into this power, for he was possessed of wisdom (*hokmah\**), understanding (*tebunah\**), and knowledge (*da'at\**), according to Exodus 35.31, and it is these three things that are extolled in Proverbs 3.19-20 as the means through which God brought forth the earth, the heavens, and the depths, respectively. The specialty of Bezalel's wisdom was that he "knew how to combine the letters (*'otiyyot\**) with which heaven and earth were created."202 Later sages are said to have mastered this science as well. For example, one tradition maintains that through studying the science of combination of the letters laid out in the *Seper Yesîrah*, R. Hanina and R. Hoshaiah gained the power to create a calf that was one-third of its full size.203

Every jot and tittle of the letters that compose the Sefer Torah is considered holy and God-given, for even the crowns (*ketarim*\*) on certain letters are held to have been affixed by God himself.204 Given the creative power of the letters, it is considered dangerous to alter a single stroke of the letters in any way and thereby to tamper with the perfect structure of the Torah, God's blueprint. We thus find the admonition attributed to R. Ishmael when speaking to R. Meir of his work as a scribe of the Torah: "If you should perhaps omit a single letter or add a single letter, you would thereby destroy the entire world." 205

The creative power of the Hebrew letters is linked not only to their shape but also to their sound as the fundamental elements of the divine language. As in earlier rabbinic texts, God is celebrated throughout the Talmud as 'He who spoke ('amar) and the world

< previous page

page\_177

next page >

Page 177

came into being." 206 Like the Mekilta'\* and Genesis Rabbah\*, Talmudic traditions invoke Psalm 33.6, "By the word (*dabar*\*) of the Lord were the heavens made," as a proof text to show that for God speech is action.207 "Blessed be He who says and does, who decrees and accomplishes."208 Just as God simply spoke in order to bring the world into being, so a single command sufficed in order to bring the expansion of the world to a standstill.209

The Talmud includes a variant of the aggadah in Genesis Rabbah XVII. 1 concerning the ten words (*ma'amarot\**) by which the world was created. The Talmudic version, which is attributed to R. Johanan, corresponds most closely to the interpretation of R. Menahem b. Jose in Genesis Rabbah in that it does not include the spirit/voice of God that hovered over the face of the waters as one of the ten words but includes instead the ninth command "And God said." *Bere'sit\**, the first word of the Torah, is designated as the first of the ten words, by means of which, in accordance with Psalm 33.6, "the heavens" and "their host" (the earth) were made.210

# Torah as Light and Fire

In the Talmud, as in earlier rabbinic texts, the Torah is associated with images of light and fire. The identification of the Torah with light is established in several Midrashim by invoking the standard proof text, Proverbs 6.23, "For the commandment (mitzvah) is a lamp (ner) and the Torah a light ('ôr)."211 According to an interpretation ascribed to R. Menahem b. Jose, this verse means that whereas an individual commandment is like a lamp in that it only protects temporarily, the Torah is like light in that it protects permanentlyin this world, in death, and in the world to come.212 The verse is understood in another context as referring to the rabbinic sages, who, infused with the light of Torah, are the "light of the world" ('ôrô el 'ôlam)213 The light of Torah is said to enlighten (he'îr) the eyes and illumine the countenance of those who study and teach it.214 Not only are the eyes and faces of the sages said to shine, but their bodies are also at times described as radiating light.215

The Torah is also connected with fire in a number of passages. As in earlier rabbinic texts, the Torah is identified with the "fiery law" ('es-dat\*) in Deuteronomy 33.2.216 Jeremiah 23.29, "Is not My word (dabar\*) like fire ('e)? says the Lord," is also invoked to establish that the Torah as the Word of God partakes of the nature of fire.217 A tradition attributed to R. Eleazar through R. Abbahu cites this verse to show that the bodies of the sages, who have imbibed

< previous page

page\_178

next page >

the fire of God's Word/Torah, are composed of fire, and therefore the fire of Gehenna can have no power over them. 218 Moreover, the story in Hagîgah 14b regarding R. Joh. anan b. Zakkai and his disciples suggests that those sages who expound the mysteries of the Torah, and in particular *ma'aseh merkabah\**, have the power to cause the descent of heavenly fire and other miraculous phenomena reminiscent of the revelation at Mount Sinai.219

Pesîqta' Rabbati\* and Tanhûma' Yelammedenu\* Midrashim

In the post-Talmudic period from the Muslim conquest (ca. 640 C.E.) to the end of the twelfth century a range of aggadic Midrashim emerge. This period is characterized by a decline in the classical literary forms such as the proem and the development of new literary forms and themes influenced by the apocalyptic literature of the Second Temple period.

# (1) Exegetical Midrashim.

The exegetical form of Midrash declines in importance in this period, although we do find examples of exegetical Midrashim, among which should be mentioned Ecclesiastes Rabbah (ca. 8th c. C.E.), Midrash on Psalms,220 Midrash on Proverbs (ca. 10th c. C.E.), Exodus Rabbah I (sections I-XIV, on Exodus 1-10) (ca. 10th c. C.E.), Esther Rabbah II (sections VII-X, on Esther 3.1-8.15) (ca. 11th c. C.E.), and Numbers Rabbah I (sections I-XIV, on Numbers 1-8, which combine exegetical and homiletical forms) (ca. 12th c. C.E.).

# (2) Homiletical Midrashim.

The most important Midrashic collections of this period are homiletical: Pesîqta' Rabbati\* (ca. 7th c. C.E.) and the closely related Tanhûma' Yelammedenu\* Midrashim (ca. 9th c. C.E.). Pesîqta' Rabbati\* imitates the liturgical program of Pesîqta' de-R. Kahana, providing a sequence of homiletical discourses related to the pentateuchal and prophetic readings for festivals, fasts, and special Sabbaths. At the same time, as will be discussed below, certain *pisqa*'s are marked by a recurring literary structure that clearly links Pesîqta' Rabbatiti\* to Tanhûma' Yelammedenu\* Midrashim. Tanhûma' Yelammedenu\* Midrashim represent a distinctive new form of homiletical Midrash on the books of the Pentateuch. Like Leviticus Rabbah, these Midrashim contain discourses based on the first verse(s) of the pentateuchal readings for regular Sabbaths, organized in accordance with the triennial cycle. Two features distinguish Tanhûma' Yelammedenu\* Midrashim from earlier forms of homiletical Midrash: the frequent mention of R. Tanhuma, a Palestinian Amora of the second half of

< previous page page\_179 next page >

the fourth century; and a special type of halakhic proem, beginning with the formula "Yelammedenu \* rabbênû" ("may our master teach us"), which serves as an introduction to an aggadic homily.

# (3) Narrative Midrashim.

The narrative form of aggadic Midrash emerges for the first time in this period. This literary form is not a collection of expositions or homilies linked to biblical verses but rather constitutes a uniform narrative that "rewrites" the Bible. Among the most important narrative Midrashim are Pirqê de-R. Eliezer (ca. 8th c. C.E.), which retells certain key events described in the pentateuchal narrative, beginning with the account of creation and concluding with the journeys of the people of Israel in the wilderness; and Seder\* 'Eliyyahû Rabbah and Seder\* 'Eliyyahû Zûta' (both before 9th c. C.E.), which reformulate the ethical and religious teachings of the Bible in accordance with the author's didactic aims.

Our analysis will focus on select Midrashim that are representative of the new types of genres that arose in the post-Talmudic period: Pesîqta' Rabbati\* and Tanhûma' Yelammedenu\* Midrashim, and the narrative Midrash Pirqê de-R. Eliezer. Most of the earlier aggadic traditions concerning the Torah's preexistence are also found in these texts, at times assuming new valences in accordance with the contexts in which they are embedded. The role of the Torah in creation is represented through a variety of images, in which the Torah is variously depicted as God's counselor, as the artisan of creation, as the blueprint or plan of creation, and as the divine language through which God creates. The last three images are familiar from classical Amoraic Midrashim.

Pesîqta' Rabbati\* is a composite work that provides a bridge between classical Amoraic Midrashim, in particular Pesîqta' de-R. Kahana and Leviticus Rabbah and Tanhûma' Yelammedenu\* Midrashim. The formal structure of the book is modeled on that of Pesîqta' de-R. Kahana and, like its predecessor, is organized in accordance with the liturgical calendar.221 Pesîqta' Rabbati\* contains ten *pisqa*'s that closely parallel *pisqa*'s in Pesîqta' de-R. Kahana222 and two *pisqa*'s that resemble chapters in Leviticus Rabbah.223 Another major stratum of Pesîqta' Rabbati\* is clearly linked to Tanhûma Yelammedenu\* Midrashim: thirty of its fifty-three *pisqa*'s begin with a halakhic proem that is introduced by the formula "*Yelammedenu\* rabbênû*" and that generally leads into a homily introduced by the phrase "R. Tanhuma opened [his discourse]."224 Pesîqta' Rabbati\* is generally held to be a Palestinian work dating from the seventh (or possibly sixth) century, although the Tanhûma' Yelammedenu\* stratum may be as late as the ninth century.225

< previous page page\_180 next page >

Tanhûma' Yelammedenu \* Midrashim, with the exception of the stratum in pesîqta' Rabbati\*, are modeled after the Leviticus Rabbah mode of homiletical Midrash and are thus organized in accordance with the *sedarim*\* of the triennial cycle of Torah reading. Although the problems posed by this literature have been vigorously debated, the general scholarly consensus is that the rubric "Tanhûma' Yelammedenu\*" may be used to designate a corpus of aggadic Midrashim that represents a distinct literary genre characterized by halakhic proems and the frequent mention of R. Tanhuma: the standard printed edition of the Tanhûma', the Buber edition of the Tanhûma' Exodus Rabbah II (sections XV-LII, on Exodus 12-40), Numbers Rabbah II (sections XV-XXIII, on Numbers 9-36), Deuteronomy Rabbah (all versions),226 portions of Pesîqta' Rabbati\*, and various other Midrashic manuscripts and fragments. All of the Tanhûma' Yelammedenu\* Midrashim make use of Tannaitic texts, the Jerusalem Talmud, and classical Amoraic Midrashim. Although all of these works contain fragments of relatively early material, they also contain allusions to anti-Karaite polemics, which would date the final redaction of even the earliest of the extant texts as not before 800 C.E. There is no scholarly consensus concerning where the various texts that form part of the Tanhûma' Yelammedenu\* corpus were compiled.

In their discussions of the Written Torah and Oral Torah Pesîqta' Rabbati\* and Tanhûma' Yelammedenu\* Midrashim expand on a number of themes found in earlier Midrashim while occasionally adding new nuances to the older traditions. For example, the teachings of the sages contained in the Oral Torah are generally represented in earlier texts as having been received through the line of oral transmission that traces its roots back to Moses at Mount Sinai. The Tanhûma' and Exodus Rabbah II contain a tradition attributed to R. Isaac that provides an alternative interpretation of how the sages received their teachings. In this view the sages as well as the prophets were themselves present at Mount Sinai, in soul if not in body, and received the teachings that they were to expound to future generations.227

Pesîqta' Rabbati\* contains a homiletical discourse, ascribed to R. Tanhuma, on Ecclesiastes 12.11, "The words of the wise are as goads, and as nails firmly planted are [the words of] masters of assemblies, which are given from one Shepherd," which provides a more extensive commentary than the parallel homily in the Talmud attributed to R. Eleazar b. Azariah. Like its Talmudic counter-

< previous page

page\_181

next page >

part, the homily insists that even though the sages may at times express conflicting viewpoints, all of their teachings were "given from one Shepherd." 228 In contrast to the Talmudic homily, it continues with a commentary on the subsequent verse in Ecclesiastes, "And even more than these, my son, take heed. Of making many books there is no end" (Eccles. 12.12), which it interprets to mean that one is to heed the words of the scribes even more than the words of the Written Toraha conception that, as we have seen, is also expressed in earlier rabbinic texts.229 Why then were not the words of the scribes written down like those of the Written Torah? Because if one were to attempt to write down all of the words of the scribes, "of making many books there would be no end" (Eccles. 12.12) and confusion would result.230

Several passages in Pesîqta' Rabbati\* and Tanhûma' Yelammedenu\* Midrashim suggest that the decision not to write down the oral traditions of the sages was based not simply on pragmatic considerations but on a divine injunction from God to Moses at Mount Sinai. A homily in Pesîqta' Rabbati\*, which appears with slight variations in the Tanhûma', expands upon the Talmudic tradition that the Oral Torah should not be written down, clearly linking it to an anti-Christian polemic. Moses is said to have asked that the Mishnah also be given in writing, but God foresaw that the nations would translate the Written Torah into Greek and would proclaim, "We are Israel."q Therefore God decided that the Mishnah should be preserved orally as the "secret" (mistêrîn) that distinguishes his true children from other nations.231 An anonymous tradition that appears in Exodus Rabbah II and the Tanhûma' depicts God as deciding to give orally not only the Mishnah but also the Talmud and Aggadah, so as to maintain a distinction between Israel and the idolatrous gentile nations that would enslave them. This tradition extends the conception of Oral Torah to include not only the Mish-nah, Talmud, and Aggadah, but even the questions that future generations of scholars would ask their teachers.232

Most of the relevant speculations in Pesîqta' Rabbati\* concerning the role of the Torah in creation and revelation are found in those *pisqa*'s that focus on cosmological and cosmogonic concerns (*pisqa*' 46, which appears to belong to the Rosh Ha-Shanah cycle; *pisqa*' [53], which is not linked with any synagogue reading or festival; *pisqa*' 20, which forms part of the Shavuot cycle) or on the nature of the revelation at Mount Sinai (*pisqa*'s 20-21, which include homilies for Shavuot). The cosmology of Pesîqta' Rabbati\* is characteristic of the post-Talmudic period in that it gives increased

< previous page

page\_182

next page >

emphasis to esoteric speculations concerning the mysteries of the throne-chariot (*ma'aseh merkabah* \*) and the multileveled hierarchy of firmaments arrayed with hosts of various types of angels. It also contains astrological speculations concerning the signs of the Zodiac and the planets. In its cosmological discussions Pesîqta' Rabbati\* is primarily concerned to establish correspondences between the cosmic order and the social and moral orders of human beings, in particular of the people of Israel. The Torah is central to this cosmology for it provides the link between the macrocosm and the microcosm in that it reflects God's ordering of creation and through its laws serves to bring the social and moral life of Israel into alignment with the cosmic order.

Those sections of Tanhûma' Yelammedenu\* Midrashim that are most concerned with the cosmological status of the Torah are those that focus on the account of creation in Genesis (Tanhûma' on the book of Genesis) or on the account of the revelation of the Torah at Mount Sinai in Exodus (Tanhûma' on the book of Exodus and Exodus Rabbah II). Most of the cosmogonic speculations concerning the book of Genesis represent reiterations, elaborations, and reinter-pretations of traditions found in Genesis Rabbah and other classical Amoraic Midrashim. Speculations concerning the revelation at Mount Sinai will be discussed in chapter 4.

The Preexistence of the Torah

In Pesîqta Rabbati\* and Tanhûma' Yelammedenu\* Midrashim, as in earlier rabbinic texts, the identification of the Torah with the primordial wisdom of Proverbs 8.22-31 is taken for granted.233 This identification is important not only in establishing the Torah's preexistent status but also in delineating its cosmogonic role.

Pesîqta' Rabbati\* mentions the Torah's existence prior to creation in a number of different contexts, although it does not contain any sustained discussion of the matter.234 Proverbs 8.27 is invoked to show that the Torah, as primordial wisdom, was present when God established the heavens.235 *Pisqa'* 46, which most likely belongs to the Rosh Ha-Shanah cycle, develops a series of correlations between the first day of creation, the first New Year's Day, and the first Sabbath. It asserts that calendar reckoning, by means of which the date of the first day of creation may be determined, begins with the creation of the Torah, and in this context the text incorporates the tradition that the Torah was created two thousand years before the creation of the world. The tradition is not elaborated nor are the standard proof texts, Proverbs 8.30 and

< previous page

page\_183

next page >

Psalm 90.4, cited. 236 Pisqa' 21, in a homily on the role of certain letters in creation that appears to be adapted largely from Genesis Rabbah, mentions the tradition that the 'alep complained for twenty-six generations prior to the giving of the Torah and then connects this notion with Psalm 105.8, "The word  $(dabar^*)$  that He commanded after [E.V. 'for'] a thousand ('elep) generations." Although all of the ingredients are present, the text does not explicitly invoke the aggadah that the Torah was created 974 generations prior to the world (1000 - 26 = 974).237

In Tanhûma'; Yelammedenu\* Midrashim the Torah's primordial status is generally represented in terms of the specific role that the Torah assumed in bringing forth creation, as will be discussed below. Several passages simply state that the Torah preceded the creation of the world without speculating about the time frame or nature of its preexistence.238

As in earlier rabbinic texts, in Pesîqta' Rabbati\* and Tanhûma' Yelammedenu\* Midrashim the existence of the Torah prior to the revelation at Mount Sinai is affirmed through linking the Torah to Adam and the patriarchs. Pesîqta Rabbati\* and the Tanhûma' incorporate variants of the tradition that interprets Genesis 5.1, "This is the book of the generations of Adam," to mean that God showed Adam future generations. In enumerating these generations both texts include not only the sages who expound the Torah, which form part of the standard enumeration of earlier texts, but also the righteous and the wicked of each subsequent generation.239 Elsewhere the Tanhûma', in commenting on Genesis 3.24, "He drove out the man, and at the east of the Garden of Eden he placed the cherubim and a flaming sword (*lahat ha-hereb*\*) that turned every way to keep the way to the tree of life," includes the tradition that identifies the "fiaming sword" with the Torah.240 A second Midrashic comment, attributed to R. Samuel b. Nahman, interprets "to keep the way to the tree of life" as referring to God's original intention that Adam should keep the Torah and eat from the tree of life. However, after Adam sinned God had no choice but to drive him out of the garden.241

Several Midrashim include the aggadah that interprets the "fiaming torch" (*lappid\* 'e*) in Genesis 15.17 as referring to the Torah, which God showed to Abraham.242 The Tanhûma', in commenting on certain verses in Genesis concerning the patriarchs, incorporat es most of the aggadot regarding the patriarchs' relationship to the Torah that are found in Genesis Rabbah, including the notion that Abraham learned the Torah from his kidneys, that he observed all of the commandments of the Torah as indicated in

< previous page

page\_184

next page >

Genesis 26.5, and that his descendants Isaac, Jacob, and the sons of Jacob also studied Torah. 243 In recontextualizing these traditions, the Tanhûma' infuses the standard accounts with its own distinctive emphases. For example, one anonymous Midrash provides a link between the two aspects of the Torah's preexistenceprior to the revelation and prior to creationthrough maintaining that God reserved the Torah for Abraham since before the world was created.244 Another anonymous Midrash points to Abraham's case as an example for future generations: as Abraham, his son Isaac, and his grandson Jacob all learned the Torah, so should one teach the Torah to one's son and grandson.245 The Tanhûma' celebrates Jacob in particular, who, as the "quiet man dwelling in tents (*yoseb\* 'ohalîm*)" (Gen. 25.27), went from one tent of learning or academy to another in order to perfect his knowledge of Torah.246

#### Torah as God's Counselor and Artisan

A number of passages in Pesîqta Rabbati\* and Tanhûma' Yelammedenu\* Midrashim point to the cosmogonic role of the Torah as the instrument of creation. The foundational assumption underlying most of these discussions is once again the identification of the Torah with wisdom, particularly as celebrated in Proverbs 3.19-20 and Proverbs 8.22-31.

An anonymous Midrash in Exodus Rabbah II declares that it was with the aid of the Torah that God created heaven and earth and then invokes Proverbs 3.19-20 as proof of the Torah's role in creation: "The Lord by wisdom (*hokmah\**) founded the earth; by understanding (*tebunah\**) He established the heavens; by His knowledge (*da'at\**) the depths were broken up."247 A second Midrash in Exodus Rabbah II cites Proverbs 3.19-20 to establish that the world was created with three thingswisdom, understanding, and knowledge. Subsequently, in the context of discussing how Bezalel, the artisan who built the Tabernacle, was possessed of these three things, the Midrash links wisdom with the Torah, understanding with halakhah, and knowledge with the Talmud.248 Proverbs 3.19-20 is also cited in the Tanhûma' and Pesîqta' Rabbati\* to establish the role of wisdom in creating and ordering the cosmos, although the Torah is not explicitly mentioned in these passages.249

The above mentioned Midrash in Exodus Rabbah II does not clarify in what way the Torah aided in the cosmogonic process. However, in other Tanhûma' Yelammedenu\* Midrashim the nature of the Torah's role is more specifically delineated, using a variety of images. Several passages in the Tanhûma' depict the Torah as a counselor with whom God consulted when he created the world.

< previous page page\_185 next page >

One tradition understands the plural "Let us make man in our image" in Genesis 1.26 as referring to God and the Torah. 250 The opening Midrash of the Tanhûma' asserts that God took counsel (nitya'es\*) with the Torah when he commenced the process of creation, citing Proverbs 8.14, in which personified wisdom declares, "Counsel ('esah) is mine and sound wisdom"251 The Midrash subsequently portrays the Torah's cosmogonic role in terms of the more active image of an artisan. Vocalizing the 'amôn of Proverbs 8.30 as 'ûman, "artisan," the Midrash invokes the language and imagery of Proverbs 8.22-31 to describe how through the aid of his artisan, the Torah, God established the heaven and earth, fixed the boundaries of the deep, brought forth the sun and moon, and formed all of the works of creation.252

Another Midrash in the Tanhûma similarly invokes Proverbs 8.22-31 to affirm the Torah's role as the artisan of creation, vocalizing 'amôn in verse 30 as 'ûman.

The Holy One, blessed be He, looked (*hibbît*) into the Torah and created the world. Hence: "Then I was beside Him as an artisan ('*amôn*)" (Prov. 8.30). This is what is written, "With *re'sit\** [E.V. 'In the beginning'] God created" (Gen. 1.1). *Re'sit\** means nothing other than the Torah, as it is said, "The Lord made me *re'sit\** [E.V. 'as the beginning'] of His way" (Prov. 8.22). Hence: "With *re'sit\** God created"253

This Midrash is nearly identical, verbatim, with the last portion of the opening proem of Genesis Rabbi, discussed earlier.254 The two Midrashim clearly stem from a common tradition, with the Tanhûma's version perhaps representing the earlier of the two, since it is shorter and does not contain the more developed image of the architect and blueprint that is found in Genesis Rabbah. Moreover, if the attribution can be trusted, the Tanhûma' version is ascribed to an earlier sage, the Tanna R. Judah b. II'ai (ca. 150 C.E.), who lived nearly a century before R. Hoshaiah (ca. 225 C.E.), to whom the Genesis Rabbah proem is attributed.

Torah as the Blueprint of Creation

In the Midrash ascribed to R. Judah b. Il'ai just cited, God is said to have 'looked into" (*hibbît*) the Torah in order to create the world. Although this idea is not explicitly elaborated in terms of the image of a blueprint, it clearly came to be understood in that way by certain rabbis, as evidenced by the use of the blueprint analogy in the corresponding Midrash attributed to R. Hoshaiah.

< previous page page\_186 next page >

In addition to the more concrete image of God "looking into" the Torah, Tanhûma' Yelammedenu \* Midrashim contain the notion that God planned the creation in his mind before he brought his plan to fruition, although this notion is not always explicitly linked to the Torah.255 An anonymous Tanhûma' Yelammedenu\* tradition directly links the Torah, through reference to 1 Chronicles 16.15 (= Ps. 105.8), to the plan of creation that had been conceived in the mind of God for a thousand years. When the time of creation came, the plan effortlessly materialized none dayas the multiple phenomena of the universe.

"My hand laid the foundation of the earth" (Isa. 48.13). The Holy One, blessed be He, said, "For My thoughts (mahsebot\*) are not your thoughts.... For as the heavens are higher than the earth, so are My ways higher than your ways and My thoughts than your thoughts" (Isa. 55.8-9). A person sits and plans (hisseb\*), saying, "In this manner I shall build, in this manner I shall make it." He plans (hasab\*) in one hour what he does not produce in ten years. But the Holy One, blessed be He, is not so, for [what] He plans (hasab\*) in a thousand years He builds in one day, as it is said, "Remember His covenant for ever, the word (dabar\*) that He commanded for a thousand generations" (1 Chron. 16.15). [The heavens] were created in one day, as it is said, "By the word (dabar\*) of the Lord were the heavens made" (Ps. 33.6). When He created the world, the Torah, as it were, gave Him light (he'îr) for the world was formless and void (tôhû wabohu\*), as it is said, "For the commandment (mitzvah) is a lamp and the Torah a light ('ôr)" (Prov. 6.23). The Holy One, blessed be He, said, "Behold, I seek workmen (pô'alîn)." The Torah said to Him, "I shall put at your disposal twenty-two workmen (pô'alîm), namely, the twenty-two letters ('otivyot\*) that are in the Torah" 256

In this passage the Torah's role as the plan of creation contemplated in God's mind is connected to two other aspects of its cosmogonic role: as the light that illumined the dark chaos from which the world emerged, and as the repository of the twenty-two letters that served as God's workmen  $(p\hat{o}'al\hat{i}m)$  in creation.

The notion that the Torah constitutes the cosmic plan is pointed to in other traditions that represent the Torah as reflecting the structure of the cosmos. For example, *pisqa'* [53] of Pesîqta'

< previous page

page\_187

next page >

Rabbati \* establishes a series of correspondences between the cosmic order and the human order by showing how the sequential unfoldment of the signs of the Zodiac reflects the trajectory of human moral development, while the creation of the sun and planets mirrors the course of Israel's destiny among the nations. The *pisqa'* concludes with a celebration of the Torah, which reflects the cosmic order, while at the same time the cosmic order reflects the Torah. Psalm 19.2, "The heavens declare the glory of God," is interpreted in light of Proverbs 8.27, "When He established the heavens I [wisdom] was there," to mean that the Torah, which existed prior to the heavens and was given from the heavens, declares the glory of God's ordering of creation. The second part of Psalm 19.2, "And the firmament proclaims His handiwork," is invoked to show that the firmament itself declares the glory of the Torah.257

In Pesîqta' Rabbati\* and Tanhûma' Yelammedenu\* Midrashim, as in earlier rabbinic texts, the Torah is associated not only with the creation of the universe but also with its maintenance. An anonymous Midrash in Exodus Rabbah II, discussed above, maintains that just as at the time of creation heaven and earth were brought forth with the aid of the Torah, so at the time of the revelation at Mount Sinai heaven and earth would have been reduced back to their original state of chaos if Israel had not accepted the Torah. Jeremiah 33.25, "If not for My covenant by day and by night, I would not have established the ordinances of heaven and earth," is invoked as a proof text.258

## Torah as Divine Language

The Torah's role as divine language is construed in Pesîqta' Rabbati\* and Tanhûma' Yelammedenu\* Midrashim, as in earlier rabbinic sources, in terms of its association with the Word of God,259 the divine Name,260 and the letters of the Hebrew alphabet. Several passages emphasize the cosmogonic role of the Hebrew letters that compose the Torah, as the "twenty-two workmen (*pô'alîm*)" who assisted God in creation,261 while other traditions are concerned more generally with the creative power of the divine word.

Pesîqta' Rabbati\* contains a homily on the Hebrew letters that expands on the homily in Genesis Rabbah concerning why the world was created with the letter *bet*\* rather than with the '*alep*, focusing in particular on the shape and semantic significance of the letter without, in contrast to Genesis Rabbah, including an explanation of its numerical value. The homily confiates the tradition concerning *bet*\* with a second tradition, which is also found in Gene-

< previous page

page\_188

next page >

sis Rabbah as well as in the Talmud, in which this world is said to have been created with *he* and the world to come with *yod* \*. Pesîqta' Rabbati's\* version gives a somewhat different explanation from that of the other variants regarding the ways in which the shapes of the two letters are indicative of their respective roles in creation.262 A Midrash in the Tanhûma' includes a variant of the tradition in Genesis Rabbah that links the creative role of the *he* with its sound value: the effortlesshess with which the *he* is pronounced points to the efforfiessness with which God brought forth creation.263

The creative power of Hebrew, "the holy language (*leôn ha-qodes\**) by means of which the world was created,"264 is thus linked not only to the shape and semantic connotation of certain letters but also to the expressive power of speech with which the letters are pronounced. "The speech of the lips is powerful, for it is considered equivalent to the creation of the world," according to a tradition attributed to R. Hama b. Hanina in Pesîqta' Rabbati\*. The pericope continues with a discussion, ascribed to R. Samuel b. Nahman, of the marvels of speech, which involves so many different positions of the tongue.265 It is of course the creative power of the divine speech that is of special concern to the rabbinic sages. A number of Midrashim reiterate the traditional rabbinic conception that when bringing forth creation God simply spoke, simply uttered the word, and the corresponding form manifested. As indicated in Psalm 33.6, "By the word (*dabar\**) of the Lord were the heavens made," he simply uttered the word "heavens" and immediately they "were made.266 An aggadah in the Tanhûma' ascribed to R. Aha conflates this tradition with the notion that the heavens continued expanding until God again spoke"Enough!"and thereby brought the process of expansion to an end.

R. Aha said: When the Holy One, blessed be He, spoke to the heavens that they should be created, they continued to expand. If He had not said to them, "Enough!" (day) they would have continued to expand until the dead arose.267

The aggadah concerning the ten words (*ma'amarot*\*) by which the world was created is mentioned twice in Pesîqta' Rabbati\*. One anonymous tradition, which appears in a discussion of the revelation at Mount Sinai, correlates the ten words (*ma'amarot*\*) of creation with the Ten Words (*dibberot*\*) of revelation, the Ten Commandments. It gives an alternative enumeration to those found in Genesis Rabbah and the Babylonian Talmud, identifying the ten

< previous page

page\_189

next page >

words with the ten commands "And God said" in Genesis 1.3-29 and 2.18, with no mention of *bere'sit* \* or the spirit/voice of God upon the waters.268 A second tradition connects the ten words of creation with the ten days of penitence between Rosh Ha-Shanah (New Year's Day) and Yore Kipput (the Day of Atonement).269

# Torah as Light and Fire

The Torah as the divine Word is associated with both light and fire in Pesîqta' Rabbati\* and the Tanhûma' Yelammedenu\* Midrashim, as in earlier rabbinic texts. An anonymous tradition in Deuteronomy Rabbah declares that "the words of the Torah [give] light ('ôrah) to the world."270 Another Tanhûma' Yelammedenu\* tradition, cited earlier,271 emphasizes the cosmogonic import of the Torah's light, which assisted God by illumining the darkness when he commenced the process of creation. Two aggadot in Exodus Rabbah II similarly connect the light of Torah with the light of creation: just as the process of creation commenced with light, so the process of constructing the Tabernacle began with making the Ark, which would enshrine the light of Torah that preceded even creation itself.272

In other Midrashim the Torah's identification with light assumes a moral connotation, as the light that illumines the soul and preserves it from the clutches of the evil inclination. Commenting on Psalm 119.105, "Thy word (*dabar\**) is a lamp (*ner*) to my feet and a light ('ôr) to my path," a discourse in Pesîqta' Rabbati\* ascribed to R. Tanhuma explains that the Torah gives light, providing a lamp to guide the right eous on their path and keep them from stumbling and falling into sin.273 A Midrash in Deuteronomy Rabbah attributed to Bar Kappara invokes another commonly cited proof text, Proverbs 6.23, "For the commandment (*mitzvah*) is a lamp (*ner*) and the Torah a light ('ôr)," and connects it with Proverbs 20.27, "The soul of a human being is the lamp (*ner*) of the Lord," to teach that if human beings guard God's light, which is the Torah, then he will guard their light, which is the soul.274 An anonymous pericope in Exodus Rabbah II expands on these two traditions in Pesîqta' Rabbati\* and Deuteronomy Rabbah, citing both Psalm 119.105 and Proverbs 6.23 to show that the Torah is the lamp of God that gives light to those who study and practice it, reviving the light of their souls (prov. 20.27).275 A tradition in Pesîqta' Rabbati\* interprets Psalm 36.10, "For with Thee is the fountain of life; in Thy light ('àr) do we see light," to mean that through studying the Torah, which is light, Israel will see light.276 Moreover, just as Moses, the paradigmatic sage, acquired his lus-

< previous page page\_190

next page >

to be illumined with its radiance.278 The traditional association of the Torah with fire persists in Pesîqta' Rabbati\* and Tanhûma' Yelammedenu\* Midrashim. As in earlier rabbinic texts, the preexistent Torah is identified with the "fiaming sword" (lahat ha-hereb\*) in the Garden of Eden (Gen. 3.24)279 and the "flaming torch" (lappid\* 'e) in the covenant with Abraham (Gen. 15.17),280 while the historical Torah revealed at Mount Sinai is identified with the "fiery law" ('es-dat\*) at God's right hand in Deuteronomy 33.2.281 Deuteronomy

trous countenance through contact with the light of Torah, 277 so the faces of the sages who study and expound Torah are said

Rabbah contains a variant of the aggadah ascribed to R. Simeon b. Lakish in Song of Songs Rabbah in which the Torah that was given to Moses is said to have been written with black fire upon white fire. The aggadah directly links the themes of fire and light through incorporating the notion of the fiery Torah in its explanation of how Moses acquired a radiant appearance. 282 A tradition in Pesîqta' Rabbati\* attributed to R. Berekhiah provides a fresh interpretation that is characteristic of the text's focus on cosmological matters in that it links the Torah, as the flaming Word blazing forth at the revelation, with the mysteries of the throne of glory.283

Pirqeê de-R. Eliezer

Pirqê de-R. Eliezer, a narrative Midrash of undetermined provenance dating from the eighth century, 284 is the most speculative of the post-Talmudic Midrashim and contains some of the most bold reformulations of earlier aggadic traditions. This narrative Midrash, which presents itself as a discourse of the Tanna R. Eliezer b. Hyrcanus, "rewrites" the pentateuchal narrative, paraphrasing and elaborating on the aggadic sections of the books of Genesis and Exodus. In attempting to present a unified, continuous narrative it nevertheless betrays its composite nature, which represents a synthesis of three types of material derived from different periods and sources: traditional rabbinic material from classical Amoraic Midrashim and the two Talmuds as well as from the Palestinian Targums; esoteric and apocalyptic material from the Apocrypha and Pseudepigrapha of the Second Temple period and from Merkabah traditions; and Arabic legends derived from Muslim sources.

In accordance with its speculative nature, most of Pirqê de-R. Eliezer's discussions of the Torah center on its status and role in

< previous page page\_191 next page >

creation and revelation, with relatively little emphasis on pragmatic issues such as the relationship between the Written Torah and Oral Torah or the importance of study and practice of Torah. Most of the text's speculations concerning the Torah are found in its retelling of the Genesis account of creation and of the Exodus account of the Sinai revelation. It is the cosmogonic speculations found in Pirqê de-R. Eliezer that will primarily concern us in the present section; its presentation of the revelation will be discussed in chapter 4.

The influence of certain books of the Apocryphya and Pseudepigrapha is especially evident in Pirqê de-R. Eliezer's account of creation. In expanding on the creation narrative in the first three chapters of Genesis, Pirqê de-R. Eliezer departs from the rabbinic injunction that forbids elaborate discourse on the mysteries of creation (*ma'aseh bere'sit* \*) and the mysteries of the throne-chariot (*ma'aseh merkabah*\*) and incorporates a substantial amount of cosmogonic and cosmological material that echoes the language and content of the Books of Enoch, the Book of Jubilees, and the Book of Adam and Eye.285 It also inserts into the creation narrative astronomical and astrological speculations concerning the course of the sun, moon, planets, and constellations, as well as discussions of the secrets of the calendar.

In the course of its discussion of the mysteries of the first seven days of creation and the fall of Adam and Eve (chapters 3-20), Pirqê de-R. Eliezer interweaves many of the earlier rabbinic traditions concerning the preexistence of the Torah and its role in the cosmogonic process. Although some of these traditions are simply reiterated from earlier texts with slight variations, they receive new valences by being recontextualized and integrated into a single, continuous narrative in which they are presented as different phases in the sequential unfoldment of creation.

The Preexistence of the Torah

Pirqê de-R. Eliezer incorporates the tradition concerning the seven preexistent entities in the opening chapter of its account of creation. The narrative begins, "Before the world was created, the Holy One, blessed be He, and His great Name (*em*) alone existed. It arose in [His] mind (*mahasabah\**) to create the world."286 The text then describes how God traced a model (*heherît*) of the world, just as a king who wishes to build a palace first traces on the ground its foundations, entrances, and exits before he begins to build. However, the world thus planned was not firmly established until God created repentance.287 The mention of repentance

< previous page page\_192 next page >

provides the opportunity to insert the list of seven things created prior to the world, which includes repentance. Pirqê de-R. Eliezer's enumeration coincides with the Talmudic versionthe Torah, Gehinnom, the Garden of Eden, the throne of glory, the Temple, repentance, and the name of the Messiahciting the same proof texts, including Proverbs 8.22 in the case of the Torah. 288

The narrative goes on to describe how God took counsel with the Torah, identified with primordial wisdom, concerning the creation of the world.289 The text continues with a discussion of the occurrences on each of the First six days of creation, devoting a separate chapter to each day.290 Finally, after the interjection of a number of intermediary episodes centering on Adam and Eve, the text devotes a chapter to creation on the eve of the seventh day, the first Sabbath. The chapter begins with the tradition concerning the ten things created on the Sabbath eve, including the letters (*ketab\**), writing (*miktab\**), and tablets (*luhot\**) of the Ten Commandments in an enumeration that most closely coincides with 'Abot's\* version.291

In its retelling of the biblical narratives concerning Adam and the patriarchs, Pirqê de-R. Eliezer points to their observance of the Torah prior to the revelation at Mount Sinai, reformulating and elaborating on earlier aggadic traditions. For example, Genesis 2.15, "And the Lord God took the man and put him in the Garden of Eden to till ('abad\*) it and to keep (amar) it," is interpreted in light of Genesis 3.24, "to keep (amar) the way of the tree of life ('es ha-hayyîm)," to mean that God instructed Adam to keep the way of Torah, which as wisdom is designated as a "tree of life" ('es hayyîm) in Proverbs 3.18.292 Later, after the creation of Eve, God is portrayed as admonishing Adam and Eve to keep (amar) his commandments (mitzvot).293 Adam is represented as the first to observe the Sabbath on earth and as instituting the Havdalah ceremony at the end of the first Sabbath.294 He is also said to have had knowledge of the tablets of the Ten Commandments that would be written by the finger of God at the future revelation at Mount Sinai.295

In its narrative account of the life of Abraham, Pirqê de-R. Eliezer informs us that Abraham spoke Hebrew, the holy language (*leôn ha-qodes\**),296 and invokes the standard proof text, Genesis 26.5, to establish that God expected him to observe all of the commandments (*mitzvot*) of the Torah.297 With respect to Abraham's two grandsons, Jacob and Esau, Jacob is said to have become well versed (*baqî*) in the Torah through his study in the "tents" ('*ohalîm*) of learning,298 while Esau neglected the Torah's precepts.299

< previous page

page\_193

next page >

#### Torah as God's Counselor

In its account of creation Pirqê de-R. Eliezer, as discussed above, makes reference to the notion that God first planned his creation before bringing the plan to fruition. However, the text does not discuss the relationship of this plan to the Torah. Rather, the role of the Torah in creation is represented in Pirqê de-R. Eliezer, as in the Tanhûma', primarily in terms of the image of personified wisdom who served as the counselor of God. 300

Having established that the Torah, as the primordial wisdom of Proverbs 8.22, had existed from "the beginning" as one of the first of God's works,301 the narrative continues with a discussion of the Torah's cosmogonic role as the counselor with whom God consulted prior to bringing forth the creation.

The Holy One, blessed be He, took counsel (*nitya'es\**) with the Torah, whose name is wisdom (*tûiyyah*), in order to create the world.... The Torah said: The Holy One, blessed be He, took counsel (*nitya'es\**) with me in order to create the world, as it is said, "Counsel (*'esah*) is mine and sound wisdom (*tûiyyah*)" (Prov. 8.14).302

In this passage the Torah herself speaks, assuming the voice of personified wisdom in Proverbs 8.14 in celebration of her privileged position as God's counselor. Later, in the account of the sixth day of creation, God is again described as consulting with the Torah before he created human beings. Gonesis 1.26, "Let us make man in our image," is interpreted as referring to God and the Torah. The Torah forewarned God that man would come under the power of sin, but God insisted that he himself would be merciful and slow to anger. He then proceeded with his creation of the first man, Adam.303

Pirqê de-R. Eliezer also incorporates the Mishnaic aphorism that includes the Torah as one of the three things upon which the world stands. It supplements the 'Abot\* tradition by citing as a proof text Jeremiah 33.25: "If not for My covenant by day and by night, I would not have established the ordinances of heaven and earth." This verse is also used in earlier rabbinic texts, as we have seen, to establish the Torah's role in sustaining creation.304

## Creation through the Word

The cosmogonic role of the Torah as divine language is not a major topic of speculation in Pirqê de-R. Eliezer's account of the mysteries of creation, although we do find occasional references to various aspects of the power of the Hebrew letters as well as to the role of the word in creation.

< previous page

page\_194

next page >

The Hebrew letters that compose the Torah share in its preexistent status. Not only are the letters included amorg the ten things created on the eve of the Sabbath, they also are represented as assuming a variety of roles in the lives of the forefathers since the beginning of creation. For example, the protective power of the letters is pointed to in Pirqê de-R. Eliezer's reformulation of the story of Cain and Abel, in which the sign ('ot \*) that God put on Cain in order to prevent him from being slain is said to have been one of the twenty-two letters ('otiyyot\*) that are in the Torah.305 The rederuptive power of the letters is associated with Abraham and his descendants. As mentioned earlier, Abraham is said to have spoken Hebrew,306 and he is also said to have been given the secret of redemption (sod\* ha-ge'ûllah) associated with the five letters of the Torah, kap, mem, nûn, peh, and sadeh\*, that are unique in that they alone possess a second form when they appear as the final letter of a word. This secret was subsequently transmitted in turn to Isaac, Jacob, and the sons of Jacob.307

In Pirqê de-R. Eliezer the creative power of the divine language is represented primarily in terms of God's speech. Psalm 33.6 is invoked to establish that God simply spoke one word ( $dabar^*$ ) and the heavens were created: "By the word ( $dabar^*$ ) of the Lord were the heavens made."308 Conversely, God simply spoke one word "Enough!" (day)in order to stop the heavens from expanding.309 It was also by means of the divine utterance ( $d\hat{i}bb\hat{u}r$ ) that the waters were gathered together (Gert. 1.9) and the surface of the earth was formed into mountains, hills, valleys, and seas.310

The aggadah concerning the ten words (*ma'amarot\**) by which the world was created appears twice in Pirqê de-R. Eliezer.311 It is incorporated at the end of the account of the first day of creation, where, like Pesîqta' Rabbati\*, it identifies the ten words with the ten commands "And God said' in Genesis 1.3-29 and 2.18. The first word of the Torah, *bere'sit\**, and the spirit/voice of God are not included in Pirqê de-R. Eliezer's enumeration.312 In accordance with Pirqê de-R. Eliezer's synthesizing tendency, this aggadah concerning the ten words is cordiated with the tradition concerning the three things enumerated in Proverbs 3.19-20wisdom (*hokmah\**), understanding (*tebunah\**), and knowledge (*da'at\**)by means of which God established the earth, the heavens, and the depths, respectively.313 The relationship between the ten words and these three attributes is not delineated.

Torah as Light and Fire

Pirqê de-R. Eliezer incorporates into its account of creation an extensive description of the luminous and

< previous page page\_195

next page >

fiery mysteries of the Merkabah on which God is enthroned on high, 314 but it does not speculate at any length about the Torah's association with light and fire. One passage maintains that when R. Eliezer expounded the Torah his face shone like the light of the sun ('ôr ha-hammah), sending forth rays (qeranot\*) like that of Moses.315 A second passage, in discussing the revelation at Mount Sinai, interprets Deuteronomy 33.2, "At His right hand was a fiery law ('es-dat\*) for them," to mean that the words of the Torah are like coals of fire (gahalê 'e).316

## Torah and Creation in Kabbalistic Texts

Rabbinic conceptions of the status and role of the Torah in creation are appropriated and reinterpreted in medieval kabbalistic texts in accordance with an elaborate cosmology involving a series of divine emanations and a hierarchy of worlds.317 The present analysis will focus in particular on certain kabbalistic conceptions that build upon and extend rabbinic notions concerning the preexistence of the Torah, the cosmogonic role of the Torah as the architect and blueprint of creation, and the status of the Torah as divine language. In this context we will be concerned primarily with the speculations of the Zohar and the theosophical Kabbalah of thirteenth-century Spain.318 The Zohar, the central work of theosophical Kabbalah, which derives from the late thirteenth century, is of particular significance in that it not only draws upon the *content* of earlier rabbinic traditions, but it also imitates the *form* of exegetical Midrashim, providing a commentary on the Pentat euch. The Zohar itself purports to be a rabbinic Midrash derived from the Tanna R. Simeon B. Yohai, an eminent disciple of R. Akiba, and thus it claims a direct line of continuity between its own esoteric teachings and the teachings of those second-century Tarmaim who sought to fathom the mysteries of the Torah.319

Kabbalistic conceptions of Torah can only be understood with reference to the theosophical kabbalists' conceptions of divinity, in which God is represented as having both an unmanifest and a manifest dimension. The unmanifest aspect of God is generally termed 'Ên-Sôp (literally, "without limit") and is described as the Godhead in itself, in its own absolute nature, as a formless, limitless, transcendent reality that is distinct from the relative phenomenal world. When the time of creation dawns, the unmanifest 'Ên-Sôp emerges from its hidden abode and progressively manifests itself in ten spheres of divine emanation, termed sepirot\*: (1) Keter

< previous page

page\_196

next page >

'Elyôn ("supreme crown'), (2) Hokmah \* ("wisdom'), (3) Bînah ("intelligence"), (4) Hesed\* ('love'), (5) Geburah\* ("power"), (6) Tip'eret\* ("beauty"), (7) Nesah ("lasting endurance"), (8) Hod\* ("majesty"), (9) Yesod\* ("foundation"), and (10) Malkut\* ("kingdom"). The ten *sepirot*\* function together as a single, unified organism, representing the manifest, dynamic, pulsating life of the Godhead in relation to creation. In their totality the *sepirot*\* are often depicted in the form of a supernal Man, each *sepîrah* constituting a different part of the body of the divine anthropos.320

The realm of the *sepirot\** is at times represented in kabbalistic texts as the hidden world of divine language, the ten *sepirot\** being identified with the ten divine names as well as with the ten primordial words (*ma'amarot\**) through which the world was created. Gershom Scholem writes:

The process which the Kabbalists described as the emanation of divine energy and divine light was also characterized as the unfolding of the divine *language*. This gives rise to a deep-seated parallelism between the two most important kinds of symbolism used by the Kabbalists to communicate their ideas. They speak of attributes and of spheres of light; but in the same context they speak also of divine names and the letters of which they are composed. From the very beginnings of Kabbalistic doctrine these two manners of speaking appear side by side. The secret world of the godhead is a world of divine language, a world of divine names that unfold in accordance with a law of their own.321

The interrelation between divine language and light is pointed to in rabbinic texts in their use of images of light and fire to describe the Torah as the Word of God. In kabbalistic texts this notion becomes fully cosmologized through associating the Torah with the *sepirot*\*, the ten divine names/words that are spheres of divine light.322 The Torah is at times described as encompassing the influence of all of the ten *sepirot*\* and is thus correspondingly depicted as that totality of divine unity which is the one Name containing all names, the one Word containing all words. The Torah as the Name of God or Word of God expresses that aspect of God which is revealed in and through creation. It encompasses the totality of God's manifestations in the world of emanation, the realm of the *sepirot*\*, and in the created worlds. In this context the kabbalists reinterpret the rabbinic notion of the Torah's preexistence to mean

< previous page page\_197 next page >

that the Torah not only precedes the creation chronologically 323 but also ontologically. The Torah is given priority not only in time but also in being, for the Torah in its primordial state participates in the reality of the *sepirot\**, the hidden realm of divine emanations that underlies and gives rise to the created worlds.

Within the realm of the *sepirot*\* the Torah is at times described by the kabbalists as emerging in stages that recapitulate the process through which the *sepirot*\* emanate from the unmanifest 'Ên-Sôp. As the Torah unfolds in progressive stages of manifestation it becomes associated in particular with those four *sepirot*\* that represent key moments in the unfoldment of the divine language: Hokmah\* (second *sepîrah*), Bînah (third *sepîrah*), Tip'eret\* (sixth *sepîrah*), and Malkut\*, the Shekhinah (tenth *sepîrah*). In its earliest and most hidden stage of manifestation as Hokmah\* the Torah is sometimes referred to by thirteenth-century kabbalists as *tôrah qedumah*\*, the primordial Torah.324 The Torah as Hokmah\* is not merely personified as God's coworker in creation, it is hypostatized as the divine sphere that serves as the demiurge principle. In its association with Tip'eret\* and Malkut\* the Torah assumes the forms of the supernal Written Torah and supernal Oral Torah, respectively. In certain kabbalistic texts, as we shall see, the various aspects of Torah are represented not only as progressive *stages* of manifestation corresponding to the divine emanations, but also as different *levels* of manifestation corresponding to the different levels of creation in the kabbalistic hierarchy of worlds.

The Zohar and Thirteenth-Century Spanish Kabbalah

Torah as the Name of God

The conception that the Torah is the one great Name of God first appears among the thirteenth-century Spanish kabbalists of Gerona. Moses b. Nahman (Nahmanides), eminent Talmudist who was the most authoritative representative of the circle of kabbalists in Gerona, provided the basis for this notion by maintaining, in the preface to his commentary on the Torah (Pentateuch), that the Torah can simultaneously be read on two levels: in the traditional manner, as historical narratives and commandments; or, according to a more subtle level of interpretation, as a series of divine names.

We possess an authentic tradition showing that the entire Torah consists of the names of God and that the words we read can be divided in a very different way, so as to form [esoteric] names.... The statement in the Aggadah to the

< previous page page\_198 next page >

effect that the Torah was originally written with black fire on white fire obviously confirms our opinion that the writing was continuous, without division into words, which made it possible to read it either as a sequence of [esoteric] names ['al derekh ha-shemoth] or in the traditional way as history and commandments. Thus the Torah as given to Moses was divided into words in such a way as to be read as divine commandments. But at the same time he received the oral tradition, according to which it was to be read as a sequence of names. 325

Nahmanides points out that it is this subtle structure of the Torah as a sequence of divine names that accounts for the rigorous Masoretic tradition concerning the writing of a Torah scroll, in which a scroll is disqualified if even a single letter is added or omitted.

Nahmanides's colleagues in Gerona, in particular Ezra b. Solomon and Azriel b. Menahem, went beyond the conception that the Torah comprises a series of divine names and asserted that the Torah is itself the one great Name of God. Ezra b. Solomon declares that "the five books of the Torah are the Name of the Holy One, blessed be He."326 Both Ezra and his younger contemporary Azriel emphasize the organic unity of the Torah as the Name of God, which constitutes a perfect divine edifice (binyan 'elohî') in which there is not a single superfluous letter or point. The Torah, according to Ezra, "in its divine totality... is an edifice hewn from the Name of the Holy One, blessed be He."327 Not a single letter or point can be eliminated from this organic totality without harming the entire body. Azriel writes:

Just as in the body of a man there are limbs and joints, just as some organs of the body are more, others less, vital, so it seems to be with the Torah. To one who does not understand their hidden meaning, certain sections and verses of the Torah seem fit to be thrown into the fire; but to one who has gained insight into their true meaning they seem essential components of the Torah. Consequently, to omit so much as one letter or point from the Torah is like removing some part of a perfect edifice. Thence it also follows that in respect of its divine character no essential distinction can be drawn between the section of Genesis 36, setting forth the generations of Esau [a seemingly superfluous passage],

< previous page

page\_199

next page >

Page 199

and the Ten Commandments, for it is all one whole and one edifice. 328

The Zohar, the classical text of Spanish Kabbalah, expressly assumes the identity of the Torah and the Name of God, declaring that the Torah is the one supernal Name of the Holy One.329

[T]he Torah is, the Name of the Holy One, blessed be He. As the Name of the Holy One is engraved in the Ten Words (creative utterances) of Creation, so is the whole Torah engraved in the Ten Words (Decalogue), and these Ten Words are the Name of the Holy One, and the whole Torah is thus one Name, the Holy Name of God Himself.330

In this conception the Torah as the Name of God encompasses the ten words (*ma'amarot\**) of creation and the Ten Words (*dibberot\**) of revelation, which are identified in the Zohar with the ten *sepirot\**.331 The Torah in its identification with the Name of God thus becomes identified with the totality of the divine emanations that constitute the manifest expression of the Godhead in relation to creation. The Zohar ultimately declares that "the Torah and the Holy One, blessed be He, are one,"332 for God and his Name are one.333

The full significance of this declaration can only be understood on the basis of kabbalistic conceptions of the creative power of language, which in turn are founded on the traditional rabbinic notion that an intrinsic relationship exists between the word and what it signifies, between the name and the object that it designates. The Hebrew term  $dabar^*$ ; itself conveys the double meaning of "word" and "thing," for in ancient conceptions found throughout the Near East the name participates in the reality and essence of what is named. Understood in this context, the notion that the Torah is the Name of God leads to the conclusion that God and the Torah are one, for the Torah as God's Name represents the total manifestation of the divine essence and power, which are concentrated in his Name.

The identity of the Torah and God is asserted not only by the author of the Zohar but also, in the last third of the thirteenth century, by other theosophical kabbalists who were undoubtedly influenced by the Zohar. For example, Joseph Gikatilla, a prominent thirteenth-century Spanish kabbalist, writes:

His Torah is in Him, and that is what the Kabbalists say, namely, that the Holy One, blessed be He, is in His Name

< previous page

page\_200

next page >

and His Name is in Him, and that His Name is His Torah. 334

Gikatilla further explains this statement with reference to a formula from the Merkabah hymns.

It is an important principle that the ancients expressed in the words: "Thy Name is in Thee and in Thee is Thy Name." For the letters of His Name are He Himself. Even though they move away from Him, they remain firmly rooted [literally, fly away and remain with Him].335

The letters, according to Gikatilla, are the mystical body of God, while God is the soul of the letters.336

According to the most abstract level of interpretation, then, the Torah as the Name of God means that the Torah participates in the essence and power of God and that ultimately the Torah and God are one. The Torah in its most complete manifestation encompasses all of the *sepirot\**, all aspects of the Godhead; it is the one great Name of God that includes all of the divine names. How does this abstract conception of the Torah as a living manifestation of the Godhead relate to the concrete earthly form of the Book of the Torah, which is composed of words and sentences that convey specific meanings? Gikatilla provides an interpretation that links the supernal and earthly forms of the Torah. The Torah as it appears on the earthly plane, according to Gikatilla, is a living texture of names that is woven (*ne'erag*) from the one true Name of God, the Tetragrammaton YHWH. All of the names in the Torah are contained in the Tetragrammaton, and the Tetragrammaton is itself woven both directly and in a secret, hidden way throughout the fabric of the Torah.337

The whole Torah is a fabric of appellatives, *kinnuyim*the generic term for the epithets of God, such as compassionate, great, merciful, venerableand these epithets in turn are woven from the various names of God [such as *El, Elohim, Shaddai*]. But all these holy names are connected with the tetragrammaton YHWH and dependent upon it. Thus the entire Torah is ultimately woven from the tetragramma-ton.338

< previous page

page\_201

next page >

Torah as Hokmah \*, the Architect of Creation

While the Torah as the Name of God is generally identified with the totality of the manifest Godhead, encompassing all of the ten *sepirot\**, the Torah is also associated more specifically with the second *sepîrah*, Hokmah\*, which is the demiurge principle in the sepirotic\* scheme. As in rabbinic texts, the Torah as Hokmah\* is identified in the Zohar with the primordial wisdom of Proverbs 8.22-31 and Proverbs 3.19-20 and is celebrated as the artisan of creation.339

"The Lord by wisdom founded the earth; by understanding he established the heavens" [Prov. 3.19]. When God... created the world, He saw that it could not exist without the Torah, as this is the only source of all laws above and below, and on it alone are the upper and lower beings established. Hence, "the Lord by wisdom founded the earth; by understanding he established the heavens", inasmuch as it is through Wisdom that all things are enabled to exist in the universe, and from it all things proceed.340

Whereas in rabbinic sources the Torah as wisdom is personified as a female figure, the Torah as Hokmah\* is hypostatized as a male principle in the Zoharic cosmology of the *sepirot*\*. In its manifestation as Hokmah\* the Torah is the Father, who unites with the Mother, Bînah ("intelligence"), the third *sepîrah*, in order to bring forth creation.341 It is as Hokmah\* that the Torah assumes its role as the architect of creation. The Zohar declares:

When the Holy One resolved to create the world, He guided Himself by the Torah as by a plan, as has been pointed out in connection with the words "Then I was by him as [an] *amon*" [Prov. 8.30], where the word *amon* (nursling) may also be read *uman* (architect). Was the Torah, then, an architect? Yes; for if a King resolves to build him a palace, without an architect and a plan how can he proceed? Nevertheless, when the palace has been built, it is attributed to the King: "here is the palace which the King has built", because his was the thought that has thus been realized. Similarly, when the Holy One, blessed be He, resolved to create the world, He looked into His plan, and, although, in a sense, it was the plan which brought the palace into being, it is not called by its name but by that of the King. The Torah proclaims: "I was by Him [as] an architect, through me He created the world!"342

< previous page

page\_202

next page >

## Torah as the Blueprint of Creation

The above passage from the Zohar recalls the opening proem of Genesis Rabbah, cited earlier, 343 in which the Torah is described as both the architect and the blueprint of creation. The passage continues with a discussion of the image of the blueprint that seeks to clarify in what way God "Looked into" the Torah when creating the world. It suggests that the Torah served as the plan of creation in that it is composed of the words that God "looked into," in the sense of "contemplating through seeing" (*'istakkel*), in order to bring forth the corresponding forms.

When the Holy One resolved to create the world, He guided Himself by the Torah as by a plan.... [W]hen He resolved to create the world He looked into the Torah, into its every creative word, and fashioned the world correspondingly; for all the worlds and all the actions of all the worlds are contained in the Torah. Therefore did the Holy One, blessed be He, look into it and create the world.... God looked at His plan in this way. It is written in the Torah: "In the beginning God created the heavens and the earth"; He looked at this expression and created heaven and earth. In the Torah it is written: "Let there be light"; He looked at these words and created light; and in this manner was the whole world created.344

In another passage God is described as not only looking at the words of the Torah but also uttering them aloud in order to bring forth the phenomenal world. Commenting on Job 28.27, "Then did He see it and declare it; He established it and searched it out," the Zohar explains that God first "looked into" (*'istakkel*) the words of the Torah; then he uttered them and thereby established the forms of creation. Seeing, declaring, establishing, and searching out correspond to the four operations through which God brought forth the universe.345

The Torah, as the primordial blueprint, is said to be the source of all the laws through which the various worlds and beings, above and below, were created.346 The Zohar elaborates on the rabbinic notion that there is a correspondence between the structure of the Torah and the structure of the macrocosm and microcosm. The microcosm, the human body, is patterned after the macrocosm, and both in turn are organized in accordance with the plan of the Torah, which itself consists of different parts that combine to form a single body.

< previous page page\_203 next page >

Everyone who studies the Torah sustains the world and maintains every individual thing in its proper form. For every part that exists in man there is a corresponding element created in the world. Just as man is composed of separate parts, all of them with their own specific levels, arranged one above the other, and yet all comprising a single body, so it is with the world: all the created elements are separate parts, situated one above the other, and when they are all arranged they actually form one body. Everything is patterned on the Torah, for the Torah is all limbs and joints, and they are positioned one above the other, and when they are all arranged they become a single body. 347

The "limbs and joints" of the body of Torah are described in the Zohar as reflecting the structure not only of the human body and of the cosmos-body but also of the body of the divine anthropos. More specifically, the commandments are described as the "limbs and joints" that join together to form the mystery of the supernal Man, encompassing both the masculine and feminine aspects of the God-head.

The commandments of the whole Torah are joints and limbs in the celestial mystery. And when they all are joined together they all amount to a single mystery... for the commandments of the Torah all reflect the mystery of man, male and female, and when they are joined together they are the single mystery of man.348

# Unfoldment of the Divine Language

In the Zohar the ten primordial words (*ma'amarot*\*) by which the world was created are hypos-tatized, becoming identified with the ten *sepirot*\*. The realm of the *sepirot*\* is represented as the world of divine language, in which the successive emanation of the *sepirot*\* is the process through which the divine language unfolds. The stages of unfoldment of the divine language are correlated with the stages of manifestation of the Torah, as will be discussed in the following section.

The manifestation of the divine language begins with the emergence of a primordial point of divine thoughtHokmah\*, wisdom, the second *sepîrah*. The mechanics of creation are described in a number of passages in the Zohar as the mechanics through which thought develops, for creation is viewed as simply a process of unfolding the original seed-thought of wisdom, Hokmah\*, through progressive stages of development until it finds expression on the

< previous page

page\_204

next page >

level of vocalized speech. The Zohar describes four main stages in the manifestation of the divine languagethought, inaudible voice, audible voice, and vocalized speechwhich correspond to the four *sepirot* \* Hokmah\*, Binah, Tip'eret,\*, and Malkut\*, respectively.

In order to understand the role of these four *sepirot*\* in the unfoldment of the divine language, we must first briefly examine the Zohar's characterizations of them as hypostatized entities that play a key role in the cosmogonic process. When the time of creation dawns, according to the Zohar, the unmanifest 'Ên-Sôp 349 descends into the realm of manifestation in the form of a supernal Man, Keter ("crown"), the first *sepîrah*. Keter\* is the supreme crown that shines forth as an inexhaustible fountain of light, illumining the darkness with the brightness of God's glory so that God himself, while remaining unmanifest and hidden in his essential nature, can be made known.350 As the supernal effulgence of the Godhead known as "brightness" (*zohar*), Keter\* contains within itself all the lights of the other *sepirot*\* and the totality of creation as yet undifferentiat ed.351

Keter\* is the supreme will that sets the process of creation in motion.352 With the "decision of the King" to create, the effulgence of Keter\* withdraws into itself and a hidden supernal point shines forth,353 which is the *re'sit*\*, "beginning" of creation.354 This primordial point is the divine thought in which God enfolds himself and the totality of the universe in potential form. From this single concentrated impulse of thought, which is identified in the Zohar with the second *sepîrah*, Hokmah\*, the entire creation unfolds.355 Hokmah\* thus assumes the role of the Father of creation in the sepirotic\* scheme.

The Zohar describes how Hokmah\*, the primordial point of wisdom, makes for himself a refulgent "palace" (*hekala'*\*) or "house" (*bayit*\*) for his honor and glory and there he sows "the holy seed in order to beget offspring for the benefit of the world."356 This house built by wisdom, Hokmah\*, is at first uninhabited and is only extended enough to make room for the seed. Then the house conceives and expands sufficiently to become habitable. Hokmah\* subsequently enters the house and makes it his abode, "just as the silkworm encloses itself, as it were, in a palace of its own production which is both useful and beautiful."357 This "inhabited house" is called Elohim and is identified with Bînah ("intelligence"), the third *sepîrah*, who is the Mother in whose womb the seed of Hokmah\*, the Father, is implanted.358

The child that is born from the impregnated "house," Bînah, is identified in the Zohar with Tip'eret\* ("beauty"), the sixth *sepîrah*, who as the lower Hokmah\* represents the second phase of manifes-

< previous page

page\_205

next page >

tation of the Father. Just as the upper Hokmah \* has his counterpart in the lower Hokmah\*, Tip'eret\*, so the Mother above, Bînah, has her counterpart in the Mother below, Malkut\* ("kingdom"), the tenth *sepîrah*, which is the Shekhinah. Tip'eret\* and Malkut\* are the son and daughter who are the king and queen of the world below, mirroring the reality of the king and queen above.359 Bînah, the Mother above, forms a house for the upper Hokmah\*, while Malkut\*, the Mother below, forms a house for Tip'eret\*, the lower Hokmah\*.360

Each of these four *sepirot\**Hokmah\*, Bînah Tiperet\*, and Malkut\*is associated in the Zohar with a particular stage in the manifestation of the divine language. The process through which Hokmah\* unites with Bînah and gives birth to the son, Tip'eret\*, and the daughter, Malkut\*, is thus sometimes described in terms of the process through which the divine thought (Hokmah\*) progressively develops from an inaudible voice (Bînah) to an audible voice (Tip'eret\*) to vocalized speech (Malkut\*).

When it arose in the will of the Holy One, blessed be He, to act gloriously in His own honor the desire arose from thought to extend itself, and it extended itself from the place where thought is concealed, which is unknowable, until it spread and settled in the throat, the place that gushes continuously through the mystery that is the breath of life, and then, once this thought had extended itself and settled in this place, thought was called "living God" (*Elohim hayyim*).... It wished to extend itself again, and be revealed, and thence emerged fire, wind, and water, collected together, and then Jacob emerged, a perfect man, and he was the voice that went forth and was heard. Henceforward, thought, which was concealed and silent, was heard openly. This thought extended itself yet farther in order to be revealed, and the voice struck and knocked against the lips, and then speech went forth, which perfected all, and revealed all. This means that everything is this concealed thought, which was within, and all is one.361

In this passage the major stages in the unfoldment of the divine languagethought, inaudible voice, audible voice, and vocalized speechcorrespond to the four *sepirot\** Hokmah\*, Bînah, Tip'eret\*, and Malkut\*, respectively. (1) From the divine will, represented by Keter\*, issues a thought, Hokmah\*. (2) This concentrated impulse of thought, arising from that unknowable place where thought is con-

< previous page

page\_206

next page >

cealed, expands and creates an abode for itself in the throat as Elohim Hayyîm, Bînah. (3) From this silent source in the throat issues forth an audible voice, the voice of Jacob, which is Tip'eret \*. (4) The voice of Jacob, striking against the lips, finds expression in vocalized speech, which is Malkut\*, the Shekhinah.

In another passage the Zohar clearly separates these different phases into four main stages: (1) supernal wisdom (Hokmah\*), which is the thought that is not disclosed or heard; (2) the Great Voice (Bînah), which issues forth from wisdom and discloses it a little "in a whisper which cannot be heard," flowing on without ceasing in the region of the throat and forming a house for the supernal wisdom; (3) the voice of Jacob (Tip'eret\*), which is the audible voice that issues forth from the inaudible Great Voice; and (4) the outer, articulated speech (Malkut\*) through which the voice of Jacob emerges in the open and finds expression on the vocalized level.362 Thought (Hokmah\*) and the voice of Jacob (Tip'eret\*) are male, representing the upper Hokmah\* and lower Hokmah\*, or Father and son, respectively, while the Great Voice (Bînah) and vocalized speech (Malkut\*) are female, representing the Mother above and the Mother below, or Mother and daughter, respectively.363 In both cases the male aspect provides the content, which is wisdom, and the female aspect discloses the content, giving it expression through speech.

The first two stages in the unfoldment of the divine language thought (Hokmah\*) and the Great Voice (Bînah;) are said to be inaudible, taking place in silence, 364 and correspond to the expression *bere'sit\* bara' Elohim* in the first verse of the Torah, which is understood to mean "By means of Hokmah\* [= re'sit\*] it ['Ên-Sôp] created Bînah [= Elohim]."365 Among the ten words (ma'amarot\*) by which the world was created, bere'sit\* is included as the original unspoken Word, for as the Zohar explains, "even though bereshith is a 'saying' [ma'amar], 'and He said' is not written in connection with it."366 The last two stages in the manifestation of the divine languagethe voice of Jacob (Tip'eret\*) and vocalized speech (Malkut\*) are said to be audible367 and correspond to the words "And God said" in the Genesis I account. The words "And God said" are used for the first time in the creation narrative of Genesis I at the point when the child, Tip'eret\*, conceived through the union of the Father and Mother, issues forth from the womb of the Mother as a voice uttering audible speech that can be heard from without.

Hence "and God said" means that now the above-mentioned palace [Bînah] generated from the holy seed with which it

< previous page

page\_207

next page >

was pregnant. While it brought forth in silence, that which it bore was heard without. That which bore, bore in silence without making a sound, but when that issued from it which did issue, it became a voice which was heard without, to wit, "Let there be light." 368

The four stages in the unfoldment of the divine language thus constitute a two-stage process of creation, one umanifest and inaudible, the other manifest and audible, in which the male and female principles both participate. (1) In the first stage Hokmah\*, the Father, makes a house for himselfBînah, the Great Voicein which he sows his seed. The voice at this stage is still inaudible. (2) In the second stage the child, Tip'eret\*, who represents the second phase of Hokmah\*, issues forth from the womb of Bînah as a voice that is heard without through the agency of Malkut\*, vocalized speech, who represents the second phase of the Mother. It is this audible voice that is responsible for unfolding the details of creation from the original totality by means of the series of specific commands that are introduced in the Genesis account by the words "And God said."

After having called the light into being, the voice, as described in Genesis 1, commands: "Let there be a firmament in the midst of the waters, and let it divide the waters from the waters.'... and it was so.369 The upper waters, according to the Zohar, are heaven, while the lower waters are the earth, with the firmament forming a third world between the two.370 The voice, having established the earth, firmament, and heaven, creates all animate and inanimate beings through its successive commands, bringing forth plants, the sun, moon, and stars, animals, and human beings, each in turn.371

Stages of Manifestation of the Torah

The four *sepirot\** Hokmah\*, Bînah, Tip'eret\*, and Malkut\* are represented in the Zohar as participating in the divine language on two levels: they are identified, respectively, with the four letters of the ineffable Name of God, the Tetragrammaton, Yod-He-Waw-He\*; and they are correlated with the four principal stages in the manifestation of the divine language, thought, inaudible voice, audible voice, and vocalized speech. In its identification with the Name of God, the Torah thus includes all four *sepirot\** and the potentiality of all language. As the divine language unfolds, the Torah itself unfolds in discrete stages corresponding to Hokmah\*, Bînah, Tip'eret\*, and Malkut\* and their linguistic counterparts.

< previous page

page\_208

next page >

The Zohar and other thirteenth-century kabbalistic texts generally distinguish at least three main manifestations of the Torah: (1) *tôrah qedumah* \*, the primordial Torah, which is generally identified with Hokmah\*, the second *sepîrah*, and which is also at times associated with Bînah, the third *sepîrah*; (2) the supernal Written Torah, which is identified with Tip'eret\*, the sixth *sepîrah*; and (3) the supernal Oral Torah, which is identified with Malkut\*, the Shekhinah, the tenth *sepîrah*. A set of correspondences is thus established in which four *sepirot*\* are primary.

| Sepîrah           | Letter of | Stage of Divine  | Stage of Manifestation of |
|-------------------|-----------|------------------|---------------------------|
|                   | Name      | Language         | Torah                     |
| Hokmah* (Father)  | Yod*      | thought          | Primordial Torah          |
| Bînah (Mother)    | He        | inaudible voice  |                           |
| Tip'eret* (Son)   | Waw       | audible voice    | Written Torah             |
| Malkut*/Shekhinah | He        | vocalized speech | Oral Torah                |
| (Daughter)        |           | _                |                           |

In the Zohar all three aspects of the Torah are allotted a role in creation. The primordial Torah, Hokmah\*, the point of divine thought, contains the totality of creation in potential form and is said to be the source of both the Written Torah and the Oral Torah.372 From the primordial Torah, Hokmah\*, the supernal letters of the Hebrew alphabet issue forth and become crystallized as the engravings of the Written Torah, Tip'eret\*.373 The Written Toroh, Tip'eret\*, is said to have produced the world from the power of the writing that issues forth from Hokmah\*, while the Oral Torah, the Shekhinah, is responsible for completing and preserving the world.374 The Written Torah and Oral Torah, as the divine hypostases Tip'eret\* and the Shekhinah, complement and support one another,375 representing the unity of the male and female principles,376 the unity of the upper and lower worlds,377 and the unity of the Holy Name.378 The Written Torah, which remains hidden and undisclosed in the supernal realms, is manifested through the Oral Torah.379 The Written Torah on high rejoices in the Oral Torah below.380

While the different stages of manifestation of Torah are correlated with particular *sepirot*\*, the Torah is also described as encompassing all of the *sepirot*\*.381 In its stages of unfoldment from the unmanifest 'Ên-Sôp through Hokmah\* and Bînahto Tip'eret\* and Malkut\*, the Torah encompasses all of the *sepirot*\*, all of the spheres

< previous page page\_209 next page >

of the Godhead, and thus, in the final analysis, the Zohar declares that God and the Torah are one. 382

Levels of Manifestation of the Torah

The various manifestations of the Torah are described by certain thirteenth-century kabbalists not only in temporal terms, as progressive stages of unfoldment corresponding to the divine emanations, but also in spatial terms, as a hierarchy of levels corresponding to the levels of creation. In this context the very form of the Torah scroll, which contains no vowels, no punctuation, and no accents, is viewed as an allusion to the fact that the Torah, while remaining nonchanging and inviolable in its essential nature, can be read in various ways, as Nahmanides suggests, according to the manner in which one combines the letters. Gikatilla develops this notion further, concluding that the Torah is read and interpreted in a different manner in each of the manifold worldsfor example, in the world of the *sepirot\**, the world of angels, and the material world of human beingsin accordance with the nature of the world and the power of comprehension of its inhabitants.383 Gikatilla writes:

The scroll [i.e., the Torah] is not vocalized and has neither cantillation-notes, nor [indication where] the verse ends; since the scroll of Torah includes all the sciences, the exo-teric and esoteric ones, [it] is interpreted in several ways, since man turns the verse up and down, and therefore our sages said: "Are not my words like as a fire? Saith the Lord" [Jer. 23.29][[. L]]ike the forms of the flame of fire that has neither a peculiar measure nor peculiar form, so the scroll of Torah has no peculiar form for [its] verses, but sometimes it [the verse] is interpreted so and sometimes it is interpreted otherwise, namely in the world of the angels it is read [as referring to] one issue and in the world of the spheres it is read [as referring to] another issue, and so in the thousands and thousands of worlds which are included in these three worlds, each one according to its capacity and comprehension, is his reading [i.e., interpretation] of the Torah.384

Later Kabbalistic Speculations

Levels of Manifestation of the Torah

Before concluding our discussion of kabbalistic conceptions of Torah, mention should be made of

< previous page

page\_210

next page >

several trends of speculation found in sixteenth- and seventeenth-century kabbalistic texts that further develop the notion that there are various levels of manifestation of the Torah corresponding to the levels of creation. According to these conceptions, the Torah is not only interpreted in a distinctive manner by the inhabitants of each world, it actually assumes different forms in each world. The basic structural elements of the Torah in all of its manifestations are the letters of the Hebrew alphabet, which combine in various ways to give rise to the various forms of the Torah.

Moses Cordovero, a leading sixteenth-century kabbalist of the Safed school, describes four levels of manifestation of the Torah, which are distinguished by the manner in which the letters combine and also by the degree of materialization of the letters. In its subtlest phase of manifestation, according to Cordovero, the Torah is composed of subtle letters that are different configurations of divine light. In the subsequent phase the letters progressively materialize and combine in various ways to form, first, names of God, then appellatives and predicates referring to the divine, and, finally, words formed from material letters that refer to earthly events and phenomena. Cordovero uses this progressive process of materialization to explain the state of the Torah prior to the fall, after the fall, and in the Messianic Age. 385

Cordovero's formulation of the four forms of the Torahsubtle letters, names of God, appellatives, and material wordsis developed in a somewhat different manner in writings from the school of Israel Sarug (ca. 1600 C.E.), a Lurianic kabbalist. In these texts each of the four forms of the Torah corresponds to one of the four worlds that are described by kabbalists from the sixteenth century onward as existing between the unmanifest 'Ên-Sôp and the gross material world: (1) 'asilut\*, the world of emanation, which is the abode of the ten sepirot\*; (2) berî'ah the world of creation, which is the abode of the throne, the Merkabah (throne-chariot), and the highest angels; (3) yesîrah, the world of formation, which is the main domain of the angels; and (4) 'asiyyah, the world of making or activation, which is the spiritual archetype of the material world.

These texts describe how the unmanifest ' $\hat{E}$ n-Sôp, in self-rapture, begins to move within itself, generating the movement of language and weaving a texture ( $malb\hat{u}$ ) of the twenty-two letters of the Hebrew alphabet in the substance of ' $\hat{E}$ n-Sôp itself. This constitutes the original Torah, in which the letters, in their original sequence, contain within themselves the seeds of all possibilities for further linguistic expression. In the next phase the Torah assumes

< previous page

page\_211

next page >

different forms corresponding to the four worlds. In the highest world, the world of 'asilut \*, the Torah manifests, as in the original texture, as a sequence of combinations of the Hebrew consonants. In the second world, the world of berî'ah, the Torah appears as a sequence of holy names of God, which are formed by certain further combinations of the linguistic elements found in the world of 'asilut\*. As it becomes increasingly more manifest, the Torah appears as a sequence of angelic names in the third world, the world of yesîrah. Finally, in the fourth world, the world of 'asiyyah, the Torah appears in its traditionally transmitted form.386 The particular configuration of letters in each form of the Torah is said to reflect the laws and structure of the corresponding world. Implicit in this conception is the notion that the Torah in all its manifestations constitutes a comprehensive blueprint for all levels of existence.

All these concrete and subtle forms of the Torah are in the final analysis modifications and elaborations of the one great Name of God, for in the kabbalistic perspective it is the Name of God that is the source of all language, the source of all letters, and hence the source of all possible combinations of letters that form names, words, and sentences. In this context certain kabbalists, in particular the Lurianic school, correlate the four letters of the Tetragram-matonYod-He-Waw-He\*with the four worlds 'asilut\*, berî'ah, yesîrah, and 'asiyyah, respectivelyand by implication with the four forms of the Torah in the four worlds. The four letters and the four worlds are in turn correlated with the four sepirot\*Hokmah\*, Bînah, Tip'eret\*, and Malkut\*, respectivelythat correspond to the principal stages of manifestation of the Torah discussed earlier. Our previous schema can thus be expanded to incorporate a number of new elements.

| Sepîrah                     | World Letter of<br>Name | Stage of<br>Manifestation of<br>Torah | Form of Torah           |
|-----------------------------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| Hokmah*                     | 'asilut* Yod*           | Primordial Torah                      | letters                 |
| Binah                       | <i>berî'ah</i> He       |                                       | names of God            |
| Tip'eret*                   | yesîrah Waw             | Written Torah                         | appellatives or angelic |
|                             |                         |                                       | names                   |
| Malkut*/Shekhinah'asiyyahHe |                         | Oral Torah                            | words with Shekhinah    |
|                             |                         |                                       | earthly referents       |

< previous page page\_212 next page >

Comparative Analysis 1 Veda and Torah in Creation

# Structural Affinities in Symbol Systems

From our analysis of the symbol systems associated with Veda and Torah we have seen that in certain strands of the brahmanical tradition and the rabbinic and kabbalistic traditions scripture is represented as a multideveled cosmic reality that is correlated with the different levels of the Word and the different levels of creation. Four types of formulations can be distinguished, in which Veda and Torah, respectively, are variously represented as (1) the totality of the Word, which is the essence of the ultirmate reality; (2) knowledge, which is an aspect of the creator principle; (3) divine language, which constitutes the archetypal blueprint of creation; and (4) a concrete corpus of oral and/or written texts.

While the seminal expressions of these conceptions are found in Vedic and rabbimic texts, the most extensive discussions are found in post-Vedic and kabbalistic texts, which reformulate and elaborate the seed speculations contained in the earlier texts, embedding them in complex cosmologies. It is in these later texts that we find the most significant parallels among representations of Veda and Torah.

### (1) Scripture as the Word: The Essence of the Ultimate Reality

Veda and Torah are represented in certain strands of their respective traditions as the Word in its totality, which is the essence of the ultimate reality, particularly in its manifest form in relation to creation. The Veda is at times described in Vedic and post-Vedic mythology as the Word, *brahman*, which is the essence of Brahman and is particularly associated with the *saguna* dimension of Brahman that expresses itself in creation. In this context the Veda is identified in certain post-Vedic texts with Sabdabrahman Brahman embodied in the Word. The Torah is similarly identified with the Word (*dabar* \*) of God or Name (*em*) of God, an identification that is generally assumed but not expanded upon in rabbinic texts. The Torah as the Word of God or Name of God is described in certain kabbalistic texts as the total manifestation of God's essence that is revealed in and through creation and is at times directly identified with God himself.

< previous page page\_213 next page >

Veda and Torah are represented as participating in the ultimate reality not only as its inner essence but also as its form. The body of Brahman is described in certain Vedic and post-Vedic texts as constituted by the Vedic *mantras*, and in particular by the forty-eight *varna*-sounds of Sanskrit that compose the *mantras*. Similarly, certain kabbalists maintain that the mystical body of God is constituted by the letters of his Name (= Torah), while others claim that the very substance of the Godhead is woven with the twenty-two letters of the Hebrew alphabet that compose the Torah.

# (2) Scripture as Knowledge: The Creator Principle

Veda and Torah are not only identified, respectively, with the essence of the ultimate reality, but are associated more specifically with that aspect of the divine which is responsible for bringing forth the phenomenal world. On this level, each is represented as the undifferentiated totoality of knowledge or wisdom that serves as the immediate source of creation. The Veda is at times identified with the creator Prajapati or Brahma, the demiurge principle, who is extolled as the embodiment of knowledge and Veda incarnate. The Torah is personified in certain rabbinic texts as Hokmah \*, primordial wisdom, which serves as God's architect or co-worker in creation. In kabbalistic texts the Torah as Hokmah\* is hypostatized as the Father, who functions as the demiurge principle in the sepirotic\* pleroma.

## (3) Scripture as Divine Language: The Blueprint of Creation

Veda and Torah are each at times depicted as the subtle plan or blueprint of creation, its constituent sounds or letters constituting the primordial elements of the divine language from which the realm of forms is structured. On this level the Word has differentiated from its original state of unity; the one Word has given rise to words. On the most subtle level these words are the "ideas" of all the forms of creation conceived in the mind of the creator as the ideal plan of the universe. These ideas are then uttered by the creator as vocalized words, which are then precipitated to form the multiplicity of phenomena. The Vedic mantras are represented in certain Vedic and post-Vedic accounts as the primordial utterances through which the creator brings forth the universe. In post-Vedic texts this notion is articulated in the image of the Vedas as the archetypal plan that the creator recites in order to manifest the names, forms, and functions of all beings. In the parallel conception found in certain rabbinic and kabbalistic texts, the divine architect consults his blueprint, the Torah, "looking into," contemplating, and/or uttering its words in order to bring forth the phenomenal world.

This subtle blueprint, Veda or Torah, is at times represented as

< previous page page\_214 next page >

multidimensional, its various forms reflecting the laws and structure of the various levels of creation. While the Vedic *mantras* together are considered to constitute the blueprint of creation in its entirety, the Rg-, Yajur-, and Sama-Vedas are each correlated more specifically with the three worldsearth, midregions, and heavenand with their presiding deitiesAgni, Vayu, and Surya/Adityaand thus represent the plan for that particular level of creation. Similarly, the conception of Torah as the blueprint of creation is extended by certain kabbalists to include the notion that there are different forms of the Torah corresponding to each of the four worlds'asilut \*, berî'ah, yesîrah, and 'asiyyahand to the four sepirot\* that are associated with each of these worldsHokmah\*, Bînah, Tip'eret\*, and Malkut\*. Each of these forms of the Torah is held to constitute a plan of the corresponding world.

Another significant parallel concerns the conception of an all-encompassing sound or Name that is identified with Veda or Torah and that is the basis of all creation and the source of all language. In certain Vedic and post-Vedic texts the syllable Om is said to represent the sound embodiment of Brahman and in this sense corresponds to the Veda as Sabdabrahman. Moreover, the three constituent sounds of Om are correlated with the three Vedas and the corresponding three worlds together with their presiding deities. In certain kabbalistic schools the Tetragrammaton, YHWH, is identified with the Torah as the one great Name of God. The four letters of the Tetragrammaton are correlated with the four forms of the Torah and the four worlds together with their corresponding *sepirot\**. Understood from this perspective, the Veda as Sabdabrahman and the Torah as the Name of God represent the most fundamental and encompassing level of scripture, incorporating all other levels and containing the potentiality of all linguistic expression.

# (4) Scripture as Concrete Text

The primordial Word that serves as the source and blueprint of creation is represented as becoming instsntiated on earth in a finite corpus of texts. Revered by their respective traditions as the concrete embodiment of the Word, these texts have been meticulously preserved and passed down from generation to generation either through oral transmission, in the case of the Vedic Samhitas, or in the form of a written text together with an oral tradition of interpretation, in the case of the Torah.

Levels of the Word

All four of these aspects of Veda and Torah can be correlated with different levels of the Word. As we have seen,

< previous page page\_215 next page >

this Word cannot be delimited to either the written word or the spoken word in the sense of a circumscribed text. The conception of scripture as written text or oral text applies only to the fourth level of scripture described above, which is the mundane dimension of scripture. The Word as embodied in Veda and Torah is also represented as having a supramundane dimension, in which the two aspects of the Wordknowledge and speechboth find expression. On the subtlest level, scripture is the Word in its undifferentiated totalityVeda as *brahman*/Sabdabrahman, Torah as the Word of God or Name of God. On the second level, the knowledge dimension of the Word manifests as the immediate source of creationVeda as Prajapati or Brahma, Torah as Hokmah \*. On the third level, the speech dimension of the Word is activated, and the totality of knowledge finds expression in the individualized impulses of divine language from which the realm of forms is manifestedVeda or Torah as the blueprint of creation.

These different levels of the Word are also at times represented as different levels of embodiment, in which the Word becomes progressively instantiated in the divine body, in the cosmos-bodyincluding its microcosmic replica in the human bodyand in a concrete "corpus" of mundane texts. Moreover, the social "body" of the communities that preserve Veda and Torahthe Aryans and the Jewsis represented as a further extension of the Word embodied in scripture. Thus, the Veda, which constitutes and reflects the body of Brahman, the body of the creator principle, and the body of the macrocosm-microcosm, is also manifested in the structure of the brahmanical social order, the *varna* system. Similarly, the Torah, which constitutes and reflects the body of the divine anthropos (in kabbalistic texts), the cosmos, and the human body, is also instantiated in the moral and social order of the people of Israel.1

# Stages of Manifestation

These various levels of scripture are represented in certain strands of the traditions as progressive stages of manifestation through which the Word unfolds in creation. In this context, significant structural affinities can be discerned in brahmanical and kabbalistic descriptions of the various stages of manifestation in the cosmogonic process. Creation is represented in these accounts as involving a two-stage processone unmanifest and undifferentiated, the other manifest and differentiated which the male and female principles both participate.

(1) In the first stage, with the emergence of the desire to create, the male principle, who is identified with knowledge, implants his

< previous page page\_216 next page >

seed in the womb of the female principle, who is generally identified with speech. That speech with which knowledge unites in this stage is still the unexpressed, transcendent level of speech. The female principle conceives and her womb expands in preparation for infusion with the life principle. Brahmanical cosmogonies describe how the male principle, the embodiment of knowledge, implants his seed in the womb of the female principle, who is at times identified with Vac, speech. The seed is brought to fruition in a cosmic egg, which is still lifeless at this point. Similarly, the Zohar's account of creation describes how Hokmah \*, wisdom, sows his seed in the "house" that he has built, Bînah, the Great Voice. The house, which is still uninhabited, conceives and expands in preparation for habitation.

(2) In the second stage the male principle enters the womb of the impregnated female, making it his abode, and is born from it as a child, who represents the second phase of manifestation of the male principle. The child emerges from the womb of the female and speaks. This speech, which is the second phase of the female principle, is the expressed, vocalized level of speech through which the three worlds and all animate and inanimate beings are projected into concrete manifestation. In brahmanical cosmogonies the male principle enters the egg and infuses it with life, making the egg his abode. His second manifestation is then born from the egg and proclaims through speech (= second phase of Vac) the primordial utterances from which the three worldearth, midregions, and heavenand all beings are manifested. In the Zohar's account, Hokmah\* encloses himself in the house that he has built, transforming it into an "inhabited house." From this inhabited house, Bînah, is born the lower Hokmah\*, Tip'eret\*, who utters in vocalized speech (= Malkut\*, the lower Mother) a sequence of commands from which the earth, firmament, and heaven and all phenomena are brought into being.

Corresponding to this two-stage process of creation, in which the male and female principles, knowledge and speech, both participate, are two phases of scripture. (1) In the first stage scripture emerges as the undifferentiated totality of knowledge that is identified with the male principle. This stage encompasses the first two levels of scripture outlined above: scripture as the essence of the ultimate reality, and scripture as the creator principle. (2) In the second stage the wholeness of scripture/knowledge differentiates into individualized impulses of knowledge contained in the expressions of the divine language, which constitute the words that the male principle speaks when his second manifestation is born. The child speaks, and

< previous page

page\_217

next page >

what he speaks are the words of scripture. These subtle impulses of divine language are then precipitated to form concrete phenomena. This stage corresponds to the third level of scripture as the blueprint of creation. The various stages through which the Word unfolds in creation, as described in certain brahmanical texts and in the Zohar, are schematized in the figure on page 219.

## Divergences in Conceptions of Language

While we thus find significant structural affinities among the symbol systems associated with Veda and Torah, especially as expressed in the later strata of the traditions, there are also significant differences among these formulations, which are linked to three fundamental points of divergence in the traditions' conceptions of language. (1) The brahmanical tradition gives precedence to the oral channel of language, while the rabbinic and kabbalistic traditions give primary emphasis to the written register. (2) This divergence has its corollary in a corresponding divergence in modes of perception, in which brahmanical conceptions of language and text give priority to the auditory channel, while rabbinic and kab-balistic conceptions tend to emphasize the visual channel. (3) The brahmanical tradition assigns primary importance to the phonic dimension of the word, and the rabbinic and kabbalistic traditions to the cognitive dimension. These differences become apparent when we examine more closely the language and imagery that are used to represent Veda and Torah, respectively, as the blueprint of creation. We will begin by comparing the ways in which the blueprint is depicted in passages, cited earlier, from two of the latest strata of the traditions: the Bhagavata Purana a and the Zohar.

The Bhagavata Purana describes how the creator Brahma brings forth the phenomenal world through reciting the words of the Vedic *mantras*.

While he was contemplating, "How shall I bring forth the aggregate worlds as before?" the Vedas issued from the four mouths of the creator.... From his eastern and other mouths he brought forth in succession the Vedas known as Rg, Yajur, Sama, and Atharva.... 2

From the speech utterances of the creator, from his recitation of the Vedic words, the names, forms, and functions of all beings are spontaneously manifested.

< previous page page\_218 next page >

#### UNFOLDMENT OF THE WORD IN CREATION

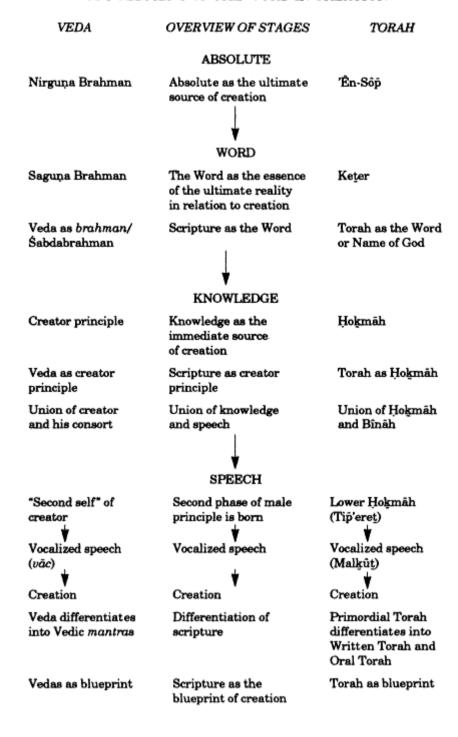

< previous page page\_219 next page >

The Zohar describes how God brings forth heaven and earth and all phenomena through "looking into," in the sense of "contemplating through seeing," the words of the Torah.

When the Holy One resolved to create the world, He guided Himself by the Torah as by a plan.... He looked into the Torah, into its every creative word, and fashioned the world correspondingly.... God looked at His plan in this way. It is written in the Torah: "In the beginning God created the heavens and the earth"; He looked at this expression and created heaven and earth. In the Torah it is written: "Let there be light"; He looked at these words and created light; and in this manner was the whole world created. 3

In both the Bhagavata Purana and the Zohar the creator is described as using the words of Veda or Torah in order to bring forth the manifold forms of the universe. However, in the Bhagavata Purana the primary emphasis is on the creator speaking the words of the Vedic *mantras*, which emerge from his mouths as recited sounds. In the Zohar, on the other hand, the emphasis is on the creator contemplating, through an act of mental and visual cognition, the words of Torah, which is represented as the supernal counterpart of the written text preserved on earth.

Are these differences in emphasis systemically significant? Having abstracted out these images, we need to re-embed them in their larger textual and cultural matrices in order to interpret the meaning and significance of the differences they bring to light. What we discover is that the differences in the Bhagavata Purana's and Zohar's uses of the blueprint analogy are indeed systemically significant, in that they are consonant with the larger symbol systems reflected in their respective textual traditions as well as in the matrix of practices associated with the Vedic Samhitas and the Sefer Torah. With respect to the textual evidence that corroborates these findings, brief mention should be made of a few salient points.

### Brahmanical Texts

In the Bhagavata Purana's portrayal, the Vedic *mantras* issue forth through the speech of the creator Brahma and manifest the realm of forms. The *oral* expression of the divine language is emphasized in this image, which carries with it an implicit emphasis on the *phonic* dimension of the Vedic words apprehended through the *auditory* channel. These emphases are consonant with representations of the Vedas found in other brah-manical texts.

< previous page

page\_220

next page >

(1) The image of the Vedic *mantras* as the archetypal blueprint of creation is generally associated with the speech of the creator. While the creator is at times described as seeing as well as uttering the *mantras*, he is generally depicted in Vedic and post-Vedic cosmogonies as bringing forth creation through a series of speech-acts, rather than through an act of visual or mental cognition. With the exception of Samkara's conception of the creator manifesting the Vedic words in his mind, 4 there is little emphasis in brahmanical texts on the creator contemplating the words of the Vedas; he simply utters the Vedic words and the corresponding forms appear.

- (2) The Vedic *mantras* as the cosmic blueprint are composed of the subtle impulses of the divine speech, which are generally identified with the forty-eight *varnas* or *aksaras* of Sanskrit. These *varnas* are phones, the fundamental units of speech, and not letters, the fundamental units of script. Vedic and post-Vedic myths contain numerous speculations on the sound structure of the *varnas* without reference to their concrete embodiment in script.
- (3) The Sanskrit *varnas/aksaras* are represented in Vedic and post-Vedic mythology as the primordial sounds that are the structural elements of creation. The *varnas*; combine in various configurations to form the words of the Vedic *mantras* from which concrete phenomena are structured.
- (4) The Vedic *mantras* are designated as *sruti*, "that which was heard" by the Vedic *rsis* at the beginning of creation as primordial rhythms reverberating forth from the Transcendent. Although the phenomenology of Vedic cognition, as will be discussed in chapter 3, is described in Vedic and post-Vedic texts in terms of beth hearing and seeinghence the designation *rsis*, "seers"the *rsis* are celebrated primarily for their role in preserving what they heard and saw through their speech. They "recorded" the Vedic *mantras* through their speech, thereby initiating a tradition of oral transmission through which the *mantras* would be passed down to subsequent generations.

Rabbinic and Kabbalistic Texts

The Zoha's image of the Torah as the plan of creation emphasizes God contemplating through sight the words of the written text. The *written* form of the text is emphasized, in which the words of the Torah are inscribed in visible characters that God sees. The words of Torah are apprehended through the *cognitive* act of contemplation, which simultaneously involves a *visual* component. These emphases resonate with representations of the Torah found in rabbinic texts as well as in other kabbalistic texts.

< previous page page\_221 next page >

(1) In rabbinic portrayals of the Torah as the plan of creation we find two different images that correspond to the Zohar's portrayal: Torah as the plan that God "looked into" in order to create the world, or Torah as the mental plan of creation contemplated in the mind of God. The written and cognitive dimensions of the words of the Torah take precedence over their phonic dimension in these images.

- (2) The Torah that constitutes the blueprint of creation is composed of the twenty-two letters ('otiyyot \*) of the Hebrew alphabet that are the fundamental elements of the divine language. In contrast to the brahmanical emphasis on the sound units of Sanskrit, rabbinic and kabbalistic speculations tend to emphasize the script units of Hebrew, focusing in particular on the shape and semantic significance of the letters and their cosmic role in creation, with relatively little emphasis on their sound value. In certain kabbalistic texts the material letters of the Hebrew script are described as gross manifestations of the subtle letters that exist in the upper worlds. These subtle letters are generally depicted as configurations of divine light, with the emphasis again on their visible shape rather than on their sound. The mundane form of the Sefer Torah inscribed on parchment is said to mirror the supramundane form of the supernal Torah, which is inscribed in light. Such kabbalistic notions cosmologize earlier rabbinic traditions in which the Torah as the Word of God is associated with images of light and fire.
- (3) The twenty-two Hebrew consonants that compose the Torah are represented in certain rabbinic and kabbalistic texts as the basic structural elements that underlie and give rise to the manifold forms of creation. The kabbalists in particular elaborate on this notion, describing how the upper and lower worlds are created through different permutations and combinations of the letters of the Torah.
- (4) The primordial Torah is represented as becoming embodied on earth in the form of a concrete written text at the time of the revelation at Mount Sinai. The phenomenology of revelation, as will be discussed in chapter 4, is described in both rabbinic texts and the Zohar as a synesthetic experience that simultaneously engaged the people of Israel's faculties of sight and hearing, with more emphasis generally given to the visionary aspects of the experience. According to one rabbinic tradition, the people of Israel not only heard the voice of God proclaiming the Ten Commandments, they *saw* his voice blazing forth in words of fire.5 The Zohar extends this notion further, describing how the people of Israel saw the voices of

< previous page

page\_222

next page >

God carved out upon the darkness as configurations of divine light that illumined the hidden mysteries of creation. 6 Moses is depicted as the supreme prophet, designated to be the scribe of God, who recorded what he saw and heard in the form of a written text, the Sefer Torah.

This brief survey of the textual evidence would appear to corroborate our initial observation concerning the three major points of divergence between the conceptions of language that underlie the symbol systems associated with Veda and Torah, respectively: (1) oral vs. written channels of language, (2) auditory vs. visual modes of perception, and (3) phonic vs. cognitive dimensions of the word. In Part 2 we will examine in more detail how these differences are reflected in the phenomenology of cognition of Veda and revelation of Torah. Finally, in Part 3, we will consider the extent to which these points of divergence are evident in the practices involved in the transmission, study, and appropriation of the Vedic Samhitas and the Sefer Torah.

< previous page

page\_223

next page >

intentionally left blank

PART 2 FROM WORD TO TEXT

< previous page page\_225 next page >

intentionally left blank

Chapter 3 Veda and Cognition

Formerly, in the Brahma-kalpa, in the assembly of exalted brahmarsis uncertainty arose concerning the production of the worlds. These brahmins remained absorbed in meditation (dhyana) and established in silence, immovable, having given up eating, and drinking only air, for a hundred years of the gods. Speech (vani), consisting of brahman (brahma-mayi), 1 reached the ears of them all. The divine Sarasvati sprang forth from the firmament.

Mbh. XII.176.6-8

In examining the status and role of Veda in creation in chapter 1, we focused primarily on four types of symbolic complexes, in which the Veda is variously represented as (1) the Word, *brahman* or Sabdabrahman, which is the essence of the ultimate reality, Brahman; (2) the totality of knowledge, which is embodied in the creator principle; (3) the blueprint containing the impulses of divine speech through which the phenomenal creation is brought forth; and (4) a concrete corpus of *mantra* collections or Samhitas recited as part of the Vedic sacrifices. Brahmanical texts are also concerned to delineate the process through which the primordial Word and its differentiated expressions in divine speech came to be instantiated on earth in the textual corpus of Vedic *mantras*. The *rsis* are represented as the crucial link in this process, for it is they who are said to have originally "seen" and "heard" the impulses of divine speech emanating from the Transcendent and who subsequently uttered forth on the gross level of speech that which they cognized on the subtle level. In this way, *sruti*, "that which was heard" by the *rsis*, was "recorded" through the vehicle of their speech and assumed a concrete form on earth as the recited texts of the *mantras*.

< previous page page\_227 next page >

The *rsis*, according to this traditional brahmanical conception, are the "seers" of the Vedic *mantras*, not their composers. A *rsi*, according to a well-known epithet, is *satya-darsin*, "one who sees the truth," and the truth that he sees is the eternal knowledge of the Veda, which is represented as the transcendent record of the structures of reality. The title *rsi* is explained with reference to his faculty of "seeing" in the Nirukta (ca. 500 B.C.E.), the commentary by Yaska on the Nighantus or lists of Vedic words: "*rsi* is from seeing (*rsir darsanat*), for he saw the hymns (*stoman dadarsa*)." 2 It is on the basis of such views that Yaska maintains that the Vedas are *apauruseyatva*, not created by any personal agent. Elsewhere Yaska uses the expression *saksat-krta* ("placed clearly before the eyes") to describe the nature of the *rsis*' cognitions.

The *rsis* had a clear cognition (*saksat-krta*) of *dharma*. They handed down the *mantras* by [oral] instruction to later generations, who did not have a clear cognition of *dharma*. These later generations, declining in their ability to give instruction, compiled this work, the Veda, and the Vedangas to facilitate the comprehension of the details.3

This statement by Yaska emphasizes that the ancient *rsis* had a special ability to cognize the Vedic *mantras* that was not shared by later generations. Moreover, Yaska implies that the compilation of the *mantras* into the four Samhitas, or collections, was not undertaken by the original *rsis* but rather by later generations in order to facilitate understanding of the Vedas. A similar conception is found in the Mahabharata and Puranas, which credit Veda-Vyasa with the compilation of the Samhitas, as will be discussed below.4

The special role of the *rsis* as the original seers and transmitters of the Vedic *mantras* is assumed by both Vedic and post-Vedic texts in their discussions of the origin, nature, and status of the Veda. However, the texts generally do not elaborate on the mechanisms of the *rsis*' cognitions. It is only in the Rg-Veda Samhita that we find numerous referencesalbeit ellipticalto the process of cognition as described by the *rsis* themselves. Our analysis will thus focus primarily on the conceptions of Vedic cognition presented in the Rg-Veda followed by a brief consideration of speculations in later Vedic and post-Vedic mythology concerning the nature of the *rsis* and their cognitions.

< previous page

page\_228

next page >

# Veda and Cognition in Vedic Texts

## Rg-Veda Samhita

Each of the 1,028 hymns of the ten Mandalas (books) of the Rg-Veda Samhita is ascribed to a particular *rsi* or group of *rsi*s. The names of the *rsi*s who cognized the hymns are given partly in the Brahmanas as and partly in the Rg-Veda Anukramani, an index that lists not only the names of the *rsi*s but also the deities and meters of each hymn. Mandalas VII to VII are called the "Family Books" in that the hymns of each of these books are held to have been cognized by a particular *rsi* and/or members of his family: Grtsamada (II), Visvamitra (III), Vamadeva (IV), Atri (v), Bharadvaja (VI), and Vasistha (VII). Most of the hymns of Mandala VIII are attributed to the family of Kanva, while the hymns of Mandalas I, IX, and X are ascribed to a number of different *rsi*s

The *rsis* of the Rg-Veda frequently refer to themselves and their ancestors as the seers of the hymns. Interspersed throughout the hymns are references to the various mechanisms through which the *rsis* cognized and uttered forth the hymns. 5 We will be concerned with three aspects of this process, as represented by the *rsis* themselves: (1) the nature of the *rsis*, who are portrayed as semidivine sages with access to transcendent knowledge; (2) the synesthetic nature of cognition, in which the *rsis* are described as apprehending suprasensible phenomena through both "seeing" and "hearing"; and (3) the reciprocal dynamics of cognition, which is represented as a cyclical process in which the gods and the *rsis* both assume a central role. With respect to the second point, Gonda, in his discussions of the *rsis* and their cognitions, has focused in particular on the visual dimensions of the process.6 However, as we shall see, the oral-aural dimensions of Vedic cognition are also emphasized by the *rsis*.

# Nature of the Rsis

The *rsis* of the Rg-Veda make reference to former seers "born of old," "our ancient fathers," as well as to contemporary *rsis*.7 All brahmins, up to the present day, trace their line of descent to one of the ancient *rsis* of the Rg-Veda, after whom the brahmanical *gotras* (exogamous clans) are named. Later texts generally speak of seven or eight primeval *gotras*, which descend from the *rsis* Gautama, Bharadvaja, Visvamitra, Vasistha, Kasyapa Atri, Bhrgu, and Agastya. Gautama, Bharadvaja, Visvamitra,

< previous page page\_229 next page >

Vasistha, Kasyapa, and Atri are also celebrated, along with Jamadagni, as the "seven *rsis*" (*sapta rsis*), who are mentioned four times in the Rg-Veda 8 but are not enumerated until the Satapatha Brahmana.9

The *rsis* of the Rg-Veda use a number of appellations besides *rsi* to refer to the ancient seers as well as to their own contemporaries. Two frequently used designations are *vipra* and *kavi*. From his analysis of the term *vipra*, which derives from the root *vip* or *vep*, "to tremble, shake, vibrate," Gonda concludes that the term "may originally have denoted a moved, inspired, ecstatic and 'enthusiast' seer as a bearer or pronouncer of the emotional and vibrating, metrical sacred words, a seer who converted his inspirations into powerful 'carmina." 10 A *vipra* is thus a seer whose awareness is vibrant with the reverberations of divine speech, to which he gives vocalized expression. The related term *vipascit* which conveys a meaning similar to that of *vipra*, is also sometimes used. One of the most frequently occurring appellations is *kavi*, which Gonda defines as "an inspired sage who possessing esoteric wisdom sees (things hidden from others) with his mental eye."11 The other designations for the *rsis* such as *medhavin* and *muni*, similarly point to the inspired wisdom and transcendent knowledge of the seers.

The *rsis* are represented in the Rg-Veda as semidivine sages who are in constant contact with the gods and who possess special knowledge and special power as the "seers of truth." A number of the ancient *rsis*, including the "seven *rsis*," are said to be divine,12 immortal,13 or descended from the gods. The Angirases are celebrated as the "sons of heaven" (*divas putrasah*)14 and the "sons of the gods" (*deva-putrah*).15 The Virupas, sons of Angiras\*, are said to have been born from Agni, from heaven.16 Visvamitra is described as "born of the gods (*deva-ja*)" and "impelled by the gods (*deva-juta*),"17 while Vasistha is said to be the son of Mitra and Varuna.18 The Bhrgus are celebrated as gods because of their special abilities.19

The *rsis* are also described throughout the Rg-Veda as the friends and companions of the gods, conversing with them about truths and assisting them in their creation and maintenance of the cosmic order.20 The gods and their activities are generally the principal focus of the *rsis*' hymns, which at times extol and praise particular deities while at other times invoking their aid.

The Synesthetics of Cognition

The process of Vedic cognition is represented in the Rg-Veda as a holistic experience that involves both "seeing" and "hearing." The *rsi*s are characterized as seers, but

< previous page

page\_230

next page >

what they see are the subtle reverberations of speech apprehended as inspired thoughts. A number of verbs are used in the Rg-Veda to denote the *rsis*' "seeing," including the roots *drs*, *caks*, and *ci*. On the basis of his analysis of these verb forms and their derivatives, Gonda concludes that such verbs are frequently used to refer to a "praeternormal and spiritual vision" of subtle phenomena and events that are beyond the range of ordinary sense perception. 21 I have adopted the term "cognition" to refer to the faculty through which the *rsis* gainedon the basis of both seeing and hearingdirect experiential knowledge of certain suprasensible phenomena.22

The *rsis* are described in the Rg-Veda as the masters of all knowledge, who not only know the gods intimately 23 but also the mysteries of creation.24 Through their cognition of the Vedic hymns, which are "full of truth (*rta*),"25 they have come to know everything in creation, gross and subtle, manifest and hidden, as clearly and vividly as one knows an object when one perceives it with ordinary sense perception. The *rsis*, as represented in the hymns, have direct access to those subtle levels of creation where the gods abide. Having gone "in their minds" to the heavenly abodes of the geds,26 having stationed their awareness on those celestial planes where the gods dwell, the *rsis* directly "see" with their mind's eye the deities riding in their chariots, seated on their heavenly thrones, or engaged in various types of activities.27

Verily, [Mitra and Varuna] we saw (root *drs*) your golden [forms] on your thrones with our visionary powers (*dhis*), with our mind (*manas*), with our own eyes (*aksis*), with the eyes of Soma.28

The seers are at times represented as cognizing with their "irmer eye" or "mind's eye" not only the gods themselves but also the mechanics through which the gods bring forth creation. Rg-Veda X.130 describes the gods weaving the primeval sacrifice of creation, in which they use the *samans* as shuttles. The *rsi* of the hymn says that he directly cognized this primordial sacrifice: "With mind (*manas*) as an eye (*caksas*) I observe (root *man*), seeing (root *drs*) those who first performed this sacrifice." Having cognized this divine model, this path of the ancients, the seven divine *rsis*, with *stomas* and meters, took up the reins like charioteers.29 In the Purusa-Sukta the *rsis* themselves are described as performing the primeval sacrifice of creation along with the gods.30

< previous page

page\_231

next page >

The *rsis* are said to have cognized not only the mechanics of creation through which the gods brought forth the universe, but also the process through which the gods themselves originated. The *rsi* of Rg-Veda X.72, which describes the origin of the gods, introduces his hymn by declaring, "Let us now proclaim with wonder the births of the gods so that one may see (root *drs*) them when the hymns are recited (root *sans* \*) in this later age."31 Through their faculty of cognition the *rsis* penetrate the deepest secrets and mysteries of creation and know the causes and origins of all things, including the connection between existence and nonexistence.32 The origin of heaven and earth, the number of suns, dawns, and waters there are in the universe these sages are expected to know the answers to all of the riddles of existence.33

The *rsis* sometimes describe their cognitionstheir "visions" (*dhi*, *dhiti*) and their 'inspired thoughts" (*manisa*, *mati*)as illumined with a supernal light.34 Having come to the light-filled regions of the gods, the *rsis* "discovered the hidden light and with true *mantras* generated the dawn."35 In Rg-Veda VIII.6.8 this hidden light is directly associated with the visions of the seer.

When the visions (*dhitis*) that are hidden glow (root suc + pra) spontaneously, the Kanvas [glow] with the stream of truth (rta).36

A number of verses suggest that the rsi gains access to the light of inspiration in his heart.37

While the language and imagery of visions and light emphasize the visual dimensions of the process of cognition, this process is at times represented as a synesthetic experience that simultaneously involves both seeing and hearing. Rg-Veda X.177.1-2 describes the "inspired thought" as speech that is illumined with light: the inspired sages see (root *drs*) with their heart (*hrd*), with their mind (*manas*), the bird who bears speech (*vac*), and they guard at the abode of *rta* this inspired thought (*manisa*) that is luminous and of the nature of heaven's light. The inspired thoughts of the *rsis*, as the subtle reverberations of speech, are described as vibrating (root *vip*), and thus the seers themselves are deemed *vipras*. Their cognitions pulsate with both sound and light. In Rg-Veda III.10.5 the deity Agni is described as bringing "the lights of vibrating inspirations (*vips*)." Agni is elsewhere invoked to unseal for the eulogist "the inspired thought (*manisa*) with the vibration (*vepas*)."38 The synesthetic nature of the *rsis* experience is also suggested in

< previous page

page\_232

next page >

Rg-Veda VI.9.6, in which the light of inspiration is apprehended by both the ears and eye of the *rsi*: "My ears (*karnas*) open, my eye (*caksus*) opens as this light dawns that is infused in my heart (*hrdaya*)." In Rg-Veda VIII.59.6 the "inspired thought (*manisa*), thought as realized in speech (*vaco mati*)," is described as "that which was heard (*sruta*)."

These visions and inspired thoughts take shape in the *rsi*'s heart and find vocalized expression through the speech of the *rsi* as recited hymns, which are described as sound-forms illumined with light: "clothed in beautiful white garments" 39 and "shining like the flame of fire,"40 the hymns expand when recited like heaven's light.41 The *rsi*s, irradiated with the light of their cognitions and "bearing light in the mouth,"42 are themselves said to be radiant like the sun.43

## The Dynamics of Cognition

In analyzing the *rsis*' descriptions of the dynamics of cognition we find that, on the one hand, the gods are represented as the inspirers of the hymns, while, on the other hand, the *rsis* themselves are said to generate the hymns. However, these two portrayals are not necessarily incommensurate with one another, for the process through which the hymns emerge is represented as a cyclical process in which the gods and *rsis* both have a central role:44 the gods mediate the process of cognition through stimulating the visions and inspirations of the *rsis*; these divinely inspired cognitions then take shape in the hearts of the *rsis*, who give them vocalized expression in recited hymns, which in turn nourish and magnify the gods.

# (1) Divine Inspiration of the Rsis Cognitions

The ultimate source of the Vedic hymns, as described by the *rsi*s themselves, is the Imperishable (*aksara*), which is the abode of the gods. Rg-Veda 1.164.39 proclaims,

The rcs exist in the Imperishable (aksara), beyond space (vyoman), where all the gods abide.

The *rc*s exist in that transcendent, imperishable realm which is beyond space, beyond the finest level of objective material existence, where the gods abide. It is in the light-filled realm of the gods that the *rc*s are said to be cognized, and thus the gods themselves are repeatedly represented by the *rsi*s as the inspirers of their cognitions.

Throughout the Rg-Veda the rsis celebrate their cognitions and hymns as divine (devi, daivya) and god-given (devatta).45 The

< previous page

page\_233

next page >

hymns are said to have been "generated" (root *jan*) by the gods and hence are termed *deva-krta*, "made by the gods." 46 Moreover, the gods are said to have made their abode in the hymns.47 In unfolding the hymns to the *rsis*' awareness, the gods also reveal to the *rsis* the knowledge of the mysteries of creation contained in the hymns.48 Certain deities are particularly praised and invoked by the *rsis* as the givers of vision (*dhi*, *dhiti*) and inspiration (*manisa*) and the generators of hymns. Agni,49 Soma,50 and Indra51 are celebrated as the preeminent promoters of the *rsis*' cognitions and are themselves called *rsis* and *kavis*.52 Agni and Soma are called *rsi-krt*, "makers of *rsis*,"53 for as the inspirers of cognitions they enable the sages to become seers who see the true nature of things.

O Agni, powerful in nature, when praised unseal for the eulogist the cave, the inspired thought (*manisa*) with the vibration (*vepas*). Give us, O resplendent one, who are very glorious, that mighty thought (*manman*) which, along with all the gods, you love.

From you, O Agni, are generated the qualities of the *kavis*, from you inspired thoughts (*manisas*), from you effectual recitations (*ukthas*). From you comes wealth adorned by heroic sons to the devout mortal who possesses true vision (*dhi*).54

Vac, the goddess of speech, is also celebrated by the *rsis* as the promoter of their cognitions, for it is Vac who has "entered into the *rsis*" and revealed her hidden nature to them, bestowing upon them the power of *brahman* and making them *rsis* and sages.55 Vac, skilled in speech (*vaco-vid*), utters her voice aloud and approaches with hymns through which the *rsis* give vocalized expression to their cognitions.56 Sarasvati who is identified with Vac in later Vedic texts, is similarly celebrated as the inspirer of the *rsis*' cognitions, illuminating their visions and furthering their hymns.57 Among the other deities who are said to be givers of vision and promoters of hymns are Varuna,58 the Maruts,59 Brhaspati,60 the Asvins,61 Vayu,62 Savitr,63 and Pusan.64

(2) Expression of the Hymns through the Rsis' Speech

In addition to those passages in the Rg-Veda that describe the *rsis*' cognitions as inspired by the gods, there are numerous passages that depict the *rsis* themselves as "generating" (root *jan*),65 "fashioning" (root *taks*),66 or "making" (root *kr*)67 the hymns. The

< previous page page\_234 next page >

two types of passages present two different phases in the process of cognition: in the first phase the god(s) stimulates the vision or inspiration of the *rsi*, and in the second phase the *rsi* gives shape to the vision through articulating it in a recited hymn. This two-phase process of cognition has been emphasized by Gonda.

A close examination of all the Rgvedic texts exhibiting the term [dhih] under discussion... show that the mere "revelation" of a "vision" did not suffice. The supranormal sight, the privilege of a temporary initiation into the divine secrets was necessary; it was however only the initial stage of a process. It was left to the seer to foster, develop, cultivate the dhih which he acquired, which had been given to him or which had come to him. He had to "translate" it into audible and intelligible words.... 68

The verb *taks* is of particular significance in this regard. *Taks* means "to fashion, give form to, cut" in the sense that a carpenter (*taksaka*) fashions a form out of wood. The carpenter does not create the wood; he simply gives shape to a material that already exists. In the same way, the *rsi*, in saying that he "fashions" the hymn, does not claim that he is "creating" it but rather that he is giving shape to the hymn out of the "substance" of his divinely inspired cognition. A number of passages compare the *rsi*'s fashioning of a hymn to an inspired (*dhira*) artisan's fashioning of a chariot.69 Having fashioned the hymn out of his cognition, the *rsi* sends the hymn forth through the agency of his own speech, like an artisan sending forth his newly fashioned chariot.70

The *rsi*s sometimes speak of the process of fashioning or generating the hymn as taking place in the "heart" (*hrd, hrdaya*), which is traditionally understood in Vedic and later Indian thought to be the seat of consciousness.71 As Gonda has shown on the basis of his analysis of relevant verses in the Rg-Veda, the heart is "the place where inspiration is received and from which sacred speech originates."72 The heart, the innermost core of consciousness, is the abode of the gods within the human microcosm; it is the meeting-place between gods and human beings. Through their practice of *tapas*73 the *rsi*s transcend and establish their awareness within the heart, where they cognize the light-filled regions of the gods and penetrate into the mysteries of creation. It is within the heart that the *rsi*s receive their divinely inspired visions and fashion them into well-spoken words that are uttered forth in recited hymns.74

< previous page

page\_235

next page >

To him let us proclaim (root vac) this hymn (mantra) well-fashioned from the heart (hrd). 75

The heart, as the seat of consciousness, is also the seat of *manas*, the organ of thinking, feeling, and willing.76 Several passages describe the hymns as being fashioned with both heart and mind.

They polish (root mrj) their visions (dhis) for Indra, the ancient lord, with heart (hrd), mind (manas), and inspired thought (manisa)77

Other passages describe the hymns as emerging from the rsi's manas, with no explicit mention of the heart.78

The process of Vedic cognition, as represented by the *rsi*s themselves, is thus a process in which the *rsi* directly cognizes the subtle reverberations of speech contained in the Vedic *mantras* as arising within his own heart, as the impulses of his own consciousness. The *rsi* cognizes these reverberations as inspired thoughts (*manisa*, *mati*), to which he then gives vocalized expression through the agency of his own speech in the form of recited hymns.

I offer to Agni, the son of power, a new and more powerful inspired hymn (*dhiti*), thought as realized in speech (*vaco mati*).79

The hymns are described as well-spoken words that are uttered from the heart by the *rsis*, who are "skilled in speech" (*vaco-vid*).80

The process of Vedic cognition is thus represented as a process of following the "track of Vac."81 From its hidden source in the heart of the *rsi*82 speech first manifests as inspired thoughts cognized by the *rsi* as impulses rising up within his own consciousness. These thoughts, which are subtle impulses of speech, then find audible expression on the gross level of creation through the voice of the *rsi*, who utters them forth as articulated words. The inspired thoughts are thus brought to fruition in recited hymns through the vocalized speech of the *rsi*s.

O Indra and Varuna, when you gave in the beginning to the *rsis* inspired thought (*manisa*), thought as realized in speech (*vaco mati*), that which was heard (*sruta*), I saw (root *drs*) by means of *tapas* those places to which the

< previous page

page\_236

next page >

inspired sages (dhiras), performing sacrifice, sent (root srj) them forth. 83

As in the above verse, the hymns are at times described as being "sent forth" (root *srj* 84 or root *r*85) through the speech of the *rsis*. Several similes are used to describe this process. The *rsi* sends forth his hymn like an artisan sending forth his chariot,86 like a ship being launched on the sea,87 like an archer discharging his arrow,88 like the wind driving forth the clouds.89 The hymns are ultimately sent forth to the gods, and thus a number of passages speak of the hymns as approaching the gods or being brought to them as an offering.90

The cycle thus completes itself. The *rsi* cognizes the inspired thoughts, the subtle impulses of speech, on that subtlest level of existence which is the abode of all the gods and gives them vocalized expression through the agency of his own speech. The hymn is sent forth through the *rsi*'s speech and returns to its source, where the gods reside.

Put on your divine vision (dhi); send forth your speech (vac) to the gods.91

The process of Vedic cognition is thus represented as involving a cyclical movement from the subtle to the gross and back to the subtle. The hymn emerges from the celestial regions of the gods, bestowing the blessings of cognition upon the *rsi*, and then the *rsi* through his speech causes the hymn to return to the gods, in turn nourishing, invigorating, and magnifying the deities.92 The hymn flows through the agency of speech from the heart of the *rsi* to the heart of the gods,93 and the cycle is complete.

#### **Brahmanas**

The Brahmanas, like the Rg-Veda, describe the cognitions of the *rsis* as involving a twofold movement: first, the act of "seeing" (root *drs*), by means of which the *rsi* attains a praeternormal cognition; and second, the act of speaking, by means of which the *rsi* gives vocalized expression to his cognition in the form of recited *mantras*. The auditory dimension of the process of cognition is implicit even in the initial act of seeing, for what the *rsis* see, as represented in the Brahmanas are certain hymns (*rcs*) and chants (*samans*). The Brahmanas do not elaborate on the mechanisms

< previous page page\_237 next page >

involved in the process but simply refer to specific *rsis* who saw and uttered particular *mantras*. They give little attention to the nature and mechanics of the phenomenon of cognition in and of itself. Rather, in accordance with their sacrificial perspective, the Brahmanas are primarily concerned with connecting the *rsis*' cognitions to the purpose and meaning of the *mantras* in the context of the sacrificial rites.

The sacrificial concerns of the Brahmanas are evident in their discussions of the archetypal *rsi*, the creator Prajapati, who is the divine prototype of the human *rsis*. Prajapati, as discussed in chapter 1, is portrayed as "seeing" (root *drs*) particular *rcs* and *samans* 94 as well as the sacrificial rituals in which the *mantras* are used.95 Having seen a particular *rc* or *saman*, Prajapati then recites or praises (root *stu*) with it. The Brahmanas emphasize the practical consequences of this double movement of seeing and recitation of the *mantras*, which Prajapati uses to accomplish some specific purpose: in the initial act of creation, to bring forth beings, and in subsequent acts, to order and complete his creation through subduing his rebellious creatures and bringing forth rain and food to nourish them, and so on. Similarly, having seen a particular sacrificial ritual, he performs it in order to produce beings and accomplish other ends. The purpose for which the primordial *rsi* Prajapati originally used particular Vedic *mantras* or sacrifices is generally linked to an explanation of the purpose for which the *mantras* or sacrifices subsequently may be used by "him who knows thus:for example, to obtain and subdue cattle, to bring rain, and so on.96 Other gods besides Prajapati are also at times represented as "seeing" (root *drs*) certain Vedic *mantras* or sacrificial rites and as subsequently reciting the *mantras* or performing the rites in order to attain particular ends.97

The human *rsis* are represented in the Brahmanas as the earthly counterparts of the primordial *rsi* Prajapati. The *rsis* themselves are at times granted a divine or semidivine status. In the Satapatha Brahmana, for example, the collective group of *rsis* that are designated in the Samhitas as the "seven *rsis*" (*sapta rsis*)98 are elevated to the status of cosmological principles that are constitutive of the creator Prajapati himself. In the Rg-Veda the seven *rsis* are called "our fathers,"99 are said to be divine,100 and are depicted as practicing *tapas*.101 In the Atharva-Veda they are referred to as "makers of beings" (*bhuta-krts*)102 and are also associated with *tapas*.103 Bufiding on the conceptions of the Samhitas, the Satapatha Brahmana proclaims the seven *rsis* to be the "first-born (*prathama-*

< previous page

page\_238

next page >

ja) Brahman," 104 who exist prior to creation as the seven primordial *pranas* (breaths, or orifices of the sense organs)105 that perform *tapas* and form seven *purusas* that join together to constitute the cosmic body of the Purusa Prajapati. The body of Prajapati is symbolically represented in the bird-shaped fire altar that is constructed in the *agnicayana* ceremony, and thus the seven *rsis* are also held to be constitutive of Agni.106 Even when the seven *rsis* are designated by name for the first timeGautama, Bharadvaja, Visvamitra, Jamadagni, Vasistha, Kasyapa, and Atritheir identification with the *pranas* is maintained.107 The Satapatha Brahmana further emphasizes the cosmic nature of the seven *rsis* by identifying them with the seven stars of the constellation of Ursa Major, an identification that is also developed in post-Vedic mythology.108

The divine or semidivine status of certain *rsis* is emphasized in other Brahmanas as well. The *rsi* Vasistha is at times identified with Prajapati in the Kausitaki Brahmana,109 while Visvamitra is identified with Prajapati's consort, Vac.110 Other *rsis* are represented in the Brahmanas as the offspring or descendants of the gods. For example, an account in the Aitareya Brahmana describes the *rsi* Bhrgu as arising from a portion of Prajapati's spilled seed that is kindled in fire by the gods, while the Angirases\* arise from the coals of the fire. Bhrgu then becomes the adopted son of the god Varuna, a notion that is found elsewhere in the Brahmanas as well as in other Vedic texts.111 The Angirases\* are frequently portrayed in the Brahmanas as semidivine begsand at times are explicitly designated as gods (*devas*)112who contend with the divine, Adityas for the world of heaven (*svarga loka*), the "way (*avana*) of the Angirases\*" being distinguished from the "way (*avana*) of the Adityas."113

While the *rsi*s are thus at times accorded a divine or semidivine status in the Brahmanas, at the same time they are represented as human sages who served as the vehicles through which the Vedic *mantras* and sacrifices were brought to earth, thereby inaugurating the recitative and sacrificial traditions that would subsequently be preserved by their descendants, the lineages of brahmin priests. Having cognized the Vedic *mantras* and various aspects of the sacrificial ritual, the *rsis* established the brahmanical lineages by themselves assuming the roles of the priestly officiants *hotr*, *udgatr*, *adhvaryu*, and *brahman* who performed the first sacri-rices on earth114 and fulfilled other sacerdotal duties such as the anointing of kings.115

In giving instructions concerning the functions of the various brahmin priests in particular sacrificial rituals, the Brahmanas

< previous page

page\_239

next page >

regularly make reference to the *rsis* to whom particular *mantras* are attributed. At times the name of the *rsi* is simply mentioned in for-mulaic statements that do not explicitly refer to the process of cognition, such as "[the priest] recites a verse of Bharadvaja," or "the *praüga-[sastra]* is by Medhatithi." 116 At other times the cognitions of the *rsis*, like those of their divine prototype, Prajapati, are described in terms of a twofold movement that involved first seeing (root *drs*) and then uttering (root *vac*) or praising (root *stu*) with certain *rcs* or *samans*. A number of passages in the Brahmanas emphasize both aspects of the *rsis*' role. For example, the Jaiminiya Brahmana regularly incorporates into its accounts of particular *rsis* the formulaic statement that the *rsi* "saw (root *drs*) this *saman* and praised (root *stu*) with it."117 The Aitareya, Kausitaki, and Pañcavimsa Brahmanas focus primarily on the *rsis*' role in seeing particular *rcs*, *samans*, or ritual formulae,118 or other aspects of the sacrifice.119 The Brahmanas also occasionally mention the *rsis*' utterance of the *mantras* without reference to their role in seeing them.120

The Brahmanas at times describe the circumstances surrounding a *rsi*'s cognition of particular *mantras*, such as the *rsi* Kavasa Ailusa's cognition of Rg-Veda X.30, the "child of the waters" hymn,121 or the *rsi* Sunahsepa's cognition of a series of *rcs*.122 The gods are occasionally represented as assuming a role in granting a *rsi* his cognition.123 Like the archetypal *rsi* Prajapati, the *rsis* are often portrayed as seeing and/or uttering particular *mantras* in order to attain some specific end, and this end is then identified as the purpose of the *mantras*,124 For example, a frequently reiterated tradition maintains that the *rsi* Vasistha, whose son had been slain, saw (root *drs*) a particular *saman* (or *samans*) and thereby became rich in offspring and cattle, and thus the purpose of the *saman*(s) is the attainment of progeny.125The cognition of certain *mantras* or aspects of the sacrifice by other *rsis* is similarly associated with the realization of worldly ends such as food,126 cattle,127 rain,128 or the discomfiture of one's enemies,129 as well as with more abstract goals such as the attainment of a firm foundation (*pratistha*)130 or the world of heaven (*svarga loka*).131

A number of passages in the Brahmanas point to the role of *tapas* in the *rsi*'s cognitions. Satapatha Brahmana VI. 1.1.1 explains the etymology of the term *rsi* with reference to the primordial *rsis* who wore themselves out (root *ris*) with exertion (*sram*) and *tapas*. Aitareya Brahmana II.27 refers to the *rsis* as "born of *tapas*" (*tapoja*). A passage in the Taittiriya Brahmana depicts the *rsis*, the inspired (*manisin*) makers of *mantras* (*mantra-krts*), as searching

< previous page

page\_240

next page >

together with the gods for the goddess Vac by means of *tapas* and exertion (*srama*). 132 Individual *rsis* are portrayed in the Brahmanas as performing *tapas* or other forms of austerity (root *sram*) in order to attain their ends. Having performed *tapas*, they cognize particular *mantras* or aspects of the sacrifice and thereby obtain the means to fulfill their desires.133

Beyond the attainment of worldly ends and of heaven, the practice of *tapas* or meditation is at times represented in the Brahmanas as the means through which the *rsis* access the mysteries of creation. The Satapatha Brahmana describes the *rsis* and gods as penetrating through the process of cognition into the hidden structures of creation itself, which are reflected in the structures of the Veda and of the sacrificial order.134 The correspondences between the structures of the sacrifice and the structures of creation are emphasized in particular in the Satapatha Brahmana's discussion of the *agnicayana* ceremony. While the fire altar as a whole is said to represent the cosmos-body of the creator Prajapati, the different layers of bricks of which the altar is constructed correspond to the different levels of creation: the first, third, and fifth layers represent the earth, midregions, and heaven, respectively, while the second and fourth layers represent the space between the three worlds. Satapatha Brahmana VI.2.3.1-10 describes how certain gods gain the ability through meditation (root *cit*) to see (root *drs*) a particular layer of creation. Prajapati himself sees the earth, which corresponds to the first layer of the fire altar; Indra, Agni, and Visvakarman see the midregions, which correspond to the third layer, and so on. The *rsis* are portrayed as participating with the gods in this process of cognition, in which they gain the ability to see the space between the midregions and heaven, which corresponds to the fourth layer of the fire altar.135

Just as the *rsi*s are represented in the Brahmanas as the earthly counterparts of the primordial *rsi* Prajapati, seeing and uttering the *mantra*s in accordance with the divine prototype, so the brahmin officiants of the sacrifice are represented as the present-day counterparts of the ancient *rsi*s who themselves participate in the cosmic drama by continually teenacting the primordial sacrifice and reciting the *mantras* ascribed to the *rsi*s. The status of the *rsi*s as "our fathers" assumes special significance in the Brahmanas, in which descent from a *rsi* is considered to be an important prerequisite for a brahmin's performance of sacrifices, for "a brahmin descended from a *rsi* represents all the gods." 136 The descent of the *yajamana*, the patron of the sacrifice, from a *rsi* is also considered

< previous page

page\_241

next page >

important, for "the gods do not eat the oblation of one who does not have descent from a rsi." 137 In the case of a yajamana who is not a brahmin, the rsi lineage of his family priest (purohita) or of the hotr priest should be mentioned.138

### **Upanisads**

The Upanisads take it for granted that the *rsis* are the seers of the Vedic *mantras* and are not generally concerned with explaining the mechanisms of Vedic cognition. For example, the Mundaka Upanisad mentions that "the works (*karmans*) that the *kavis* saw (root *drs*) in the *mantras* are variously spread forth in the three Vedas,"139 but neither the Mundaka or any of the other principal Upanisads elaborate on the process through which the seers cognized the *mantras*. In contrast to the Brahmanas, the primary concern of the Upanisads is not with the seers who cognized and established the sacrificial rites but rather with the seers who cog-nized and transmitted the truths of Vedanta by means of which Brahman-Atman is known.

The Mundaka Upanisad, having mentioned the works seen by the *kavi*s in the *mantras*, goes on to encourage performance of the sacrificial rituals.140 However, it then declares the path of works to be inferior, for the sacrificial forms are "unsafe boats" that cannot free one from rebirth.141 Knowledge of Brahman-Atman alone is proclaimed to be the means to liberation. Those sages who attained the supreme reality of Brahman-Atman and established the line of tradition (*vamsa*) through which this knowledge would be passed down to subsequent generations are celebrated in the Mundaka Upanisad as the supreme seers (*paramarsis*),142 The Mundaka also designates as *rsis* those who follow the path of knowledge established by the ancient *rsis* and, through the practice of *tapas* and meditation,143 themselves attain realization of Brahman-Atman.

Having attained Him, the *rsis* who are satiated with knowledge (*jñana*), who are perfected souls (*krtatman*), free from passion, tranquil, having attained Him who is all-pervading in every direction, those inspired sages (*dhiras*), united in the Self (*yuktatman*), enter into the All (*sarva*) itself.144

A passage in the Chandogya Upanisad, which also appears with slight variations in the Maitri Upanisad, gives a similar interpretation of the seer as one who sees and attains the All.

< previous page

page\_242

next page >

The seer (pasya) sees (root drs) not death nor sickness nor any suffering. The seer sees only the All (sarva), attains the All completely. 145

Several of the Upanisads pay homage to the ancient *rsis* who originally saw and attained the All, Brahman-Atman, by enumerating the lines of tradition (*vamsas*) that their respective Vedic schools trace back through a succession of teachers to the original *rsis* and ultimately to the creator Brahma or even Brahman itself.146>

Veda and Cognition in Post-Vedic Mythology

Post-Vedic texts contain relatively few descriptions of the process of Vedic cognition. There are, however, numerous accounts in the Mahabharata and the Puranas of the *rsis*, who are countless in number. The *rsis* are represented as a separate class of beings who are distinct from both the gods and ordinary human beings and yet participate in the nature of both. As in Vedic texts, the *rsis* are often portrayed in the Mahabharata and Puranas as divine or semidivine beings who are at the same time the ancestors of mortal human beings. They travel freely throughout the lower and upper worlds, accompanying the gods in their divine escapades and assisting ordinary mortals through promulgating teachings and performing sacrifices. The names and offices of the *rsis*, in their special role of cognizing and transmitting the *mantras*, are recorded in the eternal blueprint of the Vedas along with the names and functions of all other types of beings.147 In the post-Vedic accounts the conception of Vedic cognition assumes new valences through becoming embedded in coamogonic speculations concerning the various cycles of creation, in which the *rsis*' cognitions are represented not as a unique, one-time event but rather as an endlessly repeating process that occurs at the beginning of each cycle and subcycle.

In the Mahabharata and Puranas as the class of *rsis* is further subdivided into a variety of categories. Among the most important are the *saptarsis*, or seven seersGautama, Bharadvaja, Visvamitra, Jamadagni, Vasistha, Kasyapa, and Atriwho, as we have seen, are also ascribed a special status in Vedic texts. In accordance with the Vedic association of the seven *rsis* with the constellation of Ursa Major, these *rsis* are represented as the regents of the northern quarter. Three other groups of *rsis* are correspondingly

< previous page

page\_243

next page >

Page 243

assigned the role of the regents of the eastern, western, and southern quarters, respectively. Among the *brahmarsis* or *viprarsis*. is, seers of brahmanical lineage, special status is accorded to the "mind-born" sons of the creator Brahma, who are generally enumerated as Marici, Atri, Angiras \*, Pulastya, Pulaha, Kratu, and Vasistha, although other sages are at times included. These sages are also designated as *prajapatis* because of their role in producing various beings. Other categories of *rsis* include *rajarsis*, seers of royal lineage, such as Visvamitra,148 and *devarsis*, seers exalted to the status of demigods, such as Narada. The distinctions among these categories, however, are not definitive, as some *rsis* fall into more than one category. Thus, the seven *rsis* are also *devarsis*, and the renowned Vasistha in particular is celebrated as a *saptarsi*, a *brahmarsi*, and a *devarsi*.

In the Mahabharata and Puranas the title of *rsi* is not reserved solely for the seers of the Vedic *mantras*. Building on the Upanisadic conception of a seer as a knower of Brahman, these texts at times use the term more generally to refer to a great sage in any age who has obtained transcendent knowledge and extraordinary powers through his practice of *tapas*. However, among the most important of the *rsis* in the Mahabharata and Puranas, about whom many narratives are recounted, are the seven *rsis*especially Vasistha and Visvamitrathe Angirases\*, the Angirases, and Agastya, all of whom are celebrated in the Rg-Veda as the ancient seers of the Vedic *mantras*.149

### Mahabharata

In the Mahabharata the archetypal *rsi*, the paradigmatic exemplar and goal of the *rsi*s, isin accordance with the epic's Vaisnava perspectiveVisnu, the supreme Godhead. Visnu, who is identified with Brahman, is celebrated in the epic as the "*rsi* of *rsi*s."

You [Visnu] are the greatest *rsi* of the *rsi*s who burn with the heat of knowledge, who have realized the Self (Atman) through *tapas*, who have been perfected in seeing (*darsana*) the Self, of the meritorious *rajarsis* who never retreat in battles, endowed with all *dharmas* of them [all] you are the goal, supreme Purusa.150

This passage recalls the Upanisadic conception of a seer as one who sees and realizes the supreme reality of Brahman-Atman. It

< previous page

page\_244

next page >

also points to the association of the *rsis* with *tapas*, an association that frequently occurs in the epic's discussions of the *rsis*. 151 The *rsis* are represented in the epic as attaining their knowledge of Brahman and of the Vedic *mantras* not only through their own efforts in practicing *tapas* but also through the grace of Visnu, the embodiment of Brahman, who is celebrated as the ultimate source from which the Vedas, as well as the *rsis* themselves, emerge in the beginning of each cycle of creation.152

The *rsis* are also portrayed in the epic as having a special relationship to the creator Brahma, assisting him in the process of creation. Brahma, as the primordial *rsi* who first cograzed the Vedic *mantras*, is described as bringing forth, in accordance with this eternal blueprint, the class of *rsis* along with the other classes of beings in the beginning of each *kalpa*.153 Certain *brahmarsis*in particular, Marici, Atri, Angiras\*, Pulastya, Pulaha, Kratu, and Vasisthaare said to have been produced from Brahma's mind and thus are designated as his mind-born sons.154 These seven *brahmarsis* are ascribed a special cosmological status in the epic, together with Manu, as the eight *prakrtis* that serve as the source and foundation of the entire universe.155 They also assume the role of *prajapatis* who bring forth various beings.156 These *brahmarsis*, who are adept in the practice of *tapas* and yoga,157 are ordained by Visnu to be the foremost knowers and teachers of the Vedas and the promulgators of the dharmic path of *pravrtti*.158 Other groups of *rsis* are also allotted a role in the cosmogonic process. One passage enumerates seven different groups of *rsis*, including the seven *rsis* of the northern quarter and the three groups that serve as the regents of the other quarters, and emphasizes the role of these *rsis* in manifesting the worlds and all beings.159 Another passage mentions the seven mind-born sons of Brahma who are *prajapatis* and then goes on to enumerate the four groups of *rsis* who govern the four quarters and are the "creators of the worlds."160

A number of passages in the Mahabharata point to the role of praeternormal hearing by means of which the *rsis* "heard" divine speech and attained their cognitions of the Vedic *mantras* and their knowledge of the mechanics of creation. One passage recounts how prior to the creation of the universe the *brahmarsis*, desiring to fathom the mechanisms of cosmos production, meditated and performed various austerities.

Formerly, in the Brahma-kalpa, in the assembly of exalted brahmarsis uncertainty arose concerning the production of

< previous page

page\_245

next page >

the worlds. These brahmins remained absorbed in meditation (*dhyana*) and established in silence, immovable, having given up eating, and drinking only air, for a hundred years of the gods. Speech (*vani*), consisting of *brahman* (*brahma-mayi*), reached the ears of them all. The divine Sarasvati sprang forth from the firmament. 161

The passage goes on to describe the emergence of the five gross elements (*mahabhutas*), beginning with ether (*akasa*), which at first is soundless (*nihsabda*) and motionless. The passage implies that the speech that is heard by the *rsis* is the unexpressed, transcendent level of speech, for it precedes the emergence of material sound that is transmitted through ether. Moreover, this "speech consisting of *brahman* (*brahma-mayi*)" that is heard within the silence apparently refers to the Vedic *mantras*.162 This is explicitly indicated in another passage, which speaks of the *rsis* practicing *tapas* out of a desire to know the Vedas, after which "divine speech (Vac), consisting of the Vedas (*veda-mayi*)," emerges from Brahma, which he then employs as the blueprint of creation.163 In both passages the *rsis*' cognition of the Vedic *mantras* is described as being attained through *tapas* and involves knowledge of the mechanics of creation, for it is through the *mantras* that the phenomenal world is brought forth. A third passage, which is not directly concerned with Vedic cognition, depicts the *rsis* and gods together with Brahma as practicing *tapas* for a thousand celestial years, after which they hear (root *sru*) a voice (*vani*) adorned by the Vedas and Vedangas.164

In discussing the role of speech in the *rsis*' cognitions, the Mahabharata expands on the Rg-Vedic image of Vacidentified in the epic with the goddess Sarasvatientering into the *rsis*.165 This image is used in an account of the process through which the *rsi* Yajñavalkya, celebrated as the repository of Veda (*sruti-nidhi*), obtained his cognitions of the *yajus*es of the White Yajur-Veda from the sun god Aditya.166 When Yajñavalkya requests of Aditya to have knowledge of the *yajus*es the sun god commands him to open his mouth, after which the goddess Sarasvati, consisting of speech (*vagbhuta*), enters into his body. Later, when he thinks of Sarasvati, she issues forth. The appearance of the goddess of speech is described in images of both light and sound: exceedingly radiant (*atisubha*), she is adorned with the Sanskrit vowels (*svaras*) and consonants (*vyañjanas*). Inspired by Sarasvati and by Aditya, Yajñavalkya attains the ability to cognize the *yajus*es and also to compile the Satapatha Brahmana, the Brahmana of the White Yajur-Veda167 Even in

< previous page

page\_246

next page >

contexts outside of Vedic cognition, Sarasvati is represented as the source of the *rsis*' inspiration. For example, she is described as entering into the seven *brahmarsis* who are the mind-born sons of Brahma in order to give them the ability to compose a special treatise on *dharma* that is in accordance with the four Vedas. 168

The ancient *rsis* who assist the creator Brahma in the cosmogonic process are allotted the role of cognizing the Vedic *mantras* in each new cycle of creation and reestablishing the lines of tradition through which the *mantras* would be transmitted. The epic emphasizes that although the original Veda that manifests on earth through the cognitions of the *rsis* is one, eternal, and nonchanging, the ability of human beings to comprehend the Veda progressively declines as the human condition itself declines, in terms of consciousness, knowledge, righteousness, and life span, through the course of the four *yugas* or agesfrom Krta Yuga to Treta Yuga to Dvapara Yuga to Kali Yuga. While in Krta Yuga and Treta Yuga the Veda remains one and intact, in Dvapara Yuga the understanding of Veda diminishes to such an extent that it is necessary for a special type of *rsi*, Veda-Vyasa, to arise and to assume the role of dividing the Veda into four distinct Samhitas, or collections, of *mantras* in order to facilitate human understanding. and preservation of this eternal knowledge.169

The Mahabharata, as discussed in chapter 1, accords Krsna Dvaipayana Vyasa the preeminent status of the "supreme *rsi*" (*paramarsi*)170 and "great *rsi*" (*maharsi*, *mahan-rsi*),171 who not only divides the Veda in Dvapara Yuga but also composes the epic itself as the fifth Veda. Like the ancient Vedic *rsis*, Vyasa, who is himself a descendant of the *rsi* Vasistha, is represented in the epic as a semidivine being. However, even here his status surpasses that of the Vedic *rsis* in that he is represented not simply as a manifestation or descendant of one of the lesser deities but as a portion (*amsa*) of the supreme Godhead himself, Visnu-Narayana172 In an extended account of Vyasa's origins, the epic describes him as being born in a previous incarnation from the speech (Sarasvati-Vac) of Visnu-Narayana as the *rsi* Sarasvata or Apantaratamas. Visnu-Narayana. then assigns him his role in dividing and arranging the Veda in each cycle of ages and assures him that he will be superior even to the seven *rsis*. 173 The ancient Vedic *rsis*, as we have seen, are described as having the ability, as a result of their *tapas*, to cognize and facilitate the process through which creation emerges in the beginning of each cycle. The speciality of the *rsi* Vyasa, who is born later in the cycle, is his abilityalso gained through *tapas*to

< previous page

page\_247

next page >

know the past, present, and future and to see (root *drs*) with the "eye of knowledge" (*jñana-caksus*) the events of thousands of cycles of *yuga*s extending back to the beginning of the *kalpa* and extending forward into the future. 174

Having arranged the eternal Veda into four Samhitas, Veda-Vyasa then teaches the Samhitas, together with the Mahabharata as the fifth Veda, to his five main disciples, who transmit them to the rest of humankind.175 In spite of their division into four Samhitas, knowledge of the Vedas progressively declines from Dvapara Yuga to Kali Yuga until, by the end of Kali Yuga, the Vedas disappear from human awareness on the earthly plane.176 At the beginning of Krta Yuga, however, the Vedic *mantras* are re-cognized by the *rsis* and once again are restored to their pure, pristine status as one whole and complete Veda.177 The details of this theory of the cyclical appearance and disappearance of the Vedas on the earthly plane are still somewhat vague and sketchy in the epic and remain to be worked out more fully in Puranic cosmogonies.

### Puranas

The Puranas like the Mahabharata, contain numerous accounts of the feats of the ancient Vedic *rsis*, both on earth and in the celestial realms of the gods. Certain Puranas include extended discussions of the various functions and classes of *rsis*, such as *saptarsis*, *brahmarsis*, *rajarsis*, and *devarsis*, who are generally characterized as enlightened knowers of Brahman who practice *tapas* and cognize the Vedic *mantras*.178 In the context of Puranic speculations concerning the various cycles of primary and secondary creation, the *rsis* are represented as semidivine beings of extraordinary knowledge and power who know the past, present, and future and who remain unaffected by the minor dissolutions that occur at the end of each secondary creation, or *pratisarga*. When the three lower worlds and all lower beings are absorbed within the body of Brahma, the *rsis* retire along with the gods to the higher worlds.179 When the next *kalpa* begins the *rsis* reappear and assist the creator Brahma in bringing forth various types of beings in the *pratisarga*. They also cognize and reintroduce the Vedas onto earth at the beginning of each *kalpa* as well as at the beginning of each of the thousand *mahayugas* that make up a *kalpa*.

Although the Puranas emphasize the role of the *rsi*s in periodically cognizing the Vedas, they are even less concerned than the Mahabharata with discussing the mechanisms through which the

< previous page page\_248 next page >

rsis obtained their cognitions. The Puranas' concern is to delineate the special cosmic *dharma* of the *rsis* in periodically reviving the knowledge of Veda in the various cycles and subcycles of creation and establishing the Vedic recitative tradition through which the *mantras* would be preserved and transmitted. As discussed in chapter 1, the creator Brahma, the "first *rsi*," is described in the Puranas as bringing forth the four Vedas from his four mouths in the beginning of each *kalpa*. He then teaches the Vedas to the *brahmarsis* who are his mind-born sons. These sages, who, like their father Brahma, are skilled in reciting the Vedas, in turn teach the *mantras* to their sons, thereby inaugurating the tradition of recitative transmission. 180

The Puranas, like the Mahabharata, emphasize that the primordial Veda that issues forth from Brahma's mouths at the beginning of each *kalpa*, and which he subsequently teaches to his sons, is a single unitary totality, which, according to Puranic calculations, comprises 100,000 verses. While the epic simply states that the original Veda is one and does not attempt to reconcile this notion with the conception of four types of *mantras* emerging from the creator, the Puranas explain that although the Veda is one, it consists of four quarters (*catus-pada*). These four quarters remain as one whole as long as human understanding is capable of grasping knowledge in its totality. However, like the epic, the Puranas emphasize that as the *yugas* progress from Krta Yuga to Treta Yuga to Dvapara Yuga in each cycle of four *yugas*, the strength, understanding, and morality. of human beings progressively declines and their knowledge of the Veda gradually diminishes. For this reason at the beginning of each Dvapara Yuga it becomes necessary to divide the Veda into four distinct parts in order to facilitate its preservation and understanding as well to promote the performance of the Vedic sacrifices. The Puranas ascribe the task of dividing the Veda to Veda-Vyasa, who, as in the epic, is considered to be a partial incarnation of Visnu. However, while in the epic Vyasa is identified with Krsna Dvaipayana, the *rsi* who composed the Mahabharata, in the Puranas Vyasa is not the name of a specific individual but rather the designation for a particular position divider of the Veda" (Veda-Vyasa) that is filled by different *rsi*s in the successive series of Dvapara Yugas. Krsna Dvaipayana, the composer of the Mahabharata, is the *rsi* who fulfilled the function of Vyasa in the most recent Dvapara Yuga.181

In order to make the Veda more comprehensible, Veda-Vyasa separates out the four types of mantrasrcs, yajuses, samans, and

< previous page

page\_249

next page >

atharvansand arranges them in sections (*vargas*). forming four Samhitas, or collections, of *mantras*. 182 In this conception the distinction between the terms *mantra* and Samhita is vital, for although the four kinds of *mantras* emerge in the very beginning of each *kalpa*, the formal collections, Rg-Veda Samhita, Yajur-Veda Samhita, and so on, only come into existence in the third of the four *yugas* through the agency of Veda-Vyasa.

Then, having separated out the *rcs*, the sage compiled the Rg-Veda; having separated out the *yajuses*, he compiled the Yajur-Veda; and with the *samans* he compiled the Sama-Veda. With the *atharvans* the master formed all the ceremonies suitable for kings and the function appropriate for the *brahman* priest.183

The Puranas go on to describe how Vyasa transmitted each of the four Vedas, together with the Itihasas and Puranas as the fifth Veda, to his five main disciples, respectively. His disciples subsequently divided their respective Vedas into branches (*sakhas*) and passed them down to their own disciples, who subdivided them even further, and so on.184 In this way, the one vast tree of the Veda, having been divided by Vyasa into four stems, soon developed into an extensive forest consisting of innumerable branches.185 After giving a detailed description of the process through which the Veda is divided into four parts and subsequently into hundreds of *sakhas*, the Visnu Purana asserts that this process does not affect the eternal status of the Veda.

Thus, the *sakhas* have been enumerated, and the subdivisions of the *sakhas*, their founders, and the reason for their division have been declared. The same divisions of the *sakhas* are established in all the *manvantaras*. The *sruti* derived from Prajapati [Brahma] is eternal (*nitya*). These [*sakhas*] are only its modifications (*vikalpas*).186

Although the division of the Veda into *sakhas* in each Dvapara Yuga serves to facilitate its preservation and understanding, it is inevitable, according to the Puranas, that in the course of time as the Dvapara Yuga passes into the final *yuga*, Kali Yuga, human intelligence and morality will continue to decline and sin and corruption will increasingly prevail, until eventually, by the end of Kali Yuga, knowledge of the Vedas is entirely lost from human

< previous page

page\_250

next page >

consciousness. In this way at the end of each *mahayuga* the Vedas disappear from the earth. At the beginning of the subsequent *mahayuga* the *rsi*s must again reintroduce the Vedic *mantra*s by giving vocalized expression through the vehicle of human speech to the subtle reverberations of the eternal Veda.

At the end of the four *yuga*s the disappearance of the Vedas occurs. The seven *rsi*s, having come down to earth from heaven, again introduce them. 187

< previous page page\_251 next page >

intentionally left blank

Chapter 4 Torah and Revelation

When the Holy One, blessed be He, gave the Torah to Israel, the earth rejoiced but the heavens wept.... The Holy One, blessed be He, said to the heavens, "You who abide on high should give praise to My glory and My daughter, even more than the earth does." They said to him, "Lord of the worlds, the earth, to whom the Torah is being given, may well offer praise, but we from whom it goes forth, how can we give praise and not mourn?"

Pesîqta' Rabbati \* 20.1

In discussing the status and role of the Torah in creation in chapter 2, we were concerned primarily with four types of formulations found in rabbinic and kabbalistic texts, in which the Torah is variously represented as (1) the Word of God or Name of God, which participates in the essence of God; (2) primordial wisdom, Hokmah\*, which serves as the architect of creation; (3) the blueprint containing the elements of the divine language that structure creation; and (4) a concrete written text together with an oral tradition of interpretation. Another trend of speculation in rabbinic and kabbalistic sources concerns the mechanisms through which the primordial Torah that served as the instrument of creation came to be embodied on earth in a corpus of texts. The descent of the Torah from its supernal abode to earth is represented as occurring at a particular time and place in history: at the revelation at Mount Sinai in 1447 B.C.E., according to the traditional reckoning, which is considered the central turning point in the salvation history of the Jewish people.

Rabbinic and kabbalistic discussions of *mattan tôrah*, the giving of the Torah, generally take as their starting point the biblical account of the Sinai revelation in the book of Exodus. The Exodus

< previous page page\_253 next page >

account depicts the revelation as occurring in two main phases. In the first phase God himself "came down upon Mount Sinai" (Exod. 19.20) and spoke directly to the people of Israel who stood at the foot of the mountain, declaring to them the Ten Commandments, the "Ten Words" ('aseret \* ha-dibberot\*) of the Decalogue (Exod. 20.1-17). In the second phase of the revelation Moses assumed the role of the covenant mediator and made a series of ascents to the top of the. "mountain of God" (Exod. 24.13), where God imparted to him the detailed teachings and commandments of the Torah. In his firs extended sojourn on the mountain Moses remained for forty day and forty nights (Exod. 24.18), at the end of which God gave him the two tablets of the covenant "written with the finger of God" (Exod. 31.18). When Moses descended the mountain and saw the Israelite reveling in the worship of a golden calf, he cast the tablets out of hi hand and broke them (Exod. 32.19). Due to Moses's intercession on behalf of the people of Israel, God conceded to renew the covenant and instructed Moses to cut two stone tablets like the first (Exod 34.1). Moses then ascended Mount Sinai again for his second extended sojourn of forty days and forty nights (Exod. 34.4,28). When Moses descended the mountain with the second tablets of the covenant, the skin of his face shone and the. Israelites were afraid to approach him (Exod. 34.29-30). Moses then assembled all of the people of Israel and imparted to them the teachings that he had received from God on the mountain (Exod. 34.32).

In addition to key verses in the Exodus account, Midrashim on the revelation of the Torah regularly invoke a number of other biblical verses that allude to the Sinai event. One of the most frequently discussed verses is Deuteronomy 33.2:

The Lord came from Sinai, and dawned from Seir upon them; He shone forth from Mount Paran,

He came from the ten thousands of holy ones, at His right hand was a fiery law ('es-dat\*) for them.

Another biblical passage that is often invoked in Midrashim on the Sinai revelation is Psalm 68.18-19:

The chariots (*rekeb\**) of God are twice ten thousand, thousands upon thousands; the Lord is among them, Sinai in holiness.

You ascended ('alah) on high, you took a captivity captive, you took gifts for humanity.

< previous page

page\_254

next page >

As we shall see, such verses are often used to link the Sinai event with a variety of concerns that are not directly addressed in the Exodus account. For example, Deuteronomy 33.2 is sometimes cited to establish the role of the gent fie nations in the giving of the Torah, while Psalm 68.18-19 serves as a means of connecting the revelation with the Merkabah vision of the prophet Ezekiel in Ezekiel 1.

#### Torah and Revelation in Rabbinic Texts

In commenting and elaborating upon biblical descriptions of the revelation at Mount Sinai, rabbinic Midrashim are concerned not only with resolving lexical problems but also with filling in the lacunae in the biblical accounts and trmding answers to certain questions that are not fully addressed by the text. When was the Torah given, and on what basis were a particular month and day chosen? Why was the Torah given in the wilderness rather than in the land of Israel, and why was Mount Sinai selected among all mountains to be the site of the revelation? What is the relationship between the creation and the revelation? Why was the Torah given only to the people of Israel and not to the other nations of the world? What is the significance of Moses's ascents up the "mountain of God," and what did he do there during his sojourns of forty days and forty nights? In what manner did God transmit the Torah to him, and what did the teachings that he received include? In what sense did God "come down upon Mount Sinai" when he gave the Ten Commandments? How did the people of Israel experience the theophany? What is the significance of the Israelites' acceptance of the Torah?

Midrashim on the Sinai revelation present a variety of responses to these and other questions. Rabbinic representations of the place of the gentile nations in the giving of the Torah are of particular significance for the present analysis, for such representations provide unambiguous testimony to the Torah's role as a constitutive category that serves to circumscribe the ethnic and cultural identity of the Jewish people vis-à-vis other peoples. Our analysis will also be concerned with three trends of speculation regarding the cosmological and epistemological dimensions of the Sinai event: the role of the revelation in recapitulating and establishing the creation; the relationship between heaven and earth in the giving of the Torah; and the Israelites' reception of the theophany.

The first two forms of speculation point to the macrocosmic implications of the revelation at Mount Sinai, which is at times rep-

< previous page page\_255 next page >

resented as a cosmic event that served to renovate and consolidate the creation and to overcome the boundaries separating heaven and earth. The Torah, which, according to certain Midrashim, had existed in heaven since the beginning as the instrument of creation, is depicted as coming down to earth at the revelation and entering into creation in a new way. The revelation is thus a recapitulation and renewal of creation, in which the Word of God that unfolded in the beginning of creation in order to bring forth the universe once again unfolded at the time of the revelation in order to infuse the universe with new life. A number of Midrashim emphasize that if the Israelites had not accepted the Torah at Mount Sinai, this renewal would not have been brought to fruition and the creation would have reverted to its original state of chaos.

This time of cosmic renovation is represented in a number of Midrashim as involving a transformation in the relationship between heaven and earth in which the boundaries that separate the two realms became permeable, allowing for those below to ascend to those on high and for those on high to descend to those below. Moses's ascent of Mount Sinai is often depicted in this context as an ascent to heaven, which is the abode of the preexistent Torah. Moses went up to the heavens and dwelt among God and the angels, and God and the angels in turn came down to earth and inhabited the realm of mortals. When Moses descended from heaven to earth the Torah descended with him. The descent of the Torah is at times depicted as a marriage ceremony, in which the Torah, personified as the bride, departed from the heavenly abode of her father on high and made her new home on earth with her spouse, Israel. When the Torah descended, the Shekhinah, God's presence, is said to have descended with it, and thus the marriage ceremony is also at times interpreted as taking place between God and his bride, Israel.

In overcoming the disjuncture between heaven and earth, the Sinai revelation joined together God and his chosen people in an everlasting covenant. In accordance with the pentateuchal account, the revelation of the Ten Commandments is portrayed as a theophany, in which God descended upon Mount Sinai and spoke to the Israelites face to face. This cosmic event is represented as having ramifications on the microcosmic as well as the macroscosmic level, transforming each member of the community through a personal, unmediated experience of God's glory (*kabod* \*). The transformative aspects of the experience are represented graphically in accounts of hosts of angels or God himself investing the people of Israel with

< previous page

page\_256

next page >

different types of ornaments, which are variously depicted as including crowns, girdles, a weapon engraved with the ineffable Name, and/or royal purple garments. God is also at times described as bestowing upon the Israelites the splendor  $(z\hat{\imath}w)$  of his glory (kabod \*) or of the Shekhinah. According to some accounts, the people of Israel were also granted immunity from death. However, a number of Midrashim emphasize that the gifts attained by the Israelites were conditional, tied to their promise to accept and obey the Torah, and therefore when they went astray after the golden calf their ornaments were stripped away and they lost their exalted status.

Three aspects of the Israelites' reception of the Sinai theophany are frequently emphasized in rabbinic texts. (1) The theophany is represented as a holistic, synesthetic experience, which directly engaged and at the same time transcended the senses, involving the faculties of both sight and hearing. The auditory dimensions of the experience are of course central: in the midst of thunder and blasting horns, the Israelites heard the voice(s) of God declaring the Ten Commandments. However, rabbinic accounts tend to give priority to the visual aspects of the experience: in the midst of blazing fire and flashing lightning, the Israelites attained a direct vision of God's glory. In addition, according to some accounts, they saw hosts of angels and supernal chariots, the seven firmaments, and the throne of glory. The people of Israel are also at times described as seeing the divine utterances coming forth from God's mouth as words of fire and subsequently witnessing their transformation from oral-aural utterances to written-visual inscriptions on the tablets. (2) A number of Midrashim emphasize the compelling power of the experience, which was so overwhelming that the Israelites pleaded with Moses to assume the role of God's mouthpiece lest they die. Several traditions insist that the Israelites did indeed die upon hearing God's voice, but they were subsequently revived. (3) Midrashic discussions of the revelation also emphasize the immediacy of the experience, in which the theophany was apprehended by each individual Israelite in accordance with his or her own particular capacity. God is at times described as manifesting multiple faces as well as multiple voices so that each individual felt as though God were looking at and addressing him or her directly. The individualized nature of the experience is often represented as a counterpart of the overwhelming power of the experience: because the Israelites were not capable of withstanding the voice of God in its full power, it became necessary for God to modu-

< previous page

page\_257

next page >

late his voice to accord with the capacity of each individual. Thus, while the Israelites' experience of the theophany was direct and immediate, it was at the same time a limited revelation.

# The Sinai Revelation and Merkabah Traditions

Rabbinic accounts of the Sinai revelation, as a number of scholars have noted, at times allude to Merkabah traditions associated with the prophet Ezekiel's vision in Ezekiel 1. Before turning to an analysis of specific Mid-rashira on the revelation, we need to consider briefly the possible significance of rabbinic allusions to the Merkabah in connection with the Sinai event. More specifically, we need to raise the issue of whether these Sinai-Merkabah traditions arise primarily out of exegetical concerns linked to Ezekiel 1, or whether they may reflect more esoteric concerns associated with heavenly ascents to the realm of the Merkabah such as those described in apocalyptic texts and Hekalot \*. literature. The latter view would be consonant with Scholem's suggestion that there is an essential continuity among apocalyptic ascensions, the Merkabah speculations of the rabbis, and the Hekalot\* materials and that all represent forms of "Mer-kabah mysticism." However, more recently David Halperin has argued that rabbinic Merkabah traditions and their association with the Sinai revelation arise not out of esoteric "mystical" concerns but rather out of exegetical and homiletical concerns rooted in the synagogue. 22

Ezekiel I begins with the prophet's declaration that "the heavens were opened (niptah), and I saw (ra'ah) visions of God" (Ezek. 1.1) and then gives an elaborate description of four "living creatures" (hayyot\*), each with four different faces (human, lion, ox, and eagle) and accompanied by four wheels (ophanim). The vision culminates with a human-like manifestation of God, "the likeness of the glory (kabod\*) of the Lord" (Ezek. 1.28) seated on his throne (kisse') above the firmament (raqî'a) that is over the heads of the hayyot\*. Rabbinic discussions of both aspects of the Sinai revelationto Moses and to the people of Israelreflect elements of the Merkabah vision in Ezekiel 1. According to some accounts, when Moses ascended to heaven he encountered hosts of angels, including the hayyot\*, and attained a vision of God's glory (kabod\*) seated on his throne-chariot. In certain portrayals of the revelation to the Israelites the process is reversed: God, accompanied by hosts of angels and chariots, descended to earth and opened the heavens to the Israelites, granting them a vision of the divine glory. A number of Midrashim suggest that the Israelites' vision was not only

< previous page

page\_258

next page >

Page 258

comparable to that of Ezekiel but surpassed it. For example, according to one trend of speculation, they saw not one chariot but 22,000, and each was like the Merkabah that Ezekiel saw.

Rabbinic accounts of the revelation also exhibit parallels to the heavenly ascensions and Merkabah visions described in apocalyptic texts and in Hekalot \* literature. A number of apocalyptic texts, such as the Ethiopic Book of Enoch (see especially I Enoch 14, which dates from the period before 175 B.C.E.) and the Apocalypse of Abraham (ca. end of 1st or beginning of 2d c. C.E.), describe how their respective heroes ascended to the heavens, where they attained visions of the Merkabah.3 The Apocalypse of Abraham is of particular interest in that it appears to model Abraham's experience after that of Moses at Mount Sinai.4 The most elaborate descriptions of heavenly ascents are found in the Hekalot\* texts,5 which describe the "descender to the Merkabah's" 6 journey through the heavens and through the seven palaces (*hekalot*\*) of the highest heaven, where he attains a vision of the Merkabah and its attendant beings. Rabbinic descriptions of Moses's ascent are reminiscent in a number of ways of the heavenly ascents portrayed in Hekalot\* texts. In particular, rabbinic discussions of Moses's struggles with hostile angels recall the frequent descriptions in Hekalot\* texts of the dangers involved in the "descender to the Merkabah's" journey through the heavens, where he encounters inimical angels and other fiery celestial beings.

Ira Chernus, on the basis of his analysis of Midrashim attributed to second-century Tannaim and third-century Amoraim, has suggested that rabbinic accounts of the Israelites' collective experience at Mount Sinai also contain a number of significant parallels to descriptions of the "descent to the Merkabah" found in Hekalot\* texts, "with the important exception that the Merkabah and its attendant environment had descended to the people at Sinai."7 For example, the images of fire and lightning in rabbinic descriptions of the revelation, although building upon the imagery in Exodus 19 and 20, at the same time recall the frequent use of fire and lightning imagery in Hekalot\* literature.8 Chernus also suggests that the various ornaments with which the Israelites are said to have been invested exhibit close parallels with certain Hekalot\* traditions. The crowns that the Israelites received recall the prevalent crown imagery in Hekalot\* texts: the crowns of the angels, the crown of God himself, and more specifically the crowns that the "descenders to the Merkabah" receive in association with the study of Torah.9 The royal purple garments with which the Israelites were clothed

< previous page

page\_259

next page >

resonate with Hekalot \* traditions concerning the special garments associated with certain angels and the garment ( $hal\hat{u}q$ ) worn by God himself.10 Chernus also suggests a possible connection between the weapon engraved with the ineffable Name that the Israelites received and the "descender to the Merkabah's" theurgic use of the names of God to protect him in his ascents from hostile angels.11 Finally, Chernus argues that rabbinic traditions concerning the death and subsequent resurrection of the Israelites at Sinai form part of an "initiatory death schema" that represents a synthesis of exoteric traditions concerning the resurrection of the dead and esoteric traditions concerning the dangers inherent in the "descent to the Merkabah." 12

Chernus suggests two possible explanations for the parallels between rabbinic portrayals of the Israelites' experience of the revelation and Hekalot\* traditions concerning the "descent to the Merka-bah": rabbinic traditions concerning the Sinai theophany were consciously modeled on the ecstatic experiences of the "descenders to the Merkabah," or, conversely, the Sinai traditions originated independently and were later appropriated by the exponents of Hekalot\* traditions as an interpretive framework for their own experiences.13 While Chernus concedes that the direct influence of Hekalot\* traditions on Tannaitic accounts is open to debate, he argues that by the late third century certain Palestinian Amoraira, in particular the school of R. Johanan, "knew some form of Merka-bah mysticism and consciously shaped their midrashim on Sinai in its light." He concludes:

Reviewing both the tannaitic and amoraic midrashim... we find a number of plausible models for reconstructing the process of historical development. It may be that Merkabah mysticism was developed within the rabbinic academies, with the midrash on Sinai being developed concurrently in those same academies; this would be the simplest explanation for the many parallels which we have found. Or it may be that Merkabah mysticism was developed outside the leading rabbinic circles in the first or early second centuries, with R. Akiba and his followers responding to it by creating new traditions about *matan Torah*. Perhaps alternatively, Merkabah mysticism was not developed until the third century, outside the academies, its imagery consciously reflecting the existing midrashic depiction of revelation; in this case the third-century amoraira would be the

< previous page

page\_260

next page >

ones who responded to the new creation by new midrashic creation of their own concerning Sinai. 14

Chernus's discussion brings to light three key issues concerning the Hekalot\* texts that have been a source of debate among scholars: (1) the origin and dates of the texts; (2) their relationship to rabbinic traditions concerning *ma'aseh merkabah*\*; and (3) the central purpose of the Hekalot\* speculations. Chernus's analysis follows the views of Scholem and Ithamar Gruenwald concerning these three issues: (1) some of the material in Hekalot\* texts may derive from the Tannaitic or early Amoraic period;15 (2) the Hekalot\* material is intimately connected to the rabbinic *ma'aseh merkabah*\* and serves to illuminate many otherwise obscure passages in rabbinic texts;16 and (3) Hekalot\* speculations are primarily concerned with the heavenly ascent and with delineating the ecstatic mystical practices by means of which the "descent to the Merkabah" is successfully achieved. In this context, the subgenre of Hekalot\* literature termed *Sar Tôrah*, "Prince of Torah," which contains adjurations aimed at gaining effortless mastery of the Torah, is relegated to a secondary status as a later, degenerate stage in which, in Scholem's words, "the ecstatic ascent had already lost much of its freshness and had been superseded by a greater stress on the magical elements.17

Since the publication of Peter Schäfer's *Synopse zur Hekhalot-Literatur* in 1981,18 which has made some of the most important Hekalot\* manuscripts accessible to scholars, a number of scholars have begun to question the basic postulates of Hekalot\* research established by Scholem and his followers. In particular, the postulate that the primary focus of Hekalot\* texts is the heavenly ascent has been called into question. Schäfer himself emphasizes the importance of a second category of materials in the Hekalot\* texts, originally independent of the materials regarding the heavenly ascent, that is concerned with the adjuration of angels. In opposition to Scholem, he argues that theurgic adjuration, which is aimed primarily at the acquisition of knowledge of Torah, constitut es the center, and not the periphery, of Hekalot\* literature: "It is not the heavenly journey which is the centre of this [Merkabah] mysticism, with adjuration on the edge, but rather the reverse. Magical adjuration is a thread woven throughout the entire Hekhalot literature." 19 Halperin has argued that these two categories of Hekalot\* materialsthose concerning the heavenly ascent and those concerning the adjuration of angels that predominate in the *Sar Tôrah*are

< previous page

page\_261

next page >

closely intertwined both in language and content. Moreover, he maintains that the Hekalot \* texts did not originate among esoteric circles of mystics but rather among the general populace, in particular the 'am ha-'ares (literally, "people of the land"). Excluded from the academies of the rabbinic elite, they sought to acquire knowledge of Torah, and the status and power that such knowledge confers, through other means: through "descending to the Merkabah" and through the magical techniques of Sar Tôrah.20

Halperin further suggests that the authors of the Hekalot\* texts took their inspirations from rabbinic traditions. While some of the Hekalot\* materials may derive from late Amoraic Babylonia,21 certain aspects of these traditions appear to be modeled after the synagogue traditions concerning the Sinai revelation that were developed in Palestine between the second and fourth centuries C.E.22 Halperin argues, contrary to Chernus, that the links between the Sinai revelation and the Merkabah vision of Ezekiel were forged not as part of an esoteric "mystical" tradition but rather as part of an exegetical-homiletical tradition centered around Shavuot, the annual festival that celebrates the Sinai revelation.23 The synagogue practice of reading together on Shavuot the Exodus account of revelation (Exod. 19.1ff) and Ezekiel 1, as the Torah reading and prophetic lection (haptarah), respectively, expressed and institutionalized the rabbis' perception that the Sinai event and the Merkabah vision are intimately connected.24 Halperin suggests that the key biblical passage used by the rabbis to link Ezekiel's Mer-kabah vision with the Sinai revelation, as well as to establish that Moses's ascent was an ascent to heaven, is Psalm 68.18-19.25

The chariots (*rekeb*\*) of God are twice ten thousand, thousands upon thousands; the Lord is among them, Sinai in holiness.

You ascended ('alah) on high, you took a captivity captive, you took gifts for humanity.

The synagogue preachers in their Shavuot homilies thus interpreted the revelation at Mount Sinai (Exod. 19.1ff) in light of the Merkabah vision of Ezekiel (Ezek. 1), with images of thousands of chariots descending to earth (Ps. 68.18) and Moses ascending to heaven (Ps. 68.19). The purpose of these homilies, Halperin suggests, was to inspire and comfort the Jewish people by recreating the immense power and grandeur of the Sinai theophany so that they could "see" with the "eyes of the heart" that which their forefathers had "seen" with the "eyes of the flesh."

< previous page page\_262 next page >

The heavens open; the hidden wonders are seen; the *merkabah* comes down, perhaps in thousands. Moses ascends on high, takes a captivity captive, brings gifts for humanity. Fire and angels are everywhere, perhaps benign, perhaps hostile. God gives Israel his Torah, and endorses it with his glory. The prophet Ezekiel sees the glory mirrored in the *merkabah*. All Israel sees it, too, at Sinai. And all Israel sees it now, in the synagogue, when the *merkabah* is read and preached. *You see it too*. This is perhaps the central message that underlies the complex and interwoven themes. *Haggadat Shema' Yisra'el* puts it well: "You too saw, with the understanding of your heart and your mind and your soul, how [God]... descended in his glory on Mount Sinai. Therefore, Israel, holy nation all, you must hear and understand and know that *the Lord is our God*, by whose name we are called, in unity; *the Lord is one*." In this, we hear the most powerful message that the synagogue *merkabah* tradition spoke to the Jewish people. 26

Halperin elaborates on the paradigmatic power of the Shavuot homilies.

What advantages did the expositors gain from reading Exodus 19 and Ezekiel I as two segments of the same context? First, Ezekiel's vivid description of the *merkabah* gave people a starting point for visualizing, "with the eyes of the heart," the full glory of the Sinai revelation.... This taught them the splendor and power of the authority that stood behind the Torah. Second, the stories of Moses' struggle with the angels over the Torah (which found their way into the Shabu'ot homilies through Psalm 68.19) taught them how precious the Torah was, and how precious they were to God that he chose them to receive it. All of this served to dramatize and strengthen the Jews' faith, particularly against the challenge of aggressive Christianity.27

Halperin further argues that it is the synagogue tradition of coupling the Merkabah and Sinai that lies behind the stories in the Tosefta and two Talmuds of R. Johanan b. Zakkai and his disciples expounding *ma'aseh merkabah\**, in which the miraculous events associated with their expositions replicate the wonders of the Sinai revelation.28 Finally, Halperin maintains that it was the Shavuot

< previous page page\_263 next page >

homilies concerning Moses's ascent to heaven, where he struggled with the angels to obtain the Torah, that inspired certain members of the Jewish populace to develop their own methods of heavenly ascent and magical techniques in order to replicate Moses's feat and attain mastery of Torah. The development of the Hekalot \* traditions was thus a direct response to, and extension of, the Sinai-Merkabah traditions expounded in the synagogue.29

It is significant that although the analyses of Chernus and Halperin are based on divergent assumptions concerning the origin and nature of rabbinic Merkabah speculations, their arguments converge on two main points: Merkabah traditions have a central place in rabbinic expositions of the Sinai revelation; and the Sinai event served as a legitimating paradigm for the heavenly ascents and Merkabah visions described in the Hekalot\* texts. Whether we view the Hekalot\* materials as reflective of a genuine quest for "mystical" experience through ecstatic practices (Scholem, Gruenwald, Chernus), or as dominated by more worldly ends such as the status and power that mastery of the Torah confers (Halperin, Schäfer), it appears that the authors of the Hekalot\* texts drew their inspiration from rabbinic accounts of the giving of the Torah at Sinai. However, it also appears that the lines of influence might extend in both directions. In later rabbinic texts such as Pesîqta' Rabbati\* and Pirqê de-R. Eliezer, as will be discussed below, we fmd evidence that the language and imagery of Hekalot\* texts may have influenced certain descriptions of the Sinai event.

In our analysis of Sinai Midrashim in the various layers of rabbinic texts, we shall find the resonances of Merkabah traditions expressed in a variety of ways: in images of fire and celestial wonders unfolding, in accounts of Moses's ascent to the heavens and struggles with the angels over the Torah, in descriptions of hosts of angels and chariots descending with God to Sinai, in portrayals of Moses and the Israelites as visionaries whose vision of God at Sinai surpassed the experiences of Ezekiel and the other prophets. The connections between the Merkabah and Sinai may have been elaborated in the context of Shavuot homilies in Palestinian synagogues, but the affinities with the ascension traditions of apocalyptic and Hekalot\* texts are also of significance in illuminating the streams of influence that flowed into and out of the synagogue traditions. In addition to the general parallels between the Sinai Midrashim and Hekalot\* materials discussed above, relevant parallels to specific Hekalot\* traditions will be mentioned in the notes.

< previous page

page\_264

next page >

# Mishnah

The Mishnah contains a number of passages that recognize the central importance of the Sinai event, but it does not elaborate on the phenomenology of the revelation. As discussed in chapter 2, tractate 'Abot \* begins with an enumeration of the line of transmission that stems from Mount Sinaifrom Moses to Joshua to the elders to the prophets to the members of the Great Assembly to the *zugot*\* to the Tannaimand thereby implicitly grants the Tannaitic teachings contained in the Mishnah a special status as part of the Torah received by Moses at Mount Sinai.30

Another key passage in the Mishnah is Sanhedrin\* X. 1, which includes *tôrah min ha-amayim*, "the Torah is from heaven," as one of the few rabbinic dogmas that must be adhered to in order to have a share in the world to come. The meaning of this dogma is not elaborated on in this passage. In later rabbinic texts, as we shall see, the expression "the Torah is from heaven" is at times understood metaphorically to mean that the Torah derives from God, while in other contexts it is interpreted cosmologically to mean that at the time of the revelation the Torah descended from its heavenly abode onto earth.

The marriage metaphor is alluded to in Ta'anit\* IV.8, which interprets "the day of his wedding" in Song of Songs 3.11 as referring to the giving of the Torah, without expanding on the significance of this image. This verse is similarly interpreted in later rabbinic sources.31

#### Tannaitic Midrashim

The most extensive discussions in Tannaitic Midrashim of *mattan tôrah* are found in those sections that provide exegeses of key passages in the Pentateuch that pertain to the Sinai revelation: the Mekilta'\* de-R. Ishmael's commentary on the account of the revelation in chapters 19 and 20 of Exodus, and Siprê on Deuteronomy's commentary on Deuteronomy 33.2-4.32 Other speculations are interspersed throughout the texts.

With respect to the contents of the revelation, by the period of the Tannaitic Midrashim, as discussed in chapter 2, the concept of Torah had been extended to include not only the Hebrew Bible but also the Mishnah, Talmud, and halakhah and aggadah generally.33 A tradition in Sipra' maintains that the Torah that Moses received

< previous page

page\_265

next page >

included all "its laws (*halakhot*), its subtle distinctions (*diqdûqîm*), and its interpretations (*pêrûîm*). Sipra' and Siprê on Deuteronomy also contain seminal formulations of the rabbinic doctrine that two Torahs, one written (*bi-ktab* \*) and the other oral (*be-'al peh*), were given to Israel at Mount Sinai.35

#### Torah and the Nations

Underlying many of the discussions of the Sinai revelation in Tannaitic Midrashim is a clear polemic against gentile nations. A number of Midrashim emphasize that it is the revelation of the Torah that distinguishes the people of Israel and makes them the greatest and most beautiful among nations.36 An anonymous tradition in Sipra' declares that Israel would in no way be different from other nations if it were not for the Torah.37 Although the gentile nations covet the Torah, it is the heritage of Israel alone.38

Two different types of explanations are given in Tannedtic Midrashim concerning why God did not give the Torah to the gentiles. According to one explanation in Siprê on Deuteronomy, before God gave the Torah he scrutinized all the nations and determined that Israel alone was worthy to receive the Torah.39 According to a second explanation found in the Mekilta'\* as well as in Siprê on Deuteronomy, God did indeed offer the Torah to all the nations of the world, but in the end none except Israel would accept it. Deuteronomy 33.2, "The Lord came from Sinai, and dawned from Seir upon them; He shone forth from Mount Paran," is interpreted to mean that God offered the Torah to the children of Esau, the Ammonites, the Moabites, and the Ishmaelites, but each in turn refused to undertake the observance of its commandments. The gentile nations' lack of acceptance of the Torah is understood as simply one more reflection of their inherent unworthiness: if they could not even uphold the seven commandments that God enjoined on all humankind in the covenant with Noah, how much less could they be expected to fulfill all the commandments of the Torah. The Israelites, on the other hand, agreed to obey the commandments even before they heard them, declaring, "All that the Lord has spoken we will do and we will hear" (Exod. 24.7). Therefore the Lord chose Israel because Israel alone chose the Lord and his Torah.40

An anonymous Midrash in the Mekilta'\* uses the notion that the Torah was offered to all nations to explain why the Torah was given in the wilderness and not in the land of Israel.

The Torah was given publicly and openly, in a place owned by no one. For if the Torah had been given in the land of

< previous page page\_266 next page >

Israel, they [the Israelites] could have said to the nations of the world, "You have no portion in it." But since it was given in the wilderness, publicly and openly, in a place owned by no one, everyone desiring to accept it could come and accept it. 41

The Mekilta'\* emphasizes that because the Torah was given publicly and openly, in the wilderness and in broad daylight, the nations of the world have no excuse for not accepting it.42 Lest certain nations should use the excuse that they could not understand the Torah because it was not given in their language, an anonymous tradition in Siprê on Deuteronomy points out that God revealed the Torah in four languages: Hebrew, Roman, Arabic, and Aramaic43 As we shall see, this tradition is elaborated in later rabbinic texts in terms of the notion that God revealed the Torah in seventy different languages so that each nation could understand in its own vernacular.44

### The Torah is from Heaven

The revelation of the Torah is associated with heaven in a number of Midrashim. An anonymous tradition in Siprê on Deuteronomy simply asserts that "the Torah was given from heaven," although the significance of this statement is not elaborated.45 Another Midrash in Siprê on Deuteronomy, attributed to the sages, understands Moses's ascent of Mount Sinai to be an ascent to heaven, where he encountered the dangers of the fiery angelic hosts: "I went among the angels, I went among the hayyot\*, I went among the seraphim, each one of which could burn up the entire world with its inhabitants."46

The notion that Moses ascended to heaven represents one trend of speculation that is more fully developed in later rabbinic texts. However, it is clear that this view was not accepted by all of the rabbinic sages, as indicated in a comment in the Mekilta'\* ascribed to R. Jose.

R. Jose says: Behold, it says, "The heavens are the heavens of the Lord, and the earth He has given to human beings" (Ps. 115.16). Neither Moses or Elijah ever ascended ('alah) to heaven, nor did the glory (kabod\*) ever descend (yarad\*) below.47

The debate of the rabbis thus concerned not only whether or not Moses ascended to heaven at the time of revelation but also whether or not God himself descended from heaven onto earth. A

< previous page

page\_267

next page >

passage in the Mekilta' \* notes a contradiction between two verses in the book of Exodus that pertain to the revelation: Exodus 20.22, "You yourselves have seen that I have spoken with you from heaven"; and Exodus 19.20, "And the Lord came down (yarad\*) upon Mount Sinai." One resolution of the problem is attributed to R. Jose's teacher, R. Akiba:

R. Akiba says: This teaches that the Holy One, blessed be He, bent down the upper heavens onto the top of the mountain and spoke with them from heaven. And thus it says, "He bowed the heavens and came down (*yarad\**), and thick darkness was under His feet" (Ps. 18.10).48

An anonymous Midrash in the Mekilta'\* makes use of a similar image, emphasizing how when God's glory (*kabod*\*) descended, he bent down the lower heavens and upper heavens onto the top of the mountain and used them as a cushion that served to separate him from direct contact with the earthly mountain.49

Although R. Jose, as mentioned above, is represented in the Mekilta'\* as disagreeing with his master R. Akiba by maintaining that God did not descend to earth, in' another passage he is ascribed the view that God nevertheless did come forth to meet Israel, although the way in which he came forth is not explained. The passage invokes the metaphor of marriage, interpreting Deuteronomy 33.2, "The Lord came from Sinai," to mean that God came "to receive Israel as a bridegroom (*hatan*\*) goes forth to meet the bride (*kallah*).50 While in this version of the marriage symbolism Israel is the bride who is wed to her bridegroom, God, an anonymous Midrash in Siprê on Deuteronomy gives an alternative interpretation in which the Torah assumes the role of the bride who is betrothed (*me'ôrasah*) to her bridegroom, Israel, and thus has the status of a married woman in relation to the gentile nations. The revelation is not mentioned in this context.51

The Israelites' Reception of the Theophany

Tannaitic Midrashim explore various dimensions of the Sinai theophany in which God appeared before all of Israel and declared the Ten Commandments. One anonymous Midrash in Siprê on Deuteronomy §343 includes the Sinai event as one of the four theophanies in the sacred history of Israel in which God "shone forth"  $(h\hat{o}p\hat{i}'a)$ .52 Another anonymous Midrash maintains that he revealed himself (niglah) not from just

< previous page

page\_268

next page >

one direction but from all four directions. 53 Moreover, his voice (qal) is said to have gone forth from one end of the earth to the other.54 Several passages in the Mekilta'\*, commenting and expanding upon the language and imagery of the pentateuchal account, describe the theophany as accompanied by thunders upon thunders, lightnings upon lightnings, and earthquakes.55

### (1) They Heard and Saw

The discussions of the theophany in Siprê on Deuteronomy and the Mekilta'\* point to the holistic, synesthetic nature of the revelation experience, which involved both auditory and visual phenomena. On the one hand, the Israelites heard God's voice proclaiming the Ten Commandments, which was accompanied by the sound of thunder and horns blasting. On the other hand, they attained a direct vision of God himself, which was accompanied by lightning flashes and blazing fire. A passage in the Mekilta'\* presents the dual nature of God's manifestation as a direct response to the request of the Israelites. According to a tradition ascribed to R. Judah ha-Nasi, the Israelites said to Moses, "Our desire is to hear (*ama'*) [directly] from the mouth of our King. Hearing from the mouth of an attendant is not the same as hearing from the mouth of the King." According to another interpretation, simply hearing God speak was not sufficient for the Israelites. Thus, they said to Moses, "Our desire is to see (*ra'ah*) our King. For hearing is not comparable to seeing." God fulfilled both of their requests.56

Priority is given to seeing over hearing in another tradition in the Mekilta'\* ascribed to R. Nathan, who emphasizes that it is the act of seeing that distinguished the Israelites' experience of the revelation from that of the gentile nations. While the gentiles were allowed to hear God's voice, they were not given the ability to see, which was granted to Israel alone.

R. Nathan says: "You yourselves have seen (ra'ah) [that I have spoken with you from heaven]" (Exod. 20.22). Why is this said? Since it says, "All the kings of the earth shall praise Thee, O Lord, for they have heard (ama') the words of Thy mouth" (Ps. 138.4), one might suppose that just as they heard (ama'), so they also saw (ra'ah). Therefore scripture teaches, "You yourselves have seen"but the nations of the world have not seen.57

An anonymous tradition in the Mekilta'\* similarly emphasizes the visionary aspects of the Israelites' experience, which surpassed

< previous page

page\_269

next page >

that of the greatest prophets: "They saw (*ra'ah*) at that time what Isaiah and Ezekiel did not see, as it is said, "Through the prophets I liken myself (Hos. 12.11)." This comment implies not only that the people of Israel saw more than the Merkabah mysteries seen by Ezekiel but also that their visions were clearer and more direct, for God only "likened himself" to the prophets. 58

A number of Midrashim focus on the phenomenology of the divine utterances, which engaged both the auditory and visual channels. An anonymous tradition in the Mekilta'\* emphasizes the distinctive feature of God's speech that set it apart from ordinary human speech: God first said the Ten Commandments in one utterance, after which he said each commandment separately.59 Several Midrashim point to the transformation of the divine utterances from an oral-aural to a written-visual medium in which the Ten Commandments became inscribed on the tablets. An anonymous Midrash in Siprê on Deuteronomy, in commenting on Deuteronomy 33.2, "At His right hand was a fiery law for them," maintains that each utterance (dibbûr) that went forth from the mouth of God cir-cumambulated the camp of Israel, after which it was received by the right hand of God and engraved on the tablet. The Midrash concludes: "And his voice  $(q\hat{o}l)$  would go forth from one end of the world to the other, as it is said. "The voice  $(a\hat{o}l)$  of the Lord hews out flames of fire' (Ps. 29.7)." 60 The synesthetic imagery of Psalm 29.7 is interpreted in a Midrash in the Mekilta'\*, attributed to R. Akiba, as referring not only to the transformation of God's words from spoken (auditory) utterances to written (visual) engravings but to the very nature of the divine words, which were simultaneously heard and seen as words of fire. The Israelites not only saw that which was visible and heard that which was audible, "they saw (ra'ah) and heard (ama') that which was visible." Exodus 20.18, "And all the people saw (ra'ah) the voices (qolot\*)," is interpreted to mean that the people of Israel "saw (ra'ah) the word of fire (dabar\* el 'e) coming forth from the mouth of the Dynamis (Geburah\*) and being hewn onto the tablets, as it is said, "The voice  $(q\hat{o}l)$  of the Lord hews out flames of fire (lahabot\* 'e)' (Ps. 29.7)."61

The notion that the Israelites saw the divine utterances is given a more pragmatic interpretation in an anonymous Midrash in Siprê on Deuteronomy, which links the act of seeing not to esoteric words of fire but to the exoteric content of the commandments. The Israelites' apprehension of the divine utterances is described as a twofold movement in which they saw (ra'ah) each utterance  $(d\hat{i}bber)$  and subsequently understood  $(yada'^*)$  the legal

< previous page

page\_270

next page >

ramifications of the commandment. 62 The hermeneutical dimension of the Israelites' experience is also emphasized in a comment in the Mekilta'\* attributed to R. Judah ha-Nasi, who remarks that as soon as they heard (ama') the divine utterance  $(d\hat{\imath}bb\hat{\imath}ur)$  they immediately interpreted  $(p\hat{\imath}re)$  it.63

The Midrash attributed to R. Akiba suggests a connection between the revelation of the Torah and fire that is frequently emphasized in Tamaratic Midrashim.64 According to a tradition ascribed to R. Akiba's student R. Judah b. Il'ai, the people of Israel were scorched by the heat of the fire that blazed forth from the heavens.65 Not only is the setting of the revelation described in images of fire, but the Torah itself is directly identified in one Midrash with fire.66 Several Midrashim identify the Torah more specifically with the "fiery law" ('es-dat\*) at God's right hand in Deuteronomy 33.2.67

# (2) They Feared Lest They Die

A number of Midrashim point to the overpowering nature of the experience of revelation. An anonymous tradition in the Mekilta'\*, which also appears in abbreviated form in Siprê on Deuteronomy, emphasizes that the earth trembled so violently at the resounding forth of God's voice that the gent'de nations feared that he was about to destroy the world.68 The Israelites themselves were also terrified by the experience. Commenting on Exodus 20.18, "The people were afraid and trembled, and they stood afar off, an anonymous Midrash in the Mekilta'\* suggests that the people of Israel were so frightened that at hearing each of the Ten Commandments they moved backward twelve miles and then again moved forward twelve miles, traveling a total of 240 miles ( $10 \times 24 = 240$ ) on the day of the revelation. God sent the ministering angels down to lead the Israelites as they retreated and returned each time.69 Another anonymous Midrash, commenting on Exodus 20.19, "And [the Israelites] said to Moses, 'You speak to us and we will hear, but let not God speak to us lest we die," interprets the Israelites' request to mean that "they did not have the strength (koah) to receive more than the Ten Commandments, as it is said, 'If we hear the voice of the Lord our God any more, we shall die' (Deut. 5.25)."70 Moses responded to their request by becoming the covenant mediator for the rest of the revelation.

#### (3) Each According to His or Her Capacity

Despite the overpowering nature of this cosmic event that caused even the earth itself to tremble, the revelation of the Ten Commandments is also at times depicted as an immediate,

< previous page page\_271 next page >

intimate experience that was apprehended by each Israelite in accordance with his or her individual capacity. An anonymous Midrash in the Mekilta' \* notes the plural forms in Exodus 20.18, "And all the people saw the voices  $(qolot^*)$  and the lightnings  $(lappidim^*)$ ," which it interprets in light of Psalm 29.4, "The voice (qîl) of the Lord is according to power (ba-koah)," to mean that the divine utterances were heard by each Israelite according to his or her individual capacity (koah).71

# Classical Amoraic Midrashim

There is no exegetical Midrash on the book of Exodus among the classical Amoraic Midrashim, and therefore we do not find any sustained commentary on the Exodus account of the revelation of the Torah. The most extensive discussion of the revelation is found in *pisqa*' 12 of Pesîqta' de-R. Kahana, which is a homiletical discourse based on the first verse of the pentateuchal reading (Exod. 19.1-20.16) for Shavuot: "In the third month after the people of Israel had gone forth out of the land of Egypt, on that day they came into the wilderness of Sinai" (Exod. 19.1). In the context of interpreting the opening clause of the base verse, "in the third month," the *pisqa*' offers a variety of explanations of why there was a three-month delay between the Exodus from Egypt and the revelation at Mount Sinai. It also incorporates a number of aggadic traditions concerning the nature of the theophany at Sinai.72 With respect to the other classical Amoraic Midrashim, Song of Songs Rabbah evidences the most concern with the phenomenology of the revelation. It contains a substantial number of Midrashim that interpret verses from the Song of Songs as referring to the Sinai event. Aggadot concerning the revelation are interjected in various exegetical contexts in the other collections as well.

In discussing the nature of the revelation at Mount Sinai, certain Midrashim focus on the collective experience of the Israelites, who heard directly from God's mouth the Ten Commandmentsor, according to an alternative tradition, the first two of the Ten Commandments.73 Other Midrashim are concerned primarily with the experience of Moses, who was singled out to be God's mouthpiece in mediating the rest of the Torah to the people of Israel. With respect to the Torah that Moses received, by the period of the classical Amoraic Midrashim, as discussed in chapter 2, the doctrine of the two Torahs, the Written Torah (*tôrah e bi-ktab\**) and the Oral Torah (*tôrah e be-'al peh*), had become firmly established. Thus,

< previous page page\_272 next page >

two Torahs are said to have been given to Moses at Mount Sinai, one written and the other oral. 74 In a Midrash in Leviticus Rabbah attributed to R. Joshua b. Levi, the Torah received by Moses is represented as an open-ended category that included the teachings of all subsequent generations of sages and their disciples: "Bible, Mishnah, Talmud, Tosefta, Haggadah, and even that which a conscientious disciple would in the future say in front of his master all were communicated to Moses at Sinai."75

### Torah and the Nations

Many of the discussions of the Sinai revelation in classical Amoraic Midrashim reflect the vigorous polemic against gentile nations that is characteristic of this period when the persecutions of the Jews in Palestine had intensified under the Christianized Roman Empire. 76 A number of Midrashim boldly emphasize the special status of the people of Israel, who have been singled out by God among all the nations of the world as his chosen people. According to an anonymous Midrash in Song of Songs Rabbah, Israel is the one "whom the Holy One, blessed be He, loved more than the seventy nations." 77 A Midrash in Ruth Rabbah attributed to R. Simeon b. Yohai notes that it is only with the people of Israel that God has associated his name: "I am not called the God of all the nations but the God of Israel." 78

In their enumerations of God's saving acts on behalf of his chosen people,79 classical Amoraic Midrashim generally emphasize the pivotal role of the revelation of the Torah as the primary determinant of Israel's special status among the nations. For while other nations may have wisdom (*hokmah\**), they do not have the Torah.80 According to a tradition attributed to R. Judah b. Simon in the name of R. Joshua b. Levi, which appears in both Pesîqta' de-R. Kahana and Ruth Rabbah, prior to the Sinai revelation Israel had a name like that of the other nations, and it was only after they accepted the Torah that God deemed them "My people."81 A tradition in Ruth Rabbah goes so far as to suggest that if the people of Israel had not accepted the Torah, they would have disappeared from among the nations.82

A number of passages emphasize that all the nations of the world were given the opportunity to accept the Torah. As in Tannaitic Midrashim, Deuteronomy 33.2 is interpreted in a Midrash in Lamentations Rabbah, attributed to R. Levi through his tradent R. Joshua of Siknin, to mean that God first offered the Torah to all the nations of the world, including the children of Esau (Seir) and the children of Ishmael (Paran), but each in turn refused to accept it.

< previous page

page\_273

next page >

Finally, when he appeared before the people of Israel with the "fiery law" in his right hand, they alone accepted it. 83 Several Midrashim maintain that God foresaw that the gentile nations would reject the Torah. Two different reasons are given for why he nevertheless went ahead and offered the Torah to them. First, according to a tradition ascribed to R. Abbahu, he did not want to give the nations cause to reproach him.84 Second, according to a tradition attributed to R. Simon b. Pazzi, he wanted to double Israel's reward for accepting it.85

Classical Amoraic Midrashim enumerate a variety of rewards for the people of Israel for accepting the Torah and corresponding punishments for the gentile nations for rejecting it. A tradition ascribed to the rabbis in Leviticus Rabbah invokes Isaiah 60.2 to establish that while the gentile nations, who rejected the Torah, are covered in "thick darkness," the people of Israel, who alone accepted the Torah, are illumined with the light of God's glory: "But upon you the Lord will shine, and His glory shall be seen upon you."86 A homily in Pesîqta' de-R. Kahana emphasizes that the ultimate redemption of Israel and condemnation of the gentiles will come on the Day of Judgment in the time to come when God will judge all peoples according to whether or not they have. occupied themselves with the Sefer Torah.87 The only hope for the salvation of the gentiles, who did not accept the Torah at the time of revelation, is to repent, become proselytes, and follow the way of Torah.88

# **Revelation and Creation**

In accordance with the increased emphasis on cosmogonic themes in classical Amoraic Midrashim, we find a new trend of speculation that connects the process of revelation to that of creation, with the Torah providing the link between the two processes. In this context the people of Israel's acceptance of the Torah at Sinai is represented as necessary not only for their own preservation and salvation but also for the preservation of the entire creation.

A Midrash in Leviticus Rabbah, attributed to R. Judah b. Simon through his tradent R. Azariah, suggests that after twenty-six generations God scrutinized his world and, finding it full of sinners, decided to destroy it. But then he noticed Israel, a single rose amidst the thorns, and when he heard them say at Sinai, "We will do and we will hear" (Exod. 24.7), he was comforted and decided to preserve the world. The world was thus saved for the sake of that for which it had been originally created: the Torah.89 An aggadah in Song of Songs Rabbah ascribed to R. Huna b. Abin in the name of

< previous page

page\_274

next page >

his teacher R. Aha, which appears in abbreviated form in Genesis Rabbah and Ruth Rabbah, similarly maintains that if Israel had not accepted the Torah at Mount Sinai, God would have caused the world to revert to formlessness and emptiness (*tohû wa-bohu* \*)90 Psalm 75.4, "When the earth and all its inhabitants are dissolved, it is I (*'anoki\**) who establish its pillare," is interpreted to mean that the world would have been dissolved, but when Israel accepted the first of the Ten Commandments, "I (*'anoki\**) am the Lord your God" (Exod. 20.2), on account of that "I" (*'anoki\**) the world was established on a firm basis.91

Page 275

A Midrash in Song of Songs Rabbah attributed to R. Yannai establishes an even more intimate link between the revelation and creation: as a reward for Israel's saying, "All that the Lord has spoken we will do and we will hear" (Exod. 24.7), God not only preserved the creation from destruction, he also revealed to Israel the very beginnings of the process of creation as it unfolded in the first six days.92 A Midrash in Genesis Rabbah, attributed to R. Berekhiah and R. Jacob b. Abina in the name of R. Abba b. Kahana, establishes a direct correlation between the process of creation and the process of revelation and suggests that each event sheds light upon the other. Thus, just as at the time of the revelation fire divided the upper and the lower realms, so it was too at the time of creation.93 Another tradition in Genesis Rabbah, ascribed through tradents to R. Simon b. Pazzi, emphasizes that the Torah was given in the same holy language (*leôn ha-qodes\**) with which the world was created.94 An aggadah attributed to R. Johanan, which appears in beth Leviticus Rabbah and Pesîqta' de-R. Kahana, suggests that the Torah that was revealed at Mount Sinai may be even more precious than the material world that was brought forth at creation, for whereas it only took six days to create the world, it took forty days and forty nights to reveal the Torah.95

Ascent of Moses and Descent of the Torah

In classical Amoraic Midrashim we find an increasing cosmologization of the notion that the Torah was given from heaven. Several Midrashim simply take for granted that the Torah was given from heaven, without elaborating on the notion96 However, a number of Midrashim depict the revelation of the Torah as a cosmic event in which the separation between heaven and earth was temporarily overcome: Moses ascended to heaven to receive the Torah, God descended from heaven to Mount Sinai to reveal the Ten Commandments, and the Torah itself descended from heaven to make its abode on earth with

< previous page page\_275 next page >

the people of Israel. A tradition in Pesîqta' de-R. Kahana ascribed to R. Bebai says concerning the Sinai revelation: "The most desirable thing on high was given from heaven to Moses under heaven. And what was that? The Torah." 97 Mount Sinai, according to a tradition in Song of Songs Rabbah, was itself uprooted and set in the heights of heaven, becoming a representation of the cosmic mountain that stands at the juncture between heaven and earth.98

Moses's ascent of Mount Sinai is portrayed in a number of Mid-rashim as an ascent to heaven, where God spoke with him and revealed to him the wonders of the fiery firmament.99 A Midrash in Ruth Rabbah attributed to R. Menahem b. Abin interprets Psalm 68.19, "You ascended ('alah) on high, you took a captivity captive," as referring to Moses, who "ascended ('alah) on high and took the Torah captive."100 A tradition in Leviticus Rabbah and Pesîqta' de-R. Kahana, ascribed to R. Levi through his tradent R. Joshua of Siknin, suggests that because Moses did not unabashedly feast his eyes on the Shekhinah while on high but rather humbly hid his face (Exod. 3.6), his own face became infused with its radiance, as indicated in Exodus 34.29: "When Moses came down from Mount Sinai,... Moses did not know that the skin of his face sent forth rays (qaran)."101 According to an anonymous Midrash in Pesîqta' de-R. Kahana, when Moses descended from his sojourn on high he was like unto God, and therefore, as indicated in Exodus 34.30, the people of Israel were afraid to approach him.102

A pericope in Song of Songs Rabbah VIII.11, §2 emphasizes that when Moses ascended to heaven to receive the Torah and bring it back to earth, the angels argued with God that the Torah should remain in heaven. The angels, alluding to Psalm 8.2, "O Lord our Lord, how majestic is Thy Name in all the earth; Thou who ('aer) hast set Thy glory (hod\*) in the heavens," tried to convince God that the Torah, which is his glory (hod\*) and his happiness ('eer), should remain in its heavenly abode and should not be given to Israel. God responded by arguing that the commandments of the Torah only apply to human beings, who are impure (Lev. 15.25) and mortal (Num. 19.14), and therefore do not concern the angels.103 The pericope then recounts a parable ascribed to the rabbis, in which the situation is compared to a king who gave his daughter in marriage to a man in another country. When his subjects expressed concern that the king might visit her later and decide to stay with her in the other country, he reassured them that he would continue to reside with them in their town. In the same way, when God decided to give

< previous page

page\_276

next page >

his daughter, the Torah, in marriage to Israel, the angels expressed concern that he might cause his Shekhinah to abide on the earth as well. He reassured them that although he would give the Torah to the world below, he would continue to abide with them in the upper world. This statement is then qualified by the view, attributed to R. Joshua b. Levi through his tradent R. Simon b. Pazzi, that "wherever the Holy One, blessed be He, caused His Torah to dwell, there He had His Shekhinah dwell." Psalm 148.13, "His glory (hod \*) is on earth and in heaven," is invoked to establish that God's glory, the Shekhinah, is "first 'on earth' and then 'in heaven'"that is, it is primarily on earth wherever the Torah is, but it is also in heaven in accordance with God's promise to the angels.104

A parable in Pesîqta' de-R. Kahana attributed to R. Abba b. Judan makes a similar use of the marriage metaphor in depicting the way in which the revelation of the Torah overcame the boundaries separating heaven and earth. A king had previously issued a decree forbidding marriage with people overseas, but then he withdrew the decree when he himself gave his own daughter in marriage to someone overseas. In the same way, before the Torah was given God had decreed the separation of heaven and earth: "The heavens are the heavens of the Lord, and the earth He has given to human beings" (Ps. 115.16). But when the Torah was given from heaven he withdrew the decree: "Moses went up ('alah) to God" (Eyod. 19.3), "And the Lord came down (yarad\*) upon Mount Sinai" (Exed. 19.20).105 This aggadah implicitly counters the view attributed to R. Jose in the Mekilta'\*, which interprets Psalm 115.16 to mean that the lines of separation between heaven and earth are firm and that Moses did not ascend to heaven and God did not come down to earth.106

In both of the parables in Song of Songs Rabbah and Pesîqta' de-R. Kahana the revelation of the Torah is depicted as a marriage ceremony in which the Torah is the bride, who is given by her father, the King on high, to an earthly bridegroom, Israel. The metaphor of marriage is frequently invoked in discussions of the revelation in classical Amoraic Midrashim, which, like the Mish-nah, interpret "the day of his wedding" in Song of Songs 3.11 as referring to the giving of the Torah at Sinai.107 While at times the Torah is portrayed as the bride who is wed to the bridegroom, Israel,108 at other times Israel assumes the role of the bride who is wed to God himself.109 When the Torah descended from heaven to earth, the Shekhinah, God's presence, descended with it, and thus the marriage at Mount Sinai is understood as uniting, on the one

< previous page

page\_277

next page >

hand, Torah and Israel and, on the other hand, God and Israel. In the latter version of the wedding ceremony the Torah is sometimes depicted as the marriage contract (*ketubah* \*) stipulating the conditions of the union between God and Israel.110 Another variant of the marriage metaphor portrays Moses as the spouse of God.111

The Israelites' Reception of the Theophany

In discussing the interchange between heaven and earth that occurred at the revelation, classical Amoraic Midrashim are concerned not only with Moses's ascent to heaven and subsequent descent to earth with the Torah but also with the descent of God himself at the Sinai theophany. In addition to reiterating and amplifying traditions found in Tannaitic Midrashim, the Midrashim of this period contain several new modes of speculation that emphasize angelology and that are concerned in particular to determine the number and role of the celestial hosts that descended with God to Sinai.

#### (1) Descent of God and the Heavenly Hosts

In discussing the theophany, a pericope in Pesîqta' de-R. Kahana 12.22 cites a series of interpretations of Psalm 68.18, which, as discussed earlier, represents one of the key biblical verses used by the rabbis to link the Sinai event with Ezekiel's Merkabah vision: "The chariots (*rekeb\**) of God are twice ten thousand, thousands upon thousands; the Lord is among them, Sinai in holiness."112 The pericope begins with an interpretation attributed to R. Abdimi of Haifa, who claims a Tannaitic source for his tradition: "I learned in my mishnah that 22,000 ministering angels descended with the Holy One, blessed be He, to Sinai."113 A tradition ascribed to R. Berekhiah then connects the number 22,000 to the number of males in the tribe of Levi, who alone among the Israelites would not go astray after the golden calf.114 The pericope continues with an anonymous interpretation that understands the reference to chariots in Psalm 68.18 literally and compares the Israelites' experience to Ezekiel's vision of the Merkabah: "Twenty-two thousand chariots (*markabot\**) descended with the Holy One, blessed be He, and each and every chariot was [like the chariot] that Ezekiel saw."115 This interpretation is then linked to a second tradition concerning 22,000 chariots that is cited in the name of a group from Babylonia who quote the prophet Elijah."116 The pericope concludes with a Midrashic comment ascribed to R. Tanhum b. Hanilai, who maintains that the hosts that accompanied God were innumerable.117

In a pair of aggadot found in Pesîqta' de-R. Kahana, variants of which also appear in Song of Songs Rabbah and Lamentations

< previous page page\_278 next page >

Rabbah, the number of angels at Sinai is linked to their role in investing the Israelites with certain ornaments. According to one tradition ascribed to R. Johanan, there were 600,000 angels, each possessing a crown ('atarah) with which to adorn each of the 600,000 Israelites. According to a second tradition, also attributed to R. Johanan through his tradent R. Abba b. Kahana, there were 1,200,000 angels, one to invest each Israelite with a crown ('atarah) and the other to gird each with a weapon (zayîn) or, according to a variant reading in Song of Songs Rabbah, a girdle (zônî). The view that the Israelites were given girdles is ascribed more specifically to another tradent of R. Johanan's traditions, R. Huna b. Abin. 118

A tradition attributed to R. Simeon b. Yohai, which is found in both Lamentations Rabbah and Song of Songs Rabbah, suggests that the Israelites were given a weapon (zayîn) with the ineffable Name engraved upon it, although the role of the angels is not mentioned in this context. This tradition emphasizes that the Name was removed when Israel sinned, indicating that whatever exalted status they attained through possession of the Name was temporary and contingent upon their obedience.119 A Midrash in Pesîqta' de-R. Kahana, attributed to R. Zakkai of Shaab in the name of R. Samuel b. Nahman, similarly emphasizes the contingent nature of the gifts bestowed upon Israel at Sinai. When the Israelites said, "All that the Lord has spoken we will do and we will hear" (Exod. 24.7), God imparted to them some of the "splendor (zîw) of the Shekhinah," but as soon as they turned away and worshiped the golden calf they lost their status and were condemned to die like ordinary mortals.120

#### (2) They Heard and Saw

The Sinai theophany is represented in a number of passages in classical Amoraic Midrashim as a synesthetic experience that was apprehended by the people of Israel through both hearing and seeing. The Israelites desired to hear (*ama'*) directly from God's own mouth, according to a tradition ascribed to R. Johanan. They also desired to see (*ra'ah*) the glory (*kabod\**) of their King, according to a tradition attributed to R. Simeon b. Yohai. Both of their desires were fulfilled.121 A Midrash in Pesîqta's de-R. Kahana emphasizes that God healed the Israelites prior to giving them the Torah, and thus even the blind were granted the capacity to see and the deaf were granted the capacity to hear.122

A passage in Song of Songs Rabbah I.2, §2 relates a debate concerning how many of the Ten Commandments were heard directly from the mouth of God, without Moses acting as an intermediary.

< previous page page\_279 next page >

The rabbis, in accordance with the view expressed in the Mekilta'\*, argue that the Israelites heard all of the Ten Commandments directly from God.123 However, this view is contended in a tradition ascribed to R. Joshua b. Levi, who argues that they only heard from God's mouth the first two commandments, "I am the Lord your God" and "You shall have no other gods before Me."124 Song of Songs Rabbah I.2, §2 also contains a series of aggadot concerning the method through which the commandments were transformed from speech utterances to written engravings on the tablets. The pericope includes a debate between R. Simeon b. Yohai and the rabbis concerning the precise manner in which each divine utterance went forth from God and circumambulated the camp of Israel before it was received by the right hand of God and inscribed on the tablet.125 The pericope continues with a debate between R. Berekhiah and his teacher R. Helbo concerning whether each utterance was inscribed of itself or by God.

Classical Amoraic Midrashim are not only concerned with the manner in which the Ten Commandments were conveyed from an oral to a written medium, they also speculate about the nature of the tablets themselves. For example, a pericope in Song of Songs Rabbah contains a number of traditions concerning the type of material of which the tablets were made, the number of commandments (five, ten, twenty, or forty) on each tablet, and the manner in which they were written.126 According to a tradition that is attributed to R. Hananyah, the nephew of R. Joshua b. Hananyah, between every commandment on the tablets were written the sections and minutiae of the Torah, and thus the tablets contained the seed expression of the entire Torah.127 A tradition ascribed to R. Menahema in the name of R. Abun suggests that the tablets were hewn from the orb of the sun, implying that they were made of light.128

A number of Midrashim emphasize that, in addition to hearing God's voice, the people of Israel were granted a vision of God. Pesîqta' de-R. Kahana and Song of Songs Rabbah contain variants of two traditions, one ascribed to R. Judah b. Il'ai and the other to R. Isaac, that present the experience at Mount Sinai as one of a series of theophanies in which the Israelites saw (ra'ah) God: they saw him in Egypt, they saw him at the Red Sea, and they saw him at Sinai.129 One variant of the tradition attributed to R. Judah b. Il'ai emphasizes that whereas in Egypt and at the Red Sea the people of Israel saw God in the open (be-parhesya'), at Sinai they saw him "face to face" (panîm be-panîm).130 A tradition in Pesîqta' de-R.

< previous page

page\_280

next page >

Kahana ascribed to R. Levi asserts that because the Israelites saw the face of God, they could not die, "since anyone who has seen (*ra'ah*) the face (*panîm*) of the King does not die, as it is said, 'In the light of a king's face (*panîm*) there is life' (Prov. 16.15)." 131

Another tradition in Pesîqta' de-R. Kahana, attributed to R. Abba b. Kahana, links the Israelites' vision of God's glory to a vision of "seven partitions of fire."

Before Israel sinned what is written? "The appearance of the glory (*kabod*\* of the Lord was like a devouring fire (*'e*) on the top of the mountain before the eyes of the people of Israel" (Exed. 24.17). R. Abba b. Kahana said: There were seven partitions of fire (*mehisot*\* *el 'e*) devouring one other, and the Israelites saw (*ra'ah*) them and were not awestricken nor afraid.132

As in Tannaitic Midrashim, the Torah itself is associated with fire in a number of passages and is identified in particular with the "fiery law" (*'es-dat\**) at God's right hand in Deuteronomy 33.2.133 An aggadah in Song of Songs Rabbath attributed to R. Simeon b. Lakish elaborates on this image, suggesting that the Torah was not only given in fire but was itself composed of fire, being inscribed in black fire on white fire.

R. Simeon b. Lakish said: The Torah that the Holy One, blessed be He, gave its parchment was of white fire and it was written with black fire. It was fire, hewn out of fire, formed of fire, and given in fire, as it is written, "At his right hand was a fiery law ('es-dat\*) for them" (Deut. 33.2).134

A tradition that appears in several texts connects the fire that burns around scholars engaged in expounding Torah with the fire in which the words of Torah were originally given, suggesting that study serves as a means of replicating the fiery wonders of the Sinai theophany.135

### (3) They Died and Were Resurrected

A number of Midrashim emphasize the overpowering impact of the revelation experience. According to a tradition in Song of Songs Rabbah ascribed to R. Johanan, the Israelites shrank together in fear and trembling at every utterance that went forth from God's mouth.136 Terrified by the life-threatening power of the divine speech, the people of Israel pleaded to Moses to serve as an inter-

< previous page

page\_281

next page >

mediary between them and God. However, in succumbing to their fear of death they not only lost direct access to the full revelation, but, according to a tradition ascribed to R. Judah b. Il'ai, they also lost their ability to retain their knowledge of Torah. 137 A Midrash in Leviticus Rabbah attributed to R. Tanhum b. Hanilai emphasizes that what was too heavy for the 600,000 Israelites to bear was light for one man alone: Moses alone was capable of hearing the all-powerful voice of God and remaining alive, and thus it was he who was chosen by God to be the conduit of the divine speech.138

Page 282

While these traditions point to the threat of death, they do not indicate that the Israelites in actuality died. However, a pericope in Song of Songs Rabbah V.16, §3 contains a number of aggadot that suggest that the Israelites were incapable of bearing the divine voice, and thus when they heard the fist of the Ten Commandments their souls departed. Contrary to the above mentioned view attributed to R. Levi, which maintains that as a result of seeing God's face the Israelites could not die, a tradition ascribed to R. Levi's teacher, R. Johanan, asserts that they did indeed die.

"His speech is most sweet" (S.S. 5.16). R. Azariah and R. Aha in the name of R. Johanan said: When the Israelites heard "I" ('anoki\*) at Sinai their soul fled (parah), as it is written, "If we hear the voice of the Lord our God any more, we shall die" (Deut. 5.25), [and] as it is written" "My soul went forth (yasa') when he spoke" (S.S. 5.6). The Word (dîbbûr) returned to the Holy One, blessed be He, and said, "Lord of the world, Thou art living and enduring and Thy Torah is living and enduring, and Thou hast sent me to the dead. All of them are dead." At that moment the Holy One, blessed be He, went back and sweetened the Word for them, as it is written, "The voice (qô1) of the Lord is according to power (bakoah), the voice of the Lord is full of majesty (be-hadar\*)" (Ps. 29.4).139

This tradition suggests that the Israelites could not bear to receive the divine Word in its full power, and thus God "sweetened" or tempered his Word so that it could serve as a source of life rather than death. The pericope continues with an interpretation of Psalm 29.4 ascribed to R. Hama b. Hanina. Like the interpretation of this verse in the Mekilta'\*, it suggests that this tempering of God's Word involved adapting his voice to the capacity of each individual listener: "The voice of the Lord was powerful (ba-koah) for the young,

< previous page page\_282 next page >

and the voice of the Lord was full of majesty (be-hadar \*) for the elderly."140

The tradition ascribed to R. Johanan implies that it was the intervention of the Word and its subsequent mitigation that allowed the Israelites to be revived and to survive the remainder of the revelation. The pericope in Song of Songs Rabbah V. 16, §3 continues with another explanation, attributed to R. Simeon b. Yohai, which suggests that it was the Torah itself that restored the Israelites' souls, as indicated in Psalm 198: "Fhe Torah of the Lord is perfect, restor-Lug the soul." An anonymous aggadah expands on this notion, describing how the Torah pleaded to God to be merciful and not to spoil the celebration of her wedding day by slaying his own children. The souls of the Israelites were thus restored through the intervention of the Torah.141

### (4) Each According to His or Her Capacity

The most vivid portrayal of the way in which each individual Israelite experienced the theophany in accordance with his or her own capacity is found in Pesîqta' de-R. Kahana 12.25, which contains several aggadot that depict God as displaying multiple faces as well as multiple voices in order to meet each individual on his or her own level. A tradition ascribed to R. Levi, R. Johanan's student, suggests that each Israelite's vision of God's face was a highly personalized, intimate experience in which he or she felt that God was looking at and addressing him or her directly.

R. Levi said: The Holy One, blessed be He, appeared to them like a statue that has faces on every side: a thousand people look at it, and it looks at all of them. So too when the Holy One, blessed be He, was speaking, each and every Israelite would say, "The Word (*dibber*) is speaking to me." It is not written, "I am the Lord your (plural) God," but "I am the Lord your (singular) God" (Exod. 20.2).142

The pericope continues with a tradition attributed to R. Jose b. Hanina, another student of R. Johanan, who compares the Israelites' experience of God's voice at Sinai to their earlier experience in the wilderness of manna, which each tasted in accordance with his or her own capacity.

R. Jose b. Hanina said: The Word  $(d\hat{\imath}bber)$  spoke to each and every individual according to his or her capacity  $(k\hat{o}ah)$ . And do not wonder at this matter. For when manna came down

< previous page

page\_283

next page >

to Israel, each and every person tasted it in accordance with his or her capacitythe infants according to their capacity, the young people according to their capacity, and the elderly according to their capacity.... Now if in the case of manna each and every person tasted it according to his or her capacity, so in the case of the Word each and every person heard it according to his or her capacity. David said, "The voice  $(q\hat{o}l)$  of the Lord is according to power (ba-koah)" (Ps. 29.4). It is not written, "The voice of the Lord is according to His power," but "The voice of the Lord is according to power"[the power] of each and every individual. The Holy One, blessed be He, said to them, "Despite the fact that you hear many voices, know that I am He [who speaks]: 'I am the Lord your God' (Exod. 20.2). 143

#### Babylonian Talmud

The Babylonian Talmud's speculation on the nature of the revelation at Mount Sinai is concentrated primarily in two extended discussions: Sabbat\* 88a-89b, which contains a series of aggadot on the revelation, eight of which are attributed to R. Joshua b. Levi, and 'Abodah\* Zarah 2a-3b, which incorporates a number of traditions regarding the Sinai event into its diatribe against the gentiles. The majority of other references to the revelation are interjected in Talmudic tractates at various points in the context of discussing certain halakhic issues or aggadic traditions, with the Sinai revelation itself not constituting a major focus of speculation. The Talmudic discussions include variants of a number of the traditions found in Palestinian Midrashim, with occasional evidence of new modes of construing persistent themes.

With respect to the contents of the revelation, Talmudic Midrashim generally uphold the distinction between the two phases of the revelation, in which the Ten Commandments were uttered directly by God to the people of Israel and the rest of the Torah was mediated to them through Moses. However, the contending view that the Israelites only heard the first two of the Ten Commandments directly from God, which is attributed in Song of Songs Rabbah to R. Joshua b. Levi, is also expressed in two Talmudic Midrashim, where it is ascribed to R. Ishmael and R. Hamnuna, respectively.144

The Talmud, as discussed in chapter 2, reiterates the traditional doctrine that Moses received both the Written Torah and

< previous page page\_284 next page >

Oral Torah on Mount Sinai. One Midrash, attributed to R. Levi b. Hama in the name of R. Simeon b. Lakish, maintains that the Pentateuch, Nevi'im, Ketuvim, Mishnah, and Gemara (Talmud) were given to Moses. 145 A second Midrash, ascribed to R. Hiyya II b. Abba in the name of R. Johanan, extends the notion of Oral Torah further by claiming that God showed to Moses the minutiae and the innovations that would be introduced by the scribes.146 The teachings of the sages are at times given precedence over the Written Torah, with the sages themselves, as the embodiments of Torah, designated as "Sinai."147 The priority of the Oral Torah is given clear expression in the assertion attributed to R. Johanan that God "made a covenant with Israel only for the sake of those words that were transmitted orally (*be-'al peh*)."148 One aggadah discusses the method of transmission of the Oral Torah by means of which Moses, who learned the oral traditions directly from the mouth of God, taught what he had learned to his brother Aaron, the sons of Aaron, the elders, and the people of Israel as a whole, each in turn.149

#### Torah and the Nations

A number of Talmudic Midrashim point to the involvement of the gentile nations in the revelation of the Torah, although in the end Israel alone proved worthy to be its recipients. A tradition ascribed to R. Ulla suggests that the nations of the world heard the Ten Commandments. 150 An aggadah in Sabbat\* 88b, which is attributed to R. Johanan as well as to the school of P. Ishmael, maintains that every word that went forth from God's mouth divided into seventy languages, implying that each of the seventy nations of the world heard the revelation in its own vernacular. 151 A passage in Zebahim\* 116a incorporates the tradition, found in both Tannaitic and classical Amoraic Midrashim, that when the Torah was given the sound reverberated from one end of the earth to the other. 152 This tradition is interwoven with another aggadah, also found in Tannaitic Midrashim, that describes how the kings of the gentiles, upon hearing the tumultuous sound, feared that God was about to destroy the world. However, when they learned that God was giving the Torah to his people, they were comforted and proclaimed, "The Lord will bless His people with peace" (Ps. 29.11).153 Although all of the above Midrashim suggest that the gentile nations may have heard part of the revelation, there is no suggestion that they were actually offered the Torah and asked to undertake its observance. This notion is found elsewhere in the Talmud and is elaborated on in a homily in tractate 'Abodah\* Zarah.

< previous page

page\_285

next page >

The homily in 'Abodah \* Zarah 2a-3b, attributed to either R. Hanina b. Pappai or R. Simlai, represents one of the most carefully crafted dietribes against the gentile nations found in rabbinic texts.154 It incorporates a number of traditions found in earlier texts and recasts them in the form of an eschatological drama in the time to come in which the nations of the world will be brought to judgment before God. The homily opens, like the corresponding homily in Pesîqta' de-R. Kahana,155 with God holding a Sefer Torah to his bosom in the time to come and declaring that whoever has occupied himself therewith should come and receive his reward. All the nations of the world will then gather together in confusion before him, and he will ask that each nation come before him individually, one by one. The homily then gives a new inflection to an old motif: in contrast to the time of the revelation, in which God is depicted as coming to each nation one by one and offering them the Torah, in this scenario in the time to come it is the nations them-selves who are portrayed as coming before God one by one and who are held accountable for not having occupied themselves with the Torah. As at the Sinai event, the kingdom of Edom or Esauhere explicitly identified with Romeis first, followed by the kingdom of Persia. The nations who will follow Persia are not specified, and no mention is made of the other members of the cast of nations who generally appear in the revelation drama: the Ammonites, Moabites, and Ishmaelites.156 Even though each nation will contend that all of the activities in which it has been engaged were done for the sake of the Israelites, in order that they might occupy themselves with the Torah, God will reject the gentile nations' testimonies and turn them away one by one.

The homily continues with a portrayal of the gentile nations offering a number of different arguments in their own defense. First, the nations will argue, "Is there anything that Thou hast given us [that is, the Torah] that we have not accepted?" This argument will be countered with the standard proof text, Deuteronomy 33.2, "The Lord came from Sinai, and dawned from Seir upon them; He shone forth from Mount Paran," as evidence of the fact that at the revelation God offered the Torah to every nation, but none except Israel would accept it.157 Second, the nations will contend, "Is there anything that we accepted that we have not observed?" The counterargument to this will be, "Why did you not accept it?" Third, the nations will point out that God did not suspend the mountain over them like a vault and threaten to crush them, as he did to Israel, implying that they too would have accepted the Torah if they had been forced to do so as Israel was.158 As a rejoinder God

< previous page

page\_286

next page >

Page 286

will remind them that they did not even uphold the seven commandments that were accepted by them as the descendants of Noah. 159 Fourth, the nations will argue, "Has Israel, who accepted the Torah, observed it?" In the end God will ask representatives of the gentile nations themselves to come and testify that Israel has observed the entire Torah. Finally, the nations will plead with God, "Offer us the Torah anew, and we shall observe it." God will relent and give them the commandment of Sukkah to carry out, and each will immediately go and make a booth on the top of his roof. However, God will cause the sun to blaze forth over them, and they will trample down their booths and run away. "Thereupon," the homily concludes, "the Holy One, blessed be He, will sit and laugh at them, as it is said, 'He who sits in heaven laughs' (Ps. 2.4)."

#### **Revelation and Creation**

Like classical Amoraic Midrashim, a number of Talmudic Midrashim link the process of revelation to the process of creation and emphasize that Israel's acceptance of the Torah at Mount Sinai was necessary for the continuance of the cosmos. While the parallel tradition in Palestinian Midrashim invokes as a proof text Psalm 75.4, "When the earth and all its inhabitants are dissolved, it is I ('anoki\*) who establish its pillars,"160 Talmudic Midrashim draw upon two other biblical verses: Genesis 1.31, "And there was evening and there was morning the sixth day," and Jeremiah 33.25, "If not for My covenant by day and by night, I would not have established the ordinances of heaven and earth."

A tradition ascribed to R. Simeon b. Lakish, which appears in several different contexts in the Talmud, is based on an interpretation of Genesis 1.31. It is incorporated into an extended discussion of the revelation in Sabbat\* 88a-89b following a reference to the tradition that God overturned the mountain above the Israelites and threatened to destroy them if they would not accept the Torah.161 The pericope goes on to establish that the people of Israel's acceptance of the Torah was necessary not only for their own survival but also for the survival of the creation itself. A comment attributed to R. Hezekiah is interjected at this point, which interprets Psalm 76.9, "From the heavens Thou didst cause the law to be heard; the earth feared and was still," to mean that the earth feared at first, but subsequently it became still.162 This comment is then explained with reference to the tradition ascribed to R. Simeon b. Lakish.

Resh Lakish said: Why is it written, "And there was evening and there was morning *the* sixth day" (Gen. 1.31)? Why is there an additional "the"? This teaches that the

< previous page page\_287 next page >

Holy One, blessed be He, stipulated with the works of creation and said to them, "If Israel accepts the Torah, you shall become established, but if not, I will turn you back into formlessness and emptiness (*tôhû wa-bohu* \*)."163

Genesis 1.31 is thus interpreted homiletically to mean that the continuance of morning and evening was dependent on the sixth day, that is, the sixth day of Sivan on which Israel accepted the Torah at Mount Sinai.

A variant of this tradition is also inserted into the homily in 'Abodah\* Zarah 2a-3b concerning the judgment of the gentile nations in the time to come. In this context a reference to Jeremiah 33.25 introduces the tradition attributed to R. Simeon b. Lakish, which is then followed by the comment ascribed to R. Hezekiah.164 Another tradition, attributed to R. Eleazar, similarly invokes Jeremiah 33.25 in order to establish the role of the Torah in sustaining creation.

R. Eleazar said: Great is the Torah, since but for the Torah heaven and earth would not endure, as it is said, "If not for My covenant by day and by night, I would not have established the ordinances of heaven and earth" (Jer. 33.25).165

Ascent of Moses and Descent of the Torah

Talmudic Midrashim present a variety of perspectives regarding the relationship between heaven and earth at the Sinai event. *Tôrah min ha-amayim*, "the Torah is from heaven," assumes different valences in different contexts, and a range of views is expressed concerning whether Moses ascended to heaven and God descended to earth at the time of the revelation.

With respect to the Mishnaic injunction that excludes from the world to come one who denies that the Torah is from heaven, a *baraita* interprets "the Torah is from heaven" metaphorically to mean that the Torah was uttered by God. It further emphasizes that in maintaining that the whole Torah is from heaven, it is not admissible to exclude a single point, verse, or even certain hermeneutical principles such as *gezerah awah*.166 The notion of Torah in this context thus includes not only the written text but also the oral tradition of interpretation.

An aggadah attributed to R. Joshua b. Levi in Sabbat\* 88b-89a, presents a more cosmological interpretation of the notion that "the Torah is from heaven," in which the Torah is portrayed as descending from its heavenly abode at the Sinai revelation. The Torah is

< previous page page\_288 next page >

depicted as the "secret treasure" that had resided with God in heaven since before the creation, and thus in order to receive the Torah Moses had to ascend to heaven, to the realm of the angels and the throne of glory, and bring it down to earth. Like the parallel tradition in Song of Songs Rabbah VIII. 11, §2, the pericope portrays the angels as arguing with God that his glory, the Torah, should not be taken from heaven and given to mortals on earth.

When Moses ascended ('alah) on high, the ministering angels said to the Holy One, blessed be He, 'Lord of the world, what is one born of woman doing among us?" He said to them, "He has come to receive the Torah." They said to him, "This secret treasure (hamudah \* genûzah), which has been hidden by Thee for 974 generations before the world was created, Thou desirest to give to flesh and blood? 'What is man that Thou art mindful of him, and the son of man that Thou dost care for him?' (Ps. 8.5). 'O Lord our Lord, how majestic is Thy Name in all the earthso give Thy glory to the heavens.'" (Ps. 8.2).167

In contrast to Song of Songs Rabbah's version of this tradition, God himself is not depicted as responding to the angels, but rather he is portrayed as giving Moses the responsibility for presenting a rebuttal.

The Holy One, blessed be He, said to Moses, "Give them an answer." "Lord of the world," he said to Him, "I am afraid lest they burn me up with the breath of their mouths." [God] said to him, "Take hold of My throne of glory (*kisse' kabod\**) and give them an answer." As it is said, "He takes hold of the front of the throne, and [God] spreads (*parez*) over him His cloud" (Job 26.9). R. Nahum said: This teaches that the Almighty spread over him some of the splendor (*zîw*) of His Shekhinah and His cloud.168

In reply to the angels Moses argued, with reference to the first eight of the Ten Commandments, that the Torah's commandments only concern human beings in their earthly abode and do not apply to the angels in heaven. The angels relinquished their claim to the Torah by reciting Psalm 8.10, "O Lord our Lord, how majestic is Thy Name in all the earth," but this time without adding "so give Thy glory to the heavens" (Ps. 8.2). As recompense for calling Moses

< previous page

page\_289

next page >

a human being the angels bestowed gifts upon him, as indicated in Psalm 68.19: "You ascended on high, you took a captivity captive, you took gifts for humanity." Even the angel of death transmitted his secret to him. 169

The pericope continues with another aggadic tradition attributed to R. Joshua b. Levi that discusses how when Moses descended to earth with the Torah, even Satan was concerned to find that the Torah was no longer in heaven.170 The last two traditions ascribed to R. Joshua b. Levi in Sabbat\* 89a describe other events that occurred "when Moses ascended ('alah) on high."171 These aggadot represent one trend of speculation, evident elsewhere in the Talmud as well as in other rabbinic texts, in which it is taken for granted that Moses ascended to heaven at the time of the revelation.172 However, we also find an opposing trend that calls into question this view as well as theview that God came down to earth.

A pericope in Sûkkah 5a debates these two issues. It begins by citing a variant of the tradition ascribed to R. Jose in the Mekilta'\*, which asserts that the Shekhinah never descended to earth nor did Moses or Elijah ever ascend to heaven, invoking as a proof text Psalm 115.16, "The heavens are the heavens of the Lord, and the earth He has given to human beings.173 Counter proof texts are then presented, including the standard ones, "And the Lord came down (yarad\*) upon Mount Sinai" (Exod. 19.20) and "Moses went up ('alah) to God" (Exod. 19.3).174 However, the prevailing view expressed in the pericope is that there was always a space of at least ten handbreadths separating heaven and earth: God remained more than ten handbreadths above the mountain, and Moses ascended to a level lower than ten handbreadths from heaven. Job 26.9, "He takes hold of the front of the throne," is interpreted as referring to Moses, implying that Moses had contact with God's throne in heaven, as the aggadah ascribed to R. Joshua b. Levi also suggests.175 However, this notion is qualified by suggesting that the throne was itself lowered to a level more than ten handbreaths from heaven, and only then did Moses take hold of it.176

Irrespective of whether "the Torah is from heaven" is interpreted metaphorically or cosmologically, a famous Talmudic aggadah, which recounts a debate between R. Eliezer b. Hyrcanus and the sages, insists that the Torah has not been in heaven since the time of the revelation. Deuteronomy 30.12, "It is not in heaven," is interpreted to mean that since the Torah was given at Mount Sinai the authority for determining halakhic matters has resided in the consensus of the sages on earth, and even God himself through the agency of a heav-

< previous page

page\_290

next page >

enly voice ( $bat * q\hat{o}l$ ) cannot prevail over the sages' collective decisions.177

In classical Amoraic Midrashim, as we have seen, the descent of the Torah from heaven is at times depicted as a wedding ceremony in which the Torah is betrothed as a bride to her bridegroom, Israel. Talmudic discussions of the revelation do not generally make use of the marriage metaphor. However, several Midrashim, in the context of discussing other issues, connect the Torah with the image of a betrothed maiden through construing *môraah* in Deuteronomy 33.4, "Moses commanded us a law (Torah) as an inheritance (*môraah*) for the assembly of Jacob," as *me'ôrasah*, "betrothed"178 The other version of the marriage ceremony, in which Israel assumes the role of the bride, is pointed to in a saying attributed to R. Ulla in which Israel is referred to as a bride who played the harlot even while under the bridal canopy, alluding to the Israelites' unfaithfulness to God when they turned away and worshiped the golden calf at Sinai.179

The Israelites' Reception of the Theophany

In contrast to Tan-naitic Midrashim and classical Amoraic Midrashim, the Talmud does not contain detailed discussions of the phenomenology of the Sinai theophany. The essential ingredients of the theophanythat God appeared before the people of Israel and spoke to them the Ten Commandmentsare taken for granted without substantial speculation about the nature of God's manifestation or about the celestial hosts that accompanied him.

### (1) Descent of God and the Heavenly Hosts

With respect to the descent of God, several Midrashim briefly mention that the Shekhinah made its abode on Mount Sinai during the revelation 180 although, as we have seen, this view is qualified in the pericope in Sûkkah 5a discussed above, which insists that the Shekhinah always remained more than ten handbreadths above the mountain.

The role of the angels in the theophany is discussed in an aggadah in Sabbat\* 88a attributed to R. Simai. Like the parallel tradition ascribed to R. Johanan in classical Amoraic Midrashim, this aggadah suggests that 600,000 angels descended with God to Sinai.

R. Simai expounded: When the Israelites gave precedence to "we will do" over "we will hear," 600,000 ministering angels came and affixed on each and every Israelite two crowns (*ketarim*\*), one for "we will do" and one for "we will hear. "181

< previous page page\_291 next page >

This tradition contains two elements that are not found in the parallel tradition ascribed to R. Johanan. First, each angel is said to have set not merely one but two crowns upon each of the 600,000 Israelites. Second, this version of the tradition emphasizes that the crowns were not an unmerited gift but were bestowed only because the Israelites gave precedence to "we will do" over "we will hear" (Exod. 24.7)that is, they agreed to obey the commandments even before hearing them. Hence thetradition goes on to assert that as soon as the Israelites sinned, 1,200,000 angels of destruction came down and removed the crowns, as the pentateuchal account itself indicates: "And the people of Israel stripped themselves of their ornaments from MountHoreb onward" (Exod. 33.6). 182

### (2) They Heard and Saw

Like earlier rabbinic texts, Talmudic Midrashim represent the Sinai theophany as involving both auditory and visual phenomena. The differentiation of the divine voice is pointed to in the tradition, mentioned above, that every word split into seventy languages.183 Another tradition, attributed to R. Joshua b. Levi, suggests that the Torah was given with five voices.184 The pervasive power of God's voice is emphasized in several aggadot. The sound of the divine voice is represented in one passage, discussed earlier, as traveling from one end of the earth to the other so that it could be heard not only by the Israelites butby all nations.185 A tradition ascribed to R. Joshua b. Levi emphasizes the all-pervading redolence of the divine word, maintaining that with each word that went forth from God's mouth the entire world was filled with the fragranceof spices.186

With respect to the visual dimensions of the revelation, Talmu-dic Q occasionally invoke the images of fire, lightning, and light that are used in the Pentateuch itself to describe the revelation, but they do not elaborate on these images nor on the waysin which the theophany engaged in particular the sense of sight. The Torah is associated with both light and fire in Talmudic Midrashim, 187 but other than the identification of the Torah with the "fiery law" ('es-dat\*) at the right hand of God in Deuteronomy 33.2188 the significance of this association is not generally explored in the context of discussing the phenomenology of the revelation. The unique visual character of the writing on the tablets of the covenant is mentioned in a tradition ascribed to R. Hisda, in which the letters are said to have cut through the stone so that the writing could be read from both sides. 189

< previous page page\_292 next page >

#### (3) They Died and Were Resurrected

The discussion of the revelation in Sabbat \* 88a-89b includes two traditions, both ascribed to R. Joshua b. Levi, that emphasize the overpowering nature of the revelation experience. The first tradition develops further the notion found in Song of Songs Rabbah that the souls of the Israelites departed after hearing the first of the Ten Commandments. In this tradition the "resurrection" of the dead Israelites is brought about through the dew with which God will resurrect the dead in the time to come.

R. Joshua b. Levi said: At each and every utterance  $(d\hat{\imath}bb\hat{u}r)$  that issued from the mouth of the Holy One, blessed be He, the soul of Israel went forth, as it is said, "My soul went forth (yasa') when he spoke" (S. S. 5.6). But since their soul went forth after the first commandment, how could they receive the second commandment? He brought down the dew with which He will resurrect the dead in the future and He resurrected them, as it is said, "A bounteous rain, O God, Thou didst pour down; when Thy heritage languished Thou didst restore it." (Ps. 68.10).190

The second tradition ascribed to R. Joshua b. Levi, which is a variant of a tradition found in Tannaitic Midrashim, maintains that upon hearing each commandment the Israelites retreated twelve miles, but then the ministering angels would lead them back.191

Pesîqta' Rabbati\* and Tanhûma' Yelammedenu\* Midrashim

Pesîqta' Rabbati\* and Tanhûma' Yelammedenu\* Midrashim contain a number of extended discussions of the phenomenology of the revelation at Mount Sinai. The most extensive speculations are found in *pisqa*'s 20 and 21 of Pesîqta' Rabbati\*, which form part of the cycle of homilies for Shavuot. *Pisqa*' 20 includes various traditions concerning the response of the inhabitants of both heaven and earth to the descent of the Torah from heaven. It culminates in an elaborate account of Moses's ascent to heaven and encounters with the imposing angels that guard the path to God's throne, followed by a description of the theophany in which God opened the seven firmaments and appeared before Israel in his glory upon his throne. *Pisqa*' 21 contains a series of discussions that pertain to the first commandment, "I am the Lord your God," andthat elaborate on the nature of the theophany in which God descended upon Mount Sinai

< previous page

page\_293

next page >

with myriads of angels and chariots and spoke with the Israelites face to face. The most extensive discussions of the Sinai event in Tanhûma' Yelammedenu \* Midrashim are found in those sections of Exodus Rabbah II and the Tanhûma' that comment upon the account of the revelation in the book of Exodus.

In discussing the contents and method of transmission of the revelation, Pesîqta' Rabbati\* and Tanhûma' Yelammedenu\* Midrashim reiterate the prevailing view that God spoke the Ten Commandments directly to the people of Israel. However, they also include the alternative view that only the first two of the Ten Commandments were declared by God and the rest were given through Moses.192 An anonymous tradition in Numbers Rabbah implies that the Ten Commandments inscribed on the tablets contained the entire Torah in potential form, the 613 letters from 'anoki\* ("I am") to 'aer le-re'eka\* ("that belongs to your neighbor") corresponding to the 613 commandments.193

With respect to Moses's special role as the mediator of the Torah to Israel, several aggadot depict Moses sitting at the feet of God studying Torah, like a disciple sitting at the feet of his master repeating what he had learned 194 According to an anonymous tradition in Exodus Rabbah II, while Moses was on high he received instruction from God during the day and then reviewed on his own at night 195 An anonymous tradition found in Exodus Rabbah II and the Tanhûma' suggests that after God communicated to Moses the Bible, Mishnah, Talmud, and Aggadah, Moses asked if he should write everything down. However, God insisted that Moses should write down only the Bible (Pentateuch, Nevi'im, and Ketuvim) and that the Mishnah, Talmud, and Aggadah should be transmitted orally in order to distinguish Israel from the idolatrous nations that would later gain dominion over them 196 As discussed in chapter 2, a tradition in Pesîqta' Rabbati\* and the Tanhûma' clearly links this notion to a polemic against the Christians. Since God foresaw that in the future the nations would appropriate the Written Torah, he determined to exclude them from the "secret" (mistêrîn) of the Mishnah by transmitting its teachings orally 197

The Tanhûma' and Exodus Rabbah II contain a tradition ascribed to R. Isaac that suggests that the prophets and sages who would arise in future generations did not simply receive their t each-ings through a line of transmission st emming from Moses at Mount Sinai. Rather, they themselves were also present at Mount Sinai and received the teachings that they were destined to expound.

< previous page

page\_294

next page >

R. Isaac said: Everything that the prophets were destined to prophesy they received from Mount Sinai, as it is written, [the covenant was made] "with him who stands here with us this day" (Deut. 29.14)this refers to those who were already created, those who were already in exis-tence"and also with him who is not here with us this day" (ibid.)this refers to those who were destined to be created....This applies not only to the prophets but also to all the sages who were destined to arise.... 198

#### Torah and the Nations

The Midrashim discussed above suggest that the gentile nations were destined to be excluded from the teachings of the Oral Torah, even though they might later try to appropriate the Written Torah. A number of other Midrashim are concerned to clarify to what extent the gentile nations had a role in the original revelation at Mount Sinai and to determine why in the end the Torah was given only to Israel.

A Midrash in Pesîqta' Rabbati\* ascribed to R. Simeon b. Yohai maintains that the gentile nations were disqualified from receiving the Torah because they were not worthy.199 Another tradition in Pesîqta' Rabbati\* similarly suggests that the gentile nations were not themselves offered the Torah, but rather they were simply passive witnesses of the theophany, terrified by the earth-shaking power of God's revelation to his people.200 The more prevalent view, however, expressed in both Pesîqta' Rabbati\* and Tanhûma' Yelammedenu\* Midrashim, is that the gentile nations were also given the opportunity to receive the Torah, but they refused to accept it.201 The notion that the nations missed their opportunity at the revelation is infused with a new valence in a Midrash ascribed to R. Isaac in Deuteronomy Rabbah, which suggests that they not only refused to accept the Torah, they also declined the lordship of God himself. For when God came down upon Mount Sinai accompanied by hosts of angels the nations chose the archangels Michael, Gabriel, and so on, as their respective patrons, while Israel alone chose God.202 In this perspective it is not Israel's inherent worthiness that caused God to distinguish them from among all the nations but rather their willingness to accept God and his Torah.203

A tradition attributed to R. Johanan, which represents a variant of the tradition ascribed to him in the Talmud, describes the one voice of God as splitting into seven voices, which then divided into seventy languages corresponding to the seventy nations of the world.204 One version of this tradition in the Tanhûma' maintains

< previous page

page\_295

next page >

that when the nations of the world heard the voice of God in their own vernaculars they could not endure the experience and their souls departed, while the Israelites alone survived.

R. Johanan said: The voice  $(q\hat{o}l)$  went forth and split into seven voices and from seven voices into seventy languages so that all the nations would hear. Each nation heard His voice in the language of that nation and their souls departed, but Israel heard andwas not harmed. How did the voice go forth? R. Tanhuma said: It had two faces. It went forth and slew the nations, who did not accept the Torah, but it gave life to Israel, who accepted the Torah. This is what Moses said to them at the end of forty years: "For who is there of all flesh that has heard the voice of the living God speaking out of the midst of the fire as we have and has lived?" (Deut. 5.26). You heard His voice and lived, but the nations heard it and died. 205

The first part of the statement ascribed to R. Johanan, regarding the one voice splitting into seven voices and seventy languages, is regularly attributed to him.206 However, the second part of the statement, which maintains that the other nations died while Israel remained unharmed, directly contradicts the tradition ascribed to him in Song of Songs Rabbah V.16, §3, discussed above, that the Israelites themselves died. This part of the statement most likely represents a later addition that sought to reconstrue earlier traditions concerning the life-threatening power of the divine voice in lightof an anti-gentile polemic: the Word of God was a source of death to the gentile nations and a source of life to the Israelites. The tradition attributed to R. Tanhuma emphasizes that this twofold manifestation of God's Word was in direct response to the twofold reception that the Word received: those nations who rejected the Torah were given a death sentence, while those who accepted it, the Israelites, were given life.207

The polemic implicit in the notion that the gentile nations rejected the Torah is further intensified in a pericope in Pesîqta' Rabbati\* by emphasizing that they were not even worthy to be offered all of the Ten Commandments. The pericope relates a conversation between theRoman emperor Hadrian and R. Joshua b. Hananyah in which Hadrian is portrayed as pointing out that while God offered to Israel the first five of the Ten Commandments, which contain the Name of God, he offered to the nations only the

< previous page

page\_296

next page >

second five of the Ten Commandments, which do not contain his Name. The implication, Hadrian suggests, is that God will not cry out against the gentile nations when they sin, since the commandments they were given do not involve his Name. R. Joshua replies that God would not want his Name mentioned with murderers, adulterers, and thieves. After the emperor departs R. Joshua recounts to his students the tradition that God offered the Torah to the nations, but each in turn refused. He offeredthe Torah to the children of Esau in the form of the sixth of the Ten Commandments, "You shall not kill"; to the children of Ammon and Moab in the form of the seventh commandment, "You shall not commit adultery"; and to the children of Ishmael in the form of the eighth commandment, "You shall not steal." 208

A second Midrash in Pesîqta' Rabbati\* reiterates the tradition found in Pesîqta' de-R. Kahana in which God is said to have foreseen that the nations would reject the Torah, but he offered it to them nevertheless in order to double Israel's reward for accepting it.209 A Midrash in Exodus Rabbah II presents a different perspective, which emphasizes not the rewards that the people of Israel receive for accepting the Torah but rather the punishments that they will incur if they fail to live up to the responsibility that they assumed when they agreed to obey its commandments. In this view Israel's special status among the nations involves not only a privilege but also a responsibility: fulfillment of the commandments of the Torah. God is compared to a king who wished to entrust his field to métayers. He approached four successive men in turncorresponding presumably to the four nations of Esau, Ammon, Moab, and Ishmaelbut each declined to take over the field. Finally, the fifth man that the king approached agreed to take over the field with the condition that he would till it. But as soon as he took over the field he let it lie fallow. "With whom is the king angry? With those who said, 'We cannot take it over,' or with him who took it over but after he took it over entered it and let it lie fallow? Certainly with him who took it over." 210

### **Revelation and Creation**

The people of Israel's acceptance of the Torah is represented in a number of Midrashim as a crucial turning point not only in their own destiny as a nation but also in the destiny of the entire creation. It is through the agency of the primordial Torah that the universe emerged from chaos in the beginning of creation, and it is through the revelation of the historical Torah that the universe was renovated and consolidated. If the Israelites

< previous page

page\_297

next page >

had not accepted the Torah, then this renewal of creation would not have been brought to completion and the world would have been reduced to its original state of chaos. 211

A Midrash in Exodus Rabbah II attributed to R. Tanhuma suggests that God would not even have created the world in the beginning if he had not foreseen that Israel would accept the Torah at Mount Sinai.212 An anonymous Midrash in this text directly connects the notion that the Torah served as the instrument of creation with the notion that Israel's acceptance of the Torah at the revelation was necessary for the continuance of creation, invoking as a proof text Jeremiah 33.25.

If you had not accepted My Torah, I would have returned the world to formlessness and emptiness ( $toh\hat{u}$   $wa-bohu^*$ ), as it is said, "If not for My covenant by day and by night, I would not have established the ordinances of heaven and earth" (Jer. 33.25). Why? Because it was by means of the Torah that I created heaven and earth, as it is said, "The Lord by wisdom ( $hokmah^*$ ) founded the earth; by understanding  $tebunah^*$ ) He established the heavens; by His knowledge ( $da'at^*$ ) the depths were broken up...."(Prov. 3.19-20). If you annul the covenant, you will cause Me to return the upper and lower worlds to formlessness and emptiness ( $toh\hat{u}$   $wa-bohu^*$ )213

A Midrash in Pesîqta' Rabbati\*, ascribed to R. Hiyya II b. Abba in the name of R. Johanan, interprets Psalm 76.9, "From the heavens Thou didst cause the law to be heard; theearth feared and was still," to mean that at the time of the revelation the earth feared that if Israel did not accept the Torah, it would once again be submerged in water as at the beginning of creation.214 The pericope continues with a variant of the aggadah attributed to R. Huna b. Abin in the name of R. Aha, which interprets Psalm 75.4, "When the earth and all its inhabitants are dissolved, it is I ('anoki\*) who establish its pillars," to mean that the world would have long ago dissolved if Israel had not accepted God's revelation of the Torah, which commenced with "I" ('anoki\*): "I am the Lord your God."215

An anonymous Midrash in Pesîqta' Rabbati\* connects the 'anoki\* that begins the Ten Commandments with the 'anoki\* with which God created the worlds above and below: "I ('anoki\*) am the Lord, who made all things, who stretched out the heavens alone, who spread out the earth by Myself" (Isa. 44.24).216 The creation and

< previous page

page\_298

next page >

revelation are correlated in another anonymous tradition in Pesîqta' Rabbati \* by pairing the Ten Words (*dibberot*\*) of the revelation with the ten words (*ma'amarot*\*) by which the world was created.217

An anonymous tradition in Exodus Rabbah XXIX.9 suggests that the Sinai revelation served not only to establish the world on a firm foundation but also to renew and revitalize the creation, infusing the entire universe with new life. The earth trembled, the mountains quaked, the pillars of heaven shook, and all of Israel trembled when they received the words of life resounding forth from the mouth of God. Exodus Rabbah XXIX.9 concludes with two aggadot that use language and imagery to describe the revelation that recall the first beginnings of creation. Just as in the beginning the Word of God emergedfrom the primordial depths of silence in order to bring forth creation, so at the time of the revelation the world reverted to a state of utter silence from which the Word of God went forth in order to revitalize and consolidate the creation.

R. Abbahu said in the name of R. Johanan: When the Holy One, blessed be He, gave the Torah, no bird cried out, no fowl flew, no ox lowed, the ophanim did not spread their wings, the seraphim did not say "Holy, Holy," the sea. did not stir, the creatures did not speak. The world became hushed and silent, and the voice went forth: "I am the Lord your God" (Exod. 20.1).

The passage continues with a tradition attributed to R. Simeon b. Lakish, who compares the world's retreat into silence at Mount Sinai with the prophet Elijah's contest on Mount Carmel with the pagan prophets of Baal, in which the world retreated to silence and became "without form and void" as at the beginning of creation.

[God] brought the entire world to a standstill and silenced those on high and those below, and the world became without form and void (tohû wa-bohu\*), as if there were no creature in the world.... How much more so was it that when the Holy One, blessed be He, spoke on Mount Sinai, the entire world became silent in order that creatures might know that there is none beside Him. Then He said, "I am the Lord your God."

Ascent of Moses and Descent of the Torah

A number of traditions in Pesîqta' Rabbati\* and Tanhûma' Yelammedenu\* Midrashim empha-

< previous page

page\_299

next page >

size the cosmological dimensions of the revelation in which the separation between heaven and earth was overcome. Numerous Midrashim take it for granted that Moses's ascent of Mount Sinai involved an ascent to the heavens, where he sojourned with God inthe realm of the angels for forty days and forty nights before descending back to earth with the Torah. 218

The most elaborate description of Moses's ascent to the heavens is found in Pesîqta' Rabbati\* 20.4, which bears striking affinities to Hekalot\* traditions.219 The passage recontextualizes earlier traditions concerning Moses's heavenly ascent and the opposition of the angels to the giving of the Torah, embellishing them with descriptions of the various angels who guard the fiery heaven in which God is enthroned on the Merkabah. Moses is described as being carried in a cloud to heaven, where he was accosted by a series of increasingly ferocious angels who tried to block his passage. Moses first encountered Kemuel, the angel in command of the 12,000 angels of destruction who guard the gate of the firmament. When Kemuel would not allow him to pass, Moses slew him with a single blow. His next encounter was with Hadarniel, an angel 600,000 parasangs taller than the next tallest angel, whose every word is said to be accompanied by lightning flashes. When Moses, terrified, nearly fell from his cloud, God intervened and rebuked Hadarniel and the other angels for their contentiousness, reminding them that if Israel did not receive the Torah, there would be no abiding place either for them or for God himself. With God's aid Moses succeeded in passing by the other obstructing agents: the angel Sandalphon, an angel "taller than his companions by the distance of a five-hundred-year journey... [who] serves behind the Merkabah and weaves crowns for his creator";220 Rigyon, the river of fire whose coals consume angels as well as humans; and Gallizur, the angel who declares God's decrees and whose wings protect the ministering angels from the fiery breath of the *hayyot*\* who bear the Merkabah.The passage continues with a description that closely resembles the Talmudic aggadah on Moses's ascension attributed to R. Joshua b. Levi.

A troop of angels of destruction, powerful and mighty, who surround the throne of glory ( $kisse' ha-kabod^*$ ), encountered him. When Moses reached them they sought to burn him up with the breath of their mouths. What did the Holy One, blessed be He, do? He spread over him some of His splendor ( $z\hat{\imath}w$ ), set him before His throne, and said, "Moses, give an answer to the ministering angels." "He takes hold of the

< previous page

page\_300

next page >

front of the throne, and [God] spreads over him His cloud" (Job 26.9). R. Nahum said: This teaches that the Almighty spread over him some of the splendor  $(z\hat{\imath}w)$  of the Shekhinah and His cloud. "Lord of the world," he said to Him, "I am afraid lest they burn me up with the breath of their mouths." [God] replied, "Take hold of My throne of glory and give them an answer."

Moses then proceeded to explain, with reference to four of the Ten Commandments, why the commandments of the Torah do not apply to the angels in heaven, and the angels conceded, reciting Psalm 8.10. The angel of death then conveyed the secrets of healing to him as the "gifts for humanity" mentioned in Psalm 68.19: "You ascended on high, you took a captivity captive, you took gifts for humanity." 221 The passage continues with a description of how God opened (*patah\**) the seven firmaments (*reqî'îm*) and showed to Moses the heavenly Temple.222

Discussions of the angels' opposition to the descent of the Torah to earth are also found in other passages in Pesîqta' Rabbati\* and Tanhûma' Yelammedenu\* Midrashim. A passage in Pesîqta' Rabbati\* 25.3 incorporates a tradition, which represents a variant of the aggadah in Song of Songs Rabbah VIII. 11, §2, in which God himself is portrayed as arguing directly with the angels that it would not be appropriate for the Torah to remain with them in heaven because the commandments of the Torah are applicable only to mortals, who die (Num. 19.14)and eat and drink (Lev. 11.9,4).223 A Midrash in Deuteronomy Rabbah gives an alternative interpretation of why the Torah was not given to the angels: it is too abstruse (*niple't\**) for them, although it is not too abstruse for Israel.224

A number of Midrashim suggest that the angels not only tried to block Moses from taking the Torah to earth, but they actually engaged in battle with him and sought to destroy him.225 However, the angels could not prevail over Moses, and in the end they trembled before him.226 One of the most vivid references to Moses's struggles with the angels is found in a Midrash on the death of Moses in Deuteronomy Rabbah, in which Moses recounts his heavenly adventures to Sammael, who had come to take away his soul.

I ascended ('alah) and trod a path in the heavens. I engaged in a war of the angels and received a Torah of fire. I dwelt under a throne (kisse') of fire and took shelter under a pillar of fire, and I spoke with [God] face to face (panîm be-

< previous page

page\_301

next page >

panîm). I subdued the heavenly retinue and revealed their secrets (razîm) to human beings. I received the Torah from the right hand of the Holy One, blessed be He, and taught it to Israel. 227

Several Midrashim in Exodus Rabbah II suggest that when Moses was on high he adapted his life-style to accord with that of the denizens of heaven. Commenting on Exodus 34.28, "And he was there with the Lord forty days and forty nights; he neither ate bread nor drank water," a Midrash cited in the name of R. Meiremphasizes that the reason Moses fasted was in order to emulate the heavenly example while on high, where there is no eating and drinking.228 An anonymous Midrash elaborates on this notion, explaining that while in heaven Moses ateonly of the bread of Torah and drank only of its waters.229 Another anonymous tradition suggests that, like the *hayyot\** who bear the divine throne, Moses derived his nourishment from the splendor of the Shekhinah.230 Moses is further said to have not slept during his sojourn on high,231 where there is no distinction between day and night.232

When Moses descended from the heavens, he brought the Torah with him to earth. An anonymous tradition in Pesîqta' Rabbati\* emphasizes how the heavens wept and lamented while the earth rejoiced when the Torah went forth to make its abode on earth. The parable compares the giving of the Torah to a marriage ceremony in which the Torah, as the bride of Israel, departed from the home of her father on high and went to dwell with her spouse on earth.233 A number of other passages in Pesîqta' Rabbati\*and Tanhûma' Yelammedenu\* Midrashim make similar use of the marriage metaphor, depicting the Torah as the bride who is wed to Israel.234 An anonymous Midrash in Exodus Rabbah II compares God to a king who gave his only daughter to another king in marriage and then asked if he might dwell with them, since he could not bear to leave his daughter.

Thus, the Holy One, blessed be He, said to Israel, "I have given you the Torah.I cannot be separated from her, and yet I cannot say to you, 'Do not take her.' However, in every place to which you go, make for Me a house wherein I may dwell."235

When the Torah descended to earth to become the bride of Israel, God's presence thus descended with it. A tradition in Exodus

< previous page

page\_302

next page >

Rabbah II ascribed to R. Berekhiah similarly emphasizes that when Israel acquired the Torah they acquired God as well, for God abides wherever the Torah is. 236 In this perspective it was not only the Torah who was wed to Israel at Mount Sinai, it was God himself. Hence we find that the marriage metaphor is used in Pesîqta' Rabbati\* and Tanhûma' Yelammedenu\* Midrashim not only to depict the union between the Torah and Israel but also to portray the eternal covenant between the Lord and his chosen people. In this version of the wedding ceremony, Israel assumes the role of the bride,237 and the Torah is at times portrayed as the marriage contract (*ketubah*\*) stipulating the conditions of the covenant between God and Israel.238

# The Israelites'Reception of the Theophany

In Pesîqta' Rabbati\* and Tanhûma' Yelammedenu\* Midrashim, as in earlier rabbinic texts, the revelation at Mount Sinai is represented as involving a two-way interchange between earth and heaven, in which Moses ascended to heaven and dwelt with God and the angels, and God himself, accompanied by the angels, descended to earth and revealed his glory to the people of Israel. God is said to have come down upon Mount Sinai239 and set his glory (kabod\*) upon the mountain,240 where he manifested his Godhead (labole elementary e

# (1) Descent of God and the Heavenly Hosts

In discussing God's descent to Sinai, Pesîqta' Rabbati\* and Tanhûma' Yelammedenu\* Midrashim incorporate a number of traditions concerning the role of the Merkabah in the theophany. A tradition that appears in Exodus Rabbah II and the Tanhûma' points to the more sinister ramifications of the Israelite's vision of the Merkabah at Sinai, suggesting that the apostasy with the golden calf may have been a direct result of this vision. The variant in Exodus Rabbah XLIII.8, which is attributed through tradents to R. Jose b. Hanina, depicts God descending to Sinai in a carriage drawn by a team of four. The passage invokes Psalm 68.18, which, as we have seen, is the key biblical verse that mentions the presence of chariots at Sinai. It also makes explicit reference to Ezekiel's vision of the four living creatures (*hayyot*\*) in Ezekiel 1.10. Of the four faces of the *hayyot*\*human, lion, ox, and eaglethe passage focuses in particular on the ox, claiming that the Israelites detached the ox from the team that drew God's carriage and used it in making the golden calf.

< previous page page\_303 next page >

R. Phinehas b. Hama the priest said in the name of R. Abbahu, who said in the name of R. Jose b. Hanina: What is the meaning of "I have surely seen [the affliction of My people]" (Exod. 3.7)? The Holy One, blessed be He, said to Moses, "You see them [the people of Israel] [as they are] now, but I see how they are going to contemplate Me. I will go forth in My carriage (*qarukin* \*) to give them the Torah, as it is said, 'The chariots (*rekeb*\*) of God are twice ten thousand, thousands upon thousands; the Lord is among them, Sinai in holiness' (Ps. 68.18). And then they will detach one of my team of four (*tetra'mûlîn*), as it is written, 'And the four had the face of an ox on the left side' (Ezek. 1.10)." For this reason did Moses say, "'O Lord, why does Thy wrath burn hot against Thy people?' (Exod. 32.11). Thou didst know them [of old], and now that they have made [the golden calf] Thou art angry with them?"245

While this tradition alludes to the darker side of the Merkabah vision, the Merkabah is generally presented in a more uplifting light as part of the glorious entourage that descended with God to Sinai. Such discussions center on several issues connected with Psalm 68.18, "The chariots (*rekeb\**) of God aretwice ten thousand, thousands upon thousands; the Lord is among them, Sinai in holiness." Does the verse refer to chariots or to angels? How many angels/chariots were there? What role did these hosts play at the revelation? One of the most extensive discussions is found in Pesîqta' Rabbati\* 21.7-11, which contains a series of interpretations of Psalm 68.18. The passage includes variants of a number of traditions that appear in the corresponding passage in Pesîqta' de-R. Kahana, discussed earlier, as well as in parallel pericopes in the Tanhûma'.246

The pericope in Pesîqta' Rabbati\* begins with the interpretation ascribed to R. Abdimi, which understands Psalm 68.18 as referring to the 22,000 ministering angels that descended with God.247 The passage then cites an aggadah attributed to R. Levi that represents a variant of the tradition ascribed to R. Berekhiah in Pesîqta' de-R. Kahana. R. Levi's aggadah links the 22,000 angels to the crown motif, maintaining that each angel bore a crown ('atarah) with which to adorn the 22,000 males in the tribe of Levi, who alone would remain unmoved in the frenzy associated with the golden calf.248 The passage continues with the interpretation concerning the 22,000 chariots (markabot\*), which in the present context is

< previous page

page\_304

next page >

ascribed to R. Yannai the son of Simeon b. Yannai and is framed as an explicit rejoinder to the view that there were 22,000 angeis. 249 The pericope then interjects the two alternative aggadot attributed to R. Johanan regarding the role of the angels in bestowing ornaments on the people of Israel, in which the number of angels is calculated at either 600,000, each angel bearing a crown ('atarah) for each Israelite, or 1,200,000, half of the angels each bearing a crown ('atarah) and the other half a girdle (zôna').250 The passage continues with several traditions, including the interpretation ascribed to R. Tanhum b. Hanilai, that assert that the hosts accompanying Godwere innumerable and cannot be calculated.251

Several passages in the Tanhûma' contain a parallel but abbreviated sequence of traditions.252 One of the most significant points of divergence is the variant reading of the Midrash attributed to R. Abdimi, which maintains that "22,000 chariots (*markabot\**) of ministering angels" descended with God.253 This reading, which combines the motifs of chariots and angels, may represent the original reading of R. Abdimi's Midrash.254

A number of passages in Pesîqta' Rabbati\* and Tanhûma' Yelammedenu\* Midrashim record debates concerning the types of ornaments with which the Israelites were adorned after they agreed to accept the Torah. A pericope in Pesîqta' Rabbati\* 33.10255 cites the traditions, also found in earlier texts, that the angels invested the Israelites with crowns ('atarot\*) and girdles (zoniyyot\*) (R. Johanan)256 or with a weapon (zayîn) on which the ineffable Name of God was engraved (R. Simeon b. Yohai).257 In addition, the pericope includes a tradition, also attributed to R. Simeon b. Yohai, that they clothed the Israelites in royal purple garments ('argewawnîm).258 A passage in Exodus Rabbah LI.8 records a similar set of views, but it reconstrues the tradition by having God himself, rather than the angels, invest the Israelites with these ornaments. It begins with the view that "as soon as they [the Israelites] accepted the Torah the Holy One, blessed be He, clothed them with some of the splendor of His glory (zîw hadaro\*)."259 It then cites the various opinions of the sages concerning the nature of this adornment: crowns ('atarot\*) (R. Johanan), a weapon (zayin) engraved with the ineffable Name (R. Simeon b. Yohai), royal purple garments (pôrpîrah) (here attributed to R. Simai), or girdles (zona'ot\*) (R. Huna b. Abin).260 The passage goes on to assert that after the Israelites sinned they were deprived of their ornaments, as indicated in Exodus 33.6: "And the people of Israel stripped themselves of their ornaments from Mount Horeb onward.261

< previous page

page\_305

next page >

Numbers Rabbah II and the Tanhûma' contain variants of the tradition concerning the royal purple garments that maintain that the garments were inscribed with the ineffable Name, a notion that bears striking resemblance to Hekalot \* traditions concerning the garment (halûq) of God that is inscribed with the Tetragramma-ton.262 Moreover, the Israelites are said to havebeen immune from death as long as they possessed the ineffable Name,263 a view that is similarly asserted with regard to the weapon engraved with the ineffable Name.264

### (2) They Heard and Saw

The synesthetic nature of the revelation experience, which engaged the faculties of both hearing and sight, is emphasized in a number of Midrashim. The revelation of the Torah was not only heard by the people as the all-powerful thunderings of God's voice, it was simultaneously seen as the all-consuming brilliance of God's glory. A tradition in Exodus Rabbah II ascribed to R. Levi emphasizes the dual nature of the theophany.

R. Levi said: Israel asked two things of the Holy One, blessed be Hethat they might see (ra'ah) His glory  $(kabod^*)$  and hear (ama') His voice  $(q\hat{o}l)$ . And they did see His glory and hear His voice, as it is said, "And you said, 'Behold, the Lord our God has caused us to see (her'ah) His glory and His greatness, and we have heard (ama') His voice out of the midst of the fire'" (Deut. 5.24).265

Pesîqta' Rabbati\* reiterates the tradition in Pesîqta' de-R Kahana that even the blind were given the capacity to see and the deaf to hear the revelation.266

Several traditions point to the process of differentiation through which the one Word of God divided into many words, recalling the process of differentiation of the Word at the beginning of creation. A Midrash in the Tanhûma' emphasizes the original unity of God's Word, in which "the Ten Words all came forth from the mouth of the Dynamis (Geburah\*) in one voice ( $q\hat{o}l$ )."267A tradition in Pesîqta' Rabbati\*, ascribed to R. Johanan through his tradent R. Abbahu, similarly maintains that God first uttered all of the Ten Words together at once, and afterward he gave each commandment, fully explained, directly to the people of Israel.268 Another tradition attributed to R. Johanan, discussed earlier, focuses not on the division of the one Word into Ten Words but rather on the division of the one voice into seven voices and subsequently into seventy languages.269

< previous page page\_306 next page >

A number of Midrashim emphasize the visionary aspects of the revelation, in which the people of Israel not only heard God's voice, they also saw God face to face. 270 An aggadah in Deuteronomy Rabbah ascribed to R. Hoshaiah, like the parallel tradition in the Mekilta'\*, asserts that even the least of the Israelites attained a vision of God that surpassed Ezekiel's Merkabah vision, implying in particular that the Israelites' visionwas more direct in that they saw the Shekhinah face to face.

R. Hoshaiah said: The lowliest person in the days of Moses saw (ra'ah) what Ezekiel, the greatest of the prophets, did not seepeople with whom the Shekhinah spoke face to face ( $panîm\ be-panîm$ ), as it is said, "'The Lord spoke with you face to face ( $panîm\ be-panîm$ )" (Deut. 5.4)271

Pesîqta' Rabbati\* 20.4, following the account of Moses's ascent to heaven in which God opened the seven firmaments to him, describes how God also opened the seven firmaments to all of Israel and appeared to them "eye to eye" on his throne of glory. The terminology that is used to describe Israel's vision of God is reminiscent of the technical language used in Hekalot\* texts.

Thereupon the Holy One, blessed be He, opened  $(patah^*)$  the seven firmaments  $(req\hat{\imath}'\hat{\imath}m)$  and revealed Himself (niglah) to them eye to eye, in His beauty  $(y\hat{o}p\hat{\imath})$ , in His glory  $(kabod^*)$ , in His stature  $(t\hat{o}'ar)$ , with His crown  $(keter^*)$ , and on His throne of glory  $(kisse'kabod^*)$  272

A tradition in Deuteronomy Rabbah, ascribed to R. Phinehas and R. Levi in the name of R. Simeon b. Lakish maintains that God split open and showed to Israel not only the seven firmaments but also the lower realms.273 The passage provides a rationale for why God opened the seven firmaments to Israel: so that they would see that God alone reigns supreme among the heavenly hosts, and they would therefore not be tempted, as the other nations were, to choose one of the angels as their god.274 An aggadah in Pesîqta' Rabbati\*, attributed to R. Phinehas in the name of R. Joshua b. Levi, suggests that this temptation was real, for when the archangels Michael and Gabriel descended on Sinai with their respective retinues the Israelites at first mistook them for God. But then God reasserted his exclusive claim on his people by declaring to them, "You are My children, and I am your Father."275

< previous page

page\_307

next page >

The people of Israel who stood at the foot of Mount Sinai not only saw God arrayed on his throne in the heavens, they also saw the words of Torah coming forth in fire. As in earlier rabbinic texts, the Torah is identified in a number of Midrashim with the "fiery law" (*'es-dat* \*) at God's right hand in Deuteronomy 33.2.276 A tradition in Pesîqta' Rabbti\* ascribed to R. Berekhiah cosmologizes this notion, linking the fiery words of Torah with the mysteries of the throne of glory. The divine Word is described as blazing forth in fire and threatening to consume everything in its path, including the angels who are themselves composed of fire. The passage emphasizes that the fire of the divine Word is more intense than that of the angels, for it alone derives from the right hand of God.

As the Word (dibber) sought to go forth, the herald went before it and said to the battalions of fire, "Get out of the way of the Word  $(dibb\hat{u}r)$  so that as it goes forth it does not burn you. "Immediately the angels of fire got out of the way and the  $hayyot^*$  got out of the way, so that they would not be burned by the blast of the Word. Forthe fire of the Word is more fierce than the fire of the angels, since the angels come merely from the fire beneath the throne of glory  $(kisse'ha-kabod^*)$ .... But the fire of the Word is directly from the right hand of the HolyOne, blessed be He, as it is written, "At His right hand was a fiery law  $('es-dat^*)$  for them" (Deut. 33.2).... And the Word went forth from the mouth of the Holy One, blessed be He, and came and rested over the ears [of the Israelites] and rounded itself over them. Thus: "And roundings in your ears" (Ezek. 16.12).277

The Torah is connected in Pesîqta' Rabbati\* and Tanhûma' Yelammedenu\* Midrashim not only with fire but also with light.278 The two motifs are brought together in an aggadah in Deuteronomy Rabbah attributed to R. Simeon b. Lakish, who maintains that Moses's radiant countenance was acquired through contact with the Torah, which was written with black fire on white fire.279 The passage continues with an alternative explanation, attributed to R. Samuel b. Nahman, which suggests that Moses acquired his lustrous appearance from the tablets when they were passed from God's hands to his hands.280

(3) They Died and Were Resurrected

The overpowering impact of the theophany at Mount Sinai is pointed to in several passages in Pesîqta' Rabbati\* and Tanhûma'

< previous page

page\_308

next page >

Yelammedenu \* Midrashim. Even though one of the purposes of the revelation was to consolidate the creation, a number of Midrashim suggest that the initial impact was so intense that both earth and heaven quaked and the earth feared that itmight be returned to chaos.281 One Midrash in the Tanhûma', discussed earlier, maintains that the gentile nations were not able to endure the all-powerful voice of God and died, while the Israelites alone remained alive.282 However, this view is countered by other Midrashim that maintain, in accordance with certain traditions found in earlier rabbinic texts, that the Israelites themselves were incapable of bearing the experience, and thus upon hearing God's voice their souls departed.283

With respect to the way in which the souls of the Israelites were restored, Exodus Rabbah XXIX.4 includes a variant of the tradition in Song of Songs Rabbah that the souls of the Israelites were restored through the intervention of the Torah.284 The concluding pericope in Pesîqta' Rabbati\* 20.4 gives two alternative explanations. It first gives a variant of the Talmudic tradition that God revived them with the dew with which he will resurrect the souls of the righteous in the time to come.285 It then gives an alternative explanation that, in contrast to its earlier depiction of the angels as the hostile opponents of Moses, portrays the angels as the Israelites' allies, who descended to assist in reviving them: 1,200,000 angels descended, two for each Israelite, and while one angel put his hand on the Israelite's heart, the other lifted up his or her neck so that he/she could see God face to face.

## (4) Each According to His or Her Capacity

A Midrash in Exodus Rabbah II ascribed to R. Judah ha-Nasi emphasizes that if God had come to the Israelites in the fullness of his power, they would not have been able to withstand it, and therefore he came to each individual according to his or her own capacity. Like the parallel traditions in the Mekilta'\* and classical Amoraic Midrashim, this Midrash invokes Psalm 29.4, "The voice  $(q\hat{o}l)$  of the Lord is according to power (ba-koah)": "It does not say, 'according to His power,' but 'according to power'according to the power of each and everyindividual."286 A pericope in the Tanhûma' elaborates on the individualized nature of the experience, in which God's voice was modulated to coincide with the capacities of people of different ages and genders.

Come and see how the voice  $(q\hat{o}l)$  went forth to Israel, to each and every individual according to his or her capacity

< previous page

page\_309

next page >

(*koah*). The elderly heard the voice according to their capacity, and the young people according to their capacity, and the boys according to their capacity, and the small children according to their capacity, and the infants according to their capacity, and the women according to their capacity, and even Moses according tohis capacity.... And thus it says, "The voice  $(q\hat{o}l)$  of the Lord is according to power (*ba-koah*)" (Ps. 29.4). It does not say, "according to *His* power," but "according to [one's] power," so that each and every one of them would be able to endure it. 287

The pericope continues with a variant of the manna analogy attributed to R. Jose b. Hanina.288 In discussing how the voice of the Lord was heard "with the power of all voices," adapting itself to the needs of each individual, several traditions are careful to emphasize that although a plurality of voices was apprehended, the God who spoke is one.289

God not only manifested multiple voices to the Israelites, he also appeared with manifold faces. Pesîqta' Rabbati\* 21.6 gives a series of interpretations of Deuteronomy 5.4, "The Lord spoke with you face to face (*panîm be-panîm*) at the mountain," discussing the many faces that God showed to Israel at Sinai. The pericope incorporates the statue analogy, attributed in the present context to R. Johanan, as well as a number of other analogies that emphasize God's ability to display many faces simultaneously so that each Israelite would experience God looking at and speaking to him or her directly.290

Pirgê de-R. Eliezer

Pirqê de-R. Eliezer gives its own account of the revelation at Mount Sinai, in which it expands upon certain key events in the biblical narrative by incorporating earlier aggadic traditions interlaced with its own distinctive mode of cosmological speculation. Chapter 41 focuses on God's descent upon Mount Sinai andthe revelation of the Ten Commandments to the people of Israel. After the interjection of three chapters, which are out of place chronologically, concerning the Exodus from Egypt and the Israelites' battle with the Amalekites, the account of the revelation is resumed in chapter 45, which recounts the golden calf incident and Moses's breaking of the tablets and subsequent intercession on behalf of Israel. Chapter 46 describes Moses's second sojourn on the mountain for forty days

< previous page

page\_310

next page >

and forty nights and subsequent descent with the Torah on Yom Kippur, the Day of Atonement.

With respect to the two phases of the revelation, chapter 41 is primarily concerned with the people of Israel's experience of the theophany at the giving of the Ten Commandments, while chapter 46 focuses on Moses's experience as the special recipient of God's revelation on the mountain. Pirqê de-R. Eliezer's account accords with the view that only the first two of the Ten Commandments were declared directly by God to the people of Israel, while the rest were spoken through the mouth of Moses. 291 The recipients of the commandments are said to have included not only the living members of the Israelite community but also the dead, who were revived from Sheol, and all subsequent generations who were destined to be created in the future.292 This notion represents an expansion of the tradition ascribed to R. Isaac in the Tanhûma' and Exodus Rabbah II, which maintains that the prophets and sages who would arise in future generations were present at Mount Sinai.293

During his sojourn on the mountain for forty days and forty nights, Moses is depicted as sitting before God like a disciple sitting before his teacher, reading (*qara'*) the Written Law (*dat\* miqra'*)in the day and repeating (*anah*) the Oral Law (*dat\* minah*) at night.294He is portrayed as the first Midrashist, expounding (*dara*) the meaning of the words of the Written Torah and examining (*haqar*) its letters.295

#### Torah and the Nations

The role of the gentile nations in the giving of the Torah is not a major concern in Pirqê de-R. Eliezer. In the beginning of its account of the Sinai revelation the text ascribes to R. Tarphon the traditional interpretation of Deuteronomy 33.2, "The Lord came from Sinai, and dawned from Seir upon them; He shone forth from Mount Paran," as meaning that God offered the Torah to the children of Esau (Seir), the children of Ishmael (Paran), and the other nations of the world.296 However, the gentile nations declined his offer, saying, "We do not desire the Torah, so give Thy Torah to Thy people, as it is said, "The Lord will give strength ('oz) to His people, the Lord will bless His people with peace' (Ps. 29.11)."297

# Ascent of Moses and Descent of the Torah

As in earlier rabbinic texts, the revelation of the Torah is represented in Pirqê de-R. Eliezer as a cosmic event in which the boundaries that separate heaven and earth became permeable. At the theophany the heav-

< previous page

page\_311

next page >

ens were opened (*niptah*) so that the summit of Mount Sinai extended into the heavens. 298 A tradition ascribed to R. Joshua b. Karha emphasizes that although Mosesstood with his feet on the mountain, his body was inside (*be-tok\**) the heavens. From his privileged position he was able to see (*sapah*) and look at (*hibbît*) everything in the heavens and to speak with God face to face.299 A second tradition depicts Moses ascending (*'alah*) to the heavens in order to bring the Torah down to earth.300

In the context of describing Moses's second sojourn on high after the breaking of the tablets, Pirqê de-R Eliezer gives an abbreviated version of the aggadah, also found in,Sabbat\* 88b-89a and Pesîqta' Rabbati\* 20.4, that represents the angels as attempting to dissuade Moses from taking the Torah. Moses responded by showing that the commandments of the Torah do not apply to the angels, since angels do not have fathers and mothers to honor (Exod. 20.12, fifth commandment) nor do they die (Num. 19.14). The angels conceded and bestowed gifts upon Moses, which included amulets for healing. As in the parallel traditions, Psalm 68.19 is invoked as a proof text: "You ascended on high, you took a captivity captive, you took gifts for humanity.301

Several passages in Pirqê de-R. Eliezer depict the giving of the Torah as a wedding ceremony, presenting both versions of the marriage metaphor. One passage portrays the revelation as a wedding between God and his bride, Israel: "The bridegroom (hatan\*) went forth to meet the bride (kallah) to give to them the Torah, as it is said, 'O God, when Thou didst go forth before Thy people' (Ps. 68.8).302 A second passage depicts the wedding as taking place between the people of Israel and their bride, Torah. In contrast to the more usual portrayal of the Torah as the daughter who is given by God, her father, in marriage, in this parable Israel assumes the role of God's son. The parable emphasizes that God foresaw that his son, Israel, would go astray from his wife, Torah, within forty days after the wedding.303

The Israelites' Reception of the Theophany

The revelation at Mount Sinai is presented in Pirqê de-R. Eliezer as the "sixth descent" in its schema of the "ten descents (*yeridot*\*)" of God from heaven to earth.304 Chapter 41 opens with a description of the sixth of God's theophanies.

The sixth descent was when He descended (yarad\*) to Sinai, as it is said, "And the Lord came down (yarad\*) upon Mount

< previous page

page\_312

next page >

Sinai" (Exod. 19.20). On the sixth of Sivan the Holy One, blessed be He, revealed Himself (*niglah*) to Israel on Mount Sinai. Mount Sinai was uprooted from its place, and the heavens were opened (*niptah*), and the top of the mountain entered into the heavens. Thick darkness covered the mountain. The Holy One, blessed be He, sat on His throne (*kisse'*), and His feet stood on the thick darkness, as it is said, 'He bowed the heavens and came down, and thick darkness was under His feet" (2 Sam. 22.10; Ps. 18.10). 305

This passage vividly portrays the intermingling of heaven and earth at Sinai, in which the mountain extended into the heavens, and God, seated on his throne of glory, rested his feet on the darkness that enwrapped the mountain.

## (1) Descent of God and the Heavenly Hosts

The text continues with a description of the theophany that recalls the imagery used in earlier rabbinic texts. God is portrayed, in accordance with Deuteronomy 33.2, as descending with the fiery Torah in his right hand and, in allusion to Psalm 68.18, as accompanied by 'thousands upon thousands" of chariots (*rekeb\**) and 20,000 angels.306 A second tradition, attributed to R. Eleazar b. Arak, depicts. God as descending with 600,000 ministering angels who bore weapons (*zeyanot\**) and crowns (*'atarot\**). In contrast to earlier traditions that suggest that each Israelite was invested with a crown307 and/or a weapon engraved with the ineffable Name,308 this tradition provides a fresh interpretation in which the Israelites were crowned with the 'crown (*keter\**) of the ineffable Name."309 This notion is explicitly connected with the Merkabah mysteries in an earlier passage in Pirqê de-R.Eliezer, which portrays God as similarly adorned on his throne: "A crown (*'atarah*) is set on His head and the crown (*keter\**) of the ineffable Name is on His forehead."310 A tradition ascribed to R. Judah b.Il'ai describes the resplendence of the people of Israel when clothed with the Name, recalling earlier traditions concerning the special garments with which the Israelites were adorned.

As long as a person is clothed in the garments of his splendor he is beautiful in his appearance and in his glory (*kabod\**) and in his dignity. Thus were the Israelites when they were clothed with that Name they were as good as ministering angels before the Holy One, blessed be He.311

< previous page

page\_313

next page >

The tradition continues with a discussion of how when the Israelites went astray after the golden calf, 600,000 ministering angels again descended and stripped them of their adornments, in accordance with Exodus 33.6: "And the people of Israel stripped themselves of their ornaments." 312

## (2) They Heard and Saw

The theophany is described in Pirqê de-R. Eliezer, as in earlier rabbinic sources, in terms of both auditory and visual phenomena. On the one hand, the people of Israel are said to have heard (*ama'*) the voice of God resoundingforth from out of the fire and the darkness.313 On the other hand, in a tradition ascribed to R. Judah b. Il'ai they are said to have seen (*ra'ah*) the voice of God.

When a person speaks with his companion he is visible, but his voice is not visible. The Israelites heard (ama') the voice  $(q\hat{o}l)$  of the Holy One, blessed be He, and saw (ra'ah) the voice coming forth from the mouth of the Dynamis (Geburah\*) with lightnings and thunderings, as it is said, "And all the people saw (ra'ah) the voices  $(qolot^*)$  and the lightnings" (Exod. 20.18).314

The Israelites not only saw God's voice, they saw God himself enthroned in the heavens that were opened before them,315 and they saw him descending with myriads of celestial hosts, bearing the fiery Torah in his right hand.316

Pirqê de-R. Eliezer is concerned not only with the oral transmission of the Ten Commandments but also with their written form inscribed. on the tablets. The tablets (*luhot\**) and the divine writing (*miktab\**) engraved upon them are both said to have been created of old (*mi-qedem\**), on the eve of the first Sabbath.317 They were of heavenly origin, constituting the handiwork (*ma'aseh yad\**) of God and written with the finger of God.318 When the tablets beheld the Israelites dancing before the golden calf, the writing engraved upon them is said to have flown away (*parah*), presumably returning to its heavenly home.319

## (3) They Died and Were Resurrected

Pirqê de-R. Eliezer gives a vivid portrayal of the all-encompass-ing power of God's voice, which caused tremors throughout creation, shaking heaven and earth and causing the dead to rise and the living to die.320 while the voice  $(q\hat{o}l)$  of the first commandment resurrected the dead and caused the Israelites to die, the voice of the second commandment resurrected the Israelites.321 However,

< previous page

page\_314

next page >

they were so terrified that they pleaded with Moses that he should speak to them rather than God, for they feared that if they heard any more of the voice of God, they would once again die. An explicit rationale is thus given for the tradition that only the first two of the commandments were spoken directly by God: the Israelites could not bear to hear any more, as evidenced by their inability to hear even one commandment without dying. 322

#### Torah and Revelation in Kabbalistic Texts

Rabbinic traditions concerning the revelation of the Torah at Mount Sinai are elaborated and reformulated in kabbalistic texts in accordance with their specific cosmological and epistemological concerns. As an example of this process of reformulation, our analysis will focus on the accounts of the revelation in the Zohar, which itself assumes the form of a mystical Midrash on the pentateuchal account.

#### Zohar

The Zohar's discussions of the Sinai revelation incorporate. many of the speculations found in rabbinic texts concerning the relationship between creation and revelation, the ascent of Moses, the descent of God and the Torah, and the Israelites' reception of the theophany. While rabbinic traditions at times evidence an interest in esoteric speculation, the Zohar's appropriation of these traditions is unambiguously mystical. The theosophical system of the *sepirot\**, the ten divine emanations, provides a unifying framework in light of which the different components of the revelation narrative are recast.

The process of revelation is represented in the Zohar as a recapitulation of the process of creation, in which the *sepirot*\* unfolded as they did "in the beginning.' The descent of God at Sinai is understood in this context as a descent grade by grade through the various *sepirot*\* until he reached the 'earth," which corresponds to the lowest of the *sepirot*\*, Malkut\*, the Shekhinah. The Torah itself unfolded in progressive stages of manifestation corresponding to the *sepirot*\*. The people of Israel, as the recipients of the revelation, are described as attaining a vision of the sepirotic\* pleroma either directly or mediated through the Shekhinah. While God thus descended to his people, unfolding his divine emanations before their eyes, Moses alone, as the supreme prophet, is portrayed as having the ability to ascend to the Godhead and attain a clear

< previous page

page\_315

next page >

vision of the hidden light of Torah in the upper realms of the sepirot \*.

#### Torah and the Nations

The cosmological and epistemological concerns of the Zohar are evident even in its discussions of Deuteronomy 33.2, 'The Lord came from Sinai, and dawned from Seir upon them; he shone forth from Mount Paran," which is generally interpreted in rabbinic texts in light of the tradition that the Torah was offered to all nations. One passage in the Zohar begins with a traditional exegesis of Deuteronomy 33.2, in which Seir is interpreted as referring to the children of Esau and Paran to the children of Ishmael. However, the passage then presents a novel interpretation with cosmological import, in which Seir is understood as a name of Samael and Paran as a name of Rahab. Deuteronomy 33.2 is interpreted in this context to mean that God first offered the Torah to Samael and Rahab and the other heavenly powers who have dominion over the nations. He presented to each of them one of the prohibitive commandments of the Torah"You shall not kill" to Samael, "You shall not commit adultery" to Rahab, and so on--knowing that they would thereby refuse the Torah and would encourage him to offer it instead to Israel. In this way, rather than coveting the Torah, the heavenly powers were eager to induce Israel to accept it by presenting them with gifts.323

A second passage in the Zohar gives an epistemological interpretation of Deuteronomy 33.2. The passage is concerned with a hierarchy of grades of divine revelation that were experienced by the various prophets, and in this context interprets Sinai, Seir, and Paran as referring to different grades of revelation.324

#### Revelation and Creation

The Zohar elaborates on the rabbinic notion that the revelation of the Torah at Mount Sinai recapitulated the process of creation and brought it to completion. However, this notion is embedded in the Zoharic cosmology of multiple worlds and divine emanations and is thus infused with distinctively kabbalistic valences.

The Zohar emphasizes that even though the upper and lower worlds had been supported and maintained by the Torah since the beginning of creation,325 they were not completely and unshakably established until Israel received the Torah at Mount Sinai.326 One passage reiterates the rabbinic tradition that the earth shook and desired to return to chaos when it saw that God had offered the Torah to the nations and they had refused it, but when Israel accepted the

< previous page page\_316 next page >

Torah the earth became calm again. 327 A second passage presents a different trend of speculation that suggests that the creation itself was out of alignment until the revelation restored its original integrity. All but the last two letters of the Hebrew alphabet, which are the primordial elements that structure and uphold the universe, are said to have been in inverse order since the time of Adam's transgression, and it was not until Israel accepted the Torah at Mount Sinai that the letters recovered the order they had on the day when heaven and earth were created. Through the revelation the creation was once again securely established and brought to fruition.328

[The world] was not completed until Israel received the Torah at Mount Sinai, and the Tabernacle was erected. Then the worlds were completed and put on a secure foundation, and the upper and lower regions were perfumed.329

The Zohar suggests that the worlds were firmly established when the Torah was accepted at Mount Sinai because the revelation itself was a second creation. In the beginning of creation the Torah issued forth as the Word of God containing the ten words through which the universe was brought into being. At the time of revelation the Torah again issued forth from the heavens as the Word of God and split into the Ten Words of the Decalogue through which the universe was renovated and consolidated.330 The correlation between the ten words (*ma'amarot\**) of creation and the Ten Words (*dibberot\**) of revelation had already been suggested in rabbinic texts.331 The Zohar incorporates this conception into its theosophical scheme by asserting the identity of the ten words of creation and the Ten Words of revelation with the ten *sepirot\**, the ten spheres of the Godhead.332 The Torah as the Name of God333 encompasses all of the *sepirot\**, which unfold as the Ten Words in creation and revelation.

For the Torah is the Name of the Holy One, blessed be He. As the Name of the Holy One is engraved in the Ten Words (creative utterances) of Creation, so is the whole Torah engraved in the Ten Words (Decalogue), and these Ten Words are the Name of the Holy One, and the whole Torah is thus one Name, the Holy Name of God Himself.334

The unfoldment of the Ten Words at Mount Sinai is thus represented in the Zohar as a recapitulation of the original revelation of

< previous page

page\_317

next page >

the divine glory at the inception of creation, in which the ten spheres of the Godhead manifest ed once again as they had in the beginning.

Never before, since the Holy One created the world, had such a revelation of the Divine Glory taken place.... On that day the Holy One, blessed be He, rejoiced more than on any previous day since He had created the world, for Creation had no proper basis before Israel received the Torah, as is implied in the words: "But for my covenant with day and night, I had not appointed the ordinances of heaven and earth" [Jer. 33.25]. But when once Israel had received the Torah on Mount Sinai the world was duly and completely established, and heaven and earth received a proper foundation, and the glory of the Holy One was made known both above and below, and He was exalted over all. 335

# Reception of the Theophany

The significance of the Sinai revelation as a theophany thus assumes new import in the Zohar, in which the descent of God and manifestation of his glory are understood with reference to the doctrine of *sepirot\**. One passage interprets "The Lord came down upon (*'al*, literally, 'above') Mount Sinai" (Exod. 19.20) in its literal sense to mean that God descended above, not onto, Sinai: God descended from grade to grade through his various emanations until he reached the "earth," the level of Malkut\*, the Shekhinah, which stands above Mount Sinai.336 The Zohar emphasizes that the Israelites who stood at Mount Sinai had been purified of all earthly dross so that their bodies and souls were lucentvessels worthy to receive the light of the Godhead.337 Moreover, the souls of all past and future generations of Israelites were also present to receive the revelation.338

The Zohar's accounts emphasize primarily the visionary aspects of the Israelites' experience of the theophany, for as Elliot Wolfson has argued, "gnosis for the *Zohar* is primarily visual and not auditory."339 At Sinai the Israelites saw "face to face" and "eye toeye" the splendor of the glory of the Lord.340 When the one Word of God divided into the Ten Words, these Words through which God's glory was manifested were simultaneously heard as audible voices and seen as configurations of divine light. In this context the Zohar goes beyond rabbinic interpretations of Exodus 20.18, "And all the people saw (ra'ah) the voices ( $qolot^*$ )," interpreting the voices not simply as words of fire but as the spheres of divine light, the  $sepiot^*$  themselves, in which the mysteries of creation are inscribed.

< previous page

page\_318

next page >

Said R. Abba: "It is written: 'And all the people saw the thunderings' [Exod. 20.18]. Surely it ought to be heard the thunderings? We have, however, been taught that the 'voices' were delineated, carved out, as it were, upon the threefold darkness, so that they could be apprehended as something visible, and they saw and heard all those wonderful things out of the darkness, cloud and cloudy darkness; and because they saw that sight they were irradiated with a supernal light, and perceived things beyond the ken of all succeeding generations, and saw face to face [Deut. 5.4]." And whence did they derive the power so to see? According to R. Jose, from the light of those voices, for there was not one of them but emitted light which made perceptible all things hidden and veiled, and even all the generations of men up to the days of King Messiah. Therefore it says: "And all the people saw the voices"; they did actually see them. 341

The view attributed to R. Jose implies that the voices that were seen by the Israelites were the light of the *sepirot*\*, a view that is espoused elsewhere in the Zohar.342 However, the passage subsequently presents another view that suggests that the Israelites' vision of the *sepirot*\* was mediated through the Shekhinah, the last of the divine emanations, the 'voice from below, which gathered into itself all the light emanating from the other voices."343 This view is reiterated in another passage, which maintains that whatever the people of Israel saw at Mount Sinai they saw from "one Light (the Shekhinah) in which were focused all the other lights [the upper *sepirot*\*].."344

Building on the earlier rabbinic statement that the people of Israel 'saw what Isaiah and Ezekiel never saw," 345 the Zohar is concerned to clarify in what way the Israelites' experience at Mount Sinai was qualitatively superior to the prophet Ezekiel's vision of the Merkabah, the throne-chariot. It emphasizes that while the Israelites saw God "face to face," Ezekiel saw only the 'likeness" of the chariots, and even then his vision was obscured as though by many walls.346 More specifically, the Israelites saw the upper *sepirot\** as reflected in the Shekhinah, as one sees light in a crystal, whereas Ezekiel saw only the Shekhinah as revealed in her chariots, which are below the realm of the *sepirot\**.347 According to another view, the Israelites saw the five upper voices by means of which the Torah was given, whereas Ezekiel saw five corre-

< previous page

page\_319

next page >

sponding lower manifestations: a stormy wind, a great cloud, flashing fire, a brightness, and the electrum. 348 Finally, at Sinai the "head" and "body" of the King were revealed, while only the "hand" or "feet" were shown to Ezekiel.349 The prophet Isaiah's vision of the Shekhinah is said to have been comparable to that of Ezekiel,350 and thus his experience too is relegated to a level lower than that of the Israelites, whose vision of the higher mysteries of the *sepirot\** surpassed that of all the prophets except Moses.

Moses is celebrated in the Zohar, as in rabbinic texts, as the supreme prophet, who attained a vision of the luminous reaches of the Godhead that no other prophet attained. "If the Israelites saw what no prophet ever saw, how much more true is this of Moses!"351 The Zohar maintains, in accordance with other thirteenth-century kabbalists, that whereas all other prophets, including the patriarchs Abraham, Isaac, and Jacob, attained a vision of the Shekhinah, the lowest of the *sepirot\**, which is the "nonluminous speculum," Moses alone ascended to the level of Tip'eret\*, the sixth *sepîrah*, which is the "luminous speculum."352 As discussed in chapter 2, in establishing orrelations between the *sepirot\** and the various manifestations of Torah, the Zohar identifies Tip'eret\* with the Written Torah and Malkut\*, the Shekhinah, with the Oral Torah.353 The implication is thus that while the other prophets may have had fleeting glimpses of the supernal Oral Torah, Moses is the only prophet who attained a clear vision of the hidden light of the Written Torah. The Zohar also emphasizes that whereas Moses received the divine revelation standing and gazed directly at the effulgence of the supernal glory with his faculties intact, the other prophets fell on their faces and were bereft of their faculties. Moreover, while Moses understood the divine message fully, the other prophets attained only partial understanding.354

In discussing the Israelites' experience of the revelation, the Zohar adapts a number of rabbinic traditions to its theosophical schema. For example, the Zohar conflares the notion that the one Word divided into Ten Words, corresponding to the ten *sepirot\**, with the rabbinic conception that the voice of God divided into seventy languages.

We have been told that at the revelation on Mount Sinai, when the Torah was given to Israel in Ten Words, each Word became a voice, and every voice was divided into seventy voices, all of which shone and sparkled before the eyes of all Israel, so that they saw eye to eye the splendour of His

< previous page

page\_320

next page >

Glory, as it is written: "And all the people saw the voices" [Exod. 20.18]. 355

In accordance with its cosmological concerns, the Zohar does not refer to the mundane conception of seventy languages corresponding to the seventy nations of the world, but rather it focuses instead on the phenomenology of the seventy voices as configurations of divine light. Another passage, which appropriates rabbinic images of the divine utterances encircling the Israelites and becoming inscribed on the tablets,356 suggests that each of the Ten Words had seventy different aspects.

[I]t [the divine Word] encircled them [the Israelites] again and impressed itself upon the tablets of stone, until the whole Ten Words were designed thereon. R. Simeon said further that every word contained all manner of legal implications and derivations, as well as all mysteries and hidden aspects; for each word was indeed like unto a treasurehouse, full of all precious things. And though when one Word was uttered it sounded but as itself, yet when it was stamped upon the stone seventy different aspects were revealed in it....357

This passage indicates that the seventy different aspects of each of the Ten Words only became apparent after the oral utterances assumed a written form on the tablets. This notion has important implications for kabbalistic hermeneutics, for it suggests that the Zohar's conception of the seventy modes of interpreting the Torah358 is intimately connected to the fact that the text is written rather than oral.

The Zohar's concern with the visual dimensions of the revelation is evident not only in its representation of the Ten Words as visible phenomena but also in its discussions of the manner in which these Words were transcribed on the tablets of stone. The Zohar emphasizes the transmundane origins of the tablets as well as of the writing, which were beth the work of God. The writing in particular is said to have had a miraculous quality in that it pierced through the tablets so that the letters were visible from both sides, a tradition that is also found in rabbinic texts.359 With respect to the rabbinic debate concerning whether five or ten commandments were written on each tablet,360 the Zohar reconciles the two views by insisting that although the first five Words were written on the

< previous page

page\_321

next page >

right tablet and the second five on the left tablet, the latter were included in, and could be seen from within, the first five Words. 361

We have a dictum that the first five commandments include by implication the other five as well: in other words, in the first five the second five are engraved, five within five.362

The Zohar emphasizes that all of the Ten Words could be seen on the right tablet and were given by God's right hand (Deut. 33.2), and hence this shows that the left, the side of power/justice, corresponding to Geburah\*, the fifth *sepîrah*, is incorporated within and tempered by the right, the side of mercy corresponding to Hesed\*, the fourth *sepîrah*.363 The Zohar invokes the rabbinic tradition that the Torah was written with black fire on white fire364 to make a similar point: the black fire represents power (Geburah\*) and the white fire mercy (Hesed\*), and thus the left and right were united, with justice tempered by mercy.365

The Epistemology of Revelation

The Zohar's account of the revelation emphasizes what Wolfson has termed the hermeneutics of visionary experience." Wolfson remarks:

As to the specific content of the visionary experience at Sinai we learn ... that the vision had a decidedly gnostic element, i.e. through the vision the people were able to gain esoteric knowledge of the divine attributes.... A clear link between the visionary and epistemological is thus formed: through the vision theosophical knowledge was gained.366

Certain esoteric dimensions of the Israelites' visionary experience are suggested in rabbinic texts, in which the people of Israel are variously described as seeing God's glory, the throne of glory, hosts of angels and chariots, and the seven firmaments. They are also at times described as seeing the divine utterances, but what type of knowledge they gained thereby, beyond an understanding of the commandments and their implications, is not generally discussed.367 In the Zohar's account, on the other hand, the Israelites' vision of the voices, in particular the Ten Words that are identified with the *sepirot\**, is represented as the key epistemological experience, for it is by means of these voices/Words that the people of Israel gained access not only to legal teachings but to all the hidden mysteries of the upper and lower worlds and to the mysteries of the

< previous page

page\_322

next page >

Godhead itself. 368 The Ten Words that were seen by the people of Israel are said to have contained in seed form the entire knowledge of Torah, including not only its exoteric expression as laws and commandments but also its esoteric manifestation as the blueprint containing in potential form all of the phenomena of creation.

R. Eleazar taught that in the Ten Words (Decalogue) all the other commandments were engraved, with all decrees and punishments, all laws concerning purity and impurity, all the branches and roots, all the trees and plants, heaven and earth, seas and oceansin fact, all things.369

The people of Israel at Sinai are said to have comprehended the supernal wisdom, Hokmah\*.370 By means of that wisdom, which represents the highest level of manifestation of the Torah,371 they comprehended, through both visual and mental cognition, the secrets of the Torah contained in the Ten Words.

The Ten Words contain the essence of all the commandments, the essence of all celestial and terrestrial mysteries, the essence of the Ten Words of Creation. They were engraved on tables of stone, and all the hidden things were seen by the eyes and perceived by the minds of all Israel, everything being made clear to them. At that hour all the mysteries of the Torah, all the hidden things of heaven and earth, were unfolded before them and revealed to their eyes, for they saw eye to eye the splendour of the glory of their Lord. Never before, since the Holy One created the world, had such a revelation of the Divine Glory taken place.372

While the Zohar thus represents the theophany at Mount Sinai as a collective experience, in which the mysteries contained in the Ten Words were apprehended by the people of Israel as a whole, it also emphasizes, like rabbinic texts, the individualized nature of the experience, in which each person saw and understood "according to his or her grade."373 Deuteronomy 29.10, in which Moses mentions various constituent groups among the Israelitesheads of tribes, elders, officers, men, children, women, and so onis invoked in one passage to establish that the people of Israel who stood at the foot of Mount Sinai were divided into ten groups, five on the right and five on the left, which corresponded to the ten *sepirot\** and to the Ten Words. The notion that each person appre-

< previous page

page\_323

next page >

hended the Ten Words in accordance with his or her "grade" thus by implication refers in this context to the individual's inherent capacities as influenced by his or her gender, age, social status, and sepirotic \* "disposition."374

There, at Mount Sinai, even the embryos in their mothers' wombs had some perception of their Lord's glory, and everyone received according to his grade of perception.375

< previous page page\_324 next page >

Comparative Analysis 2 Cognition of Veda and Revelation of Torah

Traditional representations of Vedic cognition and the Sinai revelation are concerned with the mechanisms through which the unbounded Word came to be embodied on earth in a bounded corpus of texts. In the case of both Veda and Torah this process of embodiment involves not only instantiation in a concrete textual "body" but also in-corporation in the social "body" of a particular people the Aryan community or the people of Israelwho constitute their identity in relation to the texts.

In reviewing these representations one is immediately struck by the relative paucity of brahmanical speculations in comparison with Jewish speculations. While the poets of the Rg-Veda speak self-referentially about the processes through which their cognitions occurred, later Vedic and post-Vedic texts take it for granted that the ancient *rsis* were the seers of the Vedic *mantras* and consequently give less emphasis to the detailed mechanisms of cognition. Brahmanical texts from the period of the Brahmanas onward tend to focus instead on the authoritative status of the *rsis* themselves, as the primordial ancestors of the Aryan people and of the brahmanical lineages in particular, and as the initiators of the sacrificial and recitative traditions of the *karma-kanda* and the metaphysical traditions of the *jñana-kanda*. Rabbinic and Zoharic discussions of the revelation of the Torah, on the other hand, are concerned to explicate every detail of the Sinai event: when and where the Torah was given, to whom it was given, how it was given, and so on. The clarification of such matters is considered of vital importance not only to establish the transcendent authority of the Written Torah and Oral Torah but also to establish the special destiny of Israel among all nations as God's chosen people.

Cosmogonic vs. Historical "Event"

These differences in orientation are linked to the temporal frame within which the traditions are presentedwhether cosmogonic, in the case of Vedic cognition, or historical, in the case of the Sinai revelation.

< previous page page\_325 next page >

The authority of the *rsis*' cognitions derives from the special status of the *rsis* as semidivine beings who emerged in the very beginning of creation as the progenitors of the human race and the forefathers of the Aryan people. The ancient *rsis* are represented as seers of truth and knowers of *brahman*/Brahman who cognized the primordial *mantras* and sacrifices by means of which the creation itself was brought forth. Through their cognitions the *rsis* gained access to the mysteries of creation and assisted the gods in producing the phenomenal world. The process of cognition is thus presented not as an historical event occurring in a particular time and place but as a cosmogonic "event" occurring in the beginning of creationand, according to post-Vedic texts, recurring at the onset of each new cycle. This "event" is not described in terms of historical actualities but is represented rather as a paradigmatic process occurring within the depths of the individual seer's consciousness. What is important above all is the status of the *rsis* themselves as beings of highly developed consciousness' capable of fathoming the deepest levels of reality where the Vedic *mantras* abide. Once that status is established then the transcendent authority of the seers' knowledge and the lines of tradition (*vamsas*) initiated by them is established. In particular, the authority of the priestly lineages is ensured, not only on the basis of their role as the custodians of the recitative and sacrificial traditions inaugurated by the *rsis*, but also on the basis of the lines of descent that link each brahmanical *gotra* to a particular seer.

In contrast to the cosmogonic context in which the *rsis*' cognitions are framed, the revelation of the Torah is represented as an historical event that occurred at a particular time and place to a particular people. Moreover, whereas Vedic cognition is represented as an internal process occurring within the consciousness of the individual *rsi*, the Sinai revelation is portrayed as an external event that was collectively experienced by the people of Israel as a community. This communal event is regarded as the pivotal event in the salvation history of the Jewish people, in which the Israelites were singled out from among all nations to be the recipients of the Torah and to enter into an everlasting covenant with their God. In this context certain Midrashim evidence a clear polemic against the gentile nations, in which they are concerned to provide justification for why the people of Israel merited this special status.

Although the sociohistorical dimensions of the Sinai event are never lost sight of, the process of revelation is also correlated in a variety of ways with the process of creation so that it escapes the

< previous page

page\_326

next page >

confines of its historicity while remaining grounded within it. The Torah, which is represented in certain texts as the instrument through which God brought forth the universe at the time of creation, is also represented as the instrument through which the universe was renewed and consolidated at the time of revelation. If the people of Israel had not accepted the Torah at Mount Sinai, then this renewal would not have been realized and the creation would have reverted to chaos. This historical event thus becomes infused with cosmogonic import as the crucial juncture in which the cosmos, precariously poised between renovation and dissolution, was finally established on a firm basis.

Mechanisms of Transmission: "Cognition" vs. "Revelation"

Vedic cognition and the Sinai revelation are both represented as involving a transmission of knowledge from a divine source to human participants. However, two interrelated factors distinguish the mechanisms of transmission in the two cases: first, whether the process of transmission is initiated from the side of human beings or from the side of the divine; and second, whether the divine source of the knowledge is impersonal or personal. While the term "revelation," which implies that the divine initiated the process and revealed the knowledge to human recipients, may be appropriate to describe the Sinai event, it is inappropriate to describe the *rsis*' experience. A more precise term to describe the *rsis*' relationship to the Veda is "cognition," for it implies an active process of acquisition of knowledge rather than a passive reception. In the expression "revelation of Torah" God is the subject, the revealer, and the Israelites are the recipients. In the expression "cognition of Veda" the *rsis* are the subjects, the cognizers, without explicit reference to the role of the divine in the process.

Human vs. Divine Initiative

Veda and Torah are represented in certain strands of their respective traditions as existing on subtler planes of existence beyond the gross material world. The Veda is said to be structured on the transcendent level of reality, which is the source and abode of the gods. The Torah is said to reside in heaven, which is the abode of God and the angels. In order for human beings to access the supernal knowledge of Veda or Torah, the gap between the earthly and divine realms has to be overcome. Among the possible means to accomplish this, two are of particular importance in the representations of Vedic cognition and the Sinai

< previous page page\_327 next page >

revelation that we have examined: human beings may ascend to the realm of the divine, or alternatively, the divine may descend to the realm of human beings. With respect to Vedic cognition, the emphasis is on the initiative of the *rsis*, who "ascended" to the realm of the divine and cognized the Vedic *mantras*. With respect to the Sinai revelation, both models are evident. God descended from heaven and revealed the Ten Commandments to the people of Israel. Moses ascended to heavenor, in the language of the Zohar, to the supernal regions of the Godheadto receive the detailed teachings of Torah. Even in the case of Moses, however, the initiative was on the part of the divine, for Moses ascended to heaven only when called by God to do so.

This distinction between human and divine initiative, as mentioned above, is one of the factors that has led me to choose the term "cognition" rather than "revelation" to designate the *rsis*' relationship to the Veda. The Veda was not revealed by the divine to the *rsis*, with the *rsis* assuming the role of passive recipients. Rather, the *rsis* are described as actively seeking from their side to "cognize" the Veda by taking their awareness to the transcendent abode of the Veda. Even in the Rg-Veda, in which the process of cognition is represented as a symbiotic process involving a reciprocal exchange between the individual *rsi* and the gods, the *rsi* is generally described as initiating the exchange by establishing his awareness in the "heart," in the innermost depths of consciousness, which is the abode of the gods within the human microcosm. Having opened his awareness to the light-filled regions of the gods, the *rsi* invoked the gods to promote his cognitions. Later Vedic and postVedic texts emphasize the importance of *tapas*, particularly in the form of meditation techniques, as the means through which the *rsi* not only contacted the gods but also gained direct experience of that transcendent reality which is the ultimate source not only of the Veda but also of the gods: Brahman-Atman. The process through which the *rsis* attained their illumined consciousness and knowledge of Veda is thus described as primarily a product of their own efforts, involving the practice of techniques.

Whereas the process of Vedic cognition is represented as being initiated from the side of the *rsis*, who "ascended" to the Transcendent and called upon the gods to aid them in their cognitions, the Sinai revelation is depicted as being initiated from the side of God, who descended to the realm of mortals and called upon the Israelite community to accept his commandments, The term "revelation" is appropriate in this context: the Torah was revealed by God to the

< previous page

page\_328

next page >

people of Israel. The Israelites are not described as utilizing a technique to attain knowledge of Torah. Although they undertook certain purificatory measures in preparation for receiving the revelation, they did so at the instructions of God. It is God who healed them and prepared them to receive the Torah. The Torah was not acquired through their own efforts; rather, it was a gift from God, as the term used to designate the Sinai event, *mattan tôrah*, "giving of the Torah," indicates. The language and imagery used to describe the theophany emphasize the gifts that God bestowed upon Israel. He granted the Israelites the capacity to see his glory and to hear his voice. Moreover, according to some accounts, he invested them with his splendor and adorned them, either directly or through the mediation of the angels, with various types of ornaments signifying their transformed status. Although the divine illumination and knowledge of Torah that the people of Israel received are thus represented as gifts from God, at the same time the texts emphasize that these gifts were not unconditional nor were the Israelites merely passive recipients. While the Torah might have been *offered* to all the nations of the world, it was actually *given* only to those who agreed to accept and obey its commandments: the people of Israel. The gift of Torah, as well as the other gifts that the Israelites received, was conditional upon their acceptance of the commandments and their continuing obedience. The Israelites were consequently divested of their ornaments and of their exalted status when they went astray after the golden calf.

Moses's role is more parallel to that of the *rsi*s in that although he is not depicted as practicing a specific technique, he is represented as acquiring the Torah at least partially through his own efforts. He is portrayed beth as a warrior, who endured the dangers of the heavenly ascent and struggled with the angels over the Torah, and as an ascetic, who abstained from food and drink for forty days and nights during his heavenly sojourn. As a result of his efforts he received gifts from the angels as well as the supreme gift of Torah from God himself. He also attained an exalted status from which he did not fall: the illumination he received at Sinai was permanently reflected in the radiance of his face.

Impersonal Realization vs. Personal Relationship

The distinction between acquisition of Veda through a technique and reception of the Torah as a gift is founded on a more fundamental distinction concerning the divine source of the knowledgewhether impersonal, in the case of Veda, or personal, in the case of Torah.

< previous page

page\_329

next page >

A number of passages in the Rg-Veda appear to indicate that specific gods, such as Agni, Soma, or Indra, are the source of the Vedic *mantras*. However, other passages imply that the *mantras* have an existence apart from the gods. For example, the *rcs* are said to exist in the Imperishable, which is itself the abode of the gods (RV X.164.39). Moreover, the gods themselves are at times called *rsis*, although the significance of this epithet is not explained. The implications of these two notions are developed more fully in later Vedic texts. The conception that the gods are *rsis* is elaborated in the Brahmanas, in which the creator Prajapati in particular is depicted as seeing and uttering the *mantras*. The ramifications of this notion, together with the notion that the *mantras* exist in the Imperishable, are delineated in the Upanisads and post-Vedic texts with reference to the notion of Brahman-Atman: the creator may indeed be the primordial seer of the Vedic *mantras*, as well as the vehicle through which the *mantras* find expression in creation, but he is not thereby their source; their source lies in the Imperishable, Brahman-Atman, from which the creator himself and all the gods arise. The *rsis*, as knowers of Brahman, are thus represented as having access to a level of reality that is even higher than the gods. While the gods may at times facilitate or mediate the process of cognition, they are not the ultimate source of the Vedic *mantras*. Rather, the gods are themselves *rsis* in relation to the Veda, and therefore, like their earthly counterparts, they must perform *tapas* in order to cognize the eternal *mantras*.

The transcendent reality of Brahman that is represented as the ultimate source of the Veda is impersonal; it is not a personal God with whom one enters into a personal relationship. Thus, the Veda is at times designated as *apauruseya*: not derived from any personal agent. If a *rsi* sought to know the Veda, he practiced *tapas* and immersed his awareness in the Transcendent. He attained knowledge of Brahman by directly experiencing it and thereby attained knowledge of Veda, which is the essence of Brahman. The *rsis*' attainment of Brahman and of Sabdabrahman, Veda, is thus described as the realization of an impersonal reality and not as union with a personal God. In this perspective the eternal impulses of speech that the *rsis* saw and heard were not the speech of a particular deity. Rather, they were the reverberations of the Transcendent to which the *rsis*, like the creator himself, gave vocalized utterance through their own speech.

The revelation at Mount Sinai, in contrast, is described in personal terms as a covenant between a personal God and his chosen

< previous page

page\_330

next page >

people, involving gifts on the part of the divine and obligations on the part of the Israelites. The marriage metaphor that is at times used to describe the Sinai covenant emphasizes the highly personalized nature of this relationship, in which God entered into an everlasting union with Israel. According to one version of the marriage ceremony, God presented the Torah to his bride, Israel, as a marriage contract stipulating the laws and teachings to be observed by them in fulfillment of the covenant. According to the alternative version, the Torah that was given at Sinai was not merely a legal document but the bride herself, personified as a living aspect of God who entered into union with the bridegroom, Israel. This union was not abrogated in spite of the people of Israel's disobedience, for as long as they were in possession of the Torah, God's presence, the Shekhinah, would abide with them.

A number of rabbinic traditions'concerning the Sinai theophany emphasize that God not only entered into a personal relationship with the community as a whole but with each and every one of the Israelites individually. He spoke to each individual in accordance with his or her own capacity. He displayed multiple faces and multiple voices so that each Israelit e young and old, male and femalefelt that God was looking at and addressing him or her directly. The most intimate relationship with God is of course ascribed to Moses, who conversed with God face to face on the mountain. Moses assumed the role of God's scribe, recording the divine utterances in written form, as well as the role of God's student, to whom God explained the amifications of each teaching orally.

The role of Moses is again comparable to that of the *rsi*s in that he alone among the Israelites was designated not only to receive but to transmit the revelation. And yet their roles as transmitters are strikingly different. In the case of the Torah, the divine source of the speech is personal, the speech is recorded in written form, and the role of the transmitter is to preserve not only the written record but also the oral explanations of its meaning. In the case of the Veda, the divine source of the speech is impersonal, the speech is recorded in oral form, and the primary role of the transmitters is to preserve the accuracy of the sounds without reference to their discursive meaning.

Epistemology of Cognition and Revelation

Brahmanical representations of Vedic cognition and rabbinic and Zoharic representations of the Sinai revelation emphasize the holis-

< previous page

page\_331

next page >

tic, synesthetic nature of the participants' experiences, which involved both seeing and hearing. Moreover, both traditions are concerned to delineate the epistemological fruits of this seeing and hearing, which yielded esoteric knowledge of suprasensible phenomena and exoteric knowledge of injunctions and practices.

The *rsis* are described as apprehending with both their eyes and ears the subtle reverberations of speech arising in the silent depths of their own consciousness as sound-forms embodied in light. Through their cognitions of the Vedic *mantras*, of the hymns (*rcs*) and chants (*samans*) that are held to be the fundamental rhythms at the basis of all creation, the *rsis* attained knowledge of the hidden structures of creation and the origins of all things. They are described as seeing with their mind's eye the gods in their celestial realms, seated on their thrones or riding on their chariots, and they are also said to have experienced the transcendent reality from which the gods themselves arose. Although the visual aspects of the *rsis*' experiences as "seers" are often emphasized, the oralaural dimensions are in the end given priority, for that which the *rsis* saw and heard was preserved orally through their speech and not through the visual medium of writing.

The people of Israel at Mount Sinai are similarly portrayed as apprehending the revelation through the faculties of both hearing and sight. They are described as hearing God's voice(s) proclaiming the Ten Words of the Decalogue. Although the auditory dimensions of the revelation are explored by the rabbis in the context of discussing the phenomenology of the divine utterances, the visionary aspects of the experience are generally given priority, for while the other nations are said to have heard the divine utterances, it was Israel alone that was granted the capacity to see. The Israelites are said to have seen the glory of God himself, face to face, along with other supernal mysteries, which are variously enumerated as including the throne of glory, the multileveled firmaments, and hosts of angels and chariots. The people of Israel are even at times described as seeing the divine voice(s) emerging as words of fire and as subsequently witnessing the transformation of the Ten Words from an oral-aural to a written-visual medium in which they became inscribed on the tablets of stone. Visual images predominate in discussions of the special character of the tablets and their writing as well as in representations of the flaming Torah inscribed with black fire on white fire.

While rabbinic texts at times use the language and imagery of Merkabah traditions to represent the visionary experiences of

< previous page

page\_332

next page >

Moses and the Israelites, the Zohar insists that their visions penetrated beyond the Merkabah to the higher regions of the Godhead in the sepirotic \* realm. Through their visions of the divine voices and in particular of the Ten Words, identified in the Zohar with the ten *sepirot*\*, the Israelites attained mystical gnosis of the hidden mysteries of creation contained in the cosmic blueprint, the supernal Torah, and were illumined with the effulgence of the Godhead itself.

The epistemological aspects of Vedic cognition and of the Sinai revelation are described as involving not only esoteric knowledge of supernal mysteries but also exoteric knowledge of certain injunctions and practices. Thus, through their cognitions the *rsis* are said to have not only gained access to the esoteric reality of the *mantras* as the blueprint revealing the subtle fabrics of creation, they also apprehended the exoteric applications of the *mantras* as hymns and chants to be recited in order to achieve specific ends. Moreover, they are said to have seen the primordial sacrifices in which the *mantras* are used and by means of which the cosmic order is perpetuated and certain worldly ends attained. The *rsis* saw, heard, and uttered, preserving the *mantras* through their speech and establishing the recitative tradition. They also saw, heard, and practiced, performing the first Vedic rituals on earth and establishing the sacrificial tradition.

Through their experiences at the Sinai revelation the people of Israel are said to have not only apprehended the hidden mysteries of the Ten Words, which represent the seed expression of the entire Torah, but also to have understood the exoteric meaning of the commandments. While the *rsis* are acclaimed for their role in seeing, hearing, and preserving the *form* of the divine speech, the Israelites are celebrated for their role in seeing, hearing, understanding, and accepting the *content* of the divine utterances. The act of understanding points to the hermeneutical dimensions of the experience, while the act of acceptance points to the performative obligations undertaken in fulfillment of the covenant. A Sinaitic basis is thus established for rabbinic traditions concerning the importance of interpreting and observing the commandments of Torah.

This brief comparative analysis of the phenomenology of Vedic cognition and the Sinai revelation would appear to confirm our observations at the end of Part 1 concerning the three fundamental dichotomies in the conceptions of language that underlie these symbol systems. (1) Oral vs. Written Channels of Language. Both Vedic cognition and the Sinai revelation are described as involving an oral

< previous page

page\_333

next page >

component in which divine speech was apprehended. However, brahmanical traditions give priority to the oral channel as the means through which the subtle impulses of speech were recorded and transmitted, while rabbinic and Zoharic traditions give priority to the written register as the medium through which the divine utterances were transcribed and preserved. (2) Auditory vs. Visual Modes of Perception. The process of Vedic cognition and the Sinai revelation are both represent ed as synesthetic experiences involving seeing as well as hearing. Although brahmanical traditions contain ample references to the visual dimensions of the rsis' cognitions, the auditory channel is given priority because of its linkage to the oral means by which the Vedic *mantras* were preserved. Rabbinic and Zoharic traditions also emphasize the importance of hearing, but they tend to place more emphasis on the visual dimensions, both in terms of the experiences of Moses and the Israelit es and the written medium in which the Ten Commandments and Sefer Torah were preserved. (3) Phonic vs. Cognitive Dimensions of the Word. Brahmanical discussions of Vedic cognition give priority to the phonic over the cognitive dimension of the Vedic words, emphasizing the role of the rsis in cognizing the Vedic mantras and preserving their sounds in the exact form in which they were apprehended. Although the rsis are at times described as expounding the teachings of the Vedas, their primary role is to transmit the eternal impulses of speech, not to interpret their discursive meaning. Moses is similarly described as a transmitter of the divine speech, which he records in written form, but he also serves as an interpreter in his role as the custodian of the Oral Torah. The people of Israel are likewise represented as interpreters, who are concerned to understand the meaning and implications of the divine utterances and to implement them through observance. In this context the cognitive dimension of the words is given priority over their sound value.

Cognition and Revelation as Paradigmatic "Events"

Brahmanical representations of Vedic cognition and rabbinic and kabbalistic representations of the Sinai revelation establish a variety of paradigms that serve to authorize the sectional interests of different groups within each tradition.

Brahmanical representations of the *rsi*s present two basic paradigms that reflect the diverging concerns of the exponents of the *karma-kanda* and *dharma* traditions, on the one hand, and the exponents of the *jñana-kanda* and meditation traditions, on the other. As

< previous page

page\_334

next page >

the first human reciters of the Vedas and the first human performers of the sacrificial rites, the rsis provide the model for the brahmin priests, who are the custodians of the recitative and sacrificial traditions. The authority of the priestly elite is ensured not only by virtue of their function, which is understood as a periodic reenactment of the primordial activities of the ancient rsis, but also by the blood lineages of the brahmanical gotras, which claim a continuous line of descent from their respective rsipatriarchs. Moreover, this claim to rsi-descent is ultimately a claim to divine descent, for the rsis themselves are frequently represented as semidivine sages who are themselves descendants of the gods. The brahmin priests can thus assert their special status as human gods (manusya-devas) who, by virtue of both their function and their blood descent, alone have a legitimate claim to serve as the authoritative custodians and exponents of the Veda. They accordingly assume the prerogative not only to preserve and transmit the circumscribed corpus of Vedic *mantras* but also to expand progressively the domain of Veda to include potentially all texts, teachings, and practices of the normatire tradition. Within this expanding purview of Veda, those texts and teachings that remain closest to the specialized activities of the priests themselves are those that expound the sacrificial and ritual traditions of the karma-kanda (Brahmanas, Srauta-Sutras, Grhya-Sutras) and the ritual and secial duties of varnasrama-dharma (Dharma-Sutras, Dharma-Sastras, dharma teachings in the epics and Puranas, and so on). The rsis are primarily celebrated in this context as the cocreators and maintainers of the cosmic order, who assist the gods in bringing forth the creation and who nourish and sustain the cosmos through inaugurating the recitative and sacrificial traditions and promulgating the dharmic teachings of *pravrtti*.

While the *rsis* are thus cast from one perspective as the paradigmatic exemplars of priestly traditions, from another perspective they can equally serve as paradignm for ascetic and meditation traditions. As practitioners of *tapas* and knowers of Brahman, the *rsis* provide an authoritative basis for the *jñana-kanda* and the renunciant traditions of *nivrtti*. In the Upanisads the *rsis* are celebrated not for their role in establishing the sacrificial rites but rather for their role in cognizing and transmitting the truths of Vedanta by means of which Brahman-Atman is realized. The domain of the term *rsi* is itself expanded in the Upanisads, as well as in post-Vedic texts, to include not only the ancient seers of the Vedic *mantras* but any great sage who has become a knower of Brahman through his practice of *tapas*. The term is thus freed from the bonds

< previous page

page\_335

next page >

of blood descent that restrict the claim to legitimate knowledge to the priestly elite: while the brahmin priests may preserve the exoteric knowledge of Veda derived from the *rsi*s, only those sages who are knowers of Brahman can claim to be the authoritative custodians of the transcendent knowledge of Veda cognized by the ancient seers. These sages' claim to authority lies not in their blood but in their state of consciousness, through which they purportedly have direct access to the structures of reality fathomed by the first *rsi*s.

While the example of the *rsis* can thus serve to legitimate the diverging claims of the priestly exponents of the *karman* stream and the ascetic exponents of the *jñana* stream, it is less evident how their example might provide an authoritative basis for the *bhakti* stream. As discussed in chapter 2, one possible strategy, evident in both the Mahabharata and the Puranas, is to assimilate the Veda to that deity who is upheld as the supreme Brahmanfor example, Visnu or Siva. In this context the Mahabharata asserts that Visnu, whose essential nature is knowledge, Veda, is the ultimate source of the Vedic *mantras* as well as of the *rsis*. Therefore, if the *rsis* wished to attain knowledge of Brahman and of the Vedic *mantras*, their own efforts in practicing *tapas* had to be supplemented by the grace of Visnu. The interjection of the notion of grace, along with the related notion that the roles of the *rsis* are ordained by Visnu, served to align the dominant model of Vedic cognitionalbeit tenuouslywith *bhakti*-oriented Vaisnava traditions. A second strategy adopted by the Mahabharata is to claim that the epic itself constitutes the "fifth Veda" and that the composer of the epic, Veda-Vyasa, is the supreme *rsi*, whose status surpasses that of the Vedic *rsis* in that he himself constitutes a portion of the supreme Godhead, Visnu-Narayana. The Puranas similarly claim the status of the fifth Veda and make use of a variety of strategies to establish a transcendent source for their teachings that emulates the paradigm of Vedic cognition. On the basis of such strategies, the devotional teachings of the Mahabharata and Puranas, which were intended to inspire and edify the general populace, were brought within the purview of the Veda.

In brahmanical representations of Vedic cognition there is only a single group of human participants: the *rsis*, whose significance lies both in their collective status as a group of semidivine sages who are the ancestors of the Aryans and in their individual status as cognizers of particular Vedic *mantras*. Different aspects of the collective and individual activities of the *rsis* are singled out by the different strands of the brahmanical tradition to legitimate their

< previous page

page\_336

next page >

particular teachings and practices. Representations of the revelation at Mount Sinai similarly provide authoritative paradigms for the various teachings and practices of the rabbinic and kabbalistic traditions. In the Sinai event, however, there are two types of human participants, who are portrayed as the recipients of two types of revelation: the people of Israel, who received a collective revelation of the Ten Commandments; and Moses, who received a revelation of the detailed teachings of the Torah. We must accordingly consider the models presented by these two forms of revelation separately.

Moses, as the scribe of God and the first Midrashist, provides the paradigm for the rabbinic sages, who are the custodians of the scribed tradition that preserves the Written Torah and of the interpretive traditions that claim the status of Oral Torah. Just as Moses was granted a special status within the Israelite community as the recipient of the full revelation of Torah, who recorded the written text and the oral interpretations of its meaning, so the rabbis assume a special status within the Jewish community as the custodians of the Torah, dedicated to preserving every letter of the Written Torah and to cedifying the authoritative interpretations that constitute the Oral Torah. The rabbis not only replicate the functions of Moses, they also claim an unbroken line of transmission that links their teachings directly back to Moses at Mount Sinai. It is by virtue of this claim to Mosaic authority that potentially any law, teaching, or practice promulgated by the rabbinic authorities can claim a place within the ever-expanding category of Oral Torah.

Moses, as the supreme prophet who saw what no other prophet ever saw, is also invoked by the kabbalists as the paradigmatic mystic to whom God revealed the esoteric teachings that their own traditions claim to preserve. As will be discussed in chapter 6, the two major types of Kabbalah, theosophical and ecstatic, developed various hermeneutical and mystical techniques in order to reproduce Moses's revelatory experience and attain a prophetic level of consciousness. Moses also provided a model for the "descenders to the Merkabah" in Hekalot \* texts, who evolved their own methods of heavenly ascent and magical techniques in order to replicate the supreme prophet's achievement and attain mastery of Torah.

While Moses was singled out as the only person capable of bearing the revelation in its full power, the other Israelites were not thereby excluded from the theophany. They too are represented as receiving a revelation directly from God, although it was a limited

< previous page

page\_337

next page >

revelation, modified to accord with the capacities of each individual. The people of Israel who entered into an eternal covenant with their God at Mount Sinai are the paradigmatic representatives of the Jewish community as a whole. Moreover, according to one trend of speculation, later generations of Jews participate in the Sinai theophany not only indirectly, on the basis of their descent from the original recipients of the revelation, but also directly, for the souls of all future generations of Israelites are said to have been present at Sinai to receive the revelation.

This paradigmatic event is reenacted every year on Shavuot, the annual festival that commemorates the Sinai revelation. Some of the Sinai Midrashim may have their roots in Shavuot synagogue traditions, as we have seen, and these traditional representations of the revelation are in turn inscribed in the ongoing synagogue celebrations of Shavuot year after year. Some communities even reenact the marriage ceremony on Shavuot as a symbolic renewal of the covenant. In many Sephardic communities on the first day of Shavuot, prior to the Torah reading, a *Ketubah* \* *le-Sabu'ot*\* (marriage certificate of Shavuot) is read out, dated the sixth of Sivanthe date traditionally designated for the Sinai revelationand the eternal covenant is sealed. The most widely used version of the *Ketubah*\* *le-Sabu'ot*\*, composed by the Safed kabbalist and poet Israel Najara (ca. 1550-1625 C.E.), celebrates the marriage between God and his bride, Israel. However, in other versions of the *Ketubah*\* the Torah is portrayed as the bride, who is given away by her father on high to the bridegroom, Israel.

Representations of the Israelites' role in the Sinai revelation also point to what the Jewish people must do in order to fulfill the covenant. The example of the Israelit es, who heard, understood, and accepted the cormandments at Sinai, is replicated by their descendants in three types of activities: communal worship in the synagogue, in which the public reading of the Torah is periodically heard by the congregation; study of the Torah, in which its teachings are understood and interpreted under the guidance of the rabbis, the representatives of Mosaic authority; and practice of the Torah, in which the commandments are embodied by each individual Jew through action. With respect to study of the Torah, the notion that God's voice adapted itself at the revelation, being heard by each nation in its own vernacular and by each individual Israelite in accordance with his or her own capacity, provides a Sinaitic basis for rabbinic and kabbalistic speculations concerning the multiple interpretations of Torah, as will be discussed in chapter 6.

< previous page

page\_338

next page >

Traditional representations of Vedic cognition and the Sinai revelation thus provide a variety of paradigms that can be appropriated by different groups within the brahmanical Hindu and Jewish communities to authorize their sectional interests. Paradigms are established in both cases for the religious elite: the brahmin priests claim to be the direct descendants of the *rsis* and replicate their activities through preserving and reciting the Vedic *mantras*; the rabbis claim a direct line of transmission from Moses and replicate his activities through preserving and interpreting the Torah. Models are also established for the more esoteric strands of the traditions: the exponents of ascetic and meditation traditions claim to access the transcendent reality of Veda by reproducing the *rsis*' state of consciousness through the practice of *tapas*; the exponents of kabbalistic traditions claim to access the supernal reality of Torah by reproducing Moses's visionary experience through various hermeneutical and mystical techniques.

When we turn to paradigms for the larger religious community, we find that brahmanical representations of Vedic cognition do not provide a model of communal participation comparable to that provided by the Sinai revelation. While several strategies, discussed above, are used to establish a connection between the *rsis* and pepular devotional traditions, the seers' activities cognition and recitation of the Vedic *mantras*, performance of sacrifices, practice of *tapas*, and so onare not easily translatable into communal activities for the general populace. Recitation of the Vedas as part of the *srauta* sacrifices does not constitute a form of congregational worship comparable to the recitation of the Torah in the synagogue. Beyond the priests who are the officiants of the sacrifice, the *yajamana*, or patron of the sacrifice, and his wife, no human audience is required. The recitations are not intended to convey didactic teachings to a group of human worshipers; rather, they are intended to nourish the gods and to regenerate the cosmos through accurately reproducing the Vedic sounds.

< previous page

page\_339

next page >

intentionally left blank

PART 3 TEXT IN PRACTICE

< previous page page\_341 next page >

intentionally left blank

Chapter 5 Veda in Practice

When Prajapati brought forth beings, he brought them forth with the dhurs. 1 He poured out seed with the retasya verse, he produced breath with the gayatri meter, sight with the tristubh meter, hearing with the jagati meter, and speech with the anustubh meter. With the pankti meter he added the body (atman). Having become Prajapati, he who, knowing thus, chants with the dhurs brings forth beings.

Jaiminiya Brahmana I.99

The conceptions of Veda and Torah discussed in the previous chapters function in their respective traditions not only as pervasive and enduring textual motifs, but as paradigmatic representations that reflect and inform certain types of practices by means of which different groups within each tradition authorize their sectional interests. The following two chapters will examine the ways in which the cosmogonic and epistemological paradigms associated with Veda and Torah are reflected in practices with respect to the methods of transmission, study, and appropriation of these two scriptures.

Brahmanical representations of the Veda's role in creation and cogrdtion are reflected primarily in (1) the modes of recitative transmission and study of the Vedic Samhitas, in which emphasis is placed on phonology over semantics; (2) theurgic conceptions of the role of Vedic sacrifice and recitation in maintaining the cosmic order and nourishing the gods; (3) the minimal emphasis that has been given to interpretation of the discursive meaning of the Vedic *mantras*; and (4) the modes of appropriation of the Veda, in which the priestly exponents of the *karma-kanda* appropriate the Veda through reciting and hearing the *mantras*, while the exponents of the *jñana-kanda*. seek direct realization of that transcendent reality which is the source and abode of the Veda.

< previous page

page\_343

next page >

#### Recitative Transmission of the Vedic Samhitas

The Vedic Samhitas have traditionally been preserved and passed down from generation to generation through oral transmission, by word of mouth (*amnaya*), not through a written text. Graham, in his recent study of the oral-aural dimensions of scripture in the history of religions, suggests that "the ancient Vedic tradition represents the paradigmatic instance of scripture as spoken, recited word." 2 The fundamentally oral nature of the Vedas, as well as of other Hindu sacred texts, has been emphasized by a number of Indologists in recent years, including J. Frits Staal and Thomas Coburn.3

The Vedic Samhitas have been recited generation after generation in strictly accurate, unaltered form, syllable for syllable, accent for accent, since perhaps as early as the second millennium B.C.E. The Samhitas have been handed down from teacher (guru) to student (sisya) for over three thousand years in an unbroken chain of oral transmission known as sampradaya. The tradition of recitative transmission (pathana) is still alive today, especially in South India. The sampradaya is traditionally believed to have been initiated by the Vedic rsis, the ancestors of the brahmanical lineages, who originally cognized the primordial impulses of speech reverberating forth from the Transcendent. The rsis did not write down their cognitions; they recorded the mantras through their own speech and passed them down to their students, and in this way sruti, "that which was heard" by the rsis, has been conveyed from generation to generation through oral transmission.

The tradition of preserving the Samhitas through oral transmission rather than through writing is thus linked by the brahmanical exponents of the Vedic recitative tradition to the transcendent status of the *mantras* as *sruti*. *Sruti* is living word, and in order for the primordial impulses of speech to remain lively and efficacious they must be transmitted by word of mouth from a qualified teacher to his students. Moreover, writing is not considered an appropriate vehicle for the sacred utterances of the *mantras* because it is regarded as an impure and ritually polluting activity. The Aitareya Aranyaka states that a student should not recite the Vedas after he has eaten meat, seen blood or a dead body, committed an unlawful deed, had intercourse, or engaged in writing.4 Scribes are generally of low social standing in India,5 and those who

< previous page

page\_344

next page >

write down the Vedas (*vedanam lekhakas*) are particularly scorned, 6 as are reciters of the Vedas who use a written text (*likhita-pathakas*).7

Oral transmission is traditionally held to be a more authoritative and accurate means of transmission than writing, and indeed Western scholars have found the Vedic recitative tradition to be more reliable than written manuscripts in establishing the most accurate text.8 Every sound and syllable of the Samhitas has been meticulously maintained with absolute fidelity by male brahmin reciters known as *srotriyas*, "masters of *sruti*." An entire body of literature, the Vedangas, or "limbs of the Veda," was developed very early in the Vedic tradition in order to safeguard the proper preservation, recitation, and ritual use of the Samhitas. Among the six Vedangas, *siksa* ("instruction") is concerned with the proper articulation and pronunciation of the Vedic sounds; *chandas* ("meter") includes texts on the various prescribed meters used in reciting the *mantras*; *vyakarana* ("analysis and derivation"), in addition to grammatical works describing and analyzing the Vedic language, includes the various *pratisakhyas*, which prescribe the methods of pronunciation that prevail in the different Vedic *sakhas* or schools; and *kalpa* ("ritual") includes the Srauta-Sutras and Grhya-Sutras, which are concerned with the proper performance of the Vedic sacririces and domestic rituals, in which recitation of the *mantras* assumes a central role.

In order to ensure absolute accuracy in the recitation and transmission of the Samhitas, a highly intricate system of mnemonic techniques is used to train each new generation of brahmin reciters. These techniques involve memorizing the text in up to eleven different modes of recitation (*pathas*) that require the reciter to master the base text forward and backward and in a number of different patterns.9 Graham writes:

Particular Brahman caste groups still specialize in the preservation and chanting of one or another of the Vedic *samhitas\**, and continue to learn and to transmit their texts verbatim through the most rigorous and intricate mnemonic techniques imaginable. Specifically, the same text is norreally memorized in its entirety in up to eleven different modes of recitation (*pathas*) that require complex grammatical and recitative manipulation of the base text.... In these ways, together with strict traditions of accentuation and.

< previous page

page\_345

next page >

melodic rendering, the base text is mastered literally forward and backward in fully acoustic fashion as a hedge against faulty transmission of any word or syllable. 10

In the teaching and transmission of the Vedic Samhitas maintenance of the purity of the Vedic sounds is thus of primary importance, and in this context phonology takes precedence over semantics and the discursive meaning of the texts is all but ignored. *Srotriyas* may be able to recite an entire Samhita of the Veda by heart, but they frequently do not understand what they recite. In study of the Samhitas primacy is given to memorization and recitation of the texts and not to their understanding and interpretation. This emphasis is reflected in the Sanskrit term for study of the Vedas, *svadhyaya*, which means going over, repeating, or reciting to oneself.

This lack of emphasis on the discursive meaning of the Vedic *mantras* is also evident in their use in Vedic sacrifices. Staal has pointed out that even though most of the *mantras* in the Samhitas may have a discursive meaning, when they are recited in Vedic sacrifices they are disengaged from their original context and are employed in ways that have nothing or little to do with their meaning. What is important in Vedic rituals is not the discursive meaning of the *mantras* but rather their phonology and syntax.11

The brahmanical preoccupation with the phonic over the cognitive dimension of the Vedic words is further illustrated by the fact that there have been so few commentaries dedicated to interpreting the discursive meaning of the *mantras*. As will be discussed below, the hermeneutical discussions of the formal schools of Vedic exegesis, Purva-Mimamsa and Vedanta, focus on the Brahmana and Upanisadic portions of the Vedas, respectively, rather than on the *mantras*.

The preoccupation in the Vedic tradition with sound over meaning, memorization over understanding, and recitation over interpretation has been noted by a number of prominent Indologists.12 Renou remarks that "at all times, recitation constituted the principal, if not the exclusive, object of Vedic teaching ... whilst the interpretation of the texts is treated as a poor relation."13 In this context Staal compares the role of a *srotriya* to that of a scribe whose primary concern is preservation of the text.

Vedic transmission means *vedadhyayana*.... [I]n this process translation or interpretation are not necessarily thought of, for the words, which are one with the meaning

< previous page

page\_346

next page >

and themselves sacred, should be preserved for the world and for posterity. In this sense the *srotriya* who recites without understanding should not be compared with a clergyman preaching from the pulpit, but rather with a medieval monk copying and illuminating manuscripts.... 14

The brahmanical focus on the phonology and syntax of the Vedic Samhitas, with corresponding neglect of semantics, has led Staal to conclude that the Vedic *mantras* are in the final analysis meaningless and thus do not constitute linguistic utterances. He maintains that Vedic mantras may be more fruitfully understood in relation to the structures of music than to the structures of language. 15 Staal's comparison of the *mantras* with music resonates with the brahmanical tradition's own characterization of the mantras as the primordial rhythms of creation. However, in the traditional brahmanical perspective, as expressed both in mythological speculations and in the philosophical formulations of the Mimamsakas and Advaitins, the fact that the discursive meaning of the *mantras* is not emphasized does not necessarily imply that they are meaningless. The preoccupation in the Vedic tradition with phonology over semantics is linked to the view of the special status of the Vedic language as a natural language in which the sound is held to constitute its own meaning. As we have seen, the Mimamsakas provide philosophical justification for the mythological portraval of the Vedas as the cosmic blueprint by establishing that in the case of Vedic words there is an inherent connection (autpattika sambandha) between sabda and artha, between the word and its denotation, between the name and the form that it signifies. 16 We may term this type of meaning "constitutive meaning," in contrast to discursive meaning, for in this conception the Vedic words constitute their own meaning in that they are constitutive of the forms that they signify. In this context the periodic recitation of the Vedic *mantras* is viewed as a means of periodically regenerating the cosmos by enlivening and nourishing the forms of creation at their base. As long as the purity of the sounds is preserved, the recitation of the *mantras* will be efficacious, irrespective of whether their discursive meaning is understood by human beings.

Theurgic Conceptions of Vedic Sacrifice and Recitation

The need for exactitude in recitative transmission of the Samhitas, as well as in performance of the Vedic sacrifices in which the

< previous page

page\_347

next page >

mantras are used, is thus rooted in an awareness of the transcendent status of the mantras, the sounds of which are held to be the primordial rhythms that sustain the cosmos. Accurate reproduction of these primal sounds through periodic recitation and sacrificial performances is considered essential for the periodic regeneration and maintenance of the cosmic order. Conversely, any inaccuracies in either recitation or the sacrificial ritual are believed to have calamitous effects on the cosmic order and therefore require expiation (prayascitta) through various detailed procedures. The potentially destructive effect of any errors in recitation is reflected in the Paniniya Siksa's statement that a mispronounced or wrongly used mantra will destroy the patron of the sacrifice (yajamana), the words becoming like a thunderbolt (vajra). 17 In srauta sacrifices the main function of the brahman priest is to avert such calamities through guarding against and correcting any mistakes in the hotr priest's recitation of the rcs, the udgatr priest's chanting of the samans, or the adhvaryu priest's performance of the sacrificial actions.

These theurgic conceptions of the role of Vedic sacrifice and recitation in maintaining the cosmos and nourishing the gods have their source in the Vedic texts themselves.18 By the end of the Samhita period, as we have seen, the sacrifice had been elevated to the status of a separate order of reality that was viewed as essential to the harmonious functioning of the other orders of realitythe human order, natural order, and divine order. In the Brahmanas' discourse of sacrifice the Vedic *mantras* are allotted a pivotal role as the primordial blueprint that contains the sound correlatives of the realm of form, reflecting and interconnecting the structures of all levels of existence.19 Vedic texts provide a twofold paradigm for the theurgic power of Vedic sacrifice and recitation, which are elaborated in post-Vedic texts: (1) the paradigm of creation, in which the creator brings forth and orders the cosmos through sacrifice and/or through recitation of the Vedic *mantras* that constitute the archetypal plan of creation; and (2) the paradigm of cognition, in which the ancient *rsis*, in the context of assisting the gods in the process of creation, cognize the primordial *mantras* and sacrifices and initiate the recitative and sacrificial traditions that are to be transmitted by their descendants, the brahmanical lineages, on earth.20

The seminal expression of this twofold paradigm is found in the oldest of the Vedic texts, the Rg-Veda Samhita. As discussed in chapter 1, a number of Rg-Vedic hymns refer to the role of the sacrifice in the process of creation.21 Rg-Veda X.90, the Purusa-Sukta, is of particular significance in that it represents the creation as

< previous page

page\_348

next page >

occurring through the primordial sacrifice of the cosmic body of Purusa. The *rsis* are portrayed as assisting the gods and Sadhyas in the performance of the sacrifice, by means of which various elements of the human, natural, and divine orders are brought forth. 22 The primeval sacrifice of Purusa is represented as the archetypal sacrifice that provided the proWtype for all future sacrifices: "With the sacrifice (*yajña*) the gods sacrificed the sacrifice. These were the first rites (*dharmas*)."23 The Vedic *mantras* that emerge from the sacrifice of Purusa are not explicitly allotted a role in the cosmogonic process in the Purusa-Sukta.24 However, in Rg-Veda X. 130 the *samans* and meters are represented as an integral part of the sacrifice through which the creation is "woven."25 Moreover, the primordial sacrifice performed by the gods is depicted as a divine model that is cognized and reenacted, with *stomas* and meters, by the ancient *rsis*.26

The sacrifice, together with the Vedic *mantras* that constitute its sound offerings, is thus represented in certain Rg-Vedic hymns as a paradigmatic cosmos-producing activity that is replicated by the sacrificial rituals performed by the *rsis* and their descendants. The Rg-Veda also repeatedly celebrates the theurgic power of recitation of the hymns, which serves as a means of invigorating and magnifying the gods.27 The *rsis* are described as cognizing and sending forth the hymns through their speech in order to augment the power of the gods.28 The following verses are representative:

He [Indra] who grew (root vrdh) through the ancient and present-day hymns girs) of lauding rsis.29

Asvins, do others than we surround you with *stomas*? The *rsi* Vatsa, the son of Kanva, has magnified (root *vrdh*) you with hymns (*girs*).30

O Soma, we who are skilled in speech (vaco-vid) magnify (root vrdh) you with hymns (girs).31

The theurgic conceptions of sacrifice and recitation found in seminal form in the Rg-Veda are elaborated in the sacrificial discourse of the Brahmanas. The central figure in this discourse is the Purusa Prajapati, who is represented as the primordial *rsi* who cognized the Vedic *mantras* as well as the sacrificial rituals in which they are used. He then assumed the functions of the various priests in the primordial sacrifice, reciting the *rcs*, chanting the *samans*,

< previous page

page\_349

next page >

and performing the sacrificial actions with the aid of the *yajus*es, in order to bring forth creation and structure an ordered cosmos. 32 The brahmin priests are represented in the Brahmanas as the earthly counterparts of Prajapati, who reproduce the cosmogonic activities of the creator every time the sacrificial rituals are performed.33 Just as Prajapati set the universe in motion by means of a particular sacrifice, so those who perform the sacrifice set the universe in motion.34 Just as Prajapati brought forth all beings by means of the sacrifice,35 so those who reenact the primordial sacrifices are ascribed the power to produce beings.

Prajapati indeed is that sacrifice (yajña) which is being performed here and from which these beings were produced, and in the same manner are they produced thereafter even to the present day.36

The creative power of the sacrifice is linked not only to the priests' performance of the sacrificial actions but also to their recitation of the Vedic *mantras*. For example, Jaiminiya Brahmana. 1.94 depicts Prajapati as bringing forth the gods, human beings, ancestors, and other beings through chanting the words of a particular *saman*.37 The passage concludes, "Having become Prajapati, he who, knowing thus, chants with this opening brings forth beings."38 Prajapati is represented as using particular Vedic *mantras* or sacri-rices not only to bring forth creation but also to establish an orderly cosmos through subduing his unruly creatures, providing them with rain and food, and so on. "He who knows thus" and replicates the activities of Prajapati is correspondingly ascribed the power to obtain comparable ends.39

The theurgic efficacy of Vedic sacrifice and recitation extends to the divine realm as well, since the sacrificial order is held to have the power to influence and enliven the connections (*bandbus*) among all the orders of reality. Indeed, apart from the brahmin offi-ciants of the sacrifice and the *yajamana* and his wife, the primary participants in *srauta* sacrifices are not a human group of worshipers but the gods. The sacrifice is represented in this context as a "banquet of the gods" to which the deities are invoked to come, to partake of the sacrificial offerings, and to be nourished by the recitations of the Vedic *mantras*. The creator Prajapati, the supreme god of the Brahmanas, is described as one of the primary beneficiaries of the sacrifice, since it was he who created the sacrifice as a counterpart of himself. He himself used the sacrifice as a

< previous page

page\_350

next page >

means not only to create and renovate the cosmos but also to revitalize his own disintegrated being after he had become exhausted from the process of creation. 40 Thus, every time the primordial sacrifices that are the counterpart of Prajapati are reenacted, they serve as a means of reconstituting the creator. The *agnicayana* ceremony in particular is ascribed a paramount role in this process, in which the construction of the bird-shaped fire altar is understood as a theurgic activity by means of which the body of Prajapati is reconstructed. Each time the fire altar ceremony is performed, the body of Prajapati is reconstituted so that it can be offered up anew to regenerate and sustain the cosmos.41

In the Brahmanas the role of Vedic sacrifice and recitation in building up the body of Prajapati is linked to the conception that the Vedic *mantras*, meters, and various components of the sacrifice are themselves constitutive of the body or self (*atman*) of Prajapati.42 This conception is elaborated in the Mahabharata and the Puranas, in which the cosmic body that is constituted by the Vedic *mantras* and sacrificial elements is that of the creator Brahma or of the supreme Godhead that is identified with Brahman, Visnu or Siva.43 The implication of these post-Vedic conceptions is that the performance of the sacrificial rituals together with recitation of the *mantras* can serve as a means of periodically regenerating not only the body of the creator but also that of the ultimate reality, Brahman, which is the source and abode of Veda.

# Interpretation of the Vedas

Brahmanical paradigms for the theurgic efficacy of Vedic sacrifice and recitation provide a cosmic rationale for the priority given to recitation over interpretation as the proper method of transmission and study of the Vedic *mantras*. The creative power of the Vedic *mantras* resides in their sounds, not in their discursive meaning, and thus the principal focus of the brahmin reciters must be to reproduce accurately the primordial sounds that are held to have been originally cognized and recited by the archetypal *rsi*, the creator himself, in his cosmos-constructing activities.

While phonology takes precedence over semantics in the teaching and transmission of the Vedic Samhitas, we do find some evidence of interpretation of the *mantras* even in the Vedic period. The earliest evidence is found in the Brahmanas, which although they are concerned primarily with delineating the purpose and application of the *mantras* within the context of the sacrificial ritu-

< previous page

page\_351

next page >

als, at times attempt to explain their meaning as well. These explanations, while focused primarily on ritual matters, also include discussions of the esoteric meaning of the sacrifices and *mantras* as well as accounts of myths alluded to in the *mantras*. Soon after the Satapatha Brahmana, however, these attempts at exegesis disappear, with the Upanisads only rarely citing the *mantras* and providing no substantive interpretations thereon. 44

The major interpretive effort of the Vedic period is found in the Nirukta of Yaska (ca. 500 B.C.E.), which focuses on etymological (Adhyayas 1-6) and mythological (Adhyayas 7-12) data. Yaska defends the meaningfulness of the Vedic *mantras* against the attacks of his opponent Kautsa, refuting his contentions that the meaning of the *mantras* is nonsensical, contradictory, and obscure.45 Yaska ultimately condemns those who do not understand the meaning of the Veda, while promising those who know its meaning the attainment of all good fortune and, ultimately, of heaven.46 A number of Yaska's comments provide evidence of the threefold interpretation that was applied from an early date to the Veda as a whole as well as to particular passages: interpretation with reference to sacrificial performances (*adhiyajña*), with reference to the gods (*adhidaiva*), and with reference to the Self (*adhyatma*).47 Yaska also makes reference to a number of different "schools" of Vedic interpretation.48

The importance of understanding the discursive meaning of the Vedic *mantras* is occasionally emphasized in later brahmanical texts, including the Grhya-Sutras,49 Dharma-Sutras,50 and Dharma-Sastras.51 The Daksa-Smrti describes the process of study of the Vedas as involving appropriation (*svikarana*), discussion (*vicara*), study (*abhyasana*), and recitation (*japa*).52 The Manu-Smrti maintains that those who know the meaning of the Vedas are more distinguished than those who merely remember the words.53 Understanding the meaning of the Vedas, according to the Yajñavalkya-Smrti, renders one fit to achieve immortality (*amrta*).54

The threefold method of Vedic interpretation alluded to in the Nirukta is correlated in the commentaries on Manu-Smrti VI.83 with the three principal divisions of the Vedic corpus: certain *mantras* are correlated with *adhidaiva*, the Brahmanas with *adhiyajña*, and the Upanisads with *adhyatma*. The distinction between *adhiyajña* and *adhyatma* is of particular significance to the two schools among the six Darsanas that are concerned with Vedic exegesis: Purva-Mimamsa, which is concerned with the interpretation (*mimamsa*) of the earlier (*purva*), or Brahmana, portion of the

< previous page

page\_352

next page >

Vedas, and Vedanta, or Uttara-Mimamsa, which is concerned with the interpretation of the later (*uttara*), or Upanisadic, portion of the Vedas. The Mimamsakas focus on the *karma-kanda*, the section of the Vedas pertaining to action and *adhiyajña*, and thus they are primarily concerned with the injunctive (*vidhayaka*) statements regarding *dharma* contained in the Brahmanas. The Vedantins, on the other hand, focus on the *jñana-kanda*, the section of the Vedas pertaining to knowledge and *adhyatma*, and thus are concerned with the declarative (*abhidhayaka*) statements regarding Brahman and Atman found in the Upanisads. While in principle both systems maintain that the *mantra* portions of the Vedas are also authoritative, in practice the *mantras* are relegated to a secondary position within their hermeneutical discussions. In developing their respective hermeneutics the Mimamsakas and the various schools of VedantaAdvaita, Visistadvaita, and Dvaitahad recourse to various principles and methods of interpretation as well as to the distinction between different levels of meaning. 55 At times two levels of meaning are distinguishedprimary or literal (*mukhya*), and secondary or metaphorical (*gauna* or *jaghanya*)56while at other times the traditional distinction between three senses of a word is adoptedliteral (*abhidha*), implied (*laksana*), and allusive or sug-gestive (*vyañjana*).57

All of the six Darsanasincluding Nyaya, Vaisesika, Samkhya, and Yoga, which are not directly concerned with Vedic exegesismaintain that the Vedas are completely infallible and free from any possibility of error or contradiction, forming a perfect unitary whole that is utterly consistent within itself. The Naiyayikas and Vaisesikas, for example, establish the inerrant authority of the Vedas by refuting the charges of falsehood (anrta), self-contradiction (vyaghata), and tautology (punarukta) that were brought against them.58 The arguments developed by the six Darsanas to prove the infallible and authoritative status of the Vedas are founded on their respective conceptions of the origin and ontology of the Veda. Thus, the Naiyayikas and Vaisesikas argue that the Vedas are free of imperfections on the basis of the fact that they derive from a perfect, omniscient authorIsvara himself. The Mimamsakas and Vedantins, on the other hand, maintain that the infallibility of the Vedas derives from their eternal, uncreated (apauruseya) status, by virtue of which there is no author, human or divine, to whom defects could be attributed.59

It is important to emphasize that while the Darsanas may be concerned to establish the infallible and authoritative status of the

< previous page

page\_353

next page >

Vedas, none of the philosophical schools, including those concerned with Vedic exegesis, the Mimamsakas and Vedantins, provide many substantive interpretations of the *mantras* that are the core *sruti* texts. It is not until the fourteenth century that we have the first comprehensive commentaries on the Rg-Veda and other Samhitas by Sayana. There were apparently commentators on the Samhitas prior to Sayana's time, but none of them dates to earlier than the tenth century. 60 It is remarkable that the Vedic Samhitas have been preserved with complete phonetic accuracy for over three thousand years, and yet so few commentaries exist that attempt to interpret their semantic content. Coburn has suggested that even the commentaries of Sayana, who flourished during the Muslim period in India, may not reflect an entirely indigenous Indian impulse but rather may have been inspired by the Islamic tradition that sacred texts are to be exegeted as well as recited.61 In any case it is clear that Sayana's commentaries on the Samhitas are an exception within the longstanding tradition of Vedic learning, in which priority has been given to recitation over interpretation. This brahmani-cal preoccupation with phonology over semantics with respect to the Samhitas would appear once again to reflect an awareness of the transcendent status of the *mantras*, which as the primordial sounds at the basis of creation constitute their own meaning and therefore are not in need of any commentary.

## Appropriation of the Veda

The Veda in its status as transcendent knowledge is regarded not as a corpus of books to be studiedfor indeed the Vedas are preserved through spoken rather than written wordnor even as a corpus of oral texts whose discursive meaning is to be fathomed, but rather as a truth to be appropriated and realized. This perspective has been eloquently articulated by J. L. Mehta, a contemporary Indian philosopher steeped in both brahmanical and Western scholarly traditions.

[T]he Rgveda... is a sacred text, revealed in the sense that these "formulations" are a gift of the gods (*devattam brahma*) to the Rishis who "saw" them, and therefore regarded as not man-made, with its source in the "highest region" of transcendent truth and speech. Yet it is not a Book or Scripture; like all "knowledge", its paradigmatic mode of being is to exist in the minds of men (where *esse* 

< previous page

page\_354

next page >

and *legere* are at one) and to be recited and chanted by them. The textuality of this text, hence, cannot be understood in terms or categories proper to "the religions of the Book" but must rather be treated as *sui generis*. 62

Mehta further suggests that the Veda, in being preserved through oral transmission for over three thousand years by brahmins who did not understand its content, has enjoyed "the only mode of being appropriate to it and the only perpetuity possible for itinscribed in the minds and hearts of men of faith." 63

Exponents of the *karman* and *jñana* streams within the brah-manical tradition have advocated alternative methods by means of which the Veda can become "inscribed in the minds and hearts of men." The priestly exponents of the *karma-kanda* and *dharma* traditions are primarily concerned with exoteric modes of appropriation, in which memorization and recitation of the Vedic *mantras*, as well as listening to the Vedic recitations, are held to be the means through which brahmin *srotriyas* and male members of the other twice-born *varnas*, *ksatriyas* and *vaisyas*, may inscribe the eternal sounds of *sruti* in their minds and hearts. Exponents of the *jñana-kanda* and meditation traditions are concerned with more mystical modes of appropriation, in which they emphasize that the true reality of Veda can be realized only in the innermost depths of one's own consciousness through direct experience of that transcendent, imperishable reality which is the abode of Sabdabrahman.

The advocates of both types of appropriation invoke the paradigm of the ancient *rsi*s in order to legitimate their diverging perspectives. The *karma-kandins* emphasize the role of the *rsi*s as the inaugurators of the recitative tradition. The *rsis* chose the vehicle of speech as the appropriate means through which to give expression to their primordial cognitions, and thus it is through speech that the eternal reality of *sruti* can be realized. One participates in this reality not by understanding the content of the Vedic words but by reciting or hearing the *mantras*.64 However, the domain of those who may participate in *sruti* in this way is circumscribed by the brahmanical authorities. The tradition of recitative transmission, as well as the role of priestly reciters at *srauta* sacrifices, is the exclusive purview of the direct descendants of the *rsis*, the brahmins. The male members of the other twice-born *varnas* are also intended to learn and recite the Vedas within limited contexts. However, *sudras* and women are forbidden in the Dharma-Sastras from even hearing the Vedas recited, let alone reciting them.65

< previous page

page\_355

next page >

The exponents of the *jñana-kanda*, on the other hand, emphasize that the recited texts preserved through the speech of the *rsis* are only a limited manifestation of that unlimited knowledge which is Veda. In order to realize the reality of Veda it is not sufficient simply to recite or hear the *mantras*. Rather, the textuality of the recited texts must be transcended and the truth of the Veda experienced directly, on the level of one's own consciousness. In order to accomplish this goal the seeker of wisdom must follow the example of the *rsis* and practice *tapas*, establishing his or her awareness on that transcendent level of reality where the eternal structures of knowledge can be directly cognized.

One of the earliest expressions of this perspective is found in Rg-Veda I.164.39, which declares that knowledge of the Veda is not gained through the Vedic hymns; it is gained by becoming familiar with that imperishable reality which is the abode of the hymns.

The rcs exist in the Imperishable (aksara), beyond space (vyoman), where all the gods abide. He who does not know that [Imperishable], what can he accomplish with the hymn? Those alone who know it sit collected.

If one has not known and experienced directly that transcendent, imperishable reality, then reciting or hearing the Vedic *mantras* will not be sufficient to realize the reality of Veda.

This perspective is elaborated in the Upanisads, the foundational texts of the *jñana* stream. The Upanisadic sages are primarily concerned to delineate the relationship of the Veda to the ultimate reality, Brahman-Atman, and consequently they place little emphasis on the cosmos-maintaining activities of the priestly sacrifficial traditions. Their goal is rather to follow the path of knowledge established by the ancient *rsis* in order to attain realization of Brahman-Atman. In this context they are concerned not with the earthly manifestation of the *mantras* as recited texts but rather with the transcendent structure of Veda as that eternal, infinite knowledge which constitutes the very fabric of Brahman-Atman. 66 Thus, the Mundaka Upanisad declares that knowledge of the mundane Vedic texts is a lower form of knowledge (*apara vidya*) than that supreme knowledge (*para vidya*) by means of which the Imperishable (*aksara*) is apprehended.67 The Veda is assimilated to Brahman-Atman in the Upanisads, and correspondingly the term *rsi* is extended to include not only the ancient seers of the Vedic *mantras* but any great sage who has become a knower

< previous page

page\_356

next page >

of Brahman-Atman. 68 Just as the ancient *rsis* performed *tapas* in order to obtain their cognitions, so those who aspire to become *rsis* are urged to practice *tapas* in the form of meditation techniques in order to realize Brahman-Atman.69

A number of Upanisads recommend using the syllable Om as a vehicle in meditation. 70 Om is identified in several Upanisadic passages with Brahman, 71 and in the Maitri Upanisad is designated more specifically as Sabdabrahman. 72 A passage in the Chandogya Upanisad, recapitulating the Brahmanas' system of correspondences, describes Om as the essence of the three *vyahrtis*, which in turn are the essences of the three Vedas. 73 Om, as the sound-form of Brahman, is thus the most concentrated essence of the Veda, and it is this seed-syllable that is to be used as a vehicle in meditation in order to attain that level of Brahman which is beyond sound. 74

These Upanisadic conceptions present the beginnings of a twofold transformation in the conception of *mantra*. First, the Vedic *mantra*s are reduced to root *mantras*, seed-syllables such as Om, *bhuh*, *bhuvah*, and *svah*, which are represented as the most powerful and fundamental elements of the primordial language. Second, the use of these seed-syllables, in particular Om, is transferred from a sacrificial to a meditative context. Such conceptions are further elaborated in later yoga and tantric traditions, which advocate the practice of meditation techniques that use as a vehicle specially designated *mantras* that are thought to possess sacred power. These *mantras* are frequently monosyllabic or disyllabic and are not necessarily Vedic in origin, but they are generally modeled on the prototype of Om and are upheld as potent sound-vibrations by means of which one may come to experience directly that transcendent level of reality which is the ultimate source and abede of Sabdabrahman, the Veda.75

< previous page

page\_357

next page >

intentionally left blank

Chapter 6 Torah in Practice

Turn it [the Torah] and turn it, for everything is in it. Look (hazi) into it, grow old and frail over it, and from it do not stir, for you have no better portion than it.

'Abot \* V.22

Rabbinic and kabbalistic representations of the Torah's role in creation and revelation both reflect and inform practices associated with the transmission, study, and appropriation of the Sefer Torah. These representations are reflected primarily in (1) the detailed laws and highly developed scribal arts for preparing and preserving the written text of the Torah scroll; (2) the central importance given to study and interpretation of the Written Torah as a means of drawing out its manifold meanings; (3) theurgic conceptions of the role of Torah study and practice in maintaining the cosmos and strengthening God himself; and (4) the modes of appropriation of the Torah, in which the rabbinic sages seek to "own" the Torah through study and performance of the commandments, while certain kabbalists advocate mystical modes of appropriation as a means of gaining direct experience of the supernal Torah that is identical with God.

Written Transmission of the Sefer Torah

At the time of the revelation at Mount Sinai, as represented in certain rabbinic and kabbalistic texts, the primordial Torah became embodied on earth in the concrete form of a written text, the Sefer Torah or Written Torah. Moses, acting as a scribe (sôper), simply recorded the words of God as they were revealed to him and, after completing the Sefer Torah, deposited it in the Ark of the Covenant. In accordance with this traditional perspective, the Jewish scribal tradition, with its detailed laws concerning the preparation of the Torah scroll, has been dedicated to copying and preserving meticu-

< previous page page\_359 next page >

lously, generation after generation, the exact text of the Sefer Torah that is believed to have been originally transmitted by God to Moses, the scribe par excellence.

The act of writing a Torah scroll is considered holy work, and therefore a scribe, when commencing to write, declares, "I hereby write this Torah scroll for the sanctity of the Torah, and all the names of God in it for the sanctity of the Name." The Talmud and later legal codes contain numerous laws regulating every aspect of the scroll's preparation, including the attitude and qualifications of the scribe; the types of parchment, writing instruments, and ink to be used and manner of their preparation; and the method of writing the letters and lines of the scroll. 1 Scrupulous attention is given to preserving accurately every "jot and tittle" of the text. Torah scrolls that are not written in accordance with these regulations or that are found to have missing or defective letters or other flaws are rendered unfit (pasûl) for liturgical use in the synagogue. When viewed from the perspective of the Sefer Torah's status as the concrete embodiment of the divine Word, a single mistake in writing a Torah scroll is considered to have not only ritual but cosmic ramifications. A Talmudic aggadah ascribed to R. Meir relates an encounter he had with R. Ishmael concerning his work as a scribe of the Torah.

When I was studying with R. Akiba, I used to put vitriol in the ink and he did not say anything to me. But when I went to R. Ishmael, he said to me, "My son, what is your occupation?" I told him, "I am a scribe [of the Torah]." He said to me, "My son, be careful in your work, for your work is the work of God (literally, 'work of heaven'). If you should perhaps omit a single letter or add a single letter, you would thereby destroy the entire world.... "2

Nahmanides, as discussed in chapter 2, claims that the rigorous scribal tradition stipulating that a Sefer Torah is disqualified if even a single letter is added or omitted derives from the notion that the entire Torah consists of the names of God. Nahmanides's colleagues in Gerona, Ezra b. Solomon and Azriel b. Menahem, cosmologized this conception even further, emphasizing the organic unity of the Torah as a perfect divine edifice hewn from the Name of God from which not a single letter or point can be eliminated without harming the entire body.3

The Seper ha-Yihud\*, a late thirteenth-century kabbalistic text, suggests the even more radical view that all of the letters of the

< previous page

page\_360

next page >

Torah are the shapes or forms of God, and therefore a single error in the orthography disqualifies a Sefer Torah because it no longer represents the "shape of God."

All the letters of the Torah, by their shapes, combined and separated, swaddled letters, curved ones and crooked ones, superfluous and elliptic ones, minute and large ones, and inverted, the calligraphy of the letters, the open and closed pericopes and the ordered ones, all of them are the shape of God, Blessed be He.... [T]he Torah, beginning with the first pericope until the last one is the shape of God, the Great and Formidable, Blessed be He, since if one letter be missing from the Scroll of Torah, or one is superfluous, or a [closed] pericope was [written] in an open fashion or an [open] pericope was [written] in a closed fashion, that Scroll of Torah is disqualified, since it has not in itself the shape of God, the Great and Formidable, because of the change [[in]] the shape caused. 4

Since the Sefer Torah is the form of God, the act of writing a Torah scroll is tantamount to "making" God himself: "Each and every one [of the people of Israel] ought to write a scroll of Torah for himself, and the occult secret [of this matter] is that he made God bimself."5 Joseph of Hamadan, a thirteenth-century Castilian kabbalist who was a contemporary of the author of the Zohar, presents a similarly iconic view of the Torah scroll as the form of God, which is to be held up by the cantor in the synagogue so that the congregation "will see the image of the supernal form [that is, the *sepirot\**]."6

Interpretation of the Torah

Rabbinic Hermeneutics

One of the basic tenets of the rabbinic tradition is that God did not intend for the Sefer Torah to stand on its own, but rather he intended for it to be interpreted. The very manner in which the Torah scroll is writtenthat is, the fact that it is written only with consonants and with no vowels, no accents, and no punctuationpoints to the openness of the closed text, which calls for interpretation. The text is closed in that its consonantal form is fixed and cannot be altered in any way. However, since the consonants alone are given, without the vowels, the text remains open in that it is possible to vocalize the words in a number of different ways, giving rise to a variety of possible interpretations

< previous page

page\_361

next page >

without violating the written letter of the text. There is of course a tradition concerning the proper way to vocalize the text, but there are variations within this tradition, opening the way to multiple interpretations. 7 The text is closed in another sense, in that it is considered to be a kind of cryptogram written in the secret language of God, which conceals as much meaning as it reveals. The style of the narrative accounts of the Sefer Torah is laconic and minimalist, full of lacunae. The legal sections of the Sefer Torah are also obscure and ambiguous in places, making it difficult to determine the precise meaning and application of certain laws. Although the written text is thus closed, both in the sense that its form is fixed and its meaning at times is concealed, the very hiddenness of the written text invites interpretation.

The rabbis maintain that the tradition of interpreting the written "code" of Torah is itself God-given and derives from the original revelation at Mount Sinai. In addition to the Written Torah, God gave Moses an Oral Torah, an oral tradition of interpretation of the written text. The process of interpretation, which assumes paramount importance in the rabbinic tradition, is thus viewed as a direct continuation of the original revelation and as an extension of the text itself, not something separate from it. Through the interpretive process the closed text is opened up, the potentiality of meaning contained within it is unfolded, and the text is transformed from a bounded system into an unbounded, ongoing process mediated by the sages.8

The hermeneutical process is thus understood as a means of drawing out and unfolding the meaning contained in seminal form in the Sefer Torah. At the time of the revelation at Mount Sinai the vast tree of primordial wisdom, which contained the total knowledge of creation, descended onto earth and became concentrated in the seed expressions of the Book of the Torah. The sages who interpret and expound the words of the Torah thus insist that they are not generating any new knowledge. They are simply transforming potentiality into actuality; they are elaborating and making explicit different aspects of the knowledge already implicit in the Sefer Torah. It is through the Oral Torah that the tree of knowledge contained in the seed expressions of the Written Torah unfolds and bears fruit. The value of the Oral Torah in drawing out or "extracting" the meaning of the Written Torah is emphasized in a parable in Seder\* 'Eliyyahû Zûta, which compares God to a king who gave his two servants each a measure of wheat and a bundle of flax. While the foolish servant did nothing at all with the wheat and flax,

< previous page

page\_362

next page >

the wise servant baked bread from the wheat and spun a cloth from the flax. "When the Holy One, blessed be He, gave the Torah to Israel, He gave it to them only as wheat, to extract from it fine flour, and as flax, to extract from it a garment." 9

The process of interpretation is viewed as serving different purposes depending on the interpreter's conception of Torah. If the Midrashist is focused on the exoteric text of the Torah, then he adopts the methods and principles of halakhic Midrash in order to clarify the meaning and application of the commandments, and he uses the methods of aggadic Midrash in order to draw out the ethical, theological, and metaphysical import of the narrative, nonlegal portions of the text. If, however, the interpreter maintains that the Torah also constitutes the blueprint revealing the structure and laws of creation, then the process of interpretation becomes a means of cracking the code of the exoteric text in order to fathom the "secrets of the Torah" (sitre\* tôrah razê tôrah). Both of these hermeneutical approaches are found in the rabbinic tradition, although they are not necessarily mutually exclusive. These two approaches are exemplified, respectively, by the Tannaitic schools of R. Ishmael and R. Akiba, which, as Abraham Heschel has emphasized, developed fundamentally different approaches to the hermeneutical task. The more pragmatic school of R. Ishmael maintained that "the Torah speaks in the language of human beings," 10 while the more mystically inclined school of R. Akiba found transcendent significance in every word and letter of the Sefer Torah. 11

In suggesting that the Torah is customary human speech, the school of R. Ishmael was not denying the divine status of the Sefer Torah as the Word of God. On the contrary, the thirteen hermeneutical principles of R. Ishmael, like the interpretive methods of the school of R. Akiba, proceed from the fundamental assumption that the Torah in its entirety is divine and therefore constitutes a perfect and complete unity, in which there are no errors, no contradictions, and no superfluous words or letters. R. Ishmael's assertion that the Torah speaks in the language of human beings was essentially an assertion of the primacy of the exoteric text, which is rendered in a language comprehensible to human beingsalbeit laconic and obscure at timesand which can be interpreted through recourse to normal modes of human reasoning and logic. The thirteen principles of R. Ishmael were thus based primarily on logical inference. His principles include, for example, *qal wa-hômer*, an a fortiori argument from a minor to a major premise, or vice

< previous page

page\_363

next page >

versa; *gezerah awah*, an inference based on word analogy; and the principle that the meaning of an obscure word or passage may be deduced through examining its larger context (*me-'inyanô*).

The thirteen principles of R. Ishmael were developed primarily for the purpose of halakhic Midrash, which focuses on the legal portions of the Sefer Torah. These principles were evolved in direct response to a double awareness on the part of the rabbis: on the one hand, they were of course aware of the ambiguities, contradictions, redundancies, and anomalies in the text of the Torah; on the other hand, they insisted that the Torah constitutes a perfect unity and that if the interpreter probes deeply enough into the subtle nuances of each expression, he will discover that any contradictions and inconsistencies are only apparent and ultimately serve to illumine some aspect of the divine Author's intention that might otherwise go unnoticed. R. Ishmael's hermeneutical principles were thus aimed at clarifying ambiguous verses, harmonizing contradictions, and resolving other types of lexical problems in an effort to determine the precise meaning and application of the laws of the Torah.

The school of R. Akiba was also concerned with halakhic Midrash, but its hermeneutical methods were based less on logical inference than on textual scrutiny, closely examining every detail of the text for possible divine implications. R. Akiba and his disciples are portrayed in rabbinic texts as one of the more mystically oriented circles of Tannaim who sought to fathom the "secrets of the Torah," 12 and their hermeneutical approach correspondingly appears to have been founded on a more esoteric notion of Torah than that of the school of R. Ishmael. Two of the seminal speculations in rabbinic texts concerning the Torah's cosmogonic role are attributed to R. Akiba and his student R. Judah b. II'ai, respectively: the notion that the Torah is the "precious instrument by means of which the world was created,"13 and the notion that God "looked into" the Torah in order to bring forth the world. 14 Although it is not possible to determine with certainty whether such traditions indeed derive from R. Akiba and his disciples, it is clear from their interpretive methods that, contrary to the school of R. Ishmael, they proceeded from the assumption that the Torah speaks more than the language of human beings; it speaks the language of God, and therefore every single detail of the text is significant and must be examined as a possible hidden clue not only to understanding God's laws but also to fathoming the hidden mysteries. The hermeneutics of R. Akiba's school took into account every linguistic

< previous page

page\_364

next page >

peculiarity, its interpretations extending not only to the Hebrew particles and letters but even to the apparently ornamental crowns attached to certain letters. 15 The interpretive methods of R. Akiba's school thus encompassed both exoteric and esoteric dimensions of the Torah: they were concerned with drawing out the halakhic and aggadic implications of the biblical commandments and narratives, but they were also concerned with apprehending the subtler mysteries of the Torah.16

In aggadic Midrashim from the classical Amoraic period onward, the school of R. Akiba's emphasis on the significance of every detail of the Torah has its counterpart in what Howard Eilberg-Schwartz has termed an "atomistic understanding of language." As part of their attempt to "recover" the divine Author's hidden intentions encoded within the Torah, the sages would break down the canonical text into its basic linguistic unitsindividual wordsand these units into their constituent elementthe Hebrew lettersand then would manipulate the text through various hermeneutical devices, including analysis of the numerical value (*gematria*), shape, and sound of the letters, transposition of letters, splitting of words, alternative readings (*'al tiqrê*), etymologies, and other types of linguistic operations. In such hermeneutical maneuvers every word and letter of the Torah, as the fundamental components of the divine language, is ascribed manifold significations that must be "unpacked."17 Such interpretive strategies are particularly emphasized in aggadic Midrashim, in which, free from the restraints imposed on halakhic formulations and at the same time limited by the broader parameters of rabbinic discourse, the Midrashist could exercise his limited freedom to explore the subtleties and delights of the art of interpretation and to tease out multiple meanings from a single word or verse.18

In contrast to the monosemantic perspective of Aristotle, who asserts that "if it be said that 'man' has an infinite number of meanings, obviously there can be no discourse; for not to have one meaning is to have no meaning," the rabbis extol the glories of polysemy and maintain, on the contrary, that if there were a singular, determinate meaning of the Torah there could be no discourse. To insist on univocality would be to end discourse with God through the interpretive process, and such an end is inconceivable. 19 A Talmu-dic pericope compares the words of the Torah to a fig tree with an unending supply of figs, or to a mother's breast whose flow of milk is inexhaustible, for the more one studies them the more meaning (ta'am, literally, "relish") one finds in them. 20 Another Talmudic

< previous page

page\_365

next page >

tradition suggests that it is possible to generate "mounds upon mounds" ( $t\hat{n}ll\hat{e}t\hat{n}ll\hat{m}$ ) of expositions on every single stroke ( $q\hat{o}s$ ) of every letter of the Torah. 21 The multifaceted meanings ascribed to the Torah received formal articulation in two traditions concerning the number of possible modes of expounding the Torah. According to one tradition there are forty-nine ways of interpreting the Torah,22 while according to a second tradition there are seventy modes of exposition.23 The latter notion recalls the tradition that every utterance that issued from God's mouth at Mount Sinai was heard simultaneously in seventy languages,24 establishing an implicit connection between the Sinai revelation and the hermeneutical process: just as in the process of revelation God's Word was heard in seventy languages, so in the process of interpretation the divine Word is expounded in seventy ways.

A number of passages in rabbinic texts suggest that interpretation of the Torah is not only a continuation of the original revelation but also serves as a means of replicating the wondrous events of the Sinai theophany. An aggadah that appears in several classical Amoraic Midrashim relates how when certain sages interconnect the verses of the Torah (Pentateuch), Nevi'im, and Ketuvim, flames of fire blaze forth around them and "the words of the Torah are joyful as on the day they were given at Sinai... in fire."25 The Talmudic story in Hagîgah 14b of R. Johanan b. Zakkai and his disciples expounding *ma'aseh merkabah\** similarly invokes the language and imagery of the Sinai event to describe the miraculous phenomena that accompany their expositions: fire descends from heaven, an angel (rather than God) speaks from the fire, and hosts of angels assemble to hear the expositions, like people assembling to witness a wedding between a bridegroom and bride.26 Several Midrashim emphasize how the faces of the sages who study and expound Torah shine with its light, suggesting an analogy with the radiant countenance that Moses received at Sinai.27 The Israelites' experience at the Sinai theophany is also paradigmatic for the Torah scholar: just as God revealed his glory (*kabod\**) and the Shekhinah to the people of Israel, so the divine glory and the Shekhinah are said to abide with those who engage in Torah study.28

#### Kabbalistic Hermeneutics

The various kabbalistic schools adopted and extended the methods of Midrashic exegesis, while at the same time introducing a number of innovative hermeneutical devices.29 Moshe Idel has emphasized that in their quest to unfold the hidden meanings of the Torah, the schools of theosophical Kabbalah and

< previous page page\_366 next page >

ecstatic Kabbalah developed fundamentally different hermeneutical approaches. The exponents of theosophical Kabbalah, particularly as represented by the Zohar and the Spanish kabbalists of the late thirteenth century, generally maintained the canonical text of the Sefer Torah intact and interpreted its words and verses as symbols of the theosophical processes occurring within the *sepirot* \*. On the other hand, the exponents of ecstatic Kabbalah, as represented by Abraham Abulafia (end of 13th c. C.E.) and his disciples, interpreted the text as allegories of psychological processes, culminating in an atomization of the canonical text into its constituent letters.30

In both hermeneutical approaches the process of interpretation is represented as a means to divine revelation in which the interpreter attains a level of consciousness comparable to that of the ancient prophets, which in turn enables him to discern the deepest mysteries of the text. This illumined state of consciousness is the key to penetrating to the level of the subtle blueprint: while the theosophical kabbalists decode the Torah in order to fathom the structures of the cosmos and of the Godhead, the Abulafian school "deconstructs" the text in order to disclose the structures of the human psyche. Moreover, certain kabbalists within both schools assert the ultimate identity of the Torah with God and on this basis view the hermeneutical process as a means to gaining mystical experience of the divine reality of Torah. Such conceptions constitute a departure from two basic rabbinic tenets. First, while the process of interpretation is at times connected in rabbinic sources to the Sinai revelation, it is not viewed as involving prophetic states of consciousness, for prophecy is held to have ceased with the closure of the biblical period. Second, while the Torah is represented in certain rabbinic texts as an aspect of God, it is not directly identified with God, and thus the distinctions between the interpreter, the Torah, and God are maintained in rabbinic hermeneutics.31

The period between 1270 and 1290 in Castile, Spain, witnessed a tremendous outburst of symbolic creation and exegesis among the theosophical kabbalists. During this period complex hermeneutical methods were elaborated in the Zohar and the works of contemporary kabbalistsin particular, Moses de Leon, the reputed author of the Zohar, 32 Joseph Gikatilla, and Joseph of Hamadan. Our analysis will focus primarily on the hermeneutical approach of the Zohar, which constituted "both the first outpouring and the climax of Kabbalistic symbolic creation."33 The hermeneutical techniques of ecstatic Kabbalah developed by Abraham Abulafia will be considered briefly in a later section.34

< previous page

page\_367

next page >

Before turning to the Zohar, mention should be made of one trend of speculation that was current at the end of the thirteenth century among Spanish kabbalists, including Gikatilla and Joseph of Hamadan, and that ext ended rabbinic conceptions of the multiplicity of meanings in the Torah to an infinity of significations. These speculations, like their rabbinic antecedents, take as their starting point the very manner in which the Sefer Torah is written: the Torah scroll is written with consonants alone and no vowels in order that the limitless possibilities of meaning inherent in the consonants would not be limited by a particular method of vocalization. While the consonantal text is fixed, the vocalization remains unspecified and potentially unlimited, reflecting the infinity of meaning in the Torah. The counterpart of phonological latitude is thus semantic plenitude. Moreover, according to Gikatilla, the possibility of multiple vocalizations and multiple interpretations is not restricted to human exegetes. He maintains that the Torah is vocalized and interpreted differently in each worldthe world of the *sepirot* \*, the world of the angels, the lower world of human beings, and so onin accordance with the capacity and comprehension of its inhabitants.35

The Zohar also emphasizes the limitless depths of the Torah and employs a variety of strategies to fathom its meanings. These strategies are founded on the assumption that the canonical text constitutes a cryptogram that needs to be deciphered in order to discern the supernal mysteries that are hidden within the text. In this context the Zohar distinguishes between the manifest and the hidden aspects of the Torah.36 Beyond the obvious, manifest meanings of the Torah's narratives and precepts, which are intended for the general populace, the kabbalist exegete seeks to contemplate the hidden mysteries that are concealed within the exoteric text.37 God has put all of the "hidden things" in the Torah,38 and therefore every word contains "many secrets, many meanings, many roots, many branches."39

In discussing the many lights that shine in every word of Torah,40 the Zohar thus does not evaluate all meanings on the same level. In addition to the twofold distinction between manifest and hidden, the Zohar at times makes reference to a fourfold hierarchy of meanings. These four levels of meaning, which are first referred to in the Midrash ha-Ne'elam to the book of Ruth, are designated by a variety of terms in the Zohar.41 This fourfold schema received its classical formulation in the writings of Moses de Leon (d. 1305 C.E.), who used the acronym PaRDeS ("garden" or "paradise") to

< previous page

page\_368

next page >

refer collectively to the four levels, each consonant denoting one of the levels: (1) *peat*, the literal meaning, which includes the historical and factual content of the Torah; (2) *deraah*, the hermeneutical meaning, which is derived through the halakhic and aggadic Midrashim of the rabbis; (3) *remez*, the allegorical meaning, which is the locus of the philosophical mode of interpretation; and (4) *sod* \*, the mystical meaning, which is the focus of kabbalistic exegesis, in which the words of the Torah are interpreted as symbols of the recondite processes in the sepirotic\* realm and of the mysteries of the upper and lower worlds.42

The task of the kabbalist exegete, according to the Zohar, is to decode the exoteric text and contemplate the hidden secrets of the Torah,43 the cosmic blueprint, which contains the mysteries of all levels of existencthe sepirotic\* world, the celestial worlds of the Merkabah and the angels, and the terrestrial world of human beings.

In the Torah are all the celestial and sealed mysteries, which it is impossible to grasp. In the Torah are all those celestial things that are revealed and are not revealed. In the Torah are all the things of the upper world and the lower world; all the things of this world and all the things of the world to come are in the Torah.44

The Torah, as the blueprint that encompasses all levels of existence and reflects the structure of both the human and the divine anthropos,45 is represented in one Zoharic passage as a multilayered organism that has garments, a body, a soul, and a "soul of souls." The passage describes how when the primordial Torah, which served as the instrument of creation, descended to earth at the Sinai revelation it assumed the garments of this world, for otherwise the world could not have endured its supernal effulgence. The narrative stories are the outer garments of the Torah, while the commandments constitute its body and the hidden mysteries its soul. The Zohar emphasizes that in order to comprehend the true reality of Torah one must penetrate beyond the garments, or narratives, and beyond the body, or commandments, to its soul, where the hidden mysteries are illumined by the light of primordial wisdom.

Come and see. There is a garment that is seen by all. And when fools see a man in a garment that appears to them to be beautiful, they look no further. [But] the value of the gar-

< previous page

page\_369

next page >

Page 369

ment resides in the body, and the value of the body resides in the soul. Similarly, the Torah has a body. The commandments of the Torah are the bodies of the Torah. This body is clothed in garments, which are the narratives of this world. The fools in the world look only upon the clothes, which are the narratives of the Torah; they know no more, and do not see what is beneath the clothes. Those who know more do not look upon the clothes, but upon the body beneath the clothes. The wise, the servants of the supreme King, those who stood at Mt. Sinai, look only upon the soul, which is the foundation of all, the real Torah. And in the time to come they are destined to look upon the soul of the Torah. 46

The kabbalists, as the "wise" whose souls were present at the Sinai revelation, have the ability to "look upon" the soul of the Torah and to penetrate its mysteries. However, the highest mysteries, which constitute the "soul of the soul" of the Torah, will be accessible to them only in the time to come. The passage goes on to correlate the various layers with the supernal realms: the heaven with their hosts are the garment, the Community of Israel (Malkut\*, the She-khinah) is the body, Tip'eret\* is the soul, and the Ancient Holy One (Keter\*) is the soul of souls.47

This passage brings to light two important points with respect to the Zoharic conception of hermeneutics. First, it suggests that there is an organic relationship between the various layers of Torah and that even though the outer garments do not constitute the essential reality of Torah, they nevertheless serve an important function in shielding the world from the overpowering brilliance of its supernal light. Although the Zohar denigrates those "fools" who focus only on the garments of the Torah and remain content with its literal meaning,48 it does not thereby negate the outer form of the canonical text. Rather, the hermeneutical approach of the Zohar generally respects the syntax and structure of the words and verses of the Sefer Torah. The exegete uses the level of *peat* as a starting point beyond which he must extend his interpretation, progressively unfolding the layers of *deraah* and *remez* until he discerns the hidden myst eries of *sod\**.49

Second, the passage concerning the multilayered Torah implies that the kabbalist exegete is capable of penetrating to the levels of the supernal Oral Torah, the Shekhinah (= body), and the supernal Written Torah, Tip'eret\* (= soul). Moreover, it suggests that the

< previous page

page\_370

next page >

hermeneutical process involves a visionary experience of these divine emanations and that the exegete's experience corresponds to that of the Israelites at the Sinai revelation. Understood from this perspective, the process of interpretation assumes the status of the mystical technique par excellence, in which the discernment of subtler layers of meaning serves as a means of "seeing" beneath the garment 50 and attaining a direct vision of the light of the supernal Torah in the sepirotic\* realm. The process of kabbalistic exegesis begins with deciphering the code of the exoteric text in order to penetrate to the hidden blueprint that itself provides the cipher by means of which the supernal mysteries are unlocked. The interpretive process culminates in a direct experience of the architect within the blueprint: a vision of the supernal Torah that is identical with God.51

The Zoharic paradigm for the visionary experience attained by the kabbalist exegete, as the above passage suggests, is the revelation at Mount Sinai. While rabbinic texts also at times invoke the Sinai event when discussing the fruits of Torah study, for the Zohar the revelation is not simply a past event with paradigmatic power for the scholar's present activities. As Elliot Wolfson has emphasized, the Zohar claims that through interpretation of the Torah the mystic exegete can himself attain a direct revelatory experience of the sepirotic\* realm comparable to that of the Israelites at Sinai.52 The Israelites are held to have attained a vision of the five lower *sepirot*\* (from Tip'eret\* to the Shekhinah), either directly or mediated through the Shekhinah.53 Like the Israelites who were granted a vision of the Shekhinah, the kabbalist is frequently represented in the Zohar as drawing down or uniting with the Shekhinah through study of the Torah.54 One passage, commenting on Daniel 12.3, "The enlightened (*maskilîm*) will shine like the splendor (*zohar*) of the firmament," maintains that the "enlightened" are those with illuminated consciousness who have the ability to "contemplate through seeing" (*'istakkel*) the Shekhinah and the hidden light of Torah that shines perpetually.55 Another passage gives a more radical interpretation of Daniel 12.3, suggesting that the "enlightened" who comprehends on his own the hidden mysteries of the Torah can attain the level of Moses, Tip'eret\*, which is "the firmament of Moses" that "stands in the middle" of the sepirotic\* realm.56 And like Moses, the face of the mystic exegete shines with the light of his supernal visions.57

Contrary to the traditional rabbinic view, the Zohar thus suggests not only that prophecy is still possible in the post-biblical period but that the highest level of prophecy, which is generally

< previous page

page\_371

next page >

considered the exclusive province of Moses, can be achieved by the kabbalist exegete. 58 Just as the visions of Moses surpassed that of all the prophets, so the kabbalist who engages in the study of Torah attains a level of visionary experience that is higher than that of the post-Mosaic prophets: "Those who study Torah stand above in the place called 'Torah' (i.e., *Tiferet*), [...] while the prophets stand lower down in the place called 'Nezah' and 'Hod.' "59

The mystical gnosis gained by the kabbalist exegete, like that attained by Moses and the people of Israel at the Sinai revelation, is primarily visual rather than auditory. In commenting on Daniel 12.3, "And the enlightened (*maskilîm*) will shine," one passage notes that those who contemplate the divine glory and the "secret of wisdom" in Torah are called "the enlightened (*maskilîm*)" rather than simply "the knowers (*yode'im\**)," for they contemplate through seeing (*'istakkel*).60 In another passage the Zohar emphasizes that the sages, who are "full of eyes," have the capacity to see the hidden mysteries of the Torah that are concealed beneath the out er garment.61

The passage continues with the famous parable of the damsel in the palace, in which the layers that separate the Torah and the interpreter are progressively stripped away, culminating in a vision of the supernal Torah "face to face." The parable describes the stage-by-stage process through which the hermeneutical experience unfolds until it culminates in divine communion with the bride of Israel. The Torah is personified in the parable as a living, organic entity who wants to reveal her total reality to sincere seekers of wisdom. The Torah is compared to a damsel who is hidden in a palace while her lover constantly paces back and forth outside, watching to catch a glimpse of his beloved. In the beginning she only reveals her face to him momentarily, but then she quickly hides again, ever enfiaming him with renewed passion for her. After some time, however, the lover of Torah is invited to enter the palace and explore its inner chambers.

The parable describes the hermeneutical process as involving a dynamic, symbiotic relationship between the Torah and the interpreter, in which, on the one hand, the divine reality of Torah extends herself to the interpreter and progressively reveals the deeper levels of her meaning to him, while, on the other hand, the interpreter is drawn to the Torah and seeks to fathom the increasing subtleties that she unfolds. The more the interpreter understands, the more the Torah reveals. The unfoldment of each new layer of meaning results in an increasing degree of intimacy between the Torah and her interpreter. (1) When the interpreter only understands *peat*,62

< previous page

page\_372

next page >

the literal level of meaning, he remains outside of the palace and only catches occasional glimpses of the Torah. (2) When insight dawns he becomes capable of comprehending *deraah*, the herme-neutical meaning, in which the Torah speaks to him from behind a curtain. (3) When the interpreter penetrates to *haggadah* (= *remez*), the allegorical level of meaning, the Torah speaks to him through a light veil. (4) Finally, when he begins to fathom the hidden mysteries corresponding to the level of *sod* \*, the Torah reveals herself to him "face to face," disclosing all of her secrets and concealing nothing. The interpreter then becomes a true "bridegroom of the Torah" and a "master of the house"63 for all times. Each stage in the hermeneutical process brings the Torah and interpreter into closer and closer contact until finally they are united for all times as bridegroom and bride.64

The paradigm for the kabbalist exegete in this parable is once again Moses, who is himself called the "master of the house."65 Moses is described in the passage immediately preceding the parable as donning the garments of the rainbow, a symbol of the phallus, or Yesod\*. (ninth *sepîrah*), before entering the cloud, a symbol of the feminine Shekhinah. Having united with the Shekhinah, the supernal Oral Torah, he ascended the mountain and "saw what he saw," presumably gaining a vision of Tip'eret\*, the supernal Written Torah.66 Elsewhere in the Zohar Moses is portrayed as the husband of the Shekhinah, who through his marriage gained direct access to the bride's father, the King (Tip'eret\*).67 Emulating the example of Moses, the kabbalist exegete enters the palace and becomes the husband of the Shekhinah, the Oral Torah, and thereby gains direct access to the supernal mysteries of Tip'eret\*, the Written Torah.

In the parable of the damsel in the palace the two versions of the marriage ceremony that appear in rabbinic accounts of the Sinai revelationas a wedding between Torah and Israel, or between God and Israelconverge in the individual experience of the mystic exegete, for the supernal Torah with which he unites is represented as an aspect of God. In the mystical hermeneutics of the Zohar the distinctions among author, text, and interpreter thus ultimately collapse. The distinction between author and text dissolves because the Torah in its supernal manifestation is identified with the divine Author of the text. And in the end even the distinction between the interpreter and the author-text is overcome, for the hermeneutical process is represented as culminating in union with the divine reality embodied in the text.68

< previous page

page\_373

next page >

# Theurgic Conceptions of Torah Study and Practice

Study of the Torah leads to practice. Rabbinic texts repeatedly emphasize that it is not sufficient simply to study the Torah's teachings; rather, one must actualize what one has learned through practice. "If a person has studied the Torah, he has fulfilled one commandment; if he has studied and kept [the Torah], he has fulfilled two commandments; if he has studied, kept, and performed, there is no one more meritorious than he." 69 Even the exponents of theosophical Kabbalah, who seek to discern the hidden mysteries that constitute the soul of Torah, are concerned with upholding the body of Torah through performing the commandments (*mitzvot*). In contrast to the anomian practices of ecstatic Kabbalah, the theosophical schools are strictly nomian. Indeed, as Idel has emphasized, the symbolic superstructures of theosophical Kabbalah are to a large extent aimed at providing a cosmic rationale for the commandments. 70 The dynamism of the Godhead is represented in this context as a paradigm for human activity, in which one emulates and contributes to the divine dynamics by performing the *mitzvot*. Idel remarks:

Understanding the higher structures and dynamics, the Kabbalist is invited, even compelled, to participate in the divine mystery, not by understanding, faith, and errlight en-merit, but primarily by an *imitatio* of the dynamics.... The comprehension of the "mystery" is meaningless if not enacted in every commandment, even in every movement one performs.... This dynamic structure functions as a powerful instrument of ensuring the dynamism of human activity.... 71

Idel maintains, in opposition to Scholem, that kabbalistic conceptions of the theurgic nature of the conunandments, in which the performance of the *mitzvot* is represented as having a direct influence on the cosmos and on the Godhead, do not originate with the kabbalists but have their roots in rabbinic sources. While Scholem has emphasized that the rabbinic tradition severed the halakhah from myth by disassociating it from cosmic events,72 Idel argues that even in extant rabbinic texts conceptions of a cosmic rationale for the commandments can be discerned.73

< previous page page\_374 next page >

[I]t was precisely the theurgic view of the commandments that was one of the factors that enforced the performance of the commandments, the lively interest in them, and the adherence of Jews to their rituals.... [L]ong before the emergence of Kabbalistic theosophy, Jews envisioned their ritual as a Godmaintaining activity and... as universe-maintaining acts as well. 74

In support of his view, Idel has surveyed theurgic conceptions from a range of kabbalistic texts, some of which have antecedents in rabbinic traditions.75 Our analysis, while intersecting at points with Idel's study, will focus primarily on theurgic conceptions in rabbinic texts and in the Zohar that reflect the representations of the Torah's role in creation and revelation examined in chapters 2 and 4.76 More specifically, we will be concerned with trends of speculation that point to the role of study and practice of Torah in maintaining the cosmos and strengthening the Godhead.

#### Rabbinic Texts

One trend of speculation in rabbinic texts that provided the basis for later kabbalistic theurgy is the notion, discussed in chapter 2, that the Torah constitutes the plan of creation that reflects the structure of the universe. For example, an anonymous Midrash in Leviticus Rabbah suggests that the laws of the Torah are the same laws by means of which God brought forth the cosmos.77 Another tradition, found in Pesîqta' de-R. Kahana and the Talmud, emphasizes the correspondence between the 613 *mitzvot* of the Torah and the structure of both the macrocosm and the microcosm: the 365 negative commandments correspond to the number of members in the human bedy.78 The kabba-lists took these speculations one step further and concluded that if the Torah and its laws reflect the structure of the cosmos, then it is by activating the blueprint through study and practice that the cosmic order is maintained.

The seeds of such speculations are found in rabbinic texts, although their full implications are not elaborated. One of the earliest formulations of the Torah's role in sustaining creation is found in the aphorism attributed to Simeon the Righteous in 'Abot\*, which includes the Torah as one of the three things upon which the world stands.79 The other two things, the Temple service and deeds of loving-kindness, are specific modes of human activity, and thus one might infer that the Torah in this context refers to the activities

< previous page

page\_375

next page >

associated with it: study and practice. 80 This interpretation is given in Pirqê de-R. Eliezer's rendering of the 'Abot\* tradition. As a proof text for the Torah's role in sustaining the world, it cites Jeremiah 33.25, "If not for My covenant by day and by night, I would not have appointed the ordinances of heaven and earth," and then connects this verse through word analogy to Joshua 1.8, "This book of the Torah shall not depart out of your mouth, but you shall meditate on it day and night." Thus, by implication it is by meditating on the Torah day and night that heaven and earth are sustained.81

Another trend of speculation that points to the role of study and practice of the Torah in maintaining the cosmos is represented by the Midrashim that assert that if the people of Israel had not accepted the Torah at the Sinai revelation, God would have caused the creation to revert to chaos. By agreeing to observe the commandments, declaring "All that the Lord has spoken we will do and we will hear" (Exod. 24.7), the Israelites made it possible for the world to be established on a firm basis.82 An anonymous Midrash in Exodus Rabbah II extends this notion to include not only the Israelit es' original acceptance of the Torah at Sinai but also their future actions in fulfillment of the covenant. It suggests that if Israel were to annul the covenantpresumably by violating the commandments of the Torahthen heaven and earth would be reduced to chaos.83 Thus, Israel's continuing adherence to the Torah is necessary for the continuance of creation. An anonymous tradition in Deuteronomy Rabbah frames this notion in positive terms, focusing on the contributions of study of Torah to the maintenance of the cosmos.

The Holy One, blessed be He, said, "If you read the Torah you do a good deed (*mitzvah*) for My world, for if it were not for the Torah, the world would long ago have reverted to formlessness and emptiness (*tôhû wa-bohu\**."84

The people of Israel, through their study and observance of Torah, are thus allotted a role in preserving the stability of the cosmos85 and in maintaining peace in the upper and lower worlds.86 A tradition in Esther Rabbah II emphasizes that if Israel were to be destroyed, the world would not endure, for "it stands only through the merit of the Torah that was given to Israel, as it is said, 'If not for My covenant by day and by night, I would not have established the ordinances of heaven and earth' (Jer. 33.25)."87

A Talmudic tradition ascribed to R. Eleazar similarly invokes Jeremiah 33.25 as a proof text to establish the role of the Torah in

< previous page

page\_376

next page >

sustaining the world: "Great is the Torah, since but for the Torah heaven and earth would not endure." 88 A second tradition, which immediately precedes R. Eleazar's tradition in Nedarim\* 32a, makes a similar claim for circumcision: "Great is circumcision, since but for circumcision heaven and earth would not endure." 89 These two traditions point to the cosmosmaintaining power of the two covenants, with their respective precepts, that God established with Israel: the covenant of circumcision, which was established through the patriarch Abraham, and the covenant of Torah, which was established with the entire Israelite community at Mount Sinai. A third tradition, attributed to R. Ammi, ascribes a comparable power to the activities of a particular group of Israelites, the *ma'amadot\**, who were responsible for reciting the account of creation during the fixed times of sacrifice in the Temple: "But for the *ma'amadot\** heaven and earth would not endure." 90

The people of Israel, by choosing to uphold or neglect the commandments, are thus assigned a pivotal role in determining whether the cosmos is maintained or destroyed. A number of Midrashim suggest further that Israel's actions also have a direct influence on God himself and may serve either to strengthen or weaken his power.91 For example, a passage in Pesîqta' de-R. Kahana, after commenting on the ability of Moses to enhance the power of the Dynamis, continues with two traditions that ascribe a similar capacity to the righteous and to the Israelites generally.

R. Azariah [said] in the name of R. Judah b. R. Simon: So long as the righteous (*tzaddikim*) perform the will of the Holy One, blessed be He, they add power (*koah*) to the Dynamis (Geburah\*), as it says, "And now, I pray Thee, let the power (*koah*) of the Lord be great" (Num. 14.17). And if not, it is as if "you have weakened the Rock that begot you" (Deut. 32.18). R. Judah b. R. Simon [said] in the name of R. Levi b. Perata: So long as the Israelites perform the will of the Holy One, blessed be He, they add power (*koah*) to the Dynamis, as it says, "In God we shall make strength (*hayil*)" (Ps. 60.14). But if not, it is as if "they are gone without strength (*koah*) before the pursuer" (Lam. 1.6).92

Variants of these two traditions in Lamentations Rabbah invoke the same proof texts to establish the twofold effect of Israel's actions on God: when they act in accordance with the divine will

< previous page

page\_377

next page >

presumably through observing the *mitzvot*they augment God's power, whereas when they do not perform his will it is as if they weaken his power. 93 Another tradition ascribed to R. Judah b. Simon in the name of R. Levi b. Perata, which appears in Leviticus Rabbah as well as in later rabbinic texts, focuses in particular on the way in which God's power is diminished through the act of adultery, a violation of one of the Ten Commandments.94 While the above traditions suggest that Israel's observance or transgression of the commandments of the Torah has a direct impact on God, a Talmudic tradition invests the study of Torah with a similar power to influence the divine: if Israel is not engaged in the study of Torah, God becomes impoverished.95

## Kabbalistic Texts

Zoharic conceptions of the theurgic power of study and practice of Torah are directly linked to the Torah's role as the cosmic blueprint that contains the mysteries of all levels of existence. The Torah, as discussed in chapter 2, is represented in the Zohar as the primordial plan that reflects the structure of the cosmos, the human anthropos, and the divine anthropos.96 Activation of the blueprint through study and practice is thus held to have a direct influence on every aspect of existence, serving as a means to maintain the cosmos, to strengthen and unit e the masculine and feminine aspects of the Godhead, and to ensure a continuous influx from the upper to the lower realms.

A number of passages in the Zohar emphasize the role of study and/or observance of the Torah in sustaining the cosmos.97 The Zohar, like rabbinic texts, provides a twofold paradigm for these theurgic activities: (1) the paradigm of creation, in which God himself is represented as creating and maintaining the upper and lower worlds by means of the Torah;98 and (2) the paradigm of revelation, in which the Israelites' acceptance of the Torah at Mount Sinai is represented as the necessary condition for the firm establishment of the worlds.99

Several passages directly invoke the cosmogonic activity of God as a model for human activity in relation to Torah. For example, one passage describes God as "looking into" ('istakkel) his blueprint, the Torah, in order to create the world.100 The passage continues with a discussion of how the human activity of "looking into" ('istakkel) again, in the sense of "contemplating through seeing" the mysteries of the Torah emulates the creative activity of God and serves to sustain the world.

< previous page page\_378 next page >

When He resolved to create the world He looked into the Torah, into its every creative word, and fashioned the world correspondingly.... When the world was all thus created, nothing was yet established properly, until He had resolved to create man, in order that he might study the Torah, and, for his sake, the world should be firmly and properly established. Thus it is that he who concentrates his mind on, and deeply penetrates into, the Torah, sustains the world; for, as the Holy One looked into the Torah and created the world, so man looks into the Torah and keeps the world alive. Hence the Torah is the cause of the world's creation and also the power that maintains its existence. Therefore blessed is he who is devoted to the Torah, for he is the preserver of the world. 101

A second passage similarly establishes a direct connection between the role of the Torah in creating the world and the role of Torah study in maintaining the world. The passage invokes an image familiar from accounts of the Sinai revelation to establish that if human beings do not study the Torah, God will cause the cosmos to revert to chaos.

When the Holy One, blessed be He, conceived the idea of creating the world, and sought to do so, He looked into the Torah, and then created it.... The Holy One, blessed be He, said to the world, when He had made it, and created man: O world, world, you and your laws can be sustained only through the Torah. That is why I created man [to live] in you, so that he might study it. But if he does not do so, I will return you to chaos.... Everyone who studies the Torah sustains the world and maintains every individual thing in its proper form.102

The passage goes on to assert that the structure of the microcosm, in which the different parts of the human being constitute a single body, corresponds to the structure of the macrocosm, in which all the elements of the cosmos are arranged to form one body. Both the microcosm and the macrocosm are in turn patterned on the Torah, which consists of "limbs and joints" that form a single body.103 Therefore by studying the Torah, which contains "all the things of the upper world and the lower world," one "maintains every individual thing in its proper form." 104

< previous page page\_379 next page >

Several passages in the Zohar suggest that those who study the Torah not only maintain the world but also collaborate in the process of creation. The world was built and completed by means of the Torah, and therefore one who studies the Torah is celebrated as a "builder of worlds" who completes and preserves the cosmos. 105 One passage makes the even bolder claim that each new interpretation of the Torah generates a new heaven or a new earth.106

The Zohar emphasizes the theurgic power of study and practice not only to influence the cosmic order but also to influence the dynamics of the Godhead. It invokes the rabbinic tradition that when the people of Israel neglect the Torah they weaken the power of God, whereas when they perform righteous acts they strengthen God.107 At the same time the Zohar extends and recasts earlier rabbinic conceptions in light of its theosophical system, in which the process of strengthening God is interpreted with reference to the sepirotic\* pleroma. The "limbs and joints" that constitute the body of Torah are understood in this context as reflecting not only the cosmos-body and the human body but also the body of the divine anthropos.

Several Zoharic passages suggest that the "limbs and joints" of the Torah are the commandments, which join together to form the mystery of the supernal Man, encompassing both the masculine and feminine aspects of the Godhead.108 One passage maintains that while all of the commandments of the Torah are connected with the body of the supernal King, certain commandments are connected more specifically with particular parts of his bodysome with his head, some with his trunk, some with his hands, and some with his feet.109 Having established that the commandments constitute and reflect the divine body, the Zohar emphasizes the importance of both study and practice of the *mitzvot*. First, one must understand the mystery of the commandments in order to know how the parts of the divine anthropos are arranged.110 Second, one must diligently perform all of the commandments in order to strengthen and activate all parts of the Godhead. In transgressing a single commandment one transgresses against the body of the King111 and diminishes the image of the sepirotic\* pleroma.112 Numerous passages in the Zohar emphasize the power of human deeds to generate a positive or negative influence in the supernal realm. "Any activity below stimulates a corresponding activity above."113 Righteous actions stimulate the sources and channels within the Godhead, causing an influx from the upper to the lower *sepirot*\*, which in turn stream forth to nourish

< previous page

page\_380

next page >

the lower worlds. 114 Sin, on the other hand, obstructs the channels so that the supernal streams cease to flow.115

The Zohar maintains further that the performance of the commandments not only has a constructive influence on the Godhead, it even has the power to "make" God. Commenting on Leviticus 26.3, "If you walk in my statutes and keep my commandments and do them," the Zohar remarks:

"And you do theme": Why is it written: "And you do them," after it is written "If you walk in my statutes, and keep my commandments"?... The answer is: whoever performs the commandments of the Torah and walks in its ways is regarded as if he makes the one above. The Holy one, blessed be He, says: "as if he had made me." And [the question] is raised: "And you do them"the spelling is "And you do with them ['*itam*]." This is certainly the correct form, and when they are stirred to link to one another, so that the divine name will be in a proper state. This is certainly the meaning [of the spelling] "And you do with them."116

The process through which the Godhead is "made" is described in this passage as involving the unification of two divine emanations so that the Name of God will be completed. In the immediately preceding passage the two divine powers that when joined together form the holy Name are designated as the Written Torah (Tip'eret\*) and the Oral Torah (the Shekhinah).117 The implication, then, is that the performance of the commandments, which are the earthly counterpart of the supernal Written Torah and supernal Oral Torah, causes the unification of the masculine and feminine aspects of the Godhead, Tip'eret\* and the Shekhinah, and thereby brings the divine Name to fruition. Conversely, transgression of the commandments impairs the divine Name and causes the exile of the Shekhinah from her supernal spouse.118 In another passage the Zohar explicitly declares that the purpose for which the commandments are performed is "to unite the Holy One, blessed be He, with His Shekhinah throughout all the camps, above and below." 119 This power of unification is attributed in the Zohar not only to the practice of Torah but also to its study, which strengthens the Shekhinah so that she can come forth from exile to meet the supernal King, her spouse, Tip'eret\*.120

< previous page

page\_381

next page >

### Appropriation of the Torah

The rabbinic sages, as discussed in the previous sections, are primarily concerned with exoteric modes of appropriating the Torah, in which study and practice serve as the means through which the scholar can make the Torah his "own" Torah. The teachings of the Torah are inscribed in the sage's heart and mind through study and are activated in his limbs through the performance of the commandments. Through such methods of "embodying" the Torahthrough preserving and interpreting the canonical corpus and giving corporeal expression to its teachings in actionsthe sage himself becomes the embodiment of Torah.

The kabbalists, while building on rabbinic practices, at the same time reinterpret these practices as mystical modes of appropriation by means of which the mystic may go beyond the body of Torah and realize its soul, where God and Torah are one. In theosophical Kabbalah, as in the rabbinic tradition, interpretation of the Torah assumes a central place as the primary means of appropriating the Torah. However, the Zohar contains an implicit critique of those rabbis who focus solely on halakhic and eggedit interpretations and are thus concerned with only the outer garments and body of Torah. The purpose of Zoharic hermeneutics, as we have seen, is to fathom the hidden mysteries of the Torah and, by gradually penetrating to progressively subtler levels of meaning, to transcend the duality of the interpretive process altogether and enter into communion with the divine reality enshrined in the text. While the theosophical exegetes are concerned to honor and preserve the structure of the canonical text as the perfect form in which the divine is embodied, at the same time they want to penetrate through the outer form to the soul within in order to attain a visionary experience of the supernal light of Torah in the sepirotic \* realm.

In contrast to the theosophical kabbalists, the exponents of ecstatic Kabbalah, as represented by Abraham Abulafia and his disciples, place less emphasis on maintaining the body of Torah. While the theosophical kabbalists emphasize the theurgic efficacy of embodying the Torah through the corporeal performance of the commandments, Abulafia allots no significant role to the commandments in his kabbalistic system and advocates instead the practice of anomian techniques that are primarily focused on the salvation of the individual mystic. Moreover, his hermeneutical techniques

< previous page

page\_382

next page >

culminate in a "text-destroying exegesis," as Idel characterizes it, in which the canonical structure of the text is deconstructed and reduced to its primordial elements, the letters, which are then recombined in order to construct a new "text" consisting of divine names. Abulafia's "wisdom of the combination of letters" (hokmat \* ha-sêrûp) involves a progressive movement from writing different permutations and combinations of the letters of the divine names, to vocalized articulation of the letter combinations, to complex mental exercises involving visualization of the letters in the "heart." Abulafia's "path of the names" culminates in a state of prophecy in which the mystic's intellect becomes united with the Active Intellect, which is identified with the supernal Torah. Union with the Active Intellect is thus tantamount to identification with the Torah, in which the mystic finds himself within the Torah and the Torah within him. While the Zohar represents the mystic's union with the Torah as a marriage involving intimate divine communion with the Torah, Abulafia describes the mystical realization of the Torah in impersonal terms as an abstract process of actualization of the human intellect's identity with the Active Intellect.121

< previous page page\_383 next page >

intentionally left blank

### Comparative Analysis 3 Veda and Torah in Practice

When we turn to a comparative analysis of the regulations and practices associated with the Vedic Samhitas and the Sefer Torah, we find that our earlier observations regarding the three fundamental points of divergence between the two traditionsoral vs. written channels of language, auditory vs. visual modes of perception, and phonic vs. cognitive dimensions of the wordare further corroborated. The complex rules and traditions that have evolved regarding the proper methods of transmission, study, and appropriation of the Vedic Samhitas and the Sefer Torah are of particular interest in this regard, for it is here that we can most clearly see how differences in the conceptions of language underlying these symbol systems find expression in strikingly different practices.

Modes of Preservation: Oral vs. Written Transmission

The most obvious difference between the two scriptural traditions lies in the basic form in which the core texts have been transmittedwhether as spoken word, in the case of the Vedic Samhitas, or as written word, in the case of the Sefer Torah. As we have seen, the primacy of the oral or written form is traditionally held in these traditions to have been determined by the form in which these texts were originally cognized or revealed.

The traditional designation for the Vedic Samhitas, *sruti*, points to the fundamentally oral status of the *mantras*, which are revered as "that which was heard" by the *rsis* in the beginning of creation and which perpetually maintain their orality as "that which is heard" in the ongoing recitations of brahmin *srotriyas* in every generation. The Samhitas have traditionally been transmitted only through oral recitation, and there is a virtual taboo against writing down these sacred utterances because writing is regarded as a ritually polluting activity. The traditional designations for the PentateuchSefer Torah, "Book of the Torah," and, *tôrah e biktab* \*, "Written Torah"point just as emphatically to its essential status as a written text. The Sefer Torah is preserved in writing,

< previous page page\_385 next page >

according to the traditional rabbinic understanding, because that is the form in which God revealed it to Moses at the revelation at Mount Sinai. The act of writing a Torah scroll, far from being a ritually polluting act, is considered a holy work, undertaken for the sanctity of the Torah and for the sanctity of the divine Name.

Both traditions are equally concerned to preserve their cognized or revealed texts exactly as they are believed to have been originally received, whether in oral or written form. The absolute fidelity with which the brahmanical recitative tradition has preserved the purity of every sound and syllable of the Vedic Samhitas is mirrored in the scrupulous precision with which the Jewish scribal tradition has preserved every jot and tittle of the Sefer Torah. Both traditions have developed highly elaborate systems to safeguard the accurate preservation and transmission of their respective texts. The Brahman reciters of the Vedas and the scribes of the Torah assume parallel roles as copyists dedicated to reproducing verbatim the received texts of their traditions.

The highly intricate system of mnemonic techniques used to train brahmin *srotriyas*, together with the elaborate textual appaatus evolved as part of the Vedangas \* to ensure absolute accuracy in the preservation, recitation, and ritual use of the oral text of the Samhitas, reflects brahmanical conceptions of the transcendent status of the *mantras* as the primordial rhythms at the base of creation. The detailed laws and highly developed scribal arts for preparing and preserving the written text of the Sefer Torah, together with the other regulations and customs regarding the ornamentation of the Torah scroll, the public reading of the Torah, and the proper ways of reverericing the Torah scroll in synagogue worship, similarly point to conceptions of the sacred status of the Sefer Torah as a holy book that is more than a book, for as the concrete embodiment of the living Word of God it participates in the reality of God himself and must therefore be treated accordingly.

Modes of Study: Recitation vs. Interpretation

The methods of transmission of the two scriptural traditions as oral texts, in the case of the Vedic Samhitas, or as a written text, in the case of the Sefer Torahhave profound implications for the proper modes of studying the two texts. With respect to the Samhitas, study is through memorization and recitation as a means of maintaining the phonological purity of every sound and syllable of the oral texts. With respect to the Sefer Torah, on the other hand,

< previous page

page\_386

next page >

study is through interpretation as a means of drawing out the manifold meanings of every word and letter of the written text.

Thus, whereas the oral transmission of the Vedic Samhitas leads to an emphasis on phonology, memorization, and recitation, the written transmission of the Sefer Torah leads to an emphasis on semantics, understanding, and interpretation. The Vedic *mantras* do indeed have meaning, but as discussed earlier, their essential meaning is considered to be "constitutive" rather than discursive. The Vedic sounds are held to constitute their own meaning and therefore need not be understood or interpreted by the *srotriyas* in order to be efficacious in enlivening and regenerating the cosmos. In contrast to the Vedic *mantras*, the Sefer Torah has what we might term "actuative meaning," in that its meaning is held to remain hidden unless it is actualized, drawn out, unfolded through the process of interpretation. Whereas the rabbis insist that God intended for the Sefer Torah to be interpreted, the brahmins insist that the Vedic Samhitas are not in need of any commentary.

We thus find a quite striking divergence of emphases in the modes of transmission and study of the Vedic Samhitas and the Sefer Torah. In brahmanical practices with respect to the Samhitas, we find an emphasis on the oral form of the texts, on highly developed recitative techniques for preserving the Vedic *mantras*, and on study of the Samhitas through memorization and recitation as a means of maintaining the phonological accuracy of the Vedic sounds. In traditional Jewish practices with respect to the Sefer Torah, we find an emphasis on the written form of the text, on highly developed scribal arts for preserving the written text, and on study of the text through interpretation as a means of drawing out its semantic significance.

These broad contrasts are of course an oversimplification and do not convey the full range of practices that exist within each tradition. For example, Jewish traditions also include a significant oral component, as reflected not only in the importance of the Torah reading in synagogue worship but also in the centrality in traditional Jewish life and practice of the Oral Torah. However, the differences between the traditions can be seen even in the modes of recitation adopted for the Sefer Torah and the Vedic *mantras*. The public reading of the Torah, which is the focal point of the synagogue liturgy, is a communal event in which the entire congregation participates, and therefore the Torah can be read only if a rainyah of ten adult males is present. The text is read from the Torah scroll, rather than memorized, and primary importance is given to the dis-

< previous page

page\_387

next page >

cursive meaning of the recited words, with less emphasis on their sound value. If a word is read incorrectly in such a way that its meaning might be misunderstood, the word must be repeated. However, if there is a mistake in cantillation when reciting particular words, those words need not be repeated, since the primary focus is not on phonological precision but on communication of the content of the Torah's message to the congregation. With respect to the recitation of the Samhitas, on the other hand, the text is inscribed in the memories of the *srotriyas* and not in a book. Moreover, as we have seen, the primary emphasis is on the proper pronunciation of the sounds of the *mantras*, with little regard for their discursive meaning. The purpose of Vedic recitation, especially in the context of *srauta* sacrifices, is not to inspire or instruct a group of human worshipers but rather to maintain the cosmos through accurately reproducing the primordial sounds of the *mantras*.

If we examine more closely the modes of interpreting scripture that have been adopted by each tradition, we are once again struck by the contrasts more than the similarities. Little emphasis is placed on interpreting the discursive meaning of the Vedic Samhitas, in contrast to the central importance given to interpretation of the Sefer Torah. The formal schools of Vedic exegesis, Purva-Mimamsa. and Vedanta, have placed some emphasis on interpreting the Vedas, but their hermeneutical discussions center on the Brahmana and Upanisadic portions of the Vedas rather than on the *mantras*. Some parallels might be drawn between rabbinic hermeneutics and the hermeneutical methods of the Mimamsakas, both of which are based on the assumption that their respective scriptures constitute a perfect unitary whole that is utterly devoid of errors and contradictions. However, the primary aim of Mimamsaka hermeneutics is to arrive at definitive rules for the performance of *dharma*, and while this pragmatic emphasis may be comparable to that of the halakhic Midrashists, there does not appear to be any stream within the Mimamsaka tradition comparable to the aggadic Midrashists, who relish the meaning of the Torah for its own sake.

### Theurgic Conceptions

The designated methods of study and practice associated with Veda and Torah are represented in certain strands of their respective traditions as theurgic operations that serve the twofold function of maintaining the structures of the cosmos and of the divine

< previous page page\_388 next page >

realm. The exponents of the *karma-kanda* within the brahmanical tradition emphasize the theurgic efficacy of Vedic sacrifice and recitation, while certain rabbinic sages and theosophical kabbalists grant a comparable power to Torah study and practice. Moreover, each tradition invokes two types of paradigms for these theurgic practices: the paradigm of creation, in which the cosmogonic activities of the creator serve as a divine prototype for human activity; and the paradigm of cognition or revelation, in which the activities of the Vedic *rsis* or of the people of Israel at Mount Sinai serve as authoritative human models.

The primary image that supports the theurgic practices associated with Veda and Torah is that of the blueprint: the Veda as the archetypal plan that reflects the structures of the human order, the natural order, and the divine order; the Torah as the blueprint that reflects the structures of the human being, the cosmos, and, according to certain kabbalists, the Godhead. Each tradition designates specific practices, modeled on the activities of the creator himself, by means of which the blueprint can be activated and the structures reflected within it nourished and sustained. In such conceptions Veda and Torah represent intermediary principles that reflect and interconnect all levels of existence, serving as the means through which human beings may not only shape their own individual and collective destinies but may directly influence the cosmos and the divine realm as well.

According to certain brahmanical conceptions, the creator brought forth and ordered the phenomenal creation through sacrifice and recitation of the Vedic *mantras*. The brahmin priests follow his example by periodically performing sacrifices and reciting the Vedic *mantras* in order to regenerate the cosmic order and to nourish and magnify the gods, including the creator himself. According to certain rabbinic conceptions, which are more fully elaborated in kabbalistic texts, God created the universe through "looking into" or contemplating his blueprint, the Torah, and using its laws to structure the cosmos. The rabbis and kabbalists emulate his example by "looking into" and interpreting the Torah and performing the commandments in order to maintain the cosmos and to strengthen and sustain God himself. The divine prototype in both cases points to the appropriate means through which the blueprint may be activated: while brahmanicel practices emphasize reproduction of the sounds of the Vedic *mantras* through recitation, rabbinic and kabbalistic practices emphasize activation of the content of the Torah through interpretation and observance of the commandments.

< previous page

page\_389

next page >

A second model for these theurgic practices is provided by the modes of reception by means of which the original human recipients are said to have obtained and implemented the knowledge of Veda or Torah. The Vedic *rsis* are represented in certain brahmanical texts as assisting the gods in the process of creation through cognizing and reciting the Vedic *mantras* and performing the first sacrifices on earth. The brahmin priests emulate the cosmos-producing activities of their ancestors by preserving the recitative and sacrificial traditions initiated by them. The Israelites' acceptance of the Torah at the Sinai revelation, in which they agreed to observe its commandments, is represented in certain rabbinic and kabbalistic texts as a crucial turning point that served to consolidate the creation and establish it on a firm basis. The Jewish people follow the example of their ancestors and ensure the preservation of creation by continuing to uphold the covenant through study and practice of Torah.

# Modes of Appropriation

The theurgic practices associated with Veda and Torah are focused on conservation and maintenance only maintenance of the cosmic order and of the divine realm but maintenance of the social order as well. In this context the paradigmatic representations of Veda and Torah serve not only to authorize particular types of practice and modes of appropriation but also to delineate the relationship of different groups within each tradition to those practices.

The exoteric modes of appropriation promulgated by the brahmanical eliterecitation and hearing of the Vedic *mantra*sare circumscribed, limited to the male members of the three twice-born *varnas*. Moreover, those practices to which maximal theurgic efficacy is ascribedperformance of the *srauta* sacrifices and preservation of the Vedic recitative traditionare reserved exclusively for those who claim direct blood descent from the *rsis*, the brahmin priests. One means of justification for this hierarchy of practice is provided by the tripartite taxonomy of the Brahmanas, which correlates the three higher *varnas*, brahmins, *ksatriyas*, and *vaisyas*, with the three Vedas, Rg-Veda, Yajur-Veda, and Sama-Veda, respectively. According to this scheme, in which the Rg-Veda and brahmins are ranked at the top of their respective triads, the very structure of the Veda itself, the cosmic blueprint, provides transcendent legitimation for the *varna* system and the hierarchy of practice perpetuated by it. No paradigm of Vedic study and practice

< previous page

page\_390

next page >

is provided by the exponents of the *karma-kanda* and *dharma* traditions for the larger community who are excluded from the ranks of the twice-bornwomen, *sudras*, and "outcastes" who are beyond the pale of the *varna* system. The only recourse for the exponents of popular *bhakti* traditions was to create their own texts and to assimilate them to *sruti* by deeming them the "fifth Veda" and ascribing to their verses mantric power comparable to that of the Vedic *mantras*.

The exoteric modes of appropriation promulgated by the rabbinic elitestudy and practice of Torahare, in contrast, open to all members of the Jewish community, at least in principle. Rabbinic portrayals of the Sinai revelation emphasize that all of the people of Israelmale and female, young and oldreceived the revelation of the Torah and agreed to accept and observe its commandments. The covenant was established with the entire Israelite community, which as a "kingdom of priests" and a "holy nation" was set apart from all other nations as the chosen people of God. Thus, all Jews are enjoined, as part of a national eschatology, to uphold the covenant by fulfilling the commandments of the Torah. Moreover, in contrast to the brahmanical prohibitions that exclude certain members of the community from hearing Vedic recitations, all members of the Jewish community are intended to participate in communal worship in the synagogue and to hear the reading ofalthough not necessarily to read themselvesthe Sefer Torah. In principle the obligation to fulfill the commandments includes Torah study, although in practice the domain of those who are allowed to engage in sustained study of the Torah in rabbinic academies has been carefully circumscribed by the rabbisas indicated by the existence of such categories of the "other" as the 'am ha-'ares and women. Certain practices, in particular preservation of the Written Torah and codification of the authoritative interpretations of its teachings that constitute the Oral Torah, are the exclusive province of the rabbinic elite, who as the designated heirs of Mosaic authority claim a special status within the larger Jewish community.

The theosophical kabbalists also invoke the example of Moses, emphasizing his role as the supreme prophet and mystic to whom God revealed the secrets of the Torah that their own traditions claim to preserve and unfold. The process of contemplating the hidden mysteries of the Torah through study is represented in the Zohar not only as a means of fathoming the cosmic blueprint and activating its theurgic power but also as a mystical mode of appropriation that has salvific power for the individual mystic. The goal

< previous page

page\_391

next page >

of the kabbalist exegete is not only to emulate the interpretive activities of Moses but to attain a level of prophetic consciousness comparable to that of the supreme prophet. The purpose of Zoharic hermeneutics is to strip away the outer garments that shroud the effulgence of Torah and, like Moses, to attain a visionary experience of its supernal manifestations as the Oral Torah and Written Torah, the Shekhinah and Tip'eret \*. The hermeneutical process culminates in mystical union, in which one discovers the architect within the blueprint and becomes united with the divine reality of Torah, the bride of Israel, for all times.

The exponents of the *jñana-kanda* and meditation traditions within the brahmanical tradition similarly advocate mystical modes of appropriation by means of which the seeker of wisdom may transcend the recited texts of the Vedic *mantras*, and even the level of the cosmic blueprint, in order to attain direct realization of the transcendent structure of the Veda that constitutes the very fabric of Brahman. Their goal is not to replicate the activities of the *rsis* by reciting the texts preserved by them but rather to reproduce the state of consciousness by means of which the rsis attained their cognitions. The exponents of the *jñana-kanda* and the theosophical kabbalists thus share a concern to cultivate a state of consciousness that will allow them to experience directly that level of Veda or Torah which is identified with the ultimate reality. However, the language that is used to describe the mystical realization of Veda is radically different from that which is used in the Zohar to describe the mystical appropriation of Torah. Veda as an aspect of Brahman is an impersonal reality, and thus although the texts may speak of realizing the reality of Veda, they never speaking of communing with it. The Torah, on the other hand, is represented as a living aspect of a God who is intensely personal, and thus the Zohar at times makes use of marriage symbolism and erotic imagery to describe the intimacy of divine communion with the bride of Israel.

The methods that are advocated by the *jñana-kandin*s and the Zohar as means of attaining mystical realization of Veda or Torah also diverge sharply. While the purpose of Zoharic hermeneutics may ultimately be to overcome the distinctions between the Torah and the interpreter, interpretation of the canonical text of the Sefer Torah nevertheless serves as the primary means through which this purpose is achieved. The goal is to penetrate beyond the outer garments and body of Torah to its soul hidden within, but the garments themselves serve as the starting point. The exponents of the *jñana-kanda* and meditation traditions, on the other hand, do

< previous page

page\_392

next page >

not use the canonical text of the Vedic *mantras* as the starting point for their mystical techniques. They atomize the primordial language into its most fundamental units and focus on certain seed-syllables such as Om that are held to represent the most concentrated essence of the Veda. These root *mantras* are then used as vehicles in meditation to attain that level of Veda which is identical with Brahman. In Zoharic hermeneutics one penetrates increasingly subtle levels of meaning in order to transcend the interpretive process and attain a visionary experience of the light of the Godhead. In certain practices of *mantra* meditation, on the other hand, one experiences increasingly subtle levels of sound in order to transcend all sound and merge in the utter silence of Brahman.

The mystical techniques of ecstatic Kabbalah, as represented by the school of Abraham Abulafia, would appear to have more in common with brahmanical meditation practices in that Abulafia's techniques, in contrast to Zoharic hermeneutics, involve atomization of the canonical text of the Torah into its primary elements, the letters. Moreover, the goal of mystical realization of Torah is described in Abulafia's system in impersonal terms. However, the methods through which the letters of the divine names are employed in Abulafia's techniques differ in significant ways from the methods through which *mantras* are generally used in brahmanical meditation practices. Abulafia's practices involve writing and recitation of the letters as well as mental contemplation of the letters. Moreover, the internalized stage of meditation on the letters of the divine names does not focus on mental repetition of the sounds of the letters, but rather it entails complex cognitive exercises involving combinatory manipulations and visualization of the forms of the letters. Finally, the purpose of Abulafia's techniques is not to still the mind but rather to activate it in preparation for the reception of the divine influx. 1 Parallels might be drawn between Abulafia's practices and certain tantric meditation techniques that focus not only on the sounds of the *mantras* but also on visualization of the letters. However, such investigations lie beyond the scope of the present inquiry and remain to be explored in future studies.

< previous page

page\_393

next page >

intentionally left blank

#### **CONCLUSION**

In the course of our analysis of representations of Veda and Torah in the brahmanical tradition and the rabbinic and kabbalistic traditions, we have delineated certain structural affinities in the symbol systems of these scriptural traditions. We have also noted a number of fundamental points of divergence in the conceptions of language that underlie the symbol systems, which are reflected in textual images and conceptions as well as in practices concerning the transmission, study, and appropriation of the texts. While there are significant differences among traditional representations of Veda and Torah, they nevertheless share one important feature that is essential to our understanding of the authority and role of scripture in these traditions: Veda and Torah function in their respective traditions as symbols, and although textuality represents one facet of these multivalent symbols, they are not bound by this textual referent. Veda and Torah transcend their textual boundaries through becoming identified with the Word, which is itself represented as an encompassing category that functions on every level of reality. This Word may find its consummate expression in certain textsthe Vedic *mantras* or the Sefer Torahbut at the same time it remains a limitless, openended category within which can be subsumed potentially all texts, teachings, and practices authorized by the religious elite. The legitimating authority of Veda and Torah in their respective traditions can thus be fully understood only with reference to their function as symbols.

In certain strands of these traditions the Word is represented as constitutive of the very nature of the ultimate reality, and the unfoldment of that reality in the phenomenal creation is correspondingly understood as the unfoldment of the divine language. The divine language manifested itself in the realm of forms, which are its most precipitated expressions. However, the divine language is also said to have left another record of itself in the form of a blueprint containing the primordial elements of the divine language. This blueprint is held to have been cognized by or revealed to certain privileged representatives of humanitythe Vedic *rsis* or Moses and the people of Israeland was preserved by them in the form of earthly texts, whether oral or written. Certain texts are upheld in each tradition as the core of the cognition/revelation the oral texts of the Vedic *mantras* or the written text of the Sefer

< previous page

page\_395

next page >

Torahand thus it is these texts that are to be preserved with scrupulous precision by the brahmin reciters and Jewish scribal tradition, respectively. The texts of these scriptures are fixed, and not a sound or syllable, word or letter may be altered. In this context Veda and Torah would appear to be bound by their textuality, their referents limited to a circumscribed body of texts. However, that textuality is itself viewed as the concrete embodiment of the divine language and thus points beyond itself to the structures of reality that are encoded within it.

Understood in this way, Veda and Torah become multidimensional symbols representing the various levels and structures of reality, with their textuality constituting only one facet of this organic network of significations. These symbols become paradigmatic for their respective traditions because they are invested with transcendent authority. Any text or teaching that wishes to legitimate its authority can do so only by assimilating itself to the authoritative symbols: Veda or Torah. If Veda and Torah were limited to their textual significations as bounded textsthe Vedic Samhitas and the Sefer Torahtheir domain would remain closed. However, because Veda and Torah assume the status of symbols, their domain becomes open-ended and permeable, capable of absorbing a variety of texts and teachings beyond the circumscribed compass of the core texts.

The domain of the Veda as the Word (*brahman*/Sabdabrahman) and transcendent knowledge is infinite, and while brahmanical authorities might maintain that the Word found its quintessential expression in the primordial sounds of the Vedic *mantras*, it is not believed to be limited to that expression. Potentially any text or teaching can claim to be included within the purview of Veda as long as it can establish a connection between itself and the Vedic *mantras*. This may be accomplished through a variety of strategies. For example, a text might claim that its teachings derive from lost Vedic texts, or establish a genealogy that links its teachings to the Vedas. Alternatively, a text might maintain that its own teachings were part of the primordial cognitions of the *rsis*, or that they derive from some comparable form of divine revelation. The Vedic *mantras*, as the core *sruti* texts, retain their authoritative status at the center of the ever-expanding domain of Veda. Whether or not their content is known or understood, their authority is acknowledged, for it is these particular texts that provide the model for all subsequent texts and teachings aspiring to the status of Veda.

The domain of the Torah as the Word of God is also potentially

< previous page

page\_396

next page >

limitless, and while rabbinic sages might hold that the Word found its consummate expression in the Sefer Torah, it is not believed to be limited to that expression. The key to expanding the domain of Torah lies in expanding the scope of the revelation itself through claiming that the Word of God revealed to Moses at Mount Sinai included not only a written text but also the oral tradition of interpreting the written text. Thus, alongside the bounded Written Torahwhich comes to include not only the Pentateuch but also the Nevi'im and Ketuviman open-ended category of oral teachings is established. The Oral Torah becomes a limitlessly encompassing rubric under which can be subsumed potentially all rabbinic texts and teachings. The Written Torah remains at the center as the most authoritative expression of God's Word, while the Oral Torah continually extends beyond it, occasionally paying homage to the written text of which it purports to be an interpretation.

### "Embodied Communities" and Tradition-Identity

Are such representations of scripture as a multileveled cosmological principle unique to these traditions, or could we expect to find comparable conceptions in other religious traditions as part of what Wilfred Cantwell Smith has termed the "almost common human propensity to scripturalize"? 1 I would suggest that although other traditions may have developed cosmological conceptions of scripture, the specific parallels highlighted in this study between brahmanical conceptions of Veda and rabbinic and kabbalistic conceptions of Torah are not necessarily representative of a more "universal" trend to cosmologize notions of language and text, but are rather reflective of the more fundamental structural affinities shared by these particular traditions. As suggested at the outset of this study, the brah-manical and rabbinic traditions provide an alternative paradigm of "religious tradition" to the Christian-based model that has t ended to dominate the academic study of religion. The brahmanical and rabbinic traditions constitute what we might term "embodied communities" in that their notions of tradition-identity, in contrast to the universalizing tendencies of missionary traditions such as "Christianities," are "embodied" in the particularities of ethnic-cultural categories defined in relation to a particular people (Aryans, Jews), a particular sacred language (Sanskrit, Hebrew), and a particular land (Aryavarta, Israel).

The manner in which these traditions construct categories of language and canon is rooted in the "embodied" nature of these tra-

< previous page page\_397 next page >

ditions. Indeed, one of the metaphors that is used to represent both Veda and Torah is that of the body. Veda as the Word is described in certain brahmanical texts as undergoing a series of successive embodiments, from subtle to gross, as the body of Brahman, the body of the creator principle, and the body of the cosmos, which in turn is reflected in the human body. The "corpus" of Vedic *mantras*, as the earthly manifestation of the cosmic blueprint, reflects and interconnects these various levels of reality. While the rabbinic tradition tends to emphasize the incorporeal nature of God, the Torah is nevertheless represented at times as an organic unity that is a living aspect of the divine and that serves as the blueprint that becomes instantiated in the structures of the cosmos and the human body. The body metaphor is extended in kabbalistic texts such as the Zohar, which correlates the "body" of Torah with the body of the divine anthropos, the cosmosbody, and the human body.

The Word embodied in textsthe Vedic *mantras* or the Sefer Torahis further instantiated in the social "body" of the communities that preserve and transmit them. The brahmanical and rabbinic traditions constitute their communities in relation to authoritative texts and in turn become the embodiment of those texts. This process of embodiment occurs on a number of different levels: ethnic and linguistic identity, social structure, and practice.

## (1) Embodiment in Ethnic and Linguistic Identity

Veda and Torah, respectively, become "incarnate" in a particular social bodythe Aryan community or the people of Israelas the constitutive category that defines its ethnic and linguistic identity over against other peoplesthe non-Aryans or the gentildes. The "Aryans" and the "people of Israel" are not of course strictly delineated, closed ethnic groups, as the brahmanical tradition has absorbed various non-Aryan groups within its fold in the course of its history, just as the Jewish community has admitted gentiles through conversion and has even undertaken proselytizing efforts in certain periods. 2 Rather, these collective designations represent *idealized categories* in which tradition-identity is assigned first and foremost through birth into a community that defines itself in terms of blood descent.

The cosmological paradigms in which Veda and Torah are represented as the primordial Word that is the source and blueprint of creation would appear to present a claim to universal knowledge, and yet both traditions use a variety of strategies to circumscribe the Word and bind it linguistically, ethnically, and culturally to a specific people. The *rsis* to whom cognition of the Vedic *mantras* is

< previous page

page\_398

next page >

ascribed are at times represented as semidivine beings who assist the creator in the cosmogonic process and who are the progenitors of the entire human race. This might imply that all of humanity inherited the Veda from their ancestors, the universal progenitors. At the same time, however, brahmanical texts are careful to localize the procreative powers of the *rsis* as "our fathers," the forefathers of the Aryan people, and more specifically of the brahinanical lineages that have preserved the *rsis*" cognitions. The Aryans, the inhabitants of Aryavarta, are thus designated as the heirs of the cosmic blueprint, the Veda, and of the perfected (*samskrta*) language, Sanskrit, the language of the gods and the language of nature in which the Vedic *mantras* are recorded.

The Torah is also at times represented as the potential inheritance of all nations, which the people of Israel alone proved worthy to receive. Certain rabbinic traditions maintain that God considered giving the Torah to Adam and thus by implication to the descendants of Adam, the entire human race. However, in the end Adam sinned and the nations of the world, as the children of Adam and the children of Noah, were vouchsafed only seven commandments. On the other hand, the patriarch Abraham, the forefather of Israel, is held to have been so meritorious that he observed all of the commandments of the Torah even before they were given at Mount Sinai. The descendants of AbrahamIsaac, Jacob, and the sons of Jacobfollowed his example, and thus even before the Sinai revelation the Torah was destined to be the inheritance of the people of Israel. At the revelation at Mount Sinai God once again extended the opportunity to all nations to receive the Torah, but Israel alone accepted God's offer. Hence the people of Israel, the descendants of Abraham, were deemed to be the custodians of the primordial blueprint, the Torah, and of the divine language, Hebrew, the language from which the world was created and in which the Torah is inscribed.

Veda and Torah thus become in-corporated in the collective identity of a particular people and are "reproduced" in the bodies of their descendants through blood lineages.

# (2) Embodiment in Social Structure

The instantiation of Veda and Torah in the corporate life of the Aryans and of Israel is not limited to the biological reproduction of a particular ethnic group defined over against other ethnic groups. The process of embodiment also involves the sociocultural reproduction of a particular social structure, in which the social body is internally differentiated and legitimated with reference to the cos-

< previous page

page\_399

next page >

mic blueprint. The Word that manifests itself in the structures of the divine and of the cosmos and in a corpus of texts is also held to be embodied in the social structure of the community that constitutes itself in relation to those texts. The Aryan social order, the *varna* system, is represented in certain brahmanical texts as reflecting the structure of the Veda, which in turn reflects the structures of the natural and divine orders. The laws of the Torah that delineate and regulate the Israelite social order are correlated in certain rabbinic texts with the laws that generate and regulate the cosmos, a notion that is extended in certain kabbalistic texts to include the laws that constitute the Godhead as well. The social order is thus re-presented as a microcosmic reflection of the cosmic order and as divinely ordained from primordial times as the crystallized expression of the cosmic blueprint on the social plane.

In this organic model the social body, like the human body, is organized according to a hierarchical division of functions in which each part has its own separate function to perform that is vital to the efficient operation of the whole, and yet some parts inevitably perform more "exalted" tasks than others. The head naturally takes the lead, supplying the organizing principle of intelligence that directs the activities of the limbs and organs. Social status is primarily determined in the brahmanical and rabbinic traditions in relation to the authoritative symbol, and thus the "heads" of the body politic are the religious elitethe brahmin priests or the rabbiswho are themselves represented as the embodiments of Veda or Torah. They embody Veda and Torah, respectively, in their function, which is to preserve, teach, and enact the canonical texts, as well as in their lines of tradition, which are held to derive directly from the original recipients of the knowledgethe Vedic *rsis* or Moses. The brahmin priests give concrete expression to the Veda through both speech and action, through recitation of the Vedic *mantras* and performance of the Vedic rituals. Moreover, they claim that it is their direct blood descent from the *rsis* that gives them their privileged status as the bodily vehicles through which the Vedic recitative and sacrificial traditions are transmitted. The rabbinic sages are celebrated as Torah incarnate, who have imbibed the ocean of Torah through study and who actualize its precepts in their thoughts, words, and actions. They claim to be the representatives of Moses, the supreme prophet, in the ongoing life of their community, for it is they who have preserved the Torah that was given to Moses by God on Mount Sinai.

The locus of canonical authority thus shifts from a circumscribed corpus of textsthe Vedic Samhitas and the Sefer Torahto the

< previous page

page\_400

next page >

religious elite that preserve, transmit, and embody the texts in their teachings and actions. The brahmin priests and the rabbinic sages become the representatives of Veda and Torah, respectively, and they thus assume the authority to redefine the categories in accordance with the changing sociohistorical conditions of their communities. While preserving the boundaries of the core texts intact, they extend the domain of Veda and Torah beyond those boundaries in order to incorporate a host of other texts, teachings, and practices.

# (3) Embodiment in Practice

Veda and Torah are symbols that are lived and actualized in their respective communities through practice. The sociocultural taxonomies of any community are inscribed in the bodies of its constituent members through practice, transforming the biological body into a socialized body that has internalized the symbolic schemes and values of the culture. 3 In the brahmanical and rabbinic traditions, which are religions of orthopraxy, practice assumes a paramount role as the primary vehicle through which social, cultural, and religious values are reproduced. Veda and Torah, as the encompassing symbols of their respective traditions, are inscribed through particular types of practicesprimarily through recitation and sacrificial performances in the case of Veda and through study and observance of the commandments in the case of Torah. Moreover, the symbol systems associated with Veda and Torah serve to legitimate these practices as the means to activate the primordial blueprint and thereby to maintain the social, cosmic, and divine orders.

In the rabbinic tradition the core text, the Sefer Torah, is held to provide the authoritative framework for the community's practices in the form of the 613 commandments, or *mitzvot*, that regulate various aspects of religious, social, political, and economic life. The aggadic tradition that correlates the 248 positive commandments with the 248 members of the human body maintains that there is a specific part of the body that is to be activated in the performance of each *mitzvah*, and thus the Torah, as the plan reflecting the structure of the microcosm and the macrocosm, must literally be embodied by each individual Jew through action.4 While the Sefer Torah is thus celebrated as the foundation for Jewish orthopraxy, the rabbis were nevertheless faced with the problem of establishing continuity between the ritual and sociocultural practices delineated in the biblical text and the changing religious, social, and political realities of the Jewish people in different periods and environments. It thus became necessary to adapt the category of Torah to accord with the ever-changing forms of the

< previous page page\_401 next page >

corporate community that it was intended to represent. Through constructing the category of Oral Torah and linking it to the original revelation at Mount Sinai as the oral tradition of interpretation of the written text, the rabbis overcame the problem of discontinuity. The integrity of the blueprint was preserved, and at the same time its content was opened up and extended through endless acts of interpretation. The rabbis were thus able to ensure the cultural continuity of the Jewish community, as well as their own authoritative position in that community, through transforming Torah from a bounded text into an open-ended symbol. Certain theosophical kabbalists, building on rabbinic traditions, exploded the symbol even further and, while reaffirming the importance of embodying the Torah through the *mitzvot*, also evolved their own practices aimed at going beyond the body of Torah in order to commune with the soul enshrined within.

In the case of the brahmanical tradition the problem of discontinuity posed by the core *sruti* texts, the Vedic Samhitas, was even greater than that posed by the Sefer Torah, for the Samhitas are primarily concerned with sacrificial rituals and do not provide a system of sociocultural practices. The *varna* system, for example, with the exception of a few references such as those found in the Purusa-Sukta and in Taittiriya Samhita VII.1.1.4-6, is not delineated in the Samhitas. Although the Brahmanas also focus primarily on ritual concerns, the essential functions and hierarchical interrelations of the social classes are articulated in their classifica-tory schemas, which correlate the structure of the *varna* system with the *structure* of the threefold VedaRg, Yajur, and Sama. By extending the domain of *sruti* to include the Brahmanas along with the Samhitas, the brahmin priests invested the social system with Vedic authority on the basis of the *content* of the Veda as well. 5 In order to extend Vedic legitimation further beyond the ritual realm into the sociocultural domain, it became necessary to expand the purview of Veda to include not only *sruti* texts but also *smrti* texts such as the Dharma-Sastras in which the detailed duties and regulations of the *varnasrama-dharma* system are elaborated. The process of vedacization also served as an essential mechanism through which the brahmanical tradition accommodated and domesticated competing currents, such as certain ascetic groups and *bhakti* movements, by canonizing their teachings and practices and granting them the status of *sruti* in the case of the ascetic teachings of the Upanisadic sagesor of the "fifth Veda" in the case of the devotional teachings contained in the epics and Puranas.

< previous page

page\_402

next page >

The manner in which the categories of Veda and Torah are constructed thus reflects the more fundamental categories that interconnect the brahmanical and rabbinic traditions as two species of the same genus of "religious tradition": as ethnic-based communities that define their notions of tradition-identity in terms of ethnic, linguistic, and cultural categories; as "textual communities" that codify their symbol systems and practices in the form of scriptural canons; and as religions of orthopraxy that delineate their concern for "correct practice" in elaborate legal systems, sacrificial traditions, and purity codes. The essential feature that unites these various aspects is that of embodiment: embodiment in a particular ethnic community with a sacred language, social structure, and practices that are constituted in relation to the Word embodied in scripture.

In order to highlight further the distinctive nature of these "embodied communities," I would like to examine briefly three traditions that are missionary in orientation and that develop categories of tradition-identity that diverge from the ethnic-based model: "Christianities," "Buddhisms," and "Islams." These traditions are of course extremely diverse, and thus I will focus my analysis primarily on the early formative period of each tradition, in which the newly emerging community was in the process of evolving its own self-definition in relation to already existing religious communities.

In Christian traditions the locus of authority shifts from the Word embodied in texts to the Word incarnate as a human being. God's central revelation for Christians is in the person of Jesus Christ himself and not in the New Testament, which is a record of the revelation. 6 It is Christ who is celebrated as the preexistent Word of God, the Logos principle through whom "all things were made," and it is the person of Christ, "the Word made flesh," the incarnate God, that constitutes the central symbol of Christian traditions.7

The Word incarnate in Christ is also held to be embodied in the corporate community of Christians, who are represented as the "body of Christ." However, this conception contrasts sharply with the notions of embodiment associated with Veda and Torah, for the Christian community as the "body of Christ" is not constituted primarily by texts, by categories of ethnic, linguistic, and cultural identity, or by practices. Rather, the "body of Christ" represents a spiritualized, denaturalized notion of body, in which the Christian community is held to be bound together not by blood descent and

< previous page

page\_403

next page >

not by texts and practices tied to the identity of a particular people or culture but rather by faith in Jesus Christ and the "life of the Spirit." This difference in emphasis appears to be rooted in the missionary orientation of the early Christian community, which, in opposition to the ethnic-based categories of the Jewish tradition that fostered it, established a new taxonomy that gave priority to Christ over Torah, faith over practice, and the Spirit over the physical body.

The foundations of this new taxonomy can be located in the writings of the apostle Paul, who, prior to the separation of the Christian church from the Jewish synagogue at the end of the first century C.E.., embarked on an extended mission to the gentiles. Paul, as a former Pharisee who maintained that he had been specially commissioned by God to be the apostle to the gentiles, 8 was convinced that the gentiles had a legitimate place in God's plan of salvation, yet he was inevitably confronted with the question of their relationship to the Jewish people and to the Torah in particular. In opposition to the "Judaizers" among the Jewish Christians, who insisted that the gentiles had first to become Jews, bound by the covenants of circumcision and Torah, before they could be admitted to the Christian community, Paul arrived at the conviction that the gentiles could become a part of the people of God without having to pass through the law of Torah.9

The doctrine of justification by faith was the main argument developed by Paul in order to defend his conviction that gentiles qua gentiles, apart from the Torah of Israel, have a right to full citizenship in God's kingdom. 10 The key components of Paul's argument involve establishing that (1) for the gentiles the "law of Christ," which is associated with freedom, righteousness, and the "Spirit of life," supersedes the law of Torah, which is associated with bondage, sin, and death;11 (2) justification is by faith in Jesus Christ apart from works of the law;12 (3) the true children of God are not the "children of the flesh," who are bound by the covenants of circumcision and Torah "according to the flesh," but rather the "children of the promise," who are united in the covenant "according to the Spirit" that was vouchsafed to Abraham on the basis of his faith.13 In order to establish that all those who have faith in Christgentiles as well as Jewsare heirs to the promise to Abraham, Paul argues that the promise was made solely on the basis of Abraham's faith in God before he was circumcised and was extended to all nations through Abraham. Moreover, Paul challenges the eternal validity of the Torah through maintaining that

< previous page

page\_404

next page >

the law was added 430 years after the promise because of human transgressions, but now that Christ has come the original covenant with Abraham, which was based on faith alone and included all nations, is again in force and the custodianship of the law is ended. 14

In the context of struggling with the dilemma posed by the gentile mission, Paul thus developed a conception of religious community that supplanted Jewish notions of embodimentin Torah (text), flesh (ethnicity), and works (practice) with a spiritualized notion of the "body of Christ," in which all members of the community, Jews and gentiles alike, are united by baptism into the "life of the Spirit" through faith in Christ.

For just as the body is one and has many members, and all the members of the body, though many, are one body, so it is with Christ. For by one Spirit we were all baptized into one bodyJews or Greeks, slaves or freeand all were made to drink of one Spirit.... Now you are the body of Christ and individually members of it.15

Paul's theology provided the foundation for a new type of "religious tradition," which emerged as the Christian church, as distinct from the Jewish synagogue, at the end of the first century. This new religious tradition, in contrast to its parent tradition, was to become characterized as a missionary religion, proclaiming a universal gospel that was open to all peoples and all nations, and as a religion of orthodoxy, in which faith in Jesus Christ, articulated in "correct belief" and elaborated in creeds, doctrines, and theology, was given precedence over "correct practice" and works of the law.

A parallel to the manner in which the early Christian community broke away from the "embodied" categories of the Jewish tradition can be seen in the manner in which the early Buddhist community disassociated itself from the categories of the brahmanical tradition. In both cases one of the key factors in the redefinition of categories was the missionary orientation of these new communities, which sought to extend their teachings beyond the boundaries of a single constituency. Just as the missionary efforts of the early Christian community resulted in the reinterpretation of the role of the Torah and the definition of a new "Israel" in which Jews and gentiles were united through faith in Christ, so the missionizing activities of the early Buddhists were accompanied by a rejection of the authority of the Veda and the formation of a new type of

< previous page

page\_405

next page >

community that was united through adherence to the Dhamma (Sanskrit Dharma, "doctrine, teaching"), irrespective of ethnic background, class, or sex.

The early Buddhists were one among a number of heterodox ascetic groups (*sramanas*) in north India in the sixth century B.C.E. that disputed orthodox brahmanical teachings. The forest-dwelling Upanisadic sages also posed a challenge to the priestly sacrificial tradition, but they nevertheless remained within the orthodox fold because they accepted Vedic authority, even though they reinterpreted the category of Veda to accord with their own metaphysical concerns. The Buddha Sakyamuni (ca. 560-480 B.C.E.) and his immediate disciples, on the other hand, are represented in the Suttas of the Pali canon as rejecting the authority of the Veda, along with the complex of categories in which it was emboddedtextual traditions, brahmanical blood lineages, the *varna* system, and Vedic rituals. The early Buddhists spurned the "body"-maintaining activities of the brahmins, which were concerned with preservation of the purity of the physical body and of blood lineages, preservation of a corpus of texts in which the divine language was held to be embodied, maintenance of the social body and its hierarchical division of functions, and regeneration of the cosmos-body through periodic recitation of the Vedic *mantras* and performance of the sacrificial rituals. The Buddha's followers gave priority instead to the Dhamma, the teachings of the Buddha, which were intended to uproot attachment to all forms of embodimentto the physical body, to sacred texts, to family, clan, or social status, and to the forms of the material world of *samsara* generallyin order to realize the supreme goal of human existence, *nibbana* (Sanskrit *nirvana*, literally, "blowing out").

A new taxonomy was established by the early Buddhists in which (1) the Veda was superseded by the Dhamma as the authoritative symbol of the community; 16 (2) the authority of the brahmin priests, based on purity of descent and custodianship of the Vedic texts and rituals, was supplanted by the ideal of the *arahant* (Sanskrit *arhat*, literally, "worthy one"), whose authority rested on his or her attainment of *nibbana* through direct experience, through "knowing" and "seeing," of the truths of the Dhamma;17 (3) the *varna* system, a hierarchy of social classes based on blood descent and householder values, was replaced by the *samgha*, an order of monks and nuns that was open to people of all classes and ethnic backgrounds and that was united by the Dhamma, the Vinaya (rules of discipline), and the quest for *nibbana*.18

< previous page

page\_406

next page >

In opposition to the brahmins' claim that they are the highest class, for they are the "true children of Brahma, born from his mouth, born of Brahma, created by Brahma, heirs of Brahma," the Buddha is represented as arguing that his followers, the adherents of the *samgha*, are supreme, for they are "born of Dhamma, created by Dhamma, heirs of Dhamma."

[A]ll of you, though of different birth, name, clan and family, who have gone forth from the household life into homelessness, if you are asked who you are, should reply: "We are ascetics, followers of the Sakyan." He whose faith in the Tathagatha [the Buddha] is settled, rooted, established, solid, unshakeable by any ascetic or Brahmin, any deva [god] or mara [tempter] or Brahma or anyone in the world, can truly say: "I am a true son of Blessed Lord, born of his mouth, born of Dhamma, created by Dhamma, an heir of Dhamma." Why is that? Because... this designates the Tathagata: "The Body of Dhamma" [dhamma-kaya], that is, "The Body of Brahma.... " 19

The divergence of the early Buddhists from the brahmanical paradigm of Veda can be seen in the way in which they developed the category of canon. The Tipitaka ("three baskets") the Pali canon of the Theravada school, which is generally held to be the earliest extant, complete canon, derives its authority from its claim to be *buddha-vacana*, the "word of the Buddha," and the repository of the Dhamma.20 The Suttas, which form the second of the three *pitakas*, authenticate their claim to have been "heard" from the Buddha through the opening phrase, *evam me sutam* (Sanskrit *evam maya srutam*), "Thus I have heard." However, the Suttas are not thereby ascribed a status comparable to that of *sruti*, "that which was heard" by the Vedic *rsis*. The Suttas are not, like the Vedic *mantras*, represented as the record of the cosmic blueprint that contains the expressions of the primordial language through which the creation was brought forth, but rather they are revered as the record of the Dhamma that contains the words of the Buddha through which the message of enlightenment was proclaimed. Indeed, the very notions of a cosmic blueprint and of a primordial language are rejected, for according to the Dhamma the world is in continuous flux, an ever-changing flow of processes, and there are no stable patterns and structures of reality to be mapped and encoded in language. Even if the existence of a language of the gods

< previous page

page\_407

next page >

were conceded, the words of the Buddha would be granted a higher, "supradivine" status, for the Buddha, as an enlightened human sage, is held by the Theravadins to have achieved a level of spiritual attainment that surpasses that of the gods.

The Theravadins ascribe to the Buddha a conventional view of language, in which language is valued for its communicative power and not for any intrinsic ontological status. The didactic content of the Dhamma, as a universal teaching intended to enlighten human beings and gods alike, took precedence over a single linguistic form. The Buddha is said to have eschewed the use of Sanskrit, the sacred language of the brahmanical elite, and instead encouraged his disciples to learn and spread the Dhamma in their own dialects, in languages that would be accessible to the general populace. Moreover, in contrast to the brahmanical preoccupation with accurate preservation of the Vedic sounds with little regard for their discursive meaning, the Buddha is represented as chiding those disciples who focus solely on memorizing the Dhamma and do not understand the meaning of the texts that they recite.

There are some foolish ones who learn the *dharma* by heart, *sutras*, *geya*, etc., but who have learned it by heart without having examined the sense in order to (actually) understand the texts. These texts, of which they have not examined the sense in order to understand them, do not delight them at all; and the only advantage they gain from their memorization is in the area of contradicting (their adversaries) and making citations. However, they do not attain the end for which one memorizes the *dharma*. These texts badly understood will leave them miserable and unhappy for a long time. And why? Because these texts have been badly understood. 21

The Dhamma preserved in the Pali texts is upheld as a teaching that is to be understood and above all to be lived. The texts provide a means to understanding the content of the Dhamma, but they are not regarded as an end in themselves. For in the final analysis even the texts must be dispensed with and one must become a "refuge unto oneself" in order to attain direct realization of the truths of the Dhamma.22

Islamic traditions present a significant test case for my contention that the brahmanical and rabbinic traditions exemplify a distinctive paradigm of "religious tradition" and that the categories

< previous page

page\_408

next page >

of Veda and Torah are reflective of that paradigm. As in the brahmanical and rabbinic traditions, the central category that binds together the Islamic community (*ummah*) is scripture: the Qur'an. "Islam" has been characterized as preeminently a "religion of the book," 23 and the Qur'an itself, as the eternal Word of God that enters into history, has been compared, both structurally and functionally, to the Torah in Jewish traditions and to the figure of Christ in Christian traditions.2424 The point that is of significance for the present study is that the "transcendent focus of Muslim faith" is a text, the Qur'an,25 which is characterized in a manner that resonates with certain representations of Veda and Torah that we have examined: the Qur'an is celebrated as preexistent and uncreated; as the eternal Word of God that is an attribute of God and, like other attributes, "it is not He nor is it other than He"; and as the repository of the divine language, Arabic. Moreover, the Qur'an, like Veda and Torah in their respective traditions, is considered the authoritative basis for Muslim orthopraxy and liturgical life, and its teachings have been elaborated in an extensive legal system that encompasses virtually every aspect of religious, social, political, and economic life.

While a number of points of comparison could be delineated between conceptions and practices associated with the Qur'an and those associated with Veda and Torah, I would like to focus briefly on two significant differences.26 First, the Qur'an, although rooted in the notion of a particular sacred language, Arabic, is not thereby tied exclusively to a specific ethnic constituency but is rather represented as universal truth that is to be extended through the Arabs to all peoples. Second, the Qur'an does not become an encompassing symbol in the way that Veda and Torah do.

The first point of divergence derives from the fact that the Islamic community from its inception has been missionary in orientation, and although the message of the Qur'an might originally have been intended first and foremost for the Arab people, it was not to remain confined within ethnic boundaries. The foundations of this universalistic perspective can be located in the Qur'an itself, in the manner in which the Qur'an self-consciously constructs the category of scripture.27 On the one hand, the Qur'an emphasizes that the divine revelation of Allah to the prophet Muhammad (ca. 570-632 C.E.) was intended primarily for the Arab people, who had previously received no prophet or scriptural revelation.28 Muhammad was chosen from among the "unscriptured" (*ummiyun*) Arabs29 to be the messenger of Allah who would convey to them an "Arabic

< previous page

page\_409

next page >

Recitation (*qur'an*)" in a "clear Arabic tongue" so that they would be able to understand. 30 On the other hand, the Qur'an makes use of a number of mechanisms to establish its own status as universal truth that is the confirmation and culmination of all previous scriptural revelations and that is thus of special relevance not only to the scriptureless Arabs but also to the "People of the Book" (*ahl al-kitab*), the Jews and Christians.

The universalizing tendencies of the Qur'an are evident in its conception of a heavenly Book (*kitab*) of which the Arabic Qur'an represents an earthly manifestation. The Qur'anic notion of a heavenly Book, as has often been noted, reflects the influence of Jewish conceptions as well as of earlier Near Eastern conceptions of a celestial book or tablet.31 The heavenly *kitab* is represented in a number of Qur'anic passages as the primordial record with Allah in which all the phenomena and events of heaven and earth are inscribed beforetime.32 This notion recalls rabbinic conceptions of the preexistent Torah as the plan of creation, although the Qur'an does not explicitly ascribe to Allah's Book a role in the cosmogonic process itself. In other Qur'anic passages the *kitab* is represented as the celestial archetype of all scripture, which is at times designated more specifically as the "Mother of the Book" (*umm al-kitab*)33 or the "preserved tablet" (*lauh mahfuz*).34 In contrast to rabbinic conceptions, in which the primordial blueprint is represented as having a single earthly manifestation in the Sefer Torah, the heavenly *Urschrift* is described in the Qur'an as an encompassing archetype from which have been "sent down" not one but multiple scriptural revelations, including not only the Arabic Qur'an but also the scriptures of the Jews and the Christiansin particular, the Torah (Taurah) of Moses, the Psalms (Zabur) of David, and the Gospel ('Injil) of Jesus.35 The scriptures of the People of the Book constitute only a "portion" of the archetypal Book,36 just as that which was revealed to Muhammad is only a partial manifestation.37

The Qur'anic conception of a heavenly Book is thus closely linked to the notion of successive scriptural revelations, in which "every age has a Book"38 and "every nation has its Messenger," its prophet (nabi) or apostle (rasul),39 who transmits the divine revelation in the native language of his people so that its import is made clear.40 This might at first be interpreted as an ethnic-based conception of revelation in which each people is "sent down" a scripture that represents its exclusive possession in its own language: just as the Torah is the revelation to the people of Israel in Hebrew, so the Qur'an is the revelation to the Arab people in Arabic. However, the

< previous page

page\_410

next page >

Qur'anic conception of scripture extends beyond this, for its conception of the history of revelation is cumulative. Thus, the followers of Muhammad are commanded to believe in the entire Book, 41 both that which has been "sent down" to Muhammad and that which was "sent down" to the messengers before him.42

Say you: "We believe in God, and in that which has been sent down on us and sent down on Abraham, Ishmael, Isaac and Jacob, and the Tribes, and that which was given to Moses and Jesus and the Prophets, of their Lord; we make no division between any of them, and to Him we surrender."43

Although the above passage indicates that "no division" is made among the messages transmitted through the various prophets, in the end the Qur'an does make a distinction, for it claims for itself the unique status of the final, culminating revelation sent through the agency of Muhammad, who as the "seal of the prophets" represents the last link in the prophetic succession.44 The Qur'an is celebrated as *the* Book, the quintessential scriptural revelation from the heavenly Book, that authenticates and completes all earlier revelations. The Jews and Christians, as the People of the Book, are thus invited to believe in the Book that Allah has revealed through Muhammad, which not only confirms and safeguards the teachings of their own scriptures45 but also "makes clear" those matters that have become distorted and that have resulted in disputes and doubts.46

One final argument that the Qur'an uses to establish the universal import of its message, which takes precedence over all previous revelations, is to appeal, like the apostle Paul, to the example of Abraham, whom both Jews and Christians claim as their father. Although Abraham is also revered by the Muslims as the father of the Arab people through his son Ishmael, the Qur'anic assertion that Muhammad's followers are the true descendants of Abraham does not rest primarily on blood ties but rather on its claim to restore the pure religion of Abraham, who is celebrated as the father of faith and the first *muslim*, in the generic sense of one who has "surrendered" to God.

People of the Book! Why do you dispute concerning Abraham? The Torah was not sent down, neither the Gospel, but after him.... No; Abraham in truth was not a Jew, neither a Christian; but he was a Muslim and one pure of faith; cer-

< previous page

page\_411

next page >

tainly he was never of the idolaters. Surely the people standing closest to Abraham are those who followed him, and this Prophet [Muhammad], and those who believe; and God is the Protector of the believers. 47

All those who believe in the Book revealed to the prophet Muhammad are the true children of Abraham and heirs to the promise,48 and it is this "religion of truth," according to the Qur'an, that Allah will cause to prevail over every other religion.49

The Qur'anic conception of scripture thus reflects a different model of "religious tradition" from that reflected in brahmanical conceptions of Veda and rabbinic and kabbalistic conceptions of Torah. In the multileveled cosmologies associated with Veda and Torah the Word manifests as a cosmic blueprint with a determinate structure, which is expressed on earth in a single corpus of textsthe Vedic *mantras* or the Sefer Torahand is further instantiated in the corporate life of a particular people. Veda and Torah become embodied in the ethnic, linguistic, and cultural identity of their respective communities, and in particular in the religious elitethe brahmin priests or rabbiswho extend the categories themselves so that Veda and Torah become encompassing symbols that are adapted to accord with the changing nature of the communities that they represent. The Qur'anic conception of a heavenly Book, on the other hand, presents a universal archetype, which manifests on earth not in a single scriptural revelation to one people but rather in a series of revelations to different communities. The Qur'an, as the final scripture "sent down" from the archetypal Book, is invested with the cumulative power of all previous revelations and is deemed to be the "religion of truth" that is of universal significance for all peoples. The Word embodied in the Arabic Qur'an thus does not become embodied in a particular ethnic group. Moreover, the Qur'an itself remains a strictly bounded category, a circumscribed text, and does not become an endlessly expanding symbol. The heavenly Book is "closed," the final revelation has been "sent down." The Word of God has manifested once and for all in the text of the Qur'an, and neither the prophet Muhammad nor the religious elite are ascribed the authority to extend the category of revelation.

The delimited nature of the Qur'an is illustrated by the Sunni schools of jurisprudence (*fiqh*), which in determining the principal sources of *fiqh* establish a hierarchy that clearly distinguishes between (1) the Qur'an, which is the authoritative Word of God; (2) the Sunnah ("custom") of Muhammad, which includes the words,

< previous page

page\_412

next page >

deeds, and gestures of the exemplary human being who was singled out to be the prophet of Allah; and (3) *ijma'*, the consensus of the community, in particular of the '*ulama*', the legal scholars. While the Sunnah of Muhammad ranks second to the Qur'an as the most authoritative source of Islamic law, it is not granted the status of divine revelation. Moreover, the science of jurisprudence itself, including the books of *fiqh* that classify, interpret, and apply the law, is considered the product of human intelligence. In contrast to rabbinic conceptions of the Oral Torah, the '*ulama*' are not represented as the embodiments of the Qur'an whose own interpretations of the text are extensions of the divine revelation. The Qur'an is a closed category, and Allah alone has the power to reopen the Book that was sealed with the last revelation to the "seal of the prophets."

The symbol systems associated with Veda and Torah thus reflect the more fundamental categories that interconnect the brahmanical and rabbinic traditions and that set these "embodied communities" apart from missionary-oriented traditions such as "Christianities," "Buddhisms," and "Islams." The significance of this comparative study, then, lies not only in its contributions to our understanding of the status, authority, and function of scripture in the brahmanical tradition and the rabbinic and kabbalistic traditions but also in its broader implications for our understanding of these traditions themselves, qua "religious traditions." While the Christian-based model of "religious tradition" emphasizes a series of hierarchical dichotomies between such categories as sacred and profane, belief and practice, doctrine and law, and universalism and particularism, the brahmanical and rabbinic traditions tend to develop other categories that bring to light a different set of relationships, such as those between religion and culture, ethnic identity and religious adherence, knowledge and practice, observance and nonobservance, and purity and impurity. The comparative study of these traditionscontrary to their stereotypical characterization as "uneasy bedfellows"can thus provide the basis for constructing alternative paradigms of "religious tradition." While the present analysis suggests some of the directions that this research might take, this study needs to be supplemented and extended through other comparative inquiries into various aspects of brahmanical Hindu and Jewish traditions.

Beyond the Oral-Written Dichotomy

The purpose of comparative study is not only to delineate similarities but also to illuminate differences. Having proposed that two

< previous page

page\_413

next page >

species belong to the same genus, it is also essential to ascertain the distinctive features that are unique to each species. While there are significant parallels in the manner in which the brahmanical tradition and the rabbinic and kabbalistic traditions construct categories of language and scripture, our analysis has also brought to light several dichotomies among these traditions' conceptions of language: while the brahmanical tradition gives precedence to the oral channel of language, the auditory mode of perception, and the phonic dimension of the word, the rabbinic and kabbalistic traditions tend to give priority to the written register, the visual channel, and the cognitive dimension of language. Is it possible to locate a foundational opposition that can serve to explain and interconnect these dichotomies and thus can provide an entry point into understanding the unique *Gestalt* of these traditions? One obvious explanation that might be proposed to account for these differences is that they are all founded on the basic opposition between oral and written traditions. However, even if we were to accept this hypothesis provisionally, it still remains to be established whether the dichotomy between oral and written traditions is the cause, result, or concomitant of the various factors that differentiate these scriptural traditions.

In order to test this hypothesis I would like to examine briefly some of the fundamental distinctions among oral and written traditions that have been delineated by certain anthropologists, literary historians, psychologists, and linguists, with particular attention to the work of the anthropologist Jack Goody. 50 As we shall see, while these distinctions may hold when applied to ordinary conceptions of language and to secular texts, as well as to certain types of religious texts, such distinctions become problematic when applied to traditions, such as those that are the focus of the present study, in which language and texts are ascribed the status of cosmological principles. Even those distinctions that are to a certain extent still applicable require reformulation, while other distinctions collapse entirely or may even be reversed.

### (1) Auditory vs. Visual Modes of Perception

One of the most obvious distinctions between the oral and written modes of language is that while the oral mode is linked to the auditory channel and is the domain of the ear, writing adds a visual-spatial dimension to language and is thus primarily the domain of the eye. Ferdinand de Saussure defines writing as a "graphic representation of language," for it is writing that renders speech visible as graphic symbols on parchment or page. This basic

< previous page

page\_414

next page >

dichotomy would appear to hold true in the case of the conceptions and practices associated with Veda and Torah. The brahmanical emphasis on the Vedic *mantras* as *sruti*, "that which was/is heard," is clearly linked to the oral status of the Vedas as utterances transmitted through speech. Similarly, the rabbinic and kabbalistic traditions' emphasis on the graphic form of the Hebrew letters and on the visible form of the Torah scroll is clearly connected to the written status of the text as the Book of the Torah.

However, when dealing with these traditions' conceptions of language our understanding of what constitutes "hearing" or "seeing" has to be adjusted to account for the fact that in certain strands of these traditions language is considered to have both a gross and a subtle dimension. Hence "that which was heard" by the Vedic *rsis* is represented not as gross speech but as subtle impulses of sound reverberating forth from the Transcendent. These sounds were preserved on the gross level through the speech of the *rsis*, but, according to the *jñana-kandins*, the true reality of *sruti* can be apprehended only by establishing one's awareness on that transcendent level which is the source and abode of the *mantras*. Similarly, certain kabbalists maintain that the material letters inscribed on the Torah scroll are simply the gross manifestations of the subtle letters that exist in the upper worlds as configurations of divine light. In this perspective the full reality of Torah can be apprehended only through a visionary experience of the subtle realms of the Godhead where the light of the supernal Torah eternally shines.

According to such traditional formulations, then, the explanation for the differences in the conceptions and practices associated with Veda and Torah lies in the essential character of the mystical experiences through which their subtle reality can be apprehended. Even though these experiences may be described as involving both hearing and seeing, in brahmanical representations of Veda the auditory channel is emphasized, while in certain kabbalistic representations of Torah, such as those found in the Zohar, visionary experience is given priority. The implication of these conceptions is that it is this fundamental difference in the perceptual structure of mystical experience that accounts for the different modes of transmission of the earthly textswhether oral or writtennot vice versa.

The significance of such conceptions lies not in their truth claims but rather in the issues they raise concerning the epistemology of different types of perceptual orientation and their connection with

< previous page

page\_415

next page >

modes of textual transmission in the brahmanical and Jewish traditions. The brahmanical tradition has clearly given priority to the oral-aural channel as the most appropriate means of apprehending and transmitting sacred knowledge. Even after the introduction of writing, the oral mode of transmission was preferred as the most suitable vehicle for the sacred utterances of the Vedas. This focus on the oral-aural over the written-visual has its counterpart in the essentially aniconic orientation of the Vedic tradition. The gods are invoked to take their place on the seat of sacrifice and to receive the sound-offerings of the *mantra* recitations and the oblations offered into the sacrificial fire, but they are not represented by iconic images. 51 In contrast to the imageless gods and oral *mantras* of the Vedic tradition, in the popular *bhakti* traditions of post-Vedic "Hinduism" the gods become embodied in images, and the sacred texts of devotional movements, such as the epics and Puranas become embodied in written form. In accordance with the authoritative paradigm of the Vedic *mantras*, the mantric efficacy of reciting the epics and Puranas has been given primary emphasis even after these texts were committed to writing. However, the shift from oral to written modes of transmission also brought with it an increased emphasis on the visual channel, in which the book itself, as seen for example in Puranic "cults of the book," is revered as a visible icon that represents the incarnate form of the deity.52 This emphasis on the written-visual form of sacred texts constitutes a major departure from the oral-aural Vedic model. While those aspects of post-Vedic traditions that center on image-incarnations of deities may appropriately be deemed "iconic," it is important to emphasize that such a characterization is inappropriate for the Vedic tradition itself.

The characterization of Jewish traditions as "aniconic" must also be reconsidered in this context. While rabbinic texts contain countless diatribes against the image-making practices of the gentiles, the Sefer Torah itself is at times ascribed a status comparable to that of an icon. Rabbinic representations of the Torah as a living aspect of God and the locus where the Shekhinah abides have their counterpart in laws and customs concerning the proper methods of preservation, ornamentation, and veneration of the Torah scroll as the concrete embodiment of the Word of God. For example, the methods of reverencing the Torah scroll in synagogue worship, in which the members of the congregation traditionally stand when the scroll is taken out of the Ark and bow reverently or kiss the Torah scroll as it is carried in procession around the synagogue,

< previous page

page\_416

next page >

point to the Sefer Torah's status as an object of veneration that represents the visible presence of the divine Word. The Torah assumes an unambiguously iconic role in certain kabbalistic traditions, as we have seen, in which the Torah is ultimately identified with God and the Torah scroll is held to be the visible form of God that is to be revered accordingly.

# (2) Creative Reconstruction vs. Verbatim Reproduction

A second dichotomy emphasized by Goody as well as other scholars is that while oral traditions are generally changing and fluid, written traditions are inherently more fixed and permanent. Goody draws on studies of Slavic oral poetry by Milman Parry and A. B. Lord and of certain oral cultures in West Africa to illustrate his thesis that oral traditions foster creative reconstruction, while written traditions emphasize verbatim reproduction and preservation. He maintains that in oral cultures every recitation of a text is a new creation and multiple variants proliferate, for there is no fixed "original" to reproduce. In script cultures, on the other hand, emphasis is placed on exact copying, on meticulous preservation of the written text.

While Goody's characterization of script cultures as fostering verbatim reproduction is appropriate in the case of the Jewish scribal tradition, his characterization of oral cultures as promoting creative reconstruction is problematic in the case of the Vedic recitative tradition. Goody acknowledges the fact that the case of the Vedic Samhitas presents a striking exception to his thesis. However, rather than revise his theory to account for the fact that these orally composed texts have been transmitted with meticulous exactitude by purely oral means for over three thousand years, he simply dismisses the findings of eminent Indologists as "incapable of proof" and asserts that 'the role of writing in the composition (or possibly transcription) of the Vedas must remain a serious possibility. 53 It is not possible within the scope of the present study to provide an adequate rebuttal to Goody's assertion, which is unsubstantiated and runs counter to all the evidence.54 Rather, what concerns us is that Goody's thesis regarding oral traditions only holds for what we might term "discursive oral traditions" and does not apply to "nondiscursive oral traditions," of which the Vedas are the paradigmatic example.

India itself does have discursive oral traditions, such as those associated with the epics and Puranas, that are comparable to the oral traditions Goody examines in that each oral performance allows for a creative reconstruction and retelling of the narrative.

< previous page page\_417 next page >

For example, in recitative traditions associated with the *Ramcarit-manas*, the Hindi Ramayana, the reciter, like the bards of West African oral traditions, may adapt his or her telling of the epic to meet the needs of the specific audience for which he/she recites. What remains constant throughout these oral re-creations is the basic story line, certain essential narrative elements. While there is continuity of content, the form remains fluid and flexible. Such creative transformations are allowed because the *Manas* is a *smrti* text, in which discursive meaning is of central importance. 55 In the case of the Vedic Samhitas, however, which are granted the status of *sruti*, the discursive meaning of the texts is all but ignored in favor of accurately reproducing their sounds.

The brahmanical preoccupation with verbatim reproduction of the Vedic Samhitas can be fully understood only in light of the traditional understanding that the *mantras* constitute the primordial rhythms at the base of creation. Accurate reproduction of these primal sounds through periodic recitation is considered essential to the maintenance of the cosmic order. While the oral tradition of the Vedas may be somewhat exceptional in its emphasis on recitative exactitude, any adequate theory concerning oral and written cultures must take the Vedic case into account, for it is the oldest, most well-documented example of an oral tradition in human history.

### (3) Personal vs. Impersonal

The studies of Goody and other scholars suggest a third dichotomy in which oral traditions are characterized as personal and written traditions as impersonal. The personalized nature of oral transmission can be expressed in terms of three relationships.

(1) The relationship between the speaker and the oral text is personal and intimate in that there is a continuum between the speaker and the words, which are internalized in the case of a memorized text. (2) The relationship between the speaker and the listeners/audience is personal in that it involves contextualized, face-to-face contact. (3) The relationship between the oral text and the listeners/audience is personal in that audience participation in an oral performance generally involves internalization of, immersion in, and engagement with the recited text.

Conversely, written traditions are characterized as impersonal. (1) The relationship between the author and the written text is impersonal in that a written text generally takes on a life of its own and is circulated independently of its author. (2) The relationship between the author and his or her readers is consequently impersonal in that a reader may interpret the author's text without his

< previous page page\_418 next page >

or her personal mediation. (3) The relationship between the written text and its readers is also impersonal in that the text becomes objectified as a thing, an object, that has been divorced from the consciousness that created it. As Graham remarks, "Fixing a text visually objectifies its discourse as symbols on the page and makes it possible to treat it as something abstract and impersonal, an object of analysis apart from the specific, always contextual situations of oral speech." 56

While this dichotomy may hold for ordinary texts, it breaks down and in fact is reversed when applied to scriptures such as Veda and Torah whose textuality is represented as the mundane expression of a supramundane reality. In the case of the Vedic mantras, the relationship between the speaker and the audience has to be reconsidered, for the primary audience of Vedic recitations in *srauta* rituals is held to be divine, not human. The *mantras* are recited in order to regenerate the cosmos and nourish the gods, and in this sense their focus is cosmocentric and not anthropocentric. No human audience is required other than the brahmin priests who are directly involved in the ritual performance and the *yajamana* and his wife. Moreover, the relationship between the Vedic *mantras* and beth the speaker and the audience has to be reconsidered. For even though the individual reciter or listener may be able to appropriate the *mantras* through internalizing their sounds, contrary to the usual model of oral traditions this does not involve active engagement in the semantic content of the texts, for their discursive meaning is generally not understood by the *srotriya*, let alone the listener. The dialogic, communicative function of oral language is suspended and replaced by an impersonal process of immersion in purifying, efficacious sounds. The process of immersion in the Veda is extended even further by the exponents of the *jñana-kanda*, who advocate transcending the recited texts and the domain of language altogether in order to merge with that impersonal, transcendent reality which is the abode of Sabdabrahman.

While the Veda thus provides a counter example to the characterization of oral traditions as personal, the Torah provides a counter example to the characterization of written traditions as impersonal. Even though the Torah is objectified as a book, it does not thereby become impersonal. On the contrary, as we have seen, the Torah is represented in certain rabbinic traditions as the living Word of God that serves as the means through which the Jewish people may continue to engage in discourse with its Author, God himself. The Author is not absent but is rather present in the text,

< previous page

page\_419

next page >

and it is through the process of interpretation that the dialogue between the Author and the interpreter continues. Certain kabbalistic traditions extend these notions even further and represent the Book of the Torah as the outer body in which God himself is enshrined as its innermost soul. The distinction between author and text is thus overcome, for the Author resides within the text itself. Moreover, in the mystical hermeneutics of the Zohar the distinction between the interpreter and the author-text is overcome, for although the process of interpretation may begin as an intellectual exercise in which the text of the Torah is scrutinized as an object of analysis, in the end the interpretive process overcomes the duality of subject and object and culminates in intimate divine communion between the interpreter and his bride, the Torah.

We thus return to the notion of difference and, in Jonathan Z. Smith's words, to "what a difference a difference makes. 57 In order to understand and interpret the differences that distinguish Veda and Torah, it is not sufficient simply to invoke the prevailing scholarly conceptions of scripture, text, and language. Traditional representations of Veda and Torah challenge us to problematize our categories and to expand our definitions of scripture not only to include oral as well as written texts but also to account for such representations of scripture as a cosmological principle that encompasses and at the same time transcends textuality. Our conceptions of language and meaning also have to be reconsidered in this context, for we cannot fully understand the conceptions and practices associated with Veda and Torah without taking into account the ontological status ascribed to language in these traditions and the corresponding implications for notions of meaning. In the final analysis it is not only the differences that make a difference, it is the conceptions of scripture and language that underlie these differences that make a difference.

< previous page

page\_420

next page >

## **NOTES**

## Introduction

- 1. Among scholars who have critiqued the concept of a single "Hinduism" as a scholarly construct, see Heinrich yon Stietencron, "Hinduism: On the Proper Use of a Deceptive Term," in *Hinduism Reconsidered*, eds. Günther D. Sontheimer and Hermann Kulke, South Asia Institute, South Asian Studies, no. 24 (New Delhi: Manohar, 1989), pp. 11-27. Von Stietencron argues that the term "Hinduism" does not refer to a single "religion" but rather denotes a civilization that includes a plurality of distinct "Hindu religions." Jacob Neusner has similarly challenged the notion of a single "Judaism" and has emphasized instead the plurality of "Judaisms" or "Judaic systems" that have developed in the course of Jewish history. See, for example, his *Death and Birth of Judaism: The Impact of Christianity, Secularism, and the Holocaust on Jewish Faith* (New York: Basic Books, 1987), esp. pp. 3-29.
- 2. This term derives from Brian Stock, *The Implications of Literacy: Written Language and Models of Interpretation in the Eleventh and Twelfth Centuries* (Princeton: Princeton University Press, 1983).
- 3. The Manu-Smrti, for example, maintains that all traditions and philosophies that are not derived from the Veda are worthless and untrue (*anrta*) and produce no reward after death. See MS XII.95-96; cf. MS II.10-11.
- 4. See Sanh. X.1, which declares that one who denies *tôrah min ha-amayim*, "the Torah is from heaven," has no share in the world to come.
- 5. It is not within the scope of the present analysis to enter into the scholarly debate concerning the meaning of the term "symbol." In this study I use the term in accordance with Paul Ricoeur's characterization of a symbol as having a double intentionality. The first order meaning is the primary, literal signification, which points beyond itself to a second order meaning that functions as a potentially inexhaustible "surplus of signification." Veda and Torah, as we shall see, each functions as a symbol in this sense, in that each has a primary signification as a delimited corpus of texts, which opens out to a second order meaning that explodes these circumscribed limits and assimilates to itself a network of significations. For Ricoeur's analysis of the nature and function of symbols, see his *The Symbolism of Evil*, trans. Emerson Buchanan (Boston: Beacon Press, 1969), pp. 10-18, and his subsequent reflections in *Interpretation Theory: Discourse and the Surplus of Meaning* (Fort Worth: Texas Christian University Press, 1976), pp. 53-63.

< previous page page\_421 next page >

6. The significance of the systematic comparison of "Hinduisms" and "Judaisms" as the basis for constructing alternative paradigms of "religious tradition" has been emphasized by Paul Morris in a series of personal communications with me. Morris has stressed in particular the heuristic value of positing two discrete modelsmissionary traditions ("Christianities," "Islams," "Buddhisms") and nonmissionary traditions ("Hinduisms," "Judaisms")in order to elucidate the notion of "religious tradition." See Paul Morris, "The Discourse of Traditions: 'Judaisms' and 'Hinduisms'" (Paper delivered at the Annual Meeting of the American Academy of Religion, San Francisco, 1992).

- 7. For case studies of particular historical connections and cross-cultural resonances among "Judaisms" and "Hinduisms," see Hananya Goodman, ed., *Between Jerusalem and Benares: Comparative Studies in Judaism and Hinduism* (Albany: State University of New York Press, 1994). This collection of essays represents one of the first efforts by a group of scholars of Judaica and Indology to explore the affinities among these traditions. Goodman's introduction provides a brief survey of the remarkably few studies that have attempted to delineate connections among Hindu and Jewish traditions. See also the studies by Nathan Katz and Ellen S. Goldberg of the Jewish community in Cochin, India, in their *The Last Jews of Cochin: Jewish Identity in Hindu India* (Columbia, S.C.: University of South Carolina Press, 1993); idem, "The Ritual Enactments of the Cochin Jews: The Powers of Purity and Nobility," in *Ritual and Power*, ed. Barbara A. Holdrege, *Journal of Ritual Studies* 4, no. 2 (Summer 1990): 199-238.
- 8. For a recent discussion of problems in textual criticism by specialists in a variety of religious traditions, see the colloquium collection *The Critical Study of Sacred Texts*, ed. Wendy Doniger O'Flaherty, Berkeley Religious Studies Series (Berkeley: Graduate Theological Union, 1979). Among the numerous works on canon, see Jack N. Lightstone, "The Formation of the Biblical Canon in Judaism of Late Antiquity: Prolegomenon to a General Reassessment," *Studies in Religion/Sciences Religieuses* 8, no. 2 (1979): 135-142; Brevard S. Childs, *Introduction to the Old Testament as Scripture* (Philadelphia: Fortress Press, 1979), chaps. 1-4; James Barr, *Holy Scripture: Canon, Authority, Criticism* (Philadelphia: Westminster Press, 1983); James A. Sanders, *From Sacred Story to Sacred Text* (Philadelphia: Fortress Press, 1987); idem, *Canon and Community: A Guide to Canonical Criticism*, Guides to Biblical Scholarship (Philadelphia: Fortress Press, 1984); idem, *Torah and Canon* (Philadelphia: Fortress Press, 1972); Sid Z. Leiman, *The Canonization of Hebrew Scripture: The Talmudic and Midrashic Evidence*, Transactions of the Connecticut Academy of Arts and Sciences, vol. 47 (Hamden, Conn.: Archon Books, 1976); idem, ed. *The Canon and Masorah of the Hebrew Bible: An Introductory Reader*, The Library of Biblical Studies (New York: Ktav, 1974); Gunnar Östborn

< previous page page\_422 next page >

Cult and Canon: A Study in the Canonization of the Old Testament, Uppsala Universitets Årsskrift, 1950, 10 (Uppsala: A.-B. Lunde-quistska; Leipzig: Otto Harrassowitz, 1950).

9. Among Smith's landmark studies, see in particular "The Study of Religion and the Study of the Bible," *Journal of the* American Academy of Religion 39, no. 2 (June 1971): 131-140; reprinted in Rethinking Scripture: Essays from a Comparative *Perspective*, ed. Miriam Levering (Albany: State University of New York Press, 1989), pp. 18-28; "Is the Qur'an the Word of God?" chapter 2 of his Questions of Religious Truth (New York: Charles Scribner's Sons, 1967), pp. 39-62; "The True Meaning of Scripture: An Empirical Historian's Nonreductionist Interpretation of the Our'an." *International Journal of Middle Eastern* Studies 11, no. 4 (July 1980): 487-505; and "Scripture as Form and Concept: Their Emergence for the Western World," in Rethinking Scripture, ed. Levering, pp. 29-57. For Smith's most recent reflections on the category of scripture, see his important study What is Scripture? A Comparative Approach (Minneapolis: Fortress Press, 1993). Among Graham's studies, which have focused primarily on the oral-aural dimensions of scripture, see his Beyond the Written Word: Oral Aspects of Scripture in the History of Religion (Cambridge: Cambridge University Press, 1987), as well as his essays "Qur'an as Spoken Word: An Islamic Contribution to the Understanding of Scripture," in *Approaches to Islam in Religious Studies*, ed. Richard C. Martin (Tucson: University of Arizona Press, 1985), pp. 23-40; "Scripture," *The Encyclopedia of Religion*, ed. Mircea Eliade, et al. (New York: Macmillan, 1987), s.v.; and "Scripture as Spoken Word," in *Rethinking Scripture*, ed. Levering, pp. 129-169. Levering's collection Rethinking Scripture was inspired by Smith's work and, in addition to his and Graham's essays, contains the contributions of a number of other scholars who have worked with Smith and who discuss their different approaches to reformulating the category of scripture as a general religious phenomenon in the comparative history of religions.

The previous lack of emphasis on scripture as a general religious phenomenon is evidenced by the absence of entries on the category of scripture in major reference works such as the *Encyclopaedia of Religion and Ethics*, ed. James Hastings (Edinburgh: T and T Clark; New York: Charles Scribner's Sons, 1908-1926). Although the recently published *The Encyclopedia of Religion*, ed. Mira Eliade, et al. (New York: Macmillan, 1987) does contain the above mentioned article on scripture by Graham, the presence of such an entry in a major reference work is the exception rather than the rule and reflects the recent upsurge of interest in the religious category of scripture. Very few substantial cross-cultural studies of scripture have been undertaken, with the exception of *Heilige Schriften. Betrachtungen zur Religions-geschichte der antiken Mittelmeerwelt* by Johannes Leipoldt and Siegfried Morenz (Leipzig:

< previous page

page\_423

next page >

Otto Harrassowitz, 1953), which limits its study to the scriptural traditions of the pre-Islamic Mediterranean worldancient Egyptian, Jewish, Greek, and Christian. Mention should also be made of the Swedish historian of religions Geo Widengren's studies of the "heavenly book' concept in pre-Islamic Near Eastern cultures, with its corresponding parallels in Islamic notions of scripture. See Geo Widengren, *The Ascension of the Apostle and the Heavenly Book*, King and Saviour, 3, Uppsala Universitets Årsskrift, 1950, 7 (Uppsala: A.-B. Lundequistska; Leipzig: Otto Harrassowitz, 1950); idem, *Muhammad, the Apostle of God, and His Ascension*, King and Saviour, 5, Uppsala Universitets Årsskrift, 1955, 1 (Uppsala: A.-B. Lundequistska; Wiesbaden: Otto Harrassowitz, 1955). For a more recent treatment of a variety of scriptural traditions from a comparative perspective, see Harold Coward, *Sacred Word and Sacred Text: Scripture in World Religions* (Maryknoll, N.Y.: Orbis Books, 1988).

Most of the other works on scripture, such as the colloquium collection *Holy Book and Holy Tradition*, eds. F. F. Bruce and E. G. Rupp (Grand Rapids, Mich.: William B. Eerdmans, 1968), and the more recent collection *The Holy Book in Comparative Perspective*, eds. Frederick M. Denny and Rodney L. Taylor, Studies in Comparative Religion (Columbia, S.C.: University of South Carolina Press, 1985), treat the scriptural conceptions of each tradition separately and do not explicitly consider their possible implications in clarifying our understanding of scripture as a general religious phenomenon. See also Günter Lanczkowski, *Heilige Schriften. Inhalt, Textgestalt und Über-lieferung* (Stuttgart: W. Kohlhammer, 1956).

The general category of scripture has received relatively little treatment even in the major works of phenomenology of religion. Those phenomenologists who have dealt with scripture at all, such as G. van der Leeuw, Gustav Mensching, Friedrich Heiler, and Geo Widengren, have tended to introduce a dichotomy between "holy word" and "holy writ," relegating scripture to the status of the written word, which is viewed as an ancillary development from the original spoken "word of power." See G. van der Leeuw, "The Sacred Word" and "The Written Word," chapters 58 and 64, respectively, of his *Religion in Essence and Manifestation*, vol. 2, trans. J. E. Turner, with Appendices... incorporating the additions of the second German edition by Hans H. Penner (1938; reprint, Gloucester, Mass.: Peter Smith, 1967), pp. 403-407, 435-446; Gustav Mensching, "Das gehörte und geschriebene Wort," chapter II.94 of his *Das Heilige Wort. Eine religionsphänomenologische Untersuchung*, Untersuchungen zur allgemeinen Religionsgeschichte, vol. 9 (Bonn: Ludwig Röhrscheid, 1937), pp. 71-88; Friedrich Heiler, "Das heilige Wort" and "Die heilige Schrift," chapters A.VII and A.VIII, respectively, of his *Erscheinungsformen und Wesen der Religion*, 2d rev. ed., Die Religionen der Menschheit, vol. I (Stuttgart: W.

< previous page page\_424 next page >

Kohlhammer, 1979), pp. 266-364; Geo Widengren, "Heiliges Wort und Heilige Schrift," chapter 19 of his *Religionsphänomenologie* (Berlin: Walter de Gruyter, 1969), pp. 546-573.

It is striking to note that in the wide range of comparative studies by Mircea Eliade, the category of scripture has been entirely neglected in favor of myth, ritual, and other phenomena that are prevalent in "nonliterate" religious traditions.

- 10. Graham, Beyond the Written Word, p. 5.
- 11. The term *Wirkungsgeschichte* is used by Hans-Georg Gadamer to describe the tradition of successive interpretations in the history of a text that implicitly influences each new interpretation of a text. See Hans-Georg Gadamer, *Wahrheit und Metbode*. *Grundzüge einer phi-losophischen Hermeneutik*, 4th ed. (Tübingen: J. C. B. Mohr [Paul Sie-beck], 1975), esp. pp. 284-290. In the present context the term *Wirkungsgeschichte* is being used in a broader sense to include the text's role as scripture in the ongoing life of a particular religious community.
- 12. Graham, Beyond the Written Word.
- 13. These issues concerning alternative paradigms of "religious tradition" will be explored more fully in the conclusion.
- 14. Jonathan Z. Smith, 'Sacred Persistence: Toward a Redescription of Canon,' chapter 3 of his *Imagining Religion: From Babylon to Jones-town* (Chicago: University of Chicago Press, 1982), p. 52.
- 15. Ibid., p. 48.
- 16. The earliest references to the Veda(s) in Vedic texts generally focus on the triad *rcs*, *yajus*es, and *samans*, which are designated as the "threefold knowledge" (*trayi vidya*) or "threefold Veda' (*traya veda*). As will be discussed in chapter 1, this emphasis on the "threefold knowledge" of the Rg-Veda, Yajur-Veda, and Sama-Veda suggests that it took some time before the *atharvans* of the Atharva-Veda were accorded an equivalent status as forming part of the "four Vedas" (*catur veda*).
- 17. The term *mantra* is used in the present context to refer to the *rcs*, *yajuses*, *samans*, and *atharvans* collected in the four Samhitas, as distinct from the Brahmana and Upanisadic portions of the Veda. It should be noted, however, that although the terms *mantra* and Samhita are often used interchangeably, they are not entirely synonymous, as the Taittiriya Samhita (Black Yajur-Veda) contains in addition to *mantras* some Brahmana material discussing the sacrificial ceremonies.
- 18. In making a distinction between "Vedic texts" and "post-Vedic texts," modern Western scholars generally adopt, on philological as well as historical grounds, this broader definition of Veda as including the Samhitas, Brahmanas, Aranyakas, and Upanis. ads.
- 19. See Mbh. I.57.74; Mbh. XII.327.18; Ram. I.1.77; BP I.4.20; BP III.12.39; Skanda V.3.1.18; Artha S. I.3.1-2. The Bhagavata Purana

< previous page page\_425 next page >

(I.4.20), for example, declares that "the four Vedas, known as Rg, Yajur, Sama, and Atharva, were separated out [from the one Veda], and the Itihasa-Purana is called the fifth Veda (*pañcamo veda*)." As early as the Upanisads we find the notion that the Itihasa and Purana are "the fifth" among sacred brahmanical texts and sciences, although they are not explicitly referred to as the "fifth Veda." See CU VII.1.2,4; CU VII.2.1; CU VII.7.1, which enumerate "the Rg-Veda, the Yajur-Veda, the Sama-Veda, the Atharvana as the fourth (*caturtha*), Itihasa-Purana as the fifth (*pañcama*)...."

20. See n. 16.

- 21. Many of the later Upanisads are highly sectarian, and thus this phenomenon represents one of the strategies used by sectarian movements to legitimate their own texts through granting them the nominal status of *sruti*.
- 22. See Thomas Coburn's illuminating discussion of the relationship between *sruti* and *smrti* in Hindu conceptions of scripture in "'Scripture' in India: Towards a Typology of the Word in Hindu Life," *Journal of the American Academy of Religion* 52, no. 3 (Sept. 1984): 435-459; reprinted in *Rethinking Scripture*, ed. Levering, pp. 102-128.
- 23. See, for example, Louis Renou and Jean Filliozat, L'Inde classique. Manuel des etudes indiennes, vol. 1 (Paris: Payot, 1947-1949), pp. 381, 270; Sarvepalli Radhakrishnan and Charles A. Moore, eds., A Source Book in Indian Philosophy (Princeton: Princeton University Press, 1957), p. xix; R. N. Dandekar, "Dharma, The First End of Man," in Sources of Indian Tradition, ed. Win. Theodore de Bary, et al., Records of Civilization: Sources and Studies, no. 56 (New York: Columbia University Press, 1958), p. 217; Jan Gonda, Die Religionen Indiens, vol. 1, Veda und alterer Hinduismus, Die Religionen der Menschheit, vol. 11 (Stuttgart: W. Kohlhammer, 1960), p. 107; A. L. Basham, The Wonder That Was India: A Survey of the History and Culture of the Indian Subcontinent Before the Coming of the Muslims, 3d rev. ed. (London: Sidgwick and Jackson, 1967), pp. 112-113; Oscar Botto, "Letterature antiche dell'India," in Storia delle Letterature d'Oriente, ed. Oscar Botto, vol. 3 (Milan: Casa Editrice Dr. Francesco Vallardi, Società Edi-trice Libraria, 1969), p. 294. For a discussion and critique of such characterizations of sruti and smrti as a distinction between "revelation" and "tradition," see Sheldon Pollock, "Tradition' as 'Revelation': Sruti, Smrti, and the Sanskrit Discourse of Power," in Lex et Litterae: Essays on Ancient Indian Law and Literature in Honour of Oscar Botto, eds. Siegfried Lienhard and Irma Piovano (Turin: CESMEO, forthcoming). Pollock's views will be discussed below.
- 24. I prefer to use the term "cognition" rather than "revelation" to refer to the process through which the *rsis* apprehended the Vedic *mantras*, as will be discussed on pp. 231 with n. 22, 327-328.

< previous page page\_426 next page >

25. In opposition to the view of the Mimamsakas and Vedantins that the Vedas are eternal and *apauruseya*, the exponents of the Nyaya, Vaisesika, and Yoga schools use a variety of arguments to establish that the Vedas are noneternal (*anitya*) and *pauruseya*, created by the personal agency of Isvara. The views of the philosophical schools will be discussed in chapter 1.

- 26. See Pollock, "'Tradition' as 'Revelation'"; idem, "From Discourse of Ritual to Discourse of Power in Sanskrit Culture," in *Ritual and Power*, ed. Holdrege, *Journal of Ritual Studies* 4, no. 2 (Summer 1990): 322-328. David Carpenter has argued that the extension of the purview of Veda beyond the ritual practices delineated in the *sruti* texts to the broader domain of sociocultural practices laid out in *smrti* texts was accomplished primarily through shifting the locus of Vedic authority from a circumscribed set of "texts" to the brahmanical custodians who were responsible for the "ritualized reproduction of the 'divine speech' of the Vedic tradition." In the Dharma-Sutras and Dharma-Sastras the conduct of the brahmins became synonymous with *sistacara*, the "practice of the learned," and was ascribed normative status alongside *sruti* and *smrti* as an authoritative source of *dharma*. Thus, even when the teachings of the brahmins went beyond the teachings of the *sruti* texts, they were nevertheless deemed "Vedic," for they were promulgated by those who, by virtue of their privileged role as transmitters of the Vedic recitative tradition, had become "living embodiments of the Veda." See David Carpenter, "Language, Ritual, and Society: Reflections on the Authority of the Veda in India," *Journal of the American Academy of Religion* 60, no. 1 (Spring 1992): 57-77, esp. 58-63.
- 27. See, for example, RV VIII.59.6, cited on pp. 236-237. As will be discussed in chapter 3, the *rsis*' cognitions are at times described in the Rg-Veda as synesthetic experiences that involved both hearing and seeing.
- 28. Maharishi Mahesh Yogi, *Maharishi's Absolute Theory of Government* (Vlodrop, Holland: Maharishi Vedic University Press, 1993), p. 14. Aurobindo Ghose, *On the Veda*, Sri Aurobindo International University Centre Collection, vol. 5 (Pondicherry: Sri Aurobindo Ashram Press, 1956), p. 11.

Maharishi has discussed extensively the ontology of the Veda and the mechanisms through which the *rsis* cognized the Vedic *mantras*. He emphasizes the transcendent status of the Veda as the infinite, eternal field of pure knowledge, which manifests in the beginning of each cycle of creation as the source and foundation of the universe. In his *On the Bhagavad-Gita: A New Translation and Commentary, Chapters 1 to 6* (Harmondsworth, Middlesex, England: Penguin Books, 1969), p. 206, Maharishi writes:

The first manifestation of creation is the self-illuminant effulgence of life.... This self-illuminant effulgence of life is called

< previous page page\_427 next page >

the Veda.... Just before the beginning of action, just before the beginning of the subtlest vibration, in that self-illuminant state of existence, lies the source of creation, the storehouse of limitless energy. This source of creation is the Veda, the field of almost absolute intelligence which underlies and pervades all activity responsible for the creation and evolution of life.

When this field of intelligence begins to vibrate within itself, this "vibrancy of intelligence" is *sruti*, the primordial sounds of the Vedic *mantras*. These sounds, according to Maharishi, contain all the laws of nature that are responsible for structuring the forms and phenomena of creation, and it is these sounds that were "heard" by the *rsis* when they were immersed in the Transcendent. These primordial impulses of speech were simultaneously "seen" by the seers as reverberations rising up from the silent ocean of pure consciousness that contained the knowledge of all the laws of nature.

In the beginning of creation when the entire cosmos is pure, in those pure minds which transcend and want to know something, the entire knowledge of creation... dawn[s].... Formulas come to their vision and these become the Vedas. To visualize the laws of nature means the functioning of nature is so vivid to them, is so clear to their perception, that they know everything as one knows a thing when he visualizes it.

Maharishi Mahesh Yogi, The Vedas (Los Angeles: Spiritual Regeneration Movement Foundation, 1967), p. 9.

In discussing the mechanisms of Vedic cognition, Maharishi maintains that the primordial sounds of the Vedas that were heard and seen by the ancient *rsis* can be accessed by anyone through following the example of the *rsis* and transcending. More specifically, he emphasizes that through practice of the Transcendental Meditation technique, every human being has the potential to rise to an enlightened state of consciousness in which "the whole engineering of creation, all the secrets of Nature's silent functioning," contained in the Vedic *mantras* is available in 'one's own self-referral consciousness." Maharishi Mahesh Yogi, *Maharishi's Absolute Theory of Government*, p. 14.

29. J. Muir has collected together numerous passages from Vedic and post-Vedic texts regarding the origin and cesmological status of the Veda, although apart from brief introductory statements he does not attempt to analyze and interpret the significance of, and interrelationship among, these texts. J. Muir, comp. and trans., *Original Sanskrit Texts on the Origin and History of the People of India, Their Religion and Institutions*, vol. 3, *The Vedas: Opinions of Their Authors and of Later Indian Writers on Their Origin, Inspiration, and Authority*, 2d rev. ed. (1874; reprint, Amsterdam: Oriental Press, 1967). I am partic-

< previous page page\_428 next page >

ularly indebted to Muir for bringing to light a number of important passages that are pertinent to my analysis of cosmological conceptions of Veda.

- 30. A number of these modes of assimilation are discussed by Pollock in "From Discourse of Ritual to Discourse of Power in Sanskrit Culture," p. 332.
- 31. See Brian K. Smith, *Reflections on Resemblance, Ritual, and Religion* (New York: Oxford University Press, 1989), pp. 3-29, esp. 20-29; idem, "Exorcising the Transcendent: Strategies for Defining Hinduism and Religion," *History of Religions* 27, no. 1 (Aug. 1987): 32-55, esp. 45-52.
- 32. Smith, Reflections on Resemblance, Ritual, and Religion, pp. 26, 13-14; idem, "Exorcising the Transcendent," pp. 49, 40.
- 33. J. Gonda, *Change and Continuity in Indian Religion*, Disputationes Rheno-Trajectinae, vol. 9 (The Hague: Mouton, 1965), p. 7. For statements by other Indologiste concerning the authority of the Veda as the decisive criterion of Hindu orthodoxy, see Smith, *Reflections on Resemblance, Ritual, and Religion*, p. 18, n. 45.
- 34. See N. Subbu Reddiar, "The Nalayiram as Dravida Veda," chapter 26 of his *Religion and Philosophy of Nalayira Divya Prabandham with Special Reference to Nammalvar* (Tirupati: Sri Venkateswara University, 1977), pp. 680-693.
- 35. For a discussion of the "vedacization' of the *Ramcaritmanas*, and of *Manas* recitation rituals in particular, see Philip Lutgendorf, "The Power of Sacred Story: *Ramayana* Recitation in Contemporary North India," in *Ritual and Power*, ed. Holdrege, *Journal of Ritual Studies* 4, no. 2 (Summer 1990): 115-147. See also Lutgendorf's *The Life of a Text: Performing the Ramcaritmanas of Tulsidas* (Berkeley: University of California Press, 1991).
- 36. See A. K. Ramanujan, trans., Speaking of Siva (Harmondsworth, Middlesex, England: Penguin Books, 1973), pp. 19-55.
- 37. Abhinavagupta (10th century C.E.), the most famous exponent of Kashmir Saivism, asserts:

[T]he wise *sadhaka* [tantric practitioner] must not choose the word of the Veda as the ultimate authority because it is full of impurities and produces meager, unstable, and limited results. Rather, the *sadhaka* should elect the Saivite scriptures as his source. Moreover, that which according to the Veda produces sin leads, according to the left-handed doctrine, promptly to perfection. The entire Vedic teaching is in fact tightly held in the grip of *maya* (delusional power).

*Tantraloka* 37.10-12; cf. 15.595-599. Cited in Paul E. Muller-Ortega, "The Power of the Secret Ritual: Theoretical Formulations from the Tantra," in *Ritual and Power*, ed. Holdrege, *Journal of Ritual Studies* 4, no. 2 (Summer 1990): 49.

< previous page page\_429

next page >

38. J. C. Heesterman, "Veda and Dharma," in *The Concept of Duty in South Asia*, eds. Wendy Doniger O'Flaherty and J. Duncan M. Derrett (New Delhi: Vikas, 1978), pp. 92-93.

- 39. Smith, *Reflections on Resemblance, Ritual, and Religion*, p. 20. Paul Younger has similarly noted that "in spite of the acknowledgment of its authority, the content of the *Veda* does not seem to be used very directly in guiding the later development of the Religious Tradition." Paul Younger, *Introduction to Indian Religious Thought* (Philadelphia: Westminster Press, 1972), p. 71.
- 40. Louis Renou, *The Destiny of the Veda in India*, trans. Dev Raj Cha-nana (Delhi: Motilal Banarsidass, 1965), pp. 2, 1. Renou's study provides a useful survey of the different attitudes, beliefs, and practices that the major texts, philosophical schools, and sects of the Indian tradition have adopted with respect to the Veda in the course of its history. J. L. Mehta has challenged some of Renou's perspectives on the "destiny of the Veda" and suggests that the Veda may possess an inherent potency, or *svadha*, that has enabled it to create its own destiny in spite of the perils of history. J. L. Mehta, "The Hindu Tradition: The Vedic Root," in *The World's Religious Traditions: Current Perspectives in Religious Studies. Essays in Honour of Wilfred Cantwell Smith*, ed. Frank Whaling (Edinburgh: T. and T. Clark, 1984), pp. 33-54. See also Wilhelm Halbfass's discussion of the role and "destiny" of the Veda in traditional Hindu self-understanding in his *Tradition and Reflection: Explorations in Indian Thought* (Albany: State University of New York Press, 1991), esp. pp. 1-22.
- 41. Pollock, "From Discourse of Ritual to Discourse of Power in Sanskrit Culture," p. 332. See also Robert Lingat's suggestion that "in reality, it seems that when a Hindu affirms that *dharma* rests entirely upon the Veda, the word Veda does not mean in that connection the Vedic texts, but rather the totality of Knowledge, the sum of all understanding, of all religious and moral truths." Robert Lingat, *The Classical Law of India*, trans. J. Duncan M. Derrett (Berkeley: University of California Press, 1973), p. 8.
- 42. While Smith views the authority of the Veda as pivotal to his definition of Hinduism, he declines from including "the orthodox claim that the Veda is a body of transcendent and super- or extra-human knowledge" as part of his definition, for "from the standpoint of the academic and humanistic study of religion, the Veda, like all other canonical literatures, was entirely composed [by] human beings." Smith, *Reflections on Resemblance, Ritual, and Religion*, p. 19. I would of course agree with Smith that as scholars of religion we are not ourselves in a position to adopt the traditional brahmanical view of the Veda as transcendent knowledge. I would nevertheless argue that the authority that the Veda holds in the brahmanical traditionif not in all Hindu traditionsis directly predicated on its status as transcendent knowl-

| < previous page | page_430 | next page > |
|-----------------|----------|-------------|

edge. If the Veda were stripped of that status, it would thereby lose its legitimating function as a *transcendent* source of authority.

- 43. J. Frits Staal's studies of Vedic recitation and ritual have provided important insights into the oral-aural character of the Vedas, in which priority is given to phonology and syntax over semantics. See particularly his *Nambudiri Veda Recitation*, Disputationes Rheno-Trajectinae, vol. 5 (The Hague: Mouton, 1961); idem, "The Concept of Scripture in the Indian Tradition," in *Sikh Studies: Comparative Perspectives on a Changing Tradition*, eds. Mark Juergensmeyer and N. Gerald Barrier, Berkeley Religious Series (Berkeley: Graduate Theological Union, 1979), pp. 121-124. For a more recent formulation of Staal's theories, see his *Rules Without Meaning: Ritual, Mantras and the Human Sciences*, Toronto Studies in Religion, vol. 4 (New York: Peter Lang, 1989), esp. pp. 191-311. See also David Carpenter, "The Mastery of Speech: Canonicity and Control in the Vedas," in *Authority, Anxiety, and Canon: Essays in Vedic Interpretation*, ed. Laurie L. Patton, SUNY Series in Hindu Studies (Albany: State University of New York Press, 1994), pp. 19-34. Carpenter argues that the canonicity of the Veda can best be defined not in terms of the delimitation of the *content* of a particular corpus of texts, as Jonathan Z. Smith's model of canon implies, but rather in terms of the delimitation of the correct *form* of speech to be employed in the sacrificial rituals.
- 44. It should be noted, however, that there are a variety of opinions concerning the origin and meaning of the root*yrh*. For a discussion of the scholarly debate, one may refer to Michael Fishbane's article "Torah" in *Encyclopedia Miqra'it* \* (Jerusalem: Mosad Bialik, 1982-1988), s.v.
- 45. The term "halakhah" is used to designate any normatire law, practice, or custom sanctioned by rabbinic authorities, while the term "aggadah" refers to nonlegal discourse and teachings and encompasses a range of material, including moral exhortations, theological speculations, narratives, parables, and folklore.
- 46. For a discussion of rabbinic conceptions of Written Torah and Oral Torah, see Ephraim E. Urbach, "The Written Law and the Oral Law," chapter 12 of his *The Sages: Their Concepts and Beliefs*, vol. 1, trans. Israel Abrahams, 2d rev. ed. (Jerusalem: Magnes Press, Hebrew University, 1979), pp. 286-314. See also Martin S. Jaffee's illuminating analysis of the possible origins of the concept of Oral Torah, "How Much 'Orality' in Oral Torah? New Perspectives on the Composition and Transmission of Early Rabbinic Tradition," *Shofar* 10, no. 2 (Winter 1992): 53-72.
- 47. Jacob Neusner, *The Ecology of Religion: From Writing to Religion in the Study of Judaism* (Nashville: Abingdon Press, 1989), p. 240. For a brief discussion of the complex of meanings ascribed to the term Torah in various rabbinic texts, see ibid., pp. 240-249, 109-112, 120-123. For

< previous page page\_431 next page >

a more extended discussion, see Neusner's *Torah: From Scroll to Symbol in Formative Judaism* (Philadelphia: Fortress Press, 1985).

48. Elliot Wolfson, in discussing the personification of the Torah as a feminine figure in rabbinic and kabbalistic texts, argues that in rabbinic sources such characterizations are generally intended metaphorically and do not imply a mythical or mystical conception of the Torah as the divine feminine.

In [rabbinic texts]... it is dear that the feminine images were originally meant figuratively and are thus almost always expressed within a parabolic context as literary metaphors. I do not mean to suggest that the Torah was not personified by the rabbis; indeed, for the rabbis the Tar did assume a personality of its own, culminating in the conception of the Torah as the preexistent entity that served as the instrument with which God created the world. Nevertheless in the rabbinic writings the female images of the Torah are for the most part metaphorical in their nuance.

It is significant that Wolfson singles out the conception of the Torah as the instrument of creation as the culminating expression of the rabbis' personification of the Torah, implying that conceptions such as these might not be intended simply as a literary metaphor. Elliot Wolfson, "Female Imaging of the Torah: From Literary Metaphor to Religious Symbol," in *From Ancient Israel to Modern Judaism: Intellect in Quest of Understanding. Essays in Honor of Marvin Fox*, eds. Jacob Neusner, Ernest S. Frerichs, and Nahum M. Sarna, vol. 2, Brown Judaic Studies, no. 173 (Atlanta: Scholars Press, 1989), pp. 272-273; reprinted in his *Along the Path: Studies in Kabbalistic Myth, Symbolism, and Hermeneutics*, SUNY Series in Judaica: Hermeneutics, Mysticism, and Religion (Albany: State University of New York Press, forthcoming).

- 49. See Abraham Joshua Heschel, *Tôrah min ha-amayim ba-'Aspaqlaryah el ha-Dorot* \*, 2 vols. (London: Soncino Press, 1962, 1965).
- 50. Hag. II.1. Cf. the Gemara on this Mishnah, Hag. 11b-16a.
- 51. Gershom Scholem has emphasized the continuity between the speculations of these mystically oriented rabbinic circles and the Merkabah speculations of the Hekalot\* texts. See, for example, his *Major Trends in Jewish Mysticism*, 3d rev. ed. (1954; reprint, New York: Schocken Books, 1961), pp. 40-43; *Jewish Gnosticism, Merkabah Mysticism, and Talmudic Tradition*, 2d ed. (New York: Jewish Theological Seminary of America, 1965). See also Ithamar Gruenwald, *Apocalyptic and Merkavah Mysticism*, Arbeiten zur Geschichte des antiken Judentums und des Urchristentums, vol. 14 (Leiden: E. J. Brill, 1980); idem, *From Apocalypticism to Gnosticism: Studies in Apocalypticism, Merkavah Mysticism and Gnosticism*, Beiträge zur Erforschung des Alten Testaments und des antiken Judentums, vol. 14 (Frankfurt: Peter Lang, 1988); Ira Chernus, *Mysticism in Rabbinic Judaism:*

< previous page page\_432 next page >

Studies in the History of Midrash, Studia Judaica: Forschungen zur Wissenschaft des Judentums, vol. 11 (Berlin: Walter de Gruyter, 1982). The views of Scholem and his followers concerning the primary focus of Hekalot \* speculations and their connection with rabbinic *ma'aseh merkabah*\* have been challenged by Peter Schäfer and David Halperin, as will be discussed in chapter 4.

- 52. My own analyses of kabbalistic conceptions of Torah and language are indebted to the illuminating studies of Scholem, Moshe Idel, and Elliot Wolfson. See in particular Scholem's groundbreaking essay "The Meaning of the Torah in Jewish Mysticism," chapter 2 of his On the Kabbalah and Its Symbolism, trans. Ralph Manheim (New York: Schocken Books, 1965), pp. 32-86, and his article "The Name of God and the Linguistic Theory of the Kabbala," *Diogenes*, no. 79 (Fall 1972): 59-80 (Part 1); no. 80 (Winter 1972): 164-194 (Part 2). Among Idel's numerous studies, see his "Tepisat\* ha-Tôrah be-Siprut\* ha-Hekalot\* we-Gilguleha\* ba-Qabbalah," Jerusalem Studies in Jewish Thought 1 (1981): 23-84, as well as his more recent studies, "Infinities of Torah in Kabbalah," in *Midrash and Literature*, eds. Geoffrey H. Hartman and Sanford Budick (New Haven: Yale University Press, 1986), pp. 141-157; "Reification of Language in Jewish Mysticism," in *Mysticism and Language*, ed. Steven T. Katz (New York: Oxford University Press, 1992), pp. 42-79; and Language, Torah, and Hermeneutics in Abraham Abulafia, trans. Menahem Kallus, SUNY Series in Judaica: Hermeneutics, Mysticism, and Religion (Albany: State University of New York Press, 1989). Among Wolfson's studies, see his "Female Imaging of the Torah," cited in n. 48; "The Hermeneutics of Visionary Experience: Revelation and Interpretation in the Zohar," Religion 18 (Oct. 1988): 311-345; "The Anthropomorphic and Symbolic Image of the Letters in the Zohar" [in Hebrew], in *Proceedings of the Third International* Conference on the History of Jewish Mysticism: The Age of the Zohar, ed. Joseph Dan, Jerusalem Studies in Jewish Thought 8 (1989): 147-181; "Letter Symbolism and Merkavah Imagery in the Zohar," in 'Alei Shefer: Studies in the Literature of Jewish Thought, ed. Moshe. Hallamish (Ramat-Gan: Bar-Ilan University Press, 1990), pp. 195-236; and "Erasing the Erasure/Gender and the Writing of God's Body in Kabbalistic Symbelism," in his *Along the Path*.
- 53. Idel, in opposition to Scholem's emphasis on the Gnostic and Neopla-tonic foundations of Kabbalah, has postulated "a relatively organic evolution of Jewish mysticism" in which kabbalistic conceptions are rooted in, and share deep affinities with, certain trends of rabbinic thought. He emphasizes that "far from being a total innovation, historical Kabbalah represented an ongoing effort to systematize existing elements of Jewish theurgy, myth, and mysticism into a full-fledged response to the rationalistic challenge" posed by certain Jewish philos-

< previous page page\_433 next page >

ophers, in particular Maimonides. See Moshe Idel, *Kabbalah: New Perspectives* (New Haven: Yale University Press, 1988), esp. pp. 30-32, 252-253.

- 54. While this aspect of Veda is generally designated as "knowledge," as the etymology of the term itself suggests, the corresponding aspect of Torah is generally designated as Hokmah \*, "wisdom." In the analysis that follows I will use the term "knowledge" to encompass both conceptions.
- 55. In discussing both brahmanical and Jewish conceptions I have used the term "creator principle" or "creator" to designate that principle which is represented as the immediate source or instrument of the cosmogonic process and the term "creation" to designate the phenomenal world that emerges through this process. However, it is important to emphasize that the Sanskrit root *srj*, "to emit, send forth," which is the verb that is generally used to describe the process of cosmos-production, does not refer to creation *ex nihilo* but rather to a process of emission in which the "creator" brings forth phenomena that are latent either within him-serf (in the case of Prajapati in the Brahmanas) or within some higher cosmic principle such as Brahman (in the case of Brahma in most post-Vedic cosmogonies).
- 56. Even though the term "blueprint" is obviously a modern designation for which no literal equivalent can be found in Sanskrit or Hebrew, I have nevertheless chosen to use the term at times when discussing images of the Veda or Torah as the plan of creation in order to connote the plan's association with the architect of creation.
- 57. The structural similarities delineated in this study are phenomenological. By "structure" I do not wish to imply the binary structures of structuralist analysis, the archetypal structures of Jungian psychology, or the ontological structures posited by Mircea Eliade. Eliade's perspective is discussed below in n. 64.
- 58. The bird-shaped fire altar in the *agnicayana* ceremony, as will be discussed in chapter 3, is understood to be a representation of the body of the creator Prajapati. However, this is an aniconic rather than an iconic representation. For a brief discussion of the distinction between aniconic and iconic images, see Diana L. Eck, *Darsan: Seeing the Divine Image in India*, 2d rev. ed. (Chambersburg, Pa.: Anima Books, 1985), pp. 32-33. Eck notes that "in the Vedic period there is virtually no evidence to indicate the use of iconic images in worship." Ibid., p. 33.
- 59. For a discussion of post-Vedic "Hinduism" as a "visual and visionary culture," see Eck, *Darsan*. Puranic "cults of the book" will be briefly discussed in chapter 1.
- 60. We will return to a consideration of this opposition in the conclusion.
- 61. Jonathan Z. Smith, "Adde Parvurn Parvo Magnus Acervus Erit," chapter 11 of his Map Is Not Territory: Studies in the History of Religions,

< previous page page\_434 next page >

Studies in Judaism in Late Antiquity, vol. 23 (Leiden: E. J. Brill, 1978), pp. 240-241.

- 62. Jonathan Z. Smith, "In Comparison a Magic Dwells," chapter 2 of his *Imagining Religion*, pp. 19-35, esp. 35. Smith gives a more detailed critical analysis of these four modes of comparison in "*Adde Parvum Parvo Magnus Acervus Erit.*" The latter essay also contains a brief bib-liographic survey of recent studies on the comparative method by historians of religions and anthropologists.
- 63. Van der Leeuw's phenomenology of religion is concerned with the religious phenomenon qua phenomenonthat is, with "what 'appears" to "semeone" and does not make judgments about the reality, or noumenon, that lies behind the manifest appearance, the phenomenon. His phenomenological analysis begins by classifying similar types of religious phenomena, drawn from a wide variety of religious traditions, into groups by namesacrifice, prayer, myth, and so on. The phenomenologist, through the double movement of empathy (Einfühlung) and epoche, then seeks to grasp the "essence" (Wesenheit) of a particular phenomenon and the structural relations (verständliche Zusammenhänge) that constitute the phenomenon in order to arrive at an understanding (das Verstehen) of the "ideal type" (Idealtyp). Van der Leeuw's monumental work, Religion in Essence and Manifestation, is essentially a phenomenological typology that explicates the nature, structure, and meaning of the ideal types that he has arrived at through his phenomenological method. The meaning of the religious phenomena that he explicates inevitably extends beyond the meaning for any particular group of believers. For a discussion of van der Leeuw's method, see "Epilegomena," in his Religion in Essence and Manifestation, vol. 2, pp. 672-695; idem, "Some Recent Achievements of Psychological Research and Their Application to History, in Particular the History of Religion." "On Phenomenology and Its Relation to Theology," and "On 'Understanding," in Classical Approaches to the Study of Religion: Aims, Methods and Theories of Research, ed. Jacques Waardenburg, vol. 1, Religion and Reason, 3 (The Hague: Mouton, 1973), pp. 399-412.
- 64. Smith views Eliade's work as "a massive exemplar in religious studies" of the morphological approach to comparative analysis. See Smith, "In Comparison a Magic Dwells," pp. 25, 29. Although Eliade designates himself as a historian of religions rather than a phenomenologist of religion, he makes use of a structural phenomenological approach in his explorations of "patterns in comparative religion." Like van der Leeuw, in his studies of myth, symbol, and ritual Eliade draws his examples from a wide range of religious traditionswith particular emphasis on small-scale societies and Asian traditionsand seeks to grasp the universal structures that underlie and unite the particular historical manifestations of a religious phenomenon. In his analyses of

< previous page page\_435 next page >

religious symbols he begins by examining and comparing, through morphological analysis and classification, a considerable number of specific manifestations of a particular religious symbol from different historical-cultural contexts. Amidst the diverse valorizations of the symbol he gradually deciphers the "structure of the symbol" and grasps the core of essential meaning that interconnects all of the particular meanings. This meaning is not limited to those meanings of which a particular group of believers were fully conscious, for in Eliade's view religious symbols have an autonomous, coherent structure that is independent of the religious person who uses them. Unlike van der Leeuw, who seeks to grasp the essence of the phenomenon but does not inquire concerning the reality that underlies the appearance, Eli-ode makes normative assertions concerning the ontological status and existential value of religious symbols and maintains that they are revelatory of reality, disclosing the structures of human and cosmic existence. For Eliade's delineation of his approach to the history of religions, see in particular his "Methodological Remarks on the Study of Religious Symbolism," in *The History of Religions: Essays in* Methodology, eds. Mircea Eliade and Joseph M. Kitagawa (Chicago: University of Chicago Press, 1959), pp. 86-107; The Quest: History and Meaning in Religion (Chicago: University of Chicago Press, 1969). For a critical analysis of Eliade's phenomenological approach, see Douglas Allen, Structure and Creativity in Religion: Hermeneutics in Mircea Eliade's Phenomenology and New Directions, Religion and Reason, 14 (The Hague: Mouton, 1978). For critiques of Eliade's method by anthropologists and historians of religions, see Guilford Dudley III, Religion on Trial: Mircea Eliade and His Critics (Philadelphia: Temple University Press, 1977), and, more recently, Jonathan Z. Smith, "In Search of Place," chapter 1 of his To Take Place: Toward Theory in Ritual, Chicago Studies in the History of Judaism (Chicago: University of Chicago Press, 1987), pp. 1-23. See also William E. Paden, Religious Worlds: The Comparative Study of Religion (Boston: Beacon Press, 1988), who addresses some of the limitations implicit in the phenome-nological approaches of van der Leeuw and Eliade and proposes the concept of "religious worlds" as an alternative framework for the comparative study of religion.

65. Smith points out that the issue of difference has been ignored not only by the morphological mode of comparative analysis but by the comparative enterprise in the human sciences generally: "[C]omparison has been chiefly an affair of the recollection of similarity. The chief explanation for the significance of comparison has been contiguity.... The issue of difference has been all but forgotten." Smith attempts to counter this trend by emphasizing that questions of difference are constitutive of the very process of comparison. "[C]omparison is, at base, never identity. Comparison requires the postulation of difference as

< previous page page\_436 next page >

the grounds of its being interesting (rather than tautological) and a methodical manipulation of difference, a playing across the 'gap' in the service of some useful end." Smith, "In Comparison a Magic Dwells," pp. 21, 35. Smith reiterates this point in his critique of Eliade in "In Search of Place," *To Take Place*, pp. 13-14.

66. In his critique of the various modes of comparative analysis, Smith maintains that the morphological is "the only mode to survive scrutiny" and yet is also "the one which is most offensive to us by its refusal to support a thoroughly historical method and a set of theoretical presuppositions which grant sufficient gravity to the historical encapsulation of culture." While he recognizes the importance of patterns and structures as devices for interpretation, he insists that they must be grounded in historical processes. "The responsible alternative," he suggests, is "the integration of a complex notion of pattern and system with an equally complex notion of history." Smith, "In Comparison a Magic Dwells," pp. 26, 29.

## Chapter 1. Veda and Creation

- 1. Relevant passages will be examined in chapter 3.
- 2. Regarding RV X.90.9, see p. 37.
- 3. See, for example, AV VII.54.1-2; TS VII.5.11.2; AB 1.22; SB V.5.5.5,9-10.
- 4. See, for example, AB V.32; TB III.12.9.1-2; SB XI.5.8.3-4,6; SB XII.3.4.9; Sadv. B. I.5.8-10; Sadv B. V.1.2; JB I.357; AA III.2.3; SA VIII.3; BAU I.5.5; BAU II.4.10; BAU IV.5.11; BAU IV. 1.2; CU 1.3.7; CU III.15.7; CU VII.1.2,4; CU VH.2.1; CU VII.7.1; Maitri VI.32.
- 5. See, for example, AB V.32-33; KB VI.10-12; TB III.10.11.5-6; SB I.1.4.2-3; SB IV.6.7.1; SB V.5.5.9; SB VI.1.1.8,10; SB VI.3.1.20; SB VII.5.2.52; SB X.4.2.21-22,27,30; SB X.5.2.1-2; SB XI.5.4.18; SB XI.5.8.4,7; JB 1.357-358; JUB 1.18.10; JUB 1.23.5-6; JUB 1.45.3; JUB I.58.2; JUB III.15.9; JUB 111.19.4-6; KU II.6.
- 6. See, for example, SB V.5.5.9-10,12, where the designation *traya veda*, "threefold Veda," is juxtaposed with the expression *trayi vidya*, "threefold knowledge." Cf. AB V.32; TB II.3.10.1; SB XI.5.8.3-4; JB I.358; JUB I.1.1-2; JUB I.8.1,3-4,10; JUB III.19.2.
- 7. Atharvangirases \* is a compound composed of "Atharvan" and "Angiras\*," which are the names of two ancient priestly families and which also may refer to the magic formulae used by these families. The terms atharvans and angirases\* are sometimes used alone to denote the Atharva-Veda.
- 8. AV X.7.20.
- 9. TS VII.5.11.2: "To the rcs hail! To the yajuses hail! To the samans hail! To the angirases\* hail! To the Vedas hail!"

< previous page page\_437 next page >

- 10. See, for example, TB III.12.9.1; SB XI.5.6.4-7; CU III.1-4; TU II.3. In SB XIII.4.3.3,6-8,12-14, the *atharvans* and *angirases* \* are mentioned along with the *rcs*, *yajuses*, and *samans* as constituting the Veda. Itihasa and Purana are also deemed to be Veda in this context.
- 11. See, for example, CU VII.1.2,4; CU VII.2.1; CU VII.7.1, which list "the Rg-Veda, the Yajur-Veda, the Sama-Veda, the Atharvana as the fourth.... "Cf. BAU II.4.10; BAU IV.5.11; BAU IV. 1.2; Maitri VI.32.
- 12. See, for example, Sankh\*. SS XVI.2.9.
- 13. SB XIII.4.3.3,6,7,14.
- 14. AA III.2.3; SA VIII.3. Cf. AV XV.3.6-8, which speaks of making a seat for a Vratya (a member of the mendicant or vagrant class, perhaps here identified with Brahman) that is composed, among other things, of the *rcs*, *yajuses*, and *samans*. The Veda is mentioned separately as one of the constituent elements.
- 15. CU III.3.1-3.
- 16. CU III.4.
- 17. See, for example, RV II.1.2, which mentions the priests *hotr, potr, nestr, agnidh, prasastr, adhvaryu*, and *brahman*, and RV II.43.1-2, which mentions the *udgatr* and *sama-ga* (*saman* singer).
- 18. One of the oldest references associating the *brahman* priest with the entire *trayi vidya* is AB V.32-34. Cf. KB VI.10-12; SB XI.5.8.1-7; JB 1.357-358.
- 19. For a discussion of the origin and nature of the rsis' cognitions, see chapter 3.
- 20. RV X.90.9, which will be discussed below.
- 21. See chapter 3.
- 22. For discussions of the cosmogonic speculations of the Rg-Veda and of Vedic texts generally, see W. Norman Brown, Theories of Creation in the Rig Veda, Journal of the American Oriental Society 85, no. 1 (Jan.-March 1965): 23-34; idem, The Creation Myth of the Rig Veda, Journal of the American Oriental Society 62, no. 2 (June 1942): 85-98; F. B. J. Kuiper, "Cosmogony and Conception: A Query," History of Religions 10, no. 2 (Nov. 1970): 91-138; idem, Ancient Indian Cosmogony, ed. John Irwin (New Delhi: Vikas, 1983); Jean Varenne, Cosmogonies Védiques, La Tradition: textes et etudes, Série française, vol. 19 (Paris: Societé d'Édition "Les Belles Lettres," 1982); B. L. Ogibenin, Structure d'un mythe védique: Le mythe cosmogonique dans le Rgveda, Approaches to Semiotics, 30 (The Hague: Mouton, 1973); Narendra Nath Bhattacharyya, History of Indian Cosmogonical Ideas (New Delhi: Munshiram Manoharlal, 1971), pp. 13-49. Brown's two essays are reprinted in his India and Indology: Selected Articles, ed. Rosane Rocher (Delhi: Motilal Banarsidass, 1978), pp. 40-52, 20-33, respectively. For surveys of Vedic mythology, see A. A. Macdonell, Vedic Mythology, Grundiss der indo-arischen Philologie und Altertumskunde, vol. 3, no. 1A (1897;

< previous page page\_438 next page >

reprint, New York: Gordon Press, 1974); Alfred Hillebrandt, *Vedic Mythology*, trans. Sreeramula Rajeswara Sarma, 2d rev. ed., 2 vols. (Delhi: Motilal Banarsidass, 1980-1981).

- 23. The term *tapas* has been left untranslated throughout this study, since it is difficult to find a single word or phrase that can satisfactorily convey the complex of meanings encompassed by the term. The term literally means 'heat," and in the context of the passages cited in the present study particularly refers to the internal heat generated through meditation and various types of ascetic practices, by means of which one accumulates spiritual and creative power. For an analysis of the concept of *tapas* in Vedic texts, see Walter O. Kaelber, *Tapta Marga: Asceticism and Initiation in Vedic India* (Albany: State University of New York Press, 1989).
- 24. Kuiper, 'Cosmogony and Conception," esp. pp. 98-107.
- 25. RV X.81.7,1,5-6.
- 26. RV X.82.1,4.
- 27. RV X.90.7. The Sadhyas are a class of demigods or celestial beings.
- 28. RV X.90.9.
- 29. See pp. 56-61, 69-70. Among the numerous studies of the Purusa-Sukta, see W. Norman Brown, "The Sources and Nature of *purusa* in the Purusasukta (Rigveda 10.90)," *Journal of the American Oriental Society* 51, no. 2 (June 1931): 108-118; reprinted in his *India and Indology*, pp. 5-10; Paul Mus, "Du nouveau sur Rgveda 10.90?. Sociolo-gie d'une grammaire," in *Indological Studies in Honor of W. Norman Brown*, ed. Ernest Bender, American Oriental Series, vol. 47 (New Haven: American Oriental Society, 1962), pp. 165-185; idem, "Où finit Purusa?" in *Mélanges d'Indianisme à la mémoire de Louis Renou*, Publications de l'Institut de Civilisation Indienne, no. 28 (Paris: E. de Beccard, 1968), pp. 539-563; Thomas J. Hopkins, *The Hindu Religious Tradition*, The Religious Life of Man Series (Belmont, Calif.: Wadsworth, 1971), pp. 22-25.
- 30. RV X. 130.4-5, 2.
- 31. See, for example, TS V. 1.8.3-4.
- 32. See, for example, TS 1.6.9.1; TS III.3.7.1; TS VI.1.2.4.
- 33. TS V.1.8.3; TS VII.2.5.1; TS III.3.5.2; TS VI.6.10.1; TS VII.2.4.1; TS VII.3.8.1.
- 34. See, for example, TS VII.1.1.2,4; TS III.5.7.3; TS VII.2.5.1; cf. TS 1.7.4.1; TS VII.2.4.1; TS VII.3.8.1. Prajapati is also described as distributing the sacrifices to the gods. See TS 1.7.3.2; TS VI.6.11.1.
- 35. Cf. JB 1.68-69; PB VI.1.6-11.
- 36. For parallels in Vedic texts, see JB 1.68-69; PB VI.1.6-11, mentioned on p. 47. JB 1.68-69 gives the same *stomas*, meters, and *samans*, with the exception of two cases, in which the *vamadevya saman* is substituted for the *vairupa* and the *yajñayajñiya saman* for the *vairaja*. PB VI.1.6-11 also gives the same *stomas* and meters, but it does not

< previous page page\_439 next page >

include the *samans* in its account. The Puranas give a standardized account of certain *stomas*, meters, and *samans* emerging from the four mouths of Brahma that replicates the Taittiriya Samhita's enumeration. See VP I.5.52-55, cited on pp. 105-106. Cf. Mark. 48.31-34; KP I.7.54-57; LP I.70.243-246; SP Vayaviya. I.12.58-62.

- 37. See pp. 60-61.
- 38. TS VII.3.1.4.
- 39. See, for example, AV IV.l; AV X.2.25; AV X.7.32-34,36; AV X.8.1; cf. X.8.37-38. For discussions of the term *brahman*, see Paul Thieme, "Bráhman," *Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft* 102 [n.s., 27] (1952): 91-129; J. Gonda, *Notes on Brahman* (Utrecht: J. L. Beyers, 1950). On specifically Vedic usages of the term, see also Louis Renou and Liliane Silburn, "Sur la notion de *bráhman*," *Journal Asiatique* 237 (1949): 7-46.
- 40. AV X.7.7-8.
- 41. AV X.7.32-34,36; cf. X.7.17. See also the following hymn, AV X.8, which also implies an identity between Brahman and Skambha as the all-pervading reality of the universe. See especially X.8.1-2,37-38,43-44.
- 42. AV X.7.19. Cf. AV X.7.11, in which the term *brahman* is once again used in a more limited sense to refer to one of the phenomena (that is, the Vedic *mantras*) contained within Skambha. As we shall see, in later Vedic and post-Vedic cosmogonies the mouth is commonly associated with the Vedas as the organ of speech through which the creator utters forth the Vedic *mantras* at the beginning of creation.
- 43. For discussions of the role of Vac in the Rg-Veda, see W. Norman Brown, "The Creative Role of the Goddess Vac in the Rig Veda," in *Pratidanam: Iranian and Indo-European Studies Presented to Franciscus Bernardus Jacobus Kuiper on His Sixtieth Birthday*, eds. J. C. Heesterman, G. H. Schokker, and V. I. Subramoniam, Janua lin-guarum, Series maior, 34 (The Hague: Mouton, 1968), pp. 393-397; reprinted in his *India and Indology*, pp. 75-78; Frits Staal, "Rgveda 10.71 on the Origin of Language," in *Revelation in Indian Thought: A Festschrift in Honour of Professor T. R. V. Murti*, eds. Harold Coward and Krishna Sivaraman (Emeryville, Calif.: Dharma Publishing, 1977), pp. 3-14; Laurie L. Patton, "Hymn to Vac: Myth or Philosophy?" in *Myth and Philosophy*, eds. Frank Reynolds and David Tracy, SUNY Series, Toward a Comparative Philosophy of Religions (Albany: State University of New York Press, 1990), pp. 183-213. See also Vidya Niwas Misra, "*Vak* Legends in the *Brahmana* Literature," in *Proceedings of the Twenty-Sixth International Congress of Orientalists*, vol. 3, pt. 1 (Poona: Bhandarkar Oriental Rosearch Institute, 1969), pp. 109-118; Carl Anders Scharbau, *Die Idee der Schöpfung in der vedischen Literatur. Eine religionsgeschichtliche Untersuchung über den frühindischen Theismus*, Veröffentlichungen des orientalischen Seminars

< previous page page\_440 next page >

der Universität Tübingen, no. 5 (Stuttgart: W. Kohlhammer, 1932), pp. 123-131, 135-138; Bénard Essers, "Vac: Het Woord als Geds-gestalte en als Gedgeleerdheid in de Veda, in het bijzonder in de Rgveda-Samhita en in de Atharvaveda-Samhita" (Th.D. diss., University of Groningen, Netherlands, 1952); André Padoux, "Early Speculations about the Significance and the Powers of the Word," chapter 1 of his *Vac: The Concept of the Word in Selected Hindu Tantras*, trans. Jacques Gontier, SUNY Series in the Shaiva Traditions of Kashmir (Albany: State University of New York Press, 1990), pp. 1-29.

- 44. These four quarters of Vac are later articulated in the language theories of the grammarians as four distinct levels of speech para, pasyanti, madhyama, and vaikhari. The theories of the grammarian Bhartrhari are of particular interest in this regard. For references see n. 398.
- 45. RV X.125.3,7,6,8.
- 46. RV X.125.3.
- 47. RV X.125.7.
- 48. RV X.125.5.
- 49. RV X.71.3.
- 50. RV X.71.4.
- 51. The mechanisms of Vedic cognition will be discussed in chapter 3.
- 52. The more esoteric, mystical aspects of the sacrificial ritual are explored particularly in the Aranyakas, "forest books" attached to the Brahmanas, which were classified retroactively as the *upasana-kanda*, the portion of the Vedas pertaining to meditation (*upasana*). While this section will focus primarily on the Brahmanas, occasional reference will also be made to Aranyakas such as the Jaiminiya Upanisad Brahmana that expand upon the speculations of the Brahmanas.
- 53. For brief discussions of the problems involved in establishing a chronology of the Brahmanas, see Jan Gonda, *Vedic Literature (Samhitas and Brahmanas)*, A History of Indian Literature, vol. 1, pt. 1 (Wiesbaden: Otto Harrassowitz, 1975), pp. 357-360; H. W. Bodewitz, trans., *The Jyotistoma Ritual: Jaiminiya Brahmana I, 66-364*, Orientalia Rheno-Traiectina, vol. 34 (Leiden: E. J. Brill, 1990), pp. 19-21.
- 54. See, for example, KB XXIII.4; TB II.2.5.3; SB VI.1.1.5; SB VI.1.1.8; SB VI.1.3.1; SB VI.2.2.9; SB VII.4.1.15; SB XI.1.6.2; JB II.47; JUB I.49.3.
- 55. Regarding the immanent nature of Prajapati, Gonda remarks: "In the case of the Vedic Prajapati creation is a process of emission and exteri-orization of some being or object that formed part of, or was hidden in, the creater himself, yet does not become completely independent of him, because Prajapati, being the Totality (*sarvam*), embraces his creatures.... The creator god is 'identical' with, that is immanent, inherent in, his creation.... "J. Gonda, "Vedic Gods and the Sacrifice," *Numen* 30, no. 1 (July 1983): 18. The all-pervading nature of Prajapati

< previous page

page\_441

next page >

as the unitary principle of the cosmos is expressed in references to Prajapati as "all" (*sarvam*) or "this all" (*idam sarvam*). See, for example, KB VI.15; KB XXV. 12; SB I.3.5.10; SB IV.5.7.2; SB V.1.1.4; SB V.1.1.6; SB V.1.1.8-9; SB V.1.3.11; SB XIII.6.1.6; JUB I.46.2. See J. Gonda, "Reflections on *Sarva*- in Vedic Texts," *Indian Linguistics* 16 (Nov. 1955): 53-71; idem, "All, Universe and Totality in the Satapatha-Brahmana," *Journal of the Oriental Institute* (Baroda) 32, nos. 1-2 (Sept. 1982): 1-17.

- 56. See, for example, SB IV.6.1.4, which describes Prajapati as the fourth over and above the three worlds of heaven, midregions, and earth. Cf. RV X.90.3-4, which maintains that one-quarter of Purusa encompasses all beings, while the other three-quarters extend beyond and are immortal.
- 57. SB VI.8.1.4; SB XIII.2.4.1.
- 58. See, for example, SB IV.5.7.2; SB X.1.3.2; SB X.1.4.1.
- 59. SB VI.5.3.7; SB VII.2.4.30; SB XIV.1.2.18; SB I.1.1.13; SB I.6.1.20; SB VI.4.1.6; SB XII.4.2.1; SB XIV.2.2.21; SB XIV.3.2.15; KB XXIII.2; KB XXIII.6; KB XXIX.7; PB VII.8.3; PB XVIII.6.8.
- 60. SB VI.5.3.7; SB VII.2.4.30; SB XIV.1.2.18; AB II.17; KB XI.7; JUB I.46.2.
- 61. See, for example, SB VII.3.1.42; SB XIII.6.2.8; cf. KB VIII.3. However, other passages clearly distinguish Prajapati and Brahman. See, for example, TB II.8.8.10; TB III. 10.11.7.
- 62. See, for example, AB IV.22; SB VII.4.2.5; SB VIII.2.1.10; SB VIII.2.3.13; SB IX.4.1.12.
- 63. See, for example, SB VI.2.2.5.
- 64. See, for example, AB II.33; SB II.2.4.1; SB II.5.1.1; SB VI.1.3.1; SB VII.5.2.6; SB XI.5.8.1; cf. PB XX.14.2; JB I.68; JB II.244.
- 65. For discussions of the figure of Prajapati, see J. Gonda, *Prajapati's Rise to Higher Rank* (Leiden: E. J. Brill, 1986); idem, *Prajapati and the Year* (Amsterdam: North-Holland Publishing, 1984); idem, "In the Beginning," *Annals of the Bhandarkar Oriental Research Institute* 63 (1982): 43-62; idem, "The Creator and His Spirit (Manas and Prajapati)," *Wiener Zeitschrift für die Kunde Südasiens* 27 (1983): 5-42; idem, "The Popular Prajapati," *History of Religions* 22, no. 2 (Nov. 1982): 129-149; idem, "Prajapati and *prayascitta*," *Journal of the Royal Asiatic Society*, no. 1 (1983): 32-54; J. R. Joshi, "Prajapati in Vedic Mythology and Ritual," *Annals of the Bhandarkar Oriental Research Institute* 53, pts. 1-4 (1972): 101-125; Sukumari Bhattacharji, "Rise of Prajapati in the Brahmanas," *Annals of the Bhan-darkar Oriental Research Institute* 64 (1983): 205-213; Santi Banerjee, "Prajapati in the Brahmanas," *Vishveshvaranand Indological Journal* 19, pts. 1-2 (June-Dec. 1981): 14-19; R. T. Vyas, "The Concept of Prajapati in Vedic Literature," *BharatiyaVidya*, 38 nos. 1-4

< previous page page\_442 next page >

- (1978): 95-101; A. W. Macdonald, "A, propos de Prajapati," Journal Asiatique 240, no. 3 (1952): 323-338.
- 66. AB V.32; AB VII.19; KB VI.10; KB VI.15; KB XXVIII.1; TB III.2.3.1; SB XI.1.8.3; SB XIII.1.1.4; PB VIII.6.3; JB I.83; JB I.321; JB I.358; JB III.155; JB III.274.
- 67. AB IV.23; AB IV.25; AB V.32; KB V.3; KB XII.8; SB II.2.4.4-7; SB II.3.1.22; SB II.4.4.1; SB III.9.1.4; SB VI.3.1.18; SB VI.6.3.1; PB IV.1.4; PB VI.1.1; PB VI.3.9.
- 68. AB II.17; AB VI.19; KB XIII.1; KB XXVI.3; TB III.2.3.1; TB III.7.2.1; SB IV.2.4.16; SB IV.5.5.1; SB IV.5.6.1; SB IV.5.7.1; SB V.1.4.1; SB I.1.1.13; SB I.2.5.12; SB I.7.4.4; SB II.2.2.4; SB III.2.2.4; SB V.2.1.2; SB V.2.1.4; SB V.4.5.20-21; SB VI.4.1.6; SB XI.1.1.1; SB XI.1.8.3; SB XIV.1.2.18; SB XIV.2.2.21; SB XIV.3.2.15; PB VII.2.1; PB XIII.11.18; JB 1.135.
- 69. SB XI.1.8.3.
- 70. Smith, Reflections on Resemblance, Ritual, and Religion, pp. 50-81, esp. 67.
- 71. PB XXV.6.2; PB XXV. 17.2.
- 72. See, for example, AB IV.23; KB VI.15; KB V.3; SB II.5.1.17; SB II.5.2.1; SB II.5.2.7; SB II.6.3.4; PB VI.1.1-2; PB VIII.5.6; PB IV.1.4; PB XXII.9.2; JB I.67.
- 73. This formula is frequently repeated in the Satapatha Brahmana. See, for example, SB IV.2.4.16; SB IV.5.5.1; SB IV.5.6.1; SB IV.5.7.1. The theurgic power ascribed to Vedic sacrifice and recitation in maintaining the cosmos will be discussed in chapter 5.
- 74. Smith, Reflections on Resemblance, Ritual, and Religion, p. 78.
- 75. Ibid., p. 73.
- 76. Ibid., p. 74.
- 77. The role of recitation of the Vedas in sacrificial rituals will be discussed in chapter 5.
- 78. See, for example, TB III.10.11.3-6. Cf. TS VII.3.1.4, cited on p. 41.
- 79. For the identification of the Veda with *brahman*, see in particular SB VI.1.1.8,10, which will be discussed below. See also JUB IV.25.3; SB X.2.4.6.
- 80. JUB I.46.1.
- 81. See, for example, SB X.4.2.26; SB X.3.1.1; SB VI.2.1.30; AB II.18; PB XIII.11.18; TB III.3.9.11; cf. SB XII.1.4.1-3; SB XII.6.1.1; KB VI.15. For the identification of the threefold Veda with Prajapati's counterpart, the sacrifice, see SB I.1.4.3; SB V.5.5.10; SB III.1.1.12; JB I.358.
- 82. TB III.3.2.1; TB III.3.8.9.
- 83. See, for example, AB V.32; KB VI.10; TB II.3.10.1; SB VI.1.1.8-10; SB X.6.5.5 [= BAU I.2.5]; SB XI.5.8.1-3; JB I.68-69; JB I.357; PB VII.8.8-13; Sadv. B. I.5.7; JUB III.15.4-7; JUB I.23.1-5.
- 84. JB I.68-69; cf. PB VI.1.6-11. See TS VII.1.1.4-6, cited on pp. 39-40, with n. 36.

< previous page page\_443 next page >

- 85. Relevant passages will be discussed below.
- 86. See, for example, SB II.1.4.10; AB II.15; AB II.17; JB I.82; JB I.102; JB I.115; JB I.140; JB I.178; JUB II.9.6; JUB II.13.2; JUB III.39.2.
- 87. SB VI.5.3.4; SB X.5.1.2,5; cf. AB V.33; PB X.4.6,9.
- 88. See, for example, TB II.8.8.5. Cf. PB VII.8.8-13, in which Prajapati creates the *prstha samans* out of the womb (*yoni*) of the *gayatri* meter. In post-Vedic texts Gayatri is hypostatized as a feminine principle who is identified with Vac and is the consort of the creator. Like Vac, Gayatri is called in post-Vedic texts the "Mother of the Vedas." See pp. 90, 91.
- 89. See, for example, SB V.5.5.12; SB IV.6.7.1-3; cf. SB IV.5.8.4.
- 90. TB II.8.8.5.
- 91. See, for example, TB III.10.11.4.
- 92. See, for example, SB X.4.2.21.
- 93. SB XII.3.4.11.
- 94. For discussions of the relationship between Prajapati and *manas*, see Gonda, "The Creator and His Spirit (Manas and Prajapati)"; Vyas, "The Concept of Prajapati in Vedic Literature."
- 95. See, for example, KB XXVI.3; TB II.2.6.2; TB III.7.1.2; JB I.68; JB II.174; JB II.195; JUB I.33.2.
- 96. See, for example, JB I.314.
- 97. See, for example, SB VI.1.2.6-9; SB X.6.5.4; cf. SB VI.3.1.12.
- 98. SB I.4.4.1-7. See also JUB IV.27.15-16, where mind and speech are referred to as a "couple" (mithuna).
- 99. See, for example, SB VII.5.1.31; SB XI.2.4.9; SB XI.2.6.3. For the identification of Sarasvati with Vac, see also AB II.24; AB III.1; AB III.37; AB VI.7; KB V.2; KB X.6; KB XII.8; KB XIV.4; SB II.5.4.6; SB III.1.4.9; SB III.9.1.9; SB V.2.2.13-14; SB V.3.4.25; SB V.3.5.8; SB V.4.5.7; SB XIII.1.8.5; SB XIV.2.1.12; SB XIV.2.1.15; PB VI.7.7; PB XVI.5.16; JB I.82.
- 100. See, for example, SB I.4.5.9,11; SB III.2.4.11; SB XII.9.1.13; AB II.5; JB I.19; JB I.320; JUB I.58.3-4; JUB I.40.5.
- 101. See, for example, SB I.4.5.10; SB IV.6.7.5; SB XII.9.1.13; JUB I.58.3-4; JUB I.40.5.
- 102. SB I.4.4.5-7; cf. KB XXVI.3; JUB I.47.5. While in relationship to the mind the expressed dimension of speech is emphasized, in other passages, as will be discussed below, speech is also represented as having an unexpressed dimension.
- 103. See, for example, SB I.4.5.8-11; SB III.2.4.11; AB II.5; JB I.19; JB I.128; JB I.320; JB I.323; JB I.329; JUB I.59.14.
- 104. See, for example, SB III.1.3.22; SB V.1.1.16.
- 105. See, for example, PB XX.14.2; JB II.244; SB VI.1.1.8-10; SB VI.1.2.6-9; SB VII.5.2.21; SB X.6.5.4-5 [= BAU I.2.4-5]. Cf. SB X.5.3.1-4, which describes the mind, which was neither existent (*sat*) nor nonexistent

< previous page

page\_444

next page >

(asat), as existing alone in the beginning and desiring to become manifest, after which it produced speech.

- 106. PB VII.6.1-3.
- 107. See, for example, PB VII.6.17; JB I.128; JB I.329; AB IV.28.
- 108. See, for example, JB I.128; JB I.133.
- 109. See, for example, JB I.326; JUB I.53-54; JUB I.56-57; AB III.23; SB VIII.1.3.5. The *brhat* and *saman* are further equated with yonder world (heaven) and the *rathantara* and *rc* with this world (earth). For the equation of the *brhat* with yonder world and the *rathantara* with this world, see AB VIII.2; PB VII.6.17; PB VII.10.6; JB I.128; JB I.146; JB I.291; JB I.293; JB I.298. The correspondences between the *saman* and heaven and the *rc* and earth, as well as correlations with various human faculties, will be discussed below.
- 110. See, for example, JB I.102; JB I.26; Sadv. B. II.1.26, which distinguish between the expressed (*nirukta*) and unexpressed (*anirukta*) aspects of speech. See also SB IV.1.3.16-17, which, citing RV I.164.45, refers to the four quarters of Vac, three of which are hidden while the fourth is expressed through the speech of human beings. Cf. JUB I.7.3-5.
- 111. For the association of Vac with the waters, see in particular PB XX.14.2; JB II.244; SB VI.1.1.9, discussed below. Cf. SB VI.3.1.9; PB VII.7.9; PB VI.4.7; JB I.70.
- 112. This two-stage process of creation conforms in its essential features to the two stages delineated by Kuiper in his reconstruction of the Vedic cosmogenic myth. See pp. 35-36.
- 113. BAU I.2.4-5.
- 114. The creator is designated in this passage as death, which is identified with Prajapati elsewhere in the Satapatha Brahmana. See, for example, SB X.4.3.1-3.
- 115. AB I.1; AB I.13; AB II.17; AB IV.22; AB IV.25; AB VI.19; KB VI.15; SB I.2.5.12; SB I.6.3.35; SB II.2.2.4; SB II.3.3.18; SB III.2.2.4; SB V.1.3.2; SB V.2.1.2; SB V.2.1.4; SB V.4.5.20-21; SB VI.1.2.18; SB VI.2.2.12; SB VII.4.2.31; SB VIII.4.3.20; SB X.4.2.1-2; SB X.4.3.3; SB XI.1.1.1; SB XI.1.6.13; PB XVI.4.12-13; JB I.135; JB I.167. For an analysis of the significance of the identification of Prajapati with the year, see Gonda, *Prajapati and the Year*.
- 116. Cf. SB II.1.4.11-13.
- 117. PB XX.14.2. This passage appears almost verbatim in JB II.244.
- 118. PB XX. 14.3.
- 119. PB XX.14.5; cf. JB II.244.
- 120. It is not entirely clear how the verb, root mrs + abhi, "to touch, come in contact with," is to be understood in this context.
- 121. Fragments of this creation account are repeated in SB VI.3.1.9-10, which mentions how after the waters (*ap*) went forth from Vac, Prajapati entered the waters with the threefold Veda (*trayi vidya*).
- 122. See pp. 41-42.

< previous page page\_445 next page >

- 123. However, see the last part of verse 10, which seems to indicate that *brahman* was created even before (*purva*) Prajapati. The meaning of the verse is ambiguous.
- 124. See, however, PB XX.14.2 and JB II.244, discussed above, in which Prajapati brings forth the three worlds through the sounds *a*, *ka*, and *ho*.
- 125. SB II.1.4.11-13. See also JUB I.1.3-5; Sadv. B. I.5.7. JB I.101 mentions only the creation of the earth from the utterance bhuh.
- 126. See, for example, AB II.16; PB VII.5.1; JB I.116; JB I.117; JB I.128; JB I.148; JB I.160.
- 127. See, for example, AB IV.23; KB V.3; KB XII.8; PB IV. 1.4; PB VI.1.1; PB VI.3.9; PB XVIII.7.1.
- 128. See, for example, AB V.32; KB VI.10.
- 129. See, for example, AB II.15; AB II.16; AB II.33.
- 130. *Nivid* is the technical term used to designate eleven prose formulaties, derived from the period of the Rg-Veda, that are composed of a series of short sentences addressed to a particular deity or group of deities. A *nivid* generally begins with an invitation to the deity to partake of the Soma libation, followed by various epithets and short invocations and concluding with a prayer for help.
- 131. For references identifying or relating Prajapati and the *udgatr* priest, see PB VI.4.1; PB VI.5.18; PB VII.10.16; JB I.70; JB I.85; JB I.88; JB I.259; cf. SB IV.3.2.3.
- 132. PB VI.9.15; cf. JB I.94. The verse cited from the Rg-Veda (IX.62.1) reads:

ete asrgram indavas tirah asavah |

visvany abhi saubhag ||

These swift Soma drops have been poured out through

the filter for the sake of all blessings.

As will be discussed below, Samkara cites this passage from the Pañcavimsa 4a Brahmana when discussing how the world is created from the word. See p. 126.

133. Cf. JB I.117.

- 134. The *bahispavamana stotra* is the first *stotra* chanted at the morning pressing of the *agnistoma* sacrifice. The *stotra* is composed of nine verses from the Rg-Veda: RV IX. 11.1-3; RV IX.64.28-30; and RV IX.66.10-12. JB I.104 cites sections of RV IX.66.10-11 as the words with which Prajapati creates beings. Cf. JB I.99, cited in chapter 5, p. 343.
- 135. See, for example, PB VII.10.13,15; PB VII.5.1-2; PB XIII.5.13; JB I.148; JB I.160; JB I.116; JB I.117-118; cf. PB XI.5.10.
- 136. See, for example, SB VIII.7.4.5.

< previous page page\_446 next page >

- 137. The three *vyahrti*s are at times directly identified with the three Vedas. See, for example, JUB II.9.7; JUB 111.18.4. However, they are more often described as their essences. See AB V.32; KB VI.10-11; SB XI.5.8.1-4; Sadv. B. I.5.7-10; JB
- 138. See, for example, SB XI.1.6.3; SB II.1.4.11-13, discussed earlier. See also JUB I.1.3-5, cited below, and Sadv. B. I.5.7.
- 139. AB V.32; KB VI.10; SB XI.5.8.1-4; JB I.357; JUB I.1.1-7; JUB III.15.4-9; JUB I.23.1-8; cf. SB IV.6.7.1-2; SB XII.3.4.7-10; Sadv. B. V.1.2; JB I.363-364.
- 140. JUB I.1.1-7; cf. Sadv. B. I.5.7.

I.357-358; JB I.363-364; JUB I.1.2-5; JUB I.23.6; JUB III.15.8-9.

- 141. SB XI.5.8.1-4. For parallel accounts, see AB V.32; KB VI.10; JB I.357; JUB III.15.4-9; JUB I.23.1-8. The account in JUB I.23.1-8 begins with Prajapati pressing Vac, the essence of which becomes the worlds, from which Agni, Vayu, and Aditya are brought forth, and so on. The rest of the passage follows the standard sequence.
- 142. AB V.32. JUB I.23.1-8 similarly concludes with the syllable Om emerging as the essence of the three *vyahrtis*.
- 143. JB I.322; JB I.336; JUB I.18.10; JUB I.8.1-13; JUB III.19.2-7; JUB I.1.6; cf. KB VI.12. However, see JUB I.23.8-I.24.1-2, in which Prajapati succeeds in pressing the syllable Om, and its essence (*rasa*) flows forth (root *ksar*) and is not exhausted (root *ksi*). Hence Om is called *aksara* and *aksaya*.
- 144. JB I.323; JUB I.10.11.
- 145. See pp. 106-109.
- 146. AB V.32-34; KB VI.10-12; JB I.357-358; SB XI.5.8.1-7; cf. Sadv. B. I.5.7-10; Sadv. B. V.1.2; JUB III.15-17.
- 147. See, for example, SB XII.3.4.7-10; cf. JB I.249. These correlations build upon those established earlier in the Purusa-Sukta. See RV X.90.13.
- 148. See, for example, JB I.326; JUB I.53.2; JUB I.9.2; JUB III.34.1; JUB I.25.8-10; JUB I.57.7-8. The *saman* and the *yajus* are thus associated with both mind and breath, which are intimately related in the speculations of the Brahmanas. See, for example, SB VII.5.2.6, which describes the mind as the first of the *pranas* and identical with all the *pranas*.
- 149. SB X.4.2.21-22. Cf. JB I.332, in which the Vedic meters are identified with "all *stomas*, all animals, all gods, all worlds, all desires" With respect to the Vedic conception of the relationship between name (*nama*) and form (*rupa*), see A. Coomaraswamy's definitions: "the forms, ideas, similitudes, or eternal reasons of things (*nama*, 'name' or 'noumenon' = *forma*) and the things themselves in their accidental and contingent aspects (*rupa*, 'phenomenon' = *figure*)." A. Coomaraswamy, "Vedic Exemplarism," *Harvard Journal of Asiatic Studies* 1, no. 1 (1936): 44. See also Maryla Falk's characterization of *nama* as "the

< previous page

page\_447

next page >

inherent, unsensuous essence of the thing to which it belongs." Maryla Falk, *Nama-Rupa and Dharma-Rupa: Origin and Aspects of an Ancient Indian Conception* (Calcutta: University of Calcutta, 1943), p. 16.

- 150. SB X.4.2.27.
- 151. SB IV.6.7.1-2; cf. Sadv. B. I.5.7-10; Sadv. B. V.1.2.
- 152. The Brahmanas' representations of the brahmin priests as reproducing the cosmogonic activities of the creator will be discussed in chapter 5.
- 153. See, for example, SB II.1.4.11-12, discussed earlier.
- 154. Cf. TS VII.1.1.4-6, discussed on pp. 39-40.
- 155. For an analysis of the ways in which the *varnas* are connected to the three Vedas and to the Vedic meters in the hierarchical taxonomy of the Brahmanas, see Brian K. Smith, "Canonical Authority and Social Classification: Veda and *Varna* in Ancient Indian Texts," *History of Religions* 32, no. 2 (Nov. 1992): 103-125; idem, "The Veda and the Authority of Class: Reduplicating Structures of Veda and *Varna* in Ancient Indian Texts," in *Authority, Anxiety, and Canon*, ed. Patton, pp. 67-93. In discussing the relationship between the Vedic canon and the *varna* system, Smith observes:

[T]he framework for the caste system is laid out in the Veda itself. Caste thus derives at least part of its endurance and persuasiveness from the fact that it has canonical legitimacy. Furthermore, both the Veda and the *varna* scheme are traced back to the dawn of time. Canon and a particular form of social classification are part of creation itself according to Vedic cosmogonies. Canon and class are not only primordial; they are also represented in the Veda as structurally reduplicative of a generalized cosmic pattern and are therefore supposedly part of the "natural order of things." Finally, because both Veda and *varna* are predominantly regarded as divisible into three components, canon and class are isomorphic. Thus, in addition to the legiti-marion the social structure receives by being part of the *content* of the Veda, the *formal authority* of the structure of the canon (which is also the structure of the universe as a whole) is lent to a vision of society also comprising three principal parts.

Smith, "Canonical Authority and Social Classification," p. 104. For an extended discussion of the role of taxonomies in legitimating the *varna* system, see Smith's *Classifying the Universe: The Ancient Indian Varna System and the Origins of Caste* (New York: Oxford University Press, 1994).

- 156. See, for example, SB II.2.2.6; SB IV.3.4.4; Sadv. B. I.1.29-30.
- 157. See, for example, SB II.2.2.6-7; SB IV.3.4.4-5.

< previous page page\_448 next page >

158. See, for example, AB I.22; SB X.4.2.29-31; SB X.5.1.5; SB XI.2.6.13; cf. SB IV.3.4.5. For a discussion of the role of the Vedic sacrifice in constructing the self of the ritual participant, see Smith, *Reflections on Resemblance, Ritual, and Religion*, pp. 82-119.

159. AB I.22.

- 160. These dates encompass the principal Upanisads that were composed in the Vedic period, which ends ca. 200 B.C.E. The present analysis draws primarily from (1) the earliest prose Upanisads (ca. 800-500 B.C.E.), Aitareya (Rg-Veda), Kauitaki (Rg-Veda), Taittiriya (Black Yajur-Veda), Brhadaranyaka (White Yajur-Veda), Chandogya (Sama-Veda), Kena (half prose, half verseSama-Veda); and (2) the later metrical Upanisads (ca. 500-200 B.C.E.), Katha (Black Yajur-Veda), Svetasvatara (Black Yajur-Veda), Isa (White Yajur-Veda), Mundaka (Atharva-Veda), Prasna (half prose, half verseAtharva-Veda). Occasional references are also given to two later Upanisads, which although deriving from the post-Vedic period (ca. 200 B.C.E.-200 C.E.), are generally classified as Vedic Upanisads: Maitri (Black Yajur-Veda) and Mandukya (Atharva-Veda).
- 161. The Aranyakas represent an intermediary position between the Brahmanas and Upanisads in that they emphasize the more subtle, esoteric aspects of the sacrificial rituals.
- 162. The challenge posed by the early Buddhists, who rejected the authority of the brahmin priests and of the Veda, will be discussed in the conclusion.
- 163. See, for example, BAU I.4.10-11; Maitri VI.17; BAU I.4.1; BAU I.4.17; AU I.1.1; CU VI.2.1; CU III.19.1; TU II.7.
- 164. BAU II.3.1; cf. Maitri VI.3. Each of the Upanisads depicts Brahman-Atman from its own particular perspective, in which different aspects of Brahman-Atman's nature are emphasized. For example, the Brhadaranyaka Upanisad, while acknowledging the two aspects of Brahman, formed and formless, tends to emphasize the formless, transcendent aspect of Brahman-Atman, which is *neti*, *neti* ("not this, not that"), completely devoid of qualities, and while dwelling in all things is at the same time other than all things. See BAU III.6-8; BAU III.9.26. The Chandogya Upanisad, on the other hand, emphasizes the immanence of Brahman-Atman, providing a series of definitions in which Brahman-Atman is progressively identified with various psychical faculties (speech, mind, thought, and so on) as well as with various objective phenomena (water, heat, ether, and so on) and is ultimately proclaimed to be "this all" (*idam sarvam*). See CU VII.1-26.
- 165. In BAU I.4.1, for example, Atman is said to exist alone in the beginning in the form of a person (Purusa). In AU I.1-3, in contrast, Atman and Purusa are distinguished: Atman draws forth a person (Purusa) from the waters and shapes him.
- 166. See, for example, BAU II.3.3,5; MU II.1.2; Prasna VI.5.

< previous page

page\_449

next page >

- 167. BAU I.4.7; BAU II.5.1-15,18; Katha IV.12-13; Katha VI.17; MU II.1.4,9-10; SU III.9,11,13-16,20-21; Maitri II.5; cf. Katha VI.8-9; Prasna V.5.
- 168. See, for example, BAU I.4.1-7.
- 169. Maitri II.5-6; cf. BAU I.5.14-15; KU IV.16.
- 170. See, for example, Maitri VI.6. Cf. AU V.3; Maitri VI.8; Maitri VII.7, in which Atman is identified with Prajapati as well as with other gods.
- 171. The association of Prajapati with time represents an extension of his identification with the year in the Brahmanas. See Maitri VI.15; BAU I.5.14-15; Prasna I.9,12-13.
- 172. BAU V.5.1.
- 173. SU VI.18.
- 174. Maitri V.1-2; Maitri VI.5.
- 175. MU I.1.1-2.
- 176. CU III.11.4; CU VIII.15.
- 177. MU I.1.4-5.
- 178. KU I.7.
- 179. SU V.6.
- 180. TU I.5. This passage will be discussed on p. 70.
- 181. TU I.10. My translation of this obscure passage generally follows that of Robert Ernst Hume, trans., *The Thirteen Principal Upanishads*, 2d ed., rev. (Oxford: Oxford University Press, 1931), p. 281.
- 182. BAU II.4.12.
- 183. BAU II.4.10; BAU IV.5.11; Maitri VI.32.
- 184. KU I.5. Cf. the description of the Vratya's seat in AV XV.3.3-9 and of Indra's throne in AB VIII. 12; cf. AB VIII.17.
- 185. MU II.1.4,6.
- 186. MU II.1.4,9,10.
- 187. CU I.7.5.
- 188. Prasna VI.1-6.
- 189. MU II.1.4.
- 190. BAU II.4.11; cf. BAU I.3.20-22; BAU I.6.1.
- 191. BAU IV.1.2; CU VII.2.1-2.
- 192. Maitri VI.6.
- 193. BAU I.2.4-5. This passage, which also forms part of the Satapatha Brahmana (X.6.5.4-5), was discussed earlier on p. 50.
- 194. BAU III.8.9.
- 195. Cf. BAU I.4.7, in which the world is said to become differentiated by name and form.
- 196. See, for example, CU IV. 17.1-3; CU II.23.2-3; CU I.3.7; CU III.15.5-7; BAU I.5.4-5; Maitri VI.5. TU I.5 provides one of the rare variants of this set of correspondences, in which the *samans*, rather than the *yajus*es, are associated with the utterance *bhuvah*, the midregions, and Vayu. The correlations with the faculties of speech, breath, and the eye are not mentioned in these Upanisadic passages.

- 197. See, for example, CU IV.17.1-3; CU II.23.2-3; cf. BAU I.5.1-13.
- 198. Maitri VI.5.
- 199. TU I.5. This "3 + 1" structure is evident elsewhere in the Upanisads. See, for example, the Mandukya Upanisad's discussion of the three states of consciousnesswaking, dreaming, and deep sleepto which a fourth (*caturtha*), transcendent state of consciousness is added, which is designated in the Brhadaranyaka Upanisad (V. 14.3-4,6-7) as *turiya* and in the Maitri Upanisad (VI.19; VII.11) as *turya*. One of the most well known examples of this "3 + 1" structure is the addition of *moksa* to the *trivargakama*, *artha*, and *dharma* as the fourth end of human life (*purusartha*). See Troy Organ, "Three into Four in Hinduism," *Ohio Journal of Religious Studies* 1, no. 2 (July 1973): 7-13.
- 200. In CU II.23.2-3, which is a variant of AB V.32, discussed earlier on p. 57, Om is represented as the essence of the three *vyahrtis*, which in turn represent the essences of the three Vedas. CU I.1.1-2 provides a different interpretation, in which Ore, identified with the *udgitha*, constitutes the essence of the *saman*, which in turn constitutes the essence of the *rc*. See also Prasna V.2-7.
- 201. TU I.8; Katha II.16; Prasna V.2; Maitri VI.5; Maitri VI.22-23. Cf. Mand 12, in which Om is identified with Atman.
- 202. Maitri VI.22-23.
- 203. Nirmal Kumar Bose, "Caste in India," Man in India 31, nos. 3-4 (July-Dec. 1951): 113.
- 204. Gerald James Larson and Ram Shankar Bhattacharya, eds., *Samkhya: A Dualist Tradition in Indian Philosophy*, Encyclopedia of Indian Philosophies, vol. 4 (Princeton: Princeton University Press, 1987), p. 121.
- 205. Ibid., p. 5. See pp. 4-9 for Larson's discussion of the Proto-Samkhya phase in the development of the term samkhya.
- 206. For an extended analysis of the figure of Brahma, and of his Vedic antecedents in the creator Prajapati as well as in the divine priest Byhaspati, see Greg Bailey, *The Mythology of Brahma* (Delhi: Oxford University Press, 1983), esp. pp. 63-82.
- 207. The enumeration of the twenty-five *tattvas* given here, together with the translation of the Sanskrit terms, follows Larson, *Samkhya*, p. 49.
- 208. See pp. 48, 67.
- 209. MS II.6-7,10-13.
- 210. MS II.7.
- 211. MS I.102; I.33-35.
- 212. MS XI.244; I.58; cf. IX.46.
- 213. MS XII.95-96.
- 214. The emergence of the "*mahabhutas* and the rest" was previously mentioned in MS I.6, cited above. See also I.14-15,18,75-78.
- 215. MS I.22,24,34-41.
- 216. MS I.31; cf. I.87-105,109.

< previous page page\_451 next page >

- 217. MS I.50-57,64-74,79-80. Although the Manu-Smrti delineates the post-Vedic understanding of *kalpas, manvantaras*, and *yugas*, it does not distinguish between cycles of primary creation (*sarga*) and secondary creation (*pratisarga*).
- 218. See pp. 49-53.
- 219. See, for example, MS II.76-77; V.28.
- 220. MS 1.23.
- 221. The gayatri mantra, or savitri, will be discussed on pp. 91-93, 106-108.
- 222. MS II.76-77,81.
- 223. MS I.23; XII.94,99.
- 224. MS XII.94.
- 225. MS XII.94-96.
- 226. MS I.28-30.
- 227. MS I.21.
- 228. MS XII.97-99. The verb *prasidhyati* in v. 97 means "to result from" when used with the ablative. The verb in v. 98 is *prasuyante*, "to be born, produced," although the commentators construe the verb as *prasidhyanti*. The last part of v. 98, *prasutir guna-karmatah*, has a number of variant readings and its meaning has been variously inter-preted.
- 229. The Ramayana is not included in the discussion, since it does not evidence the same concern for cosmogonic speculation.
- 230. No extant recension of the text has this number of verses.
- 231. V. S. Sukthankar, "Epic Studies VI: The Bhrgus and the Bharata. A Text-Historical Study," *Annals of the Bhandarkar Oriental Research Institute* 18, pt. 1 (1936): 68.
- 232. For discussions of issues involved in the study and interpretation of the Mahabharata, see J. A. B. van Buitenen, trans. and ed., *The Mahabharata*, vol. 1 (Chicago: University of Chicago Press, 1973), pp. xiii-xxxv; Barend A. van Nooten, *The Mahabharata*, Twayne's World Authors Series, 131 (New York: Twayne Publishers, 1971); Alf Hilte-beitel, *The Ritual of Battle: Krishna in the Mahabharata*, Symbol, Myth, and Ritual Series (Ithaca: Cornell University Press, 1976), pp. 27-76; Ruth Cecily Katz, *Arjuna in the Mahabharata: Where Krishna Is, There Is Victory*, Studies in Comparative Religion (Columbia, S.C.: University of South Carolina Press, 1989), pp. 1-26. For a survey of the mythology of the Mahabharata, see E. Washburn Hopkins, *Epic Mythology*, Grundiss der indo-arischen Philologie und Altertums-kunde, vol. 3, no. lB (1915; reprint, Delhi: Motilal Banarsidass, 1974).
- 233. Although the influence of these three streams is evident throughout the eighteen books of the Mahabharata, its most fully articulated expression is found in the two didactic books, Santi-Parvan (Book XII) and Anusasana-Parvan (Book XIII), and in the Bhagavad-Gita

< previous page

page\_452

next page >

- Page 453
- (VI.23-40). The synthetic "philosophy" of the Bhagavad-Gita gives a place to each of these streams as alternative paths to liberation *karma-yoga*, the path of action; *jñana-yoga*, the path of knowledge; and *bhakti-yoga*, the path of devotional though in the final analysis devotion is proclaimed to be the supreme yoga in which all paths converge.
- 234. Mbh. I.57.74; XII.327.18. See James L. Fitzgerald, "India's Fifth Veda: The *Mahabharata*'s Presentation of Itself," *Journal of South Asian Literature* 20, no. 1 (Winter-Spring 1985): 125-140.
- 235. Mbh. I.1.205; I.56.17; XVIII.5.52 with n. 57\*.
- 236. See Mbh. XII.334.9; XII.337, esp. 4-5,37-38,55.
- 237. See, for example, Mbh. XII.337.3,4; XV.36.3; I.1.56; I.99.13; XII.327.15.
- 238. See, for example, Mbh. I.2.95; cf. III.46.2. See also XII.337.52, in which Vyasa is said to be superior to the seven rsis.
- 239. Mbh. I.2.95-96; cf. I.1.47-48. For additional references to Vyasa as a seer, see, for example, I.1.53,60,62; I.2.215; I.54.1,5; I.99.14; VI.2.1; XII.1.3-4; cf. I.2.168,211,219,231. The epic's portrayal of Vyasa's role as a *rsi* will be discussed further in chapter 3.
- 240. Mbh. XII.337.4-5.
- 241. Mbh. I.54.3-5; VI.2.1.
- 242. See, for example, Mbh. XII.327.15.
- 243. Mbh. I.1.52; I.54.5; I.99.14; I.57.72-75; XII.314.23-24; XII.327.15-18; XII.337.39-44,11-15. Vyasa's role in dividing the Veda will be discussed in chapter 3. For an analysis of how the Mahabharata's depiction of Vyasa serves to legitimate its claim to be the fifth Veda, see Bruce M. Sullivan, *Krsna Dvaipayana Vyasa and the Mahabharata: A New Interpretation* (Leiden: E. J. Brill, 1990), esp. pp. 29-31, 81-101, 112-117. Sullivan argues that Vyasa represents the earthly counterpart of the creator Brahma in the Mahabharata in that both figures represent the brahmanical ideals of *pravrtti* and *dharma* and assume a pivotal role in disseminating the Vedas.
- 244. Mbh. I.1.191.
- 245. Mbh. I.56.15; cf. I.1.19.
- 246. See, for example, Mbh. XII.314.45, in which Vyasa instructs his disciples to teach the members of all four *varnas*.
- 247. The modes of preservation and transmission of the Samhitas will be discussed in chapter 5.
- 248. This passage is generally regarded as late and is not included in the constituted text of the critical edition because it occurs in a relatively small portion of the manuscript tradition. It is given in the critical edition in Mbh. I, App. I, no. 1. For a translation of the passage, see Sullivan, *Krsna Dvaipayana Vyasa and the Mahabharata* pp. 118-119.
- 249. Sullivan, Krsna Dvaipayana Vyasa and the Mahabharata, p. 12.

< previous page

page\_453

next page >

- 250. C. Mackenzie Brown, "Purana as Scripture: From Sound to Image of the Holy Word in the Hindu Tradition," *History of Religions* 26, no. 1 (Aug. 1986): 76.
- 251. Mbh. I.2.235.
- 252. Mbh. I.1.204. This *sloka* and the *sloka* cited immediately above (I.2.235) appear together in Vayu 1.200-201, cited on p. 96, with the Purana being substituted for the epic in the first *sloka*.
- 253. Mbh. I.1.208-209.
- 254. Among its accounts of creation the Harivamsa contains a passage, I.23-27, that closely resembles the account in the Manu-Smrti, I.8-13.
- 255. In this scenario Visnu is described as progressively unfolding his four-fold form: from Vasudeva (Paramatman, the supreme Self) to Samkarsana (*jivatman*, the embodied Self) to Pradyunmna (*manas*, mind) to Aniruddha (*ahamkara*, ego).
- 256. The twenty-three evolutes of Prakrti are intellect, ego, mind, five sense capacities, five action capacities, five objects of the senses (in classical Samkhya termed "subtle elements"), and five gross elements. For the Sanskrit designations of the twenty-five *tattvas* in normative Karika-Samkhya, see p. 74.
- 257. In the descriptions of the emergence of the *tattvas* Brahma is at times identified with the *mahat-tattva* as the principle of cosmic intellect. However, his relationship to the process through which the *tattvas* emerge is not clearly articulated in the epica point that will await clarification until the Puranic period when a distinction is made between *sarga* or primary creation, in which the *prakrta* creations or *tattvas* derived from Prakrti are evolved, and pratisarga or secondary creation, in which the *vaikrta* creations of Brahma are brought forth.
- 258. Visnu is also at times identified in the epic with Hiranyagarbha.
- 259. In the Pañcaratra scheme the lotus from which Brahma is born emerges from the navel of Aniruddha.
- 260. Brahma is similarly associated with both the cosmic egg and the lotus in the Puranas, as will be discussed later in this chapter.
- 261. Mbh. XII.262.1; XII.224.60.
- 262. See also Mbh. XII.335.29, in which the creator Brahma refers to the Vedas as his "highest (uttama) brahman."
- 263. Mbh. XII.326.67; XII.335.17; cf. XII.330.30.
- 264. See, for example, Mbh. XII.330.32-34; XII.271.27; XIII.135.27; XIII. 143.34; XIV.53.8. See also VI.31.17 [Bhagavad-Gita].
- 265. Mbh. XII.330.32-34.
- 266. See, for example, Mbh. XII.326.50.
- 267. Mbh. XII.271.25.
- 268. Mbh. III, App. I, no. 27, 44-52, esp. 47,51. See also Hariv. 31.21-30, esp. 22-23,30; Hariv. App. I, no. 42, 154-195, esp. 156,165,167-168,179,187. The notion that Visnu's boar form is Veda incarnate is

< previous page page\_454

next page >

further developed in the Puranas, as will be discussed later in this chapter.

- 269. Mbh. XII.335.44,54,74.
- 270. Mbh. III.187.14; III.192.11; XII.203.14; VI.63.5. See also XII.203.8, where Visnu is referred to as the "source of Veda" (*brahmano mukha*).
- 271. See, for example, Mbh. XII.330.35-38; cf. XII.335.71.
- 272. See, for example, Mbh. XIII.15.30,34; XII, App. I, no. 28, 262-265,291; cf. XIII.17.88-89.
- 273. Mbh. XIII.17.88-89; cf. XIII.85.4-6; XII, App. I, no. 28, 262-265.
- 274. Mbh. III. 186.6; III.194.11; XII.327.46; I.1.30.
- 275. Mbh. XII.175.15.
- 276. Mbh. III.194.12.
- 277. See pp. 105-107.
- 278. Mbh. XII.203.8,14,18, for example, describes Visnu as the ultimate source of the Vedas, which Brahma then acquires. See also XII.200.33 with n. 545\*; XII.181.2; XII.314.46; XII.327.30; XII.335.25; XII.160.21.
- 279. Mbh. XII.335.29-30.
- 280. Mbh. XII.335.44; cf. XII.335.54,74.
- 281. Mbh. XII.335.18-67.
- 282. Sarasvati is celebrated as the Mother of the Vedas in Mbh. XII.326.52. Gayatri/Savitri is designated in a similar manner in Mbh. VI, App. I, no. 1, 24; Hariv. App. I, no. 41,487-488. In Mbh. VI, App. I, no. 1, 23-24, which forms part of a hymn to the goddess Durga, Durga is celebrated "as Sarasvati, as Savitri, the Mother of the Vedas," indicating perhaps a direct correlation between Sarasvati and Savitri, although in the epic the two goddesses are generally depicted as distinct goddesses.
- 283. For the identification of Sarasvati with Vac, speech, see, for example, Mbh. XII.231.8; XII.306.6; IX.41.31; cf. XII.176.8.
- 284. Mbh. XII.306.6,14.
- 285. Mbh. XII.231.8.
- 286. See, for example, Mbh. XII.327.94.
- 287. Mbh. VI.63.5.
- 288. See, for example, Mbh. XII.326.7-8; XII.327.81; cf. XII.335.50.
- 289. Mbh. XII.8533 (Calcutta ed.). Sanskrit text cited in Muir, *Original Sanskrit Texts*, vol. 3, p. 16. Cf. the critical edition, XII.224.55 with n. 671\*, which reads *nitya* in place of *vidya*.
- 290. The latter part of this passage is cited below on p. 93.
- 291. See, for example, Mbh. XII.176.6-8; XII.306.1-25; cf. XII.322.32-33. These passages will be discussed in more detail in chapter 3.
- 292. Mbh. XIV.44.6; Hariv. App. I, no. 42, 317.
- 293. The *gayatri mantra* may be translated as follows: "Let us attain that desirable radiance of the divine Savitr, who shall stimulate our visions."

< previous page page\_455 next page >

- 294. See, for example, Mbh. VI, App. I, no. 1, 24; Hariv. App. I, no. 41,487-488. In the former verse Gayatri/Savitri as the Mother of the Vedas is identified with the goddess Durga, while in the latter verse it is in her form as the three-lined *gayatri mantra* that she is thus designated.
- 295. Hariv. 11,665ff (Calcutta ed.). Sanskrit text cited in Muir, *Original Sanskrit Texts*, vol. 3, p. 13. Cf. the critical edition, App. I, no. 41,780-792, which reads *brahma-samsthita* rather than *varn-asamsthita* in line 786.
- 296. AA III.2.3; SA VIII.3.
- 297. Hariv. App. I, no. 42, 309-320. Vasat is the formula uttered by the hotr priest at the conclusion of a sacrificial verse.
- 298. See pp. 106-109.
- 299. See, for example, Mbh. XII.224.55 with n. 671\*-XII.224.56 with n. 672\*; XII.335.30,66.
- 300. Mbh. XII.335.30.
- 301. Mbh. XII.335.66.
- 302. See, for example, Mbh. XII.327.84; XII.326.57-58; XII.224.56 with n. 672\*.
- 303. Mbh. XII.224.56 with n. 672\*.
- 304. The terms used are generally *sanatana* or *sasvata*. See, for example, Mbh. I.1.52; XII.59.24; XII.181.2; XII.262.15,26; XII.293.18; XII.304.26; XII.335.27; XII.337.68.
- 305. See Mbh. XII.8533 (Calcutta ed.), cited on p. 90, with n. 289.
- 306. These conceptions will be discussed further in chapter 3.
- 307. In the late Puranic period *puja* gradually replaced *yajña*, the Vedic fire sacrifice, as the principal form of worship for the majority of Hindus, including brahmins.
- 308. Rajendra Chandra Hazra, "The Puranas," in *The Cultural Heritage of India*, vol. 2, 2d rev. ed. (Calcutta: Ramakrishna Mission Institute of Culture, 1962), pp. 246-247.
- 309. One of the earliest formulations of this definition is found in the *Amarakosa* (ca. 5th c. C.E.), which defines "Purana" as "that which has five characteristics (*pañca-laksana*)" (Sabdadivarga 5). A number of the extant Puranas use this term to define themselves, giving an enumeration of the five characteristics. For a collation of relevant Puranic passages, see Pandurang Vaman Kane, *History of Dharmasastra* (*Ancient and Mediaeval Religious and Civil Law in India*), vol. 5, pt. 2, Government Oriental Series (Poona: Bhandarkar Oriental Research Institute, 1962), p. 839 with n. 1365.
- 310. For a discussion of some of the issues in the scholarly debate concerning the nature and origin of the genre of texts known as "Puranas," including the fact that the contents of the extant Puranas do not conform to the *pañca-laksana* definition, see Thomas B. Coburn, "The Study of the Puranas and the Study of Religion," *Religious Studies* 16, no. 3 (Sept. 1980): 341-352. For a discussion of the problems involved

< previous page

page\_456

next page >

in attempting to delimit a Puranic "canon," see Giorgio Bonazzoli, "The Dynamic Canon of the Purana-s," *Purana* 21, no. 2 (July 1979): 116-166.

- 311. See, for example, BP I.4.20; BP III.12.39; Skanda V.3.1.18. Cf. CU VII.1.2,4; CU VII.2.1; CU VII.7.1, which list "Itihisa-Purana" as the "fifth" after the Rg-Veda, Yajur-Veda, Sama-Veda, and Atharvana. A number of other references in Vedic texts associate the term Purana (singular) with the Veda(s). For example, AV XI.7.24, in discussing the remnant of the sacrificial offering, speaks of the "rcs, samans, meters, Purana, together with the yajus." SB XIII.4.3.13, in describing the procedures for a particular sacrifice, specifies that the adhvaryu should say, "The Purana a is the Veda; this it is," and then should "relate some Purana." A passage that occurs in BAU II.4.10; BAU IV.5.11; and Maitri VI.32 describes the Itihasa and Purana as being breathed forth from the great Being along with the Rg-Veda, Yajur-Veda, Sama-Veda, and atharvangirases \*.
- 312. MP 289.9; Vayu 1.18.
- 313. See, for example, Vayu I.11; BP I.3.40-42; BP II.8.28.
- 314. Vayu 1.200-201. Variants of these two *slokas* appear in separate places in the Mahabharata, in I.2.235 and I.1.204, cited earlier on p. 83.
- 315. BP III.12.37,39. See also Mark. 45.20.
- 316. MP 3.3-4. Variants of this account are given in MP 53.3-4; Vayu 1.60-61; Brahm. I.1.1.40-41; Padma Srsti. 1.45; Nar. I.92.22-23.
- 317. Puranic accounts of the process through which Vyasa divides the one Veda into four will be discussed in chapter 3.
- 318. MP 53.3-11.
- 319. See, for example, Padma Srsti. 1.45-52; Nar. I.92.22-26; LP I.1.1-3.
- 320. Brahm. I.2.34.21; Vayu 60.21; VP III.6.16.
- 321. Brahm. I.2.34.12-16; Brahm. I.2.35.63-69; Vayu 60.12-16,55-61; VP III.4.7-10; VP III.6.17-20; cf. Agni 271.10-12. See also BP XII.7.5-7, which gives a somewhat different account.
- 322. It should be noted, however, that certain Puranas forbid *sudras* and women from reading or reciting the texts themselves. See, for example, Devi XII.14.24.
- 323. Coburn, "'Scripture' in India," esp. pp. 445-455. The emphasis on sound over discursive meaning in the Vedic recitative tradition will be discussed in chapter 5.
- 324. Brown, "Purana as Scripture," pp. 75-76.
- 325. For a discussion of relevant references, see ibid., pp. 77-78. For an analysis of the role and interrelationship of oral and written transmission in the Puranas, see Giorgio Bonazzoli, "Composition, Transmission and Recitation of the Purana-s," *Purana* 25, no. 2 (July 1983): 254-280.
- 326. Brown, "Purana as Scripture," p. 78.

< previous page page\_457 next page >

Page 458 327. See Brown's discussion of the Puranic cult of the book, in which he emphasizes certain parallel developments in the

Mahayana Buddhist tradition. Brown also notes a late passage, which appears at the end of the Mahabharata, that recommends

- 328. The standardized list of twenty-five *tattvas* conforms to the enumeration in the normative Karika-Samkh system, given earlier on p. 74.
- 329. For discussions of the problems involved in the study and dating of the Puranas, as well as descriptions of the character and contents of individual Puranas, see Ludo Rocher, *The Puranas*, A History of Indian Literature, vol. 2, pt. 3 (Wiesbaden: Otto Harrassowitz, 1986); R. C. Hazra, Studies in the Puranic Records on Hindu Rites and Customs, 2d ed. (Delhi: Motilal Banarsidass, 1975).
- 330. For an extended analysis of Puranic conceptions of creation, see Madeleine Biardeau, Études de Mythologie Hindoue, vol. 1. Cosmogonies puraniques. Publications de l'École Française d'Extrême Orient, vol. 128 (Paris: École Française d'Extrême Orient, 1981).
- 331. See, for example, VP I.2.28-29; Mark. 46.3-9; KP I.4.5-13; KP II.6.1-8.

worshiping the physical text of the epic through offerings. Ibid., pp. 78-83.

- 332. See, for example, BP III.5.23-26,49; BP III.26.19. In the Bhagavata Purana Prakrti is at times designated as maya, in accordance with the text's Advaita Vedanta perspective. See also MP 2.25-32, which represents a variant of Manu-Smrti I.5-13, cited on pp. 77-78, in which Narayana is described as implanting his seed in the waters. For a discussion of the role of the female principle in Puranic cosmogonies, see Tracy Pintchrnan, The Rise of the Goddess in the Hindu Tradition (Albany: State University of New York Press, 1994), chap. 3.
- 333. See p. 78. See also pp. 49-53, in which the Brahmanas' descriptions of the two-stage process of creation are discussed.
- 334. See pp. 49-57.
- 335. Compare the figure on p. 53, which schematizes the two stages of creation as represented in the Brahmanas.
- 336. VP VI.4.42.
- 337. VP III.3.22; VP I.22.81.
- 338. VP III.3.29-30.
- 339. The division of the four Vedas into sakhas will be discussed in chapter 3.
- 340. VP I.22.81-83.
- 341. See VP II.11.7-11. Cf. Mark. 102.15-16,20-22; Mark. 103.6; Mark. 104.28, which identify the supreme Purusa with the sun, whose Serf is the Veda (vedatman), whose body is the Veda (veda-murti), and who abides in the Veda (veda-samsthita).
- 342. MP 164.20.
- 343. MP 167.12.
- 344. KP I.6.15.

< previous page page\_458 next page >

- 345. VP I.4.21,39.
- 346. MP 248.67-73; VP I.4.9,22-23,32-34; BP III.13.34-44, esp. 34,41,44.
- 347. VP I.4.25,34.
- 348. KP I.6.8; LP I.70.126.
- 349. Mark. 47.3-9, esp. 8. In the Visnu Purana (I.4.3-5) Visnu-Narayana is said to assume the form of Brahma in order to rescue the earth, although it is clearly Visnu-Narayana and not Brahma who is eulogized as the boar.
- 350. See, for example, SP Rudra. II.15.46,52,64.
- 351. SP Rudra. I.8.1-53. Cf. BP III.12.34-35,37-40,44-7, discussed below, which describes the creator Brahma in a similar way as Sabdabrahman, whose form is composed of the Sanskrit *varnas* and the Vedic *mantras* and meters.
- 352. KP II.3.6,20; KP I.10.46,68.
- 353. KP I.10.47; cf. KP I.50.24.
- 354. VP IV.1.4.
- 355. KP I.2.26.
- 356. KP I.4.39.
- 357. KP I.9.19.
- 358. BP III.11.34; BP III.12.48.
- 359. BP III.8.15; BP III.9.43; cf. BP II.6.34.
- 360. BP III.12.1; BP III.13.6.
- 361. BP III.12.46-47. Cf. SP Rudra. 1.8.1-53, mentioned above, which describes Siva as Sabdabrahman, whose body is composed of the Sanskrit *varnas*.
- 362. BP III.12.34-35,37-40; cf. BP XII.6.44.
- 363. BP III.12.44; cf. BP XII.6.37-39,44.
- 364. BP III.12.45-46.
- 365. See, for example, MP 3.30-44; MP 171.21-24.
- 366. MP 4.7,10.
- 367. See, for example, BP III.12.26.
- 368. MP 2.31.
- 369. MP 3.2-5. Verses 3-4 of this passage were cited earlier on p. 96.
- 370. VP I.5.52-55. Compare the Taittiriya Samhita's account (VII. 1.1.4-6), cited on pp. 39-40, which gives the same four clusters of *stomas*, meters, and *samans*, although only the first cluster is described as emerging from the creator's mouth, while the other three clusters issue forth from other parts of his body. See also JB I.68-69; PB VI.1.6-11.
- 371. See, for example, Mark. 48.31-34; KP I.7.54-57; LP I.70.243-246; SP Vayaviya. I.12.58-62.
- 372. See BP III.12.34-35,37-40,44-47, discussed above. Cf. BP XII.6.44.
- 373. Mark. 102.1-7. The correlation of the Vedas with the three *gunas* will be discussed on pp. 111-112.
- 374. Mark. 45.20.

- 375. Vam. Saromahatmya 22.30-32.
- 376. Mark. 101.21-102.6.
- 377. BP XII.6.37-44.
- 378. As mentioned earlier, the term Sabdabrahman is first introduced in Maitri VI.22-23, where it is identified with Om. Om is commonly identified with Brahman in the Puranas. See, for example, VP III.3.21, which declares that "Om is the eternal Brahman consisting of one syllable (*ekaksara*)." Cf. Mark. 42.14; Mark. 101.27; SP Rudra. I.8.13-15.
- 379. See pp. 57, 70.
- 380. See MS II.76, cited on p. 79. Mark. 42.8-9 explicitly identifies the three constituents of Om with the three Vedas.
- 381. BP III.12.34,37.
- 382. VP I.5.62-63. This passage appears with slight variations in Mark. 48.42-43; KP I.7.64-65; LP I.70.257-259; SP Vayaviya. I.12.67-69.
- 383. See, for example, VP I.5.44-45,42-43.
- 384. BP III.9.24; cf. BP III.12.34.
- 385. Mark. 102.1-7.
- 386. Mark. 102.19.
- 387. VP II.11.12-13. Cf. Mark. 102.19, which expresses this idea in nearly identical words.
- 388. Mark. 42.4,8-11.
- 389. This conception will be discussed in chapter 5.
- 390. KP I.2.26.
- 391. See, for example, BP XII.6.44-46. Cf. Mark. 45.20-23. The brahmarsis will be discussed in chapter 3.
- 392. See, for example, VP III.6.31-32, cited in chapter 3, p. 250. Cf. Vayu 61.75. See chapter 3 for a discussion of Puranic conceptions of the process through which the Vedas are divided into branches and are progressively lost to human consciousness in the four *yugas*.
- 393. Vatsyayana (ca. 5th c. C.E.), in his commentary (*bhasya*) on the Nyaya-Sutras of Gautama, and Uddyotakara (ca. 7th c. C.E.), in his *Varttika* on Vatsyayana's *Bhasya*, maintain that the Vedas are the work of a reliable person, although they do not explicitly mention that Isvara is that reliable person who is the author of the Vedas. However, the later exponents of Nyaya, such as Jayanta (9th c. C.E.) and Ud-ayana (11th c. C.E.), expressly assert that the Vedas are the work of Isvara.
- 394. For the Sanskrit text and translation of some of the arguments given by the exponents of Nyaya and Vaisesika in support of the *pauruseya* and noneternal status of the Vedas, see Muir, *Original Sanskrit Texts*, vol. 3, pp. 108-133. For a brief summary of these arguments, see K. Satchidananda Murty, *Revelation and Reason in Advaita Vedanta* (Waltair: Andhra University; New York: Columbia University Press, 1959), pp. 222-237. For an extended discussion of the authority and role of the Veda in Nyaya and Vaisesika, see George Chemparathy,

< previous page page\_460 next page >

L'autorité du Veda selon les Nyaya-Vaisesikas (Louvain-la-Neuve: Centre d'Histoire des Religions, 1983).

- 395. Although the Samkhya-Pravacana-Sutras are attributed to Kapila, they appear to have been written by an unknown author some time around the fifteenth century C.E.
- 396. See especially SPS V.45-51, with the *Bhasya* of Vijñanbhiksu. These and other relevant passages are cited in Muir, *Original Sanskrit Texts*, vol. 3, pp. 133-138.
- 397. For a discussion of the doctrines and interrelationship of the Mimamsa and Nyaya theories of language, see Madeleine Biardeau, *Théorie de la connaissance et philosophie de la parole dans le brahmanisme classique*, Le monde d'outre-mer passé et présent, ser. 1, Études 23 (Paris: Mouton, 1964), pp. 65-247. For analyses of the contrasting roles that the Veda has assumed in Nyaya and Vaisesika apologetics and in Mimamsa hermeneutics, see Chemparathy, *L'autorité du Veda selon les Nyaya-Vaisesikas*; Halbfass, "The Presence of the Veda in Indian Philosophical Reflection," chapter 2 of his *Tradition and Reflection*, pp. 23-49.
- 398. For discussions of the doctrine of *sphota* and other aspects of the theories of language developed by the grammarians, see Bruno Liebich, "Über den Sphota (Ein Kapitel über die Sprachphilosophie der Inder)" *Zeitschrift der Deutschen Morgenläandischen Gesellschaft* 77 [n.s., 2] (1923): 208-219; John Brough, "Theories of General Linguistics in the Sanskrit Grammarirma," *Transactions of the Philological Society* (1951): 27-46; Otto Strauss, "Altindische Spekulationen über die Sprache und ihre Probleme," *Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft* 81 [n.s., 6] (1927): 125-136; Prabhat Chandra Chakravarti, *The Philosophy of Sanskrit Grammar* (Calcutta: University of Calcutta, 1930), esp. chap. 4, "Theory of *Sphota*"; idem, *The Linguistic Speculations of the Hindus* (Calcutta: University of Calcutta, 1933); Biardeau, *Théorie de la connaissance et philosophie de la parole dans le brahmanisme classique*, pp. 31-63, 251-442; Gaurinath Sastri, *A Study in the Dialectics of Sphota*, rev. ed. (Delhi: Motilal Banarsi-dass, 1980); idem, *The Philosophy of Word and Meaning: Some Indian Approaches with Special Reference to the Philosophy of Bhartrhari*, Calcutta Sanskrit College Research Series, no. 5 (Calcutta: Sanskrit College, 1959); K. Kunjunni Raja, *Indian Theories of Meaning*, The Adyar Library Series, vol. 91 (Adyar, Madras: Adyar Library and Research Centre, 1963), esp. chap. 3, "*Sphota*: The Theory of Linguistic Symbols"; Harold G. Coward, *Bhartrhari*, Twayne's World Authors Series, 403 (Boston: Twayne Publishers, 1976); idem, The *Sphota Theory of Language: A Philosophical Analysis* (Delhi: Motilal Banarsidass, 1980); David Seyfort Ruegg, *Contributions à l'histoire de la philosophie linguistique indienne*, Publications de l'Institut de Civi-lisation Indienne, no. 7 (Paris: E. de Boccard, 1959), pp. 5-14, 31-99;

< previous page

page\_461

next page >

David Carpenter, "Bhartrhari and the Veda," in *Texts in Context: Traditional Hermeneutics in South Asia*, ed. Jeffrey R. Timm (Albany: State University of New York Press, 1992), pp. 17-32.

- 399. Prabhakara's commentary on the *Sabara Bhasya* is known as the *Brhati* Kumarila's commentary is in three parts: *Slokavarttika* (Adhyaya I, Pada 1); *Tantravarttika* (Adhyaya I, Padas 2-4; Adhyaya II; Adhyaya III); *Tuptika* (Adhyayas IV-XII).
- 400. For detailed analyses of the Mimhamsa philosophy of language and of *veda-pramanya* as expounded by Sabara, Prabhakara, and Kumarila, see Francis X. D'Sa, *Sabdapramanyam in Sabara and Kumarila: Towards a Study of the Mimamsa Experience of Language* Publications of the De Nobili Research Library, vol. 7 (Vienna: Institut für Indologie der Universität Wien, 1980); idem, "Offenbarung ohne einen Gott: Kumarilas Theorie der Worterkenntnis," in *Offenbarung, Geistige Realität des Menschen. Arbeitsdokumentation eines Symposiums zum Offenbarungsbegriff in Indien*, ed. Gerhard Oberhammer, Publications of the De Nobili Research Library, vol. 2 (Vienna: Indologisches Institut der Universität Wien, 1974), pp. 93-105; Ganganatha Jha, *Purva-Mimamsa in Its Sources*, 2d ed. (Varanasi: Banaras Hindu University, 1964), esp. pp. 97-135, 147-186. For an alternative interpretation, see Purusottama Bilimoria, *Sabdapramana: Word and Knowledge. A Doctrine in Mimamsa-Nyaya Philosophy (with reference to Advaita Vedanta-paribhasa 'Agama')Towards a Framework for Sruti-pramanya*, Studies of Classical India, vol. 10 (Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 1988); idem, "On the Idea of Authorless Revelation (Apauruseya)," in *Indian Philosophy of Religion*, ed. Roy W. Perreft (Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 1989), pp. 143-166. My own analysis is particularly indebted to D'Sa's lucid exposition of *sabda-pramanya*.
- 401. TV p. 220.3-4. References to the *Tantravarttika* are to the page and line number of the Sanskrit edition in *Mimamsadarsana*, vol. 1, Anandasrama Sanskrit Series, no. 97 (Poona: Anandasrama, 1929).
- 402. See SBh. I.1.6.6-I.1.6.23, pp. 73.1-91.8. References to the *Sabara Bhasya* are to the page and line number of the Sanskrit edition in *Mimamsadarsana*:, vol. 1, Anandasrama Sanskrit Series, no. 97 (Poona: Anandasrama, 1929).
- 403. See SBh. I.1.6.15, pp. 80.9-82.5.
- 404. SBh. I.1.6.17, pp. 83.6-8, 84.3-4.
- 405. SBh. I.1.6.12, p. 76.3-4.
- 406. SBh. I.1.6.17, p. 84.2-3.
- 407. SBh. I.1.6.13, pp. 76.7-80.3.
- 408. SBh. I.1.5.5, pp. 45.7-9, 48.7-10.
- 409. SV Sabdanityata. 36-37.
- 410. SV Sabdanityata. 210-219.
- 411. SV Sabdanityata . 156.

< previous page

page\_462

next page >

- 412. SV Sabdanityata. 37.
- 413. SV Sabdanityata. 5-6.
- 414. SV Sabdanityata. 198-200; 171.
- 415. SV Sabdanityata. 79.
- 416. SV Sabdanityata. 170-171.
- 417. SV Sabdanityata. 39-40.
- 418. SV Sabdanityata. 40.
- 419. SV Sabdanityata. 290-291.
- 420. SV Sphota. 11-14.
- 421. SV Sphota.. 65.
- 422. SV Sabdanityata. 284-287.
- 423. SV Sphota 117-121.
- 424. SV Sabdanityata. 287-290.
- 425. SV Sabdanityata. 121-124; 130.
- 426. SV Sabdanityata. 79.
- 427. SV Sabdanityata. 214-215; 221; 301-302; Sphota. 54.
- 428. SV Sabdanityata. 7.
- 429. SV Sabdanityata. 3-7.
- 430. SBh. I.1.5.5, pp. 23.3-25.2.
- 431. SV Sambandhaksepavada. 4-5; cf. 1-3.
- 432. See SV Sambandhaksepaparihara 12-117 for Kumarila's refutations of the notion that human or divine convention is the source of the relationship between word and meaning. The arguments in Sambandha-ksepaparihara 42-117 establish the *apauruseyatva* of the Vedas through refuting the existence of a creater of the universe.
- 433. SBh. I.3.9.30, p. 294.2-3.
- 434. SBh. I.3.9.30, p. 296.1.
- 435. For a detailed analysis of Kumarila's conceptions of *akrti* and *vyakti*, see D'Sa, *Sabdapramanyam in Sabara and Kumarila* pp. 151-165.
- 436. SV Akrti. 1.
- 437. SBh. I.1.7.24, pp. 91.10-95.6.
- 438. For a discussion of the theory of sentence meaning, and in particular the theory of *bhavana*, formulated by Sabara and Kumarila, see D'Sa, *Sabdapramanyam in Sabara and Kumarila*, pp. 98-104, 166-179.
- 439. For a discussion of these arguments, see ibid., pp. 192-197.
- 440. See SV Codana. 116-136.
- 441. See SV Sambandhaksepaparihara 42-117, esp. 114-116.
- 442. See SV Vakya. 366-369; Vedanityata. 1-14.
- 443. See SV Vakya. 365.366.
- 444. In the very last *karika* of the *Slokavarttika* Kumarila declares that "thus the authoritativeness (*pramanatva*) of the [Vedic] injunctions with respect to *dharma* has been established by means of arguments." SV Vedanityata 15.
- 445. See BSB I.1.3-I.1.4.
- 446. See BSB I.1.4; III.1.25.

- Page 464
- 447. For a brief enumeration of the members of each of these schools and of other important exponents of Advaita Vedanta, see Murty, Revelation and Reason in Advaita Vedanta, pp. xvii-xix.
- 448. For a discussion of the arguments developed by the various exponents and schools of Advaita Vedanta in support of each of these doctrines, see Murty, Revelation and Reason in Advaita Vedanta, esp. pp. 3-52.
- 449. BSB I.3.29.
- 450. BSB I.3.28.
- 451. BSB I.3.28.
- 452. BSB I.3.29; cf. I.3.28.
- 453. BSB I.3.29; cf. I.3.28.
- 454. BSB I.3.28. For discussions of the passages cited from the Brahmanas, Mahabharata, Visnu Purana, and Manu-Smrti, see pp. 55, 50, 90 with n. 289, 110, 80.
- 455. BSB I.3.28.
- 456. BSB I.3.30; cf. I.3.28-I.3.29. For a discussion of relevant *smrti* texts, see pp. 79-80, 93, 109-110.
- 457. BSB I.1.3. Samkara's citation from *sruti* is from BAU II.4.10; BAU IV.5.11; Maitri VI.32, discussed on p. 67.

## Chapter 2.

## Torah and Creation

- 1. For discussions of the different stages in the development of the Israelite wisdom tradition, and of the contribution of Proverbs 1-9 to that development, see Gerhard you Rad, Old Testament Theology, vol. 1, trans. D. M. G. Stalker (New York: Harper and Row, 1962), pp. 418-453, esp. 441-453; Walther Eichrodt, Theology of the Old Testament, vol. 2, trans. J. A. Baker, The Old Testament Library (Philadelphia: Westminster Press, 1967), pp. 80-92; James L. Crenshaw, Old Testament Wisdom: An Introduction (Atlanta: John Knox Press, 1981), pp. 91-99.
- 2. R.N. Whybray, Wisdom in Proverbs: The Concept of Wisdom in Proverbs 1-9, Studies in Biblical Theology, no. 45 (London: SCM Press, 1965), p. 106.
- 3. Martin Hengel, Judaism and Hellenism: Studies in Their Encounter in Palestine during the Early Hellenistic Period, vol. 1, trans. John Bowden (Philadelphia: Fortress Press, 1974), p. 153 with n. 289.
- 4. The term 'amôn has generally been interpreted by scholars as meaning either "artisan, craftsman" or "nursling," as will be discussed immediately below.
- 5. The meaning "artisan, craftsman" is almost certain for 'omman in S.S. 7.2 and also makes reasonable sense for 'amôn in Jer. 52.15.
- 6. For the details of the scholarly debate, see Gerhard you Rad, Wisdom in Israel, trans. James D. Martin (London: SCM Press, 1972), p. 152; Whybray, Wisdom in Proverbs, pp. 101-102; Hengel, Judaism and

< previous page

page\_464

next page >

Hellenism, vol. 1, p. 153 with n. 291; R. B. Y. Scott, "Wisdom in Creation: The 'amôn of Proverbs VIII 30," Vetus Testamentum 10 (1960): 213-223.

- 7. See Whybray, Wisdom in Proverbs, pp. 72-104, esp. 98-104.
- 8. Von Rad, Wisdom in Israel, p. 174. See also pp. 144-176.
- 9. For references see n. 10 below. Some scholars have proposed theories that combine elements from these three types of interpretation. For example, Helmer Ringgren has suggested that wisdom is fundamentally the hypostatization of a divine attribute to which mythological characteristics taken from other traditions have been added in order to enhance the vividness of wisdom's portrayal. See Helmer Ringgren, *Word and Wisdom: Studies in the Hypostatization of Divine Qualities and Functions in the Ancient Near East* (Lund: Håkan Ohlssons, 1947), pp. 128-149.
- 10. Some scholars have sought the provenance of personified wisdom in the Egyptian concept of Maat. For analyses of the possible influence of Egyptian sources on the Israelite figure of wisdom, see Christa Bauer-Kayatz, Studien zu Proverbien 1-9. Eine form- und motivgeschichtliche Untersuchung unter Einbeziehung ägyptischen Vergleichsmaterials, Wissenschaftliche Monographien zum Alten und Neuen Testament, vol. 22 (Neukirchen-Vluyn: Neukirchener, 1966); idem, Einführung in die alttestamentliche Weisheit, Biblische Studien, vol. 55 (Neukirchen-Vluyn: Neukirchener, 1969). See also yon Rad, Wisdom in Israel, p. 153; cf. Ernst Wüurthwein, "Egyptian Wisdom and the Old Testament," in Studies in Ancient Israelite Wisdom, ed. James L. Crenshaw, The Library of Biblical Studies (New York: Ktav, 1976), pp. 117-118; Georg Fohrer, "Sophia," in *Studies* in Ancient Israelite Wisdom, ed. Crenshaw, pp. 65-67. Other scholars, such as Berend Gemser and Ringgren, have attempted to locate a prototype for Proverbs 8.22-31 in Egyptian and Mesopotamian creation hymns. See Berend Gemser, Sprüche Salomos, 2d rev. ed., Handbuch zum Alten Testament, Series 1, 16 (Tübingen: J. C. B. Mohr [Paul Siebeck], 1963), pp. 47-49; Ringgren, Word and Wisdom, p. 102. For a summary and critique of these theeries, see R. N. Whybray, "Proverbs VIII 22-31 and Its Supposed Prototypes," in *Studies in Ancient Israelite Wisdom*, ed. Crenshaw, pp. 390-400. For a discussion of possible Canaanite-Phoenician sources of the Israelite figure of wisdom, see W. F. Albright, "Some Canaanite-Phoenician Sources of Hebrew Wisdom," in Wisdom in Israel and in the Ancient Near East, eds. M. Noth and D. Winton Thomas, Supplements to Vetus Testamentum 3 (1969): 1-15, esp. 7-8. Gustav Boström argues that the figure of Astarte-Itar, the goddess of love, lies behind the personification of wisdom in Proverbs. However, according to this theory, Astarte-Itar did not serve the positive function of a prototype but rather posed as an antithetical figure over against which the Israelite figure of wisdom was established as a rival. See Gustav Boström, Pro-

< previous page

page\_465

next page >

verbiastudien. Die Weisheir und das fremde Weib in Spr. 1-9, Lunds Universitets Årsskrift, n.s., pt. 1, vol. 30, no. 3 (Lund: C. W. K. Gleerup, 1935), pp. 156-174.

In addition to the above theories, which look for the origins of the figure of personified wisdom in Proverbs in Ancient Near Eastern cultures, some scholars have sought to establish Greek influence as the background for such a concept. See, for example, Eichrodt, *Theology of the Old Testament*, vol. 2, p. 85. However, Hengel has cautioned against such theories of Hellenistic influence on Israelite wisdom speculation, since the Greek *sophia* was personified as a divine entity relatively late. See Hengel, *Judaism and Hellenism*, vol. 1, p. 154 with n. 298.

For refutations of the various theories that attempt to derive the personified wisdom of Proverbs from Egyptian, Mesepotamian, or Canaanite sources, see Whybray, *Wisdom in Proverbs*, pp. 82-92; idem, "Proverbs VIII 22-31 and Its Supposed Prototypes." For other theories concerning the origin and function of the figure of wisdom in Proverbs, see Burton L. Mack, *Logos und Sophia: Untersuchungen zur Weisheitstheologie im hellenistischen Judentum*, Studien zur Urnwelt des Neuen Testaments, vol. 10 (Göttingen: Vandenhoeck and Ruprecht, 1973), pp. 13-62; Bernhard Lang, *Wisdom and the Book of Proverbs: A Hebrew Goddess Redefined* (New York: Pilgrim Press, 1986); Claudia V. Camp, *Wisdom and the Feminine in the Book of Proverbs*, Bible and Literature Series, 11 (Sheffield, England: Almond, JSOT Press, 1985).

- 11. These dates follow George W. E. Nickelsburg, *Jewish Literature Between the Bible and the Mishnah: A Historical and Literary Introduction* (Philadelphia: Fortress Press, 1981), p. 64. Crenshaw narrows the dates to between 190 and 180 B.C.E. Crenshaw, *Old Testament Wisdom*, p. 57.
- 12. BS 2.4,9; cf. 1.4.
- 13. BS 24.8. Translations of the Wisdom of Ben Sira and the Wisdom of Solomon are from Herbert G. May and Bruce M. Metzger, eds., *The New Oxford Annotated Bible with the Apocrypha. Revised Standard Version* (New York: Oxford University Press, 1977).
- 14. BS 24.10-12.
- 15. BS 1.9.
- 16. BS 24.24.
- 17. See Hengel, *Judaism and Hellenism*, vol. 1, pp. 158-159.
- 18. Ibid., pp. 159-160.
- 19. Von Pad, *Old Testament Theology*, vol. 1, p. 445.
- 20. George Foot Moore, *Judaism in the First Centuries of the Christian Era, the Age of the Tannaim*, vol. 1 (Cambridge: Harvard University Press, 1927), p. 265.

< previous page page\_466 next page >

- 21. Hengel, *Judaism and Hellenism*, vol. 1, pp. 161, 132. See p. 148 regarding the aphorism about the Torah attributed to Simeon the Righteous. See also n. 61 concerning the probable identification of Simeon the Righteous with Simeon II (ca. 200 B.C.E).
- 22. For the dating of Baruch, see Nickelsburg, Jewish Literature Between the Bible and the Mishnah, pp. 113-114.
- 23. Nickelsburg suggests that the Wisdom of Solomon may have been written during the reign of Caligula (37-41 C.E.). See Nickelsburg, *Jewish Literature Between the Bible and the Mishnah*, p. 184.
- 24. Wis. 6.22; 9.9.
- 25. Wis. 8.4.
- 26. Wis. 7.22; 8.6; cf. 9.2.
- 27. Wis. 7.25.
- 28. Wis. 7.27.
- 29. Wis. 8.1; 7.27.
- 30. Wis. 7.25.
- 31. See, for example, Crenshaw, Old Testament Wisdom, pp. 179-180.
- 32. Hengel, Judaism and Hellenism, vol. 1, p. 167.
- 33. See ibid., pp. 165-169.
- 34. Philo's reliance on the wisdom books has been emphasized by Jean Laporte in his essay "Philo in the Tradition of Biblical Wisdom Literature," in *Aspects of Wisdom in Judaism and Early Christianity*, ed. Robert L. Wilken (Notre Dame: University of Notre Dame Press, 1975), pp. 103-141.
- 35. Ibid., pp. 104-106.
- 36. Ebr. 31. Philo's use of the term "nurse" (*tithene*) to describe wisdom appears to reflect in the active mode the Hebrew 'amôn of Proverbs 8.30, which, as discussed on p. 134, was translated by Aquila in the passive sense of *tithenoumene*, "nursling" See Laporte, "Philo in the Tradition of Biblical Wisdom Literature," p. 115; Harry Austryn Wolfson, *Philo: Foundations of Religious Philosophy in Judaism, Christianity, and Islam*, vol. 1, 4th printing, rev. (Cambridge: Harvard University Press, 1968), pp. 266-269. Translations of Philo are from F. H. Colson and G. H. Whitaker, trans., *Philo*, 12 vols., The Loeb Classical Library (London: William Heinemann; Cambridge: Harvard University Press, 1929-1962).
- 37. Wolfson, *Philo*, vol. 1, p. 258. See also pp. 253-261.
- 38. Op. 17-18.
- 39. Op. 19.
- 40. Op. 20, 24-25.
- 41. II Mos. 14, 51; cf. Op. 3.
- 42. Because such texts do not generally link their narratives explicitly to biblical verses, some scholars would prefer not to term them Midrash at all. Nevertheless, they do represent interpretationsor rather reinterpretations of the biblical narrative, and thus in this sense they

< previous page page\_467 next page >

qualify as Midrash even if they do not explicitly cite the biblical verses that are being reformulated.

The role of Midrash in the rabbinic tradition will be briefly discussed in chapter 6. For discussions of the various categories of Midrashic literature, see Moshe David Herr, "Midrash," *Encyclopaedia Judaica* (New York: Macmillan, 1971), s.v.; H. L. Strack and G. Stemberger, *Introduction to the Talmud and Midrash*, trans. Markus Bockmuehl, [7th rev. ed.] (Edinburgh: T and T Clark, 1991); John Bowker, *The Targums and Rabbinic Literature: An Introduction to Jewish Interpretations of Scripture* (Cambridge: Cambridge University Press, 1969); Leopold Zunz, *Ha-Derasot* \* *be-Yisra'el*, trans. M. E. Zack, notes by Chanoch Albeck (Jerusalem: Mosad Bialik, 1947). For relevant secondary works on the principles and characteristics of Midrash, see chapter 6, n. 16.

- 43. James Kugel, "Two Introductions to Midrash," *Prooftexts* 3, no. 2 (May 1983): 147; reprinted in *Midrash and Literature*, eds. Hartman and Budick, p. 95.
- 44. Ibid., p. 146.
- 45. Joseph Heinemann, "Profile of a Midrash: The Art of Composition in Leviticus Rabba," *Journal of the American Academy of Religion* 39, no. 2 (June 1971): 144.
- 46. Among Neusner's more recent works that discuss his methodological approach to rabbinic texts, see in particular Jacob Neusner with William Scott Green, Writing with Scripture: The Authority and Uses of the Hebrew Bible in the Torah of Formative Judaism (Minneapolis: Fortress Press, 1989); Neusner, The Ecology of Religion; idem, Ancient Judaism and Modern Category-Formation: "Judaism," "Midrash," "Messianism," and Canon in the Past Quarter-Century, Studies in Judaism (Lanham, Md.: University Press of America, 1986). Richard Sarason has similarly noted the role of "redactional-editorial activity in shaping, recasting, or restyling materials to fit their literary context in a particular document" and, like Neusner, has emphasized the need for more sustained studies of the distinctive redactional and stylistic characteristics of the various Midrashic texts. Richard S. Sarason, "Toward a New Agendum for the Study of Rabbinic Midrashic Literature," in Studies in Aggadah, Targum and Jewish Liturgy in Memory of Joseph Heinemann, eds. Ezra Fleischer and Jakob J. Petuchowski (Jerusalem: Magnes Press, Hebrew University, 1981), pp. 55-73, esp. 58.
- 47. Neusner, Ancient Judaism and Modern Category-Formation, p. 44.
- 48. Steven D. Fraade, "Interpreting Midrash 1: Midrash and the History of Judaism," *Prooftexts* 7, no. 2 (May 1987): 179-194, esp. 185-186.
- 49. One aspect of an extended study would involve testing the consistency with which specific traditions are attributed to specific rabbis in the various texts, in order to determine whether a more general pattern

< previous page page\_468 next page >

emerges in which certain types of speculation are regularly associated with certain rabbinic circles or schools (for example, the school of R. Akiba, or R. Johanan's circle of students and colleagues). Such an investigation will have to be postponed until a future study. In the present study I have, however, generally indicated the attributions where possible, although in some casessuch as traditions in which there is no consistency of attribution among the multiple variants, or pericopes that include a series of traditions with separate attributionsI have chosen to leave out the attributions in order not to burden the discussion unduly.

- 50. The Jerusalem Talmud has not been included in the present study primarily for practical reasons, given the already ambitious scope of my project and the sheer volume of material contained in the texts on which I have chosen to focus.
- 51. See, for example, Hag. 12b; Lev. R. XXIX. 11 = Pes. K. 23.10; Deut. R. II.32.
- 52. See, for example, Siprê Num. §112; Gen. R. XXVIII.4; Gen. R. 1.10; Song R. V. 11, §4; Pes. K. Suppl. 3.2; Sanh. 99a; eb. 13a; Ber. 22a; Taan. 4a; Taan. 7a; ab. 88b; Sanh. 34a; Pes. R. 8.5; Pes. R. 33.10; Pes. R. 21.21; Exod. R. XXXVI.3.
- 53. See, for example, Lev. R. III.7; Song R. I.3, §1; Song R. VIII.11, §2; Ber. 6a; Ber. 21a; Ber. 11b; ab. 88b-89a; ab. 115b-116a; Mak. 11a; Deut. R. VII.3; Deut. R. VIII.2; Pes. R. 25.3.
- 54. See, for example, Siprê Deut. §37; Gen. R. 1.1; Gen. R. I.4; Gen. R. I.8; Lev. R. XIX. 1; Song R. V.11, §1; Ned. 39b; Pes. 54a; Tanh., ed. Buber, Bere'sit \* §5; PRE §3, f. 6a.
- 55. See, for example, Gen. R. I.1; Gen. R. VIII.2; Lev. R. XIX. 1; Song R. V. 11, §1; Tanh., ed. Buber, Bere'sit\* §5; Tanh. Bere'sit\* §1; Exod. R. XXX.9.
- 56. See, for example, Gen. R. I.4; Song R. V. 11, §4; Exod. R. XLVII.4; Tarh. Bere'sit\* §1. Regarding the role of wisdom in creation, with no explicit mention of the Torah, see Lev. R. XI.1; Hag. 12a; Ber. 55a; Tanh., ed. Buber, Bere'sit\* §15; Exod. R. XLVIII.4; PRE §3, f. 8b.
- 57. The association of images of fire with Merkabah traditions will be discussed in chapter 4. The tendency of rabbinic texts, as well as certain kabbalistic sources, to give priority to the written-visual aspects of the divine language over the oral-aural aspects has been emphasized by Elliot Wolfson in his recent study "Erasing the Erasure."
- 58. In the case of traditions that reappear in the various strata, each time a particular text's treatment of the tradition is discussed, references to variants of the tradition in other rabbinic texts will be given in the notes.
- 59. Hag. II.1. Cf. the Gemara on this Mishnah, Hag. 11b-16a, which will be discussed below.
- 60. 'Ab. I-IV.

< previous page page\_469 next page >

- 61. 'Ab.I.2. The other two things are the Temple service and deeds of loving-kindness. Cf.Pes. R.5.3; PRE §16, f. 36b. Strack and Hengel take Simeon the Righteous to be Simeon II, who, according to Josephus, lived at the beginning of the second century B.C.E. See Strack and Stem-berger, *Introduction to the Talmud and Midrash*, p. 70; Hengel, *Judaism and Hellenism*, vol. 1, p. 131.
- 62. 'Ab. V.6. *Miktab* \*, "writing," might also be vocalized *makteb* \*, "writing instrument." This notion apparently derives from Exod. 32.15-16, which describes the tablets as the work of God and the writing with which they were engraved as the writing of God. The other seven items are the mouth of the earth, the mouth of the well, the mouth of the she-ass, the rainbow, the manna, the rod, and the Shamir. Variants of this tradition are found in Siprê Deut. §355; Mek., ed. Lauterbach, Wa-yassa' §6, vol. 2, pp. 124-125; Pes. 54a; PRE §19, f. 44a.
- 63. See, for example, 'Ab. VI.10 (Qinyan Torah); 'Ab. VI.7 (Qinyan Torah).
- 64. 'Ab. VI.10 (Qinyan Torah). Cf. Mek., ed. Lauterbach, Sirata'\* §9, vol. 2, pp. 75-76; Siprê Deut. §309; Pes. 87b. Cf. also Gen. R. I.4, which includes the Torah along with the people of Israel and the Temple as three of the six or seven things that precede the creation of the world.
- 65. The notion that Abraham observed the Torah is found as early as the Pseudepigrapha and Apocrypha. See, for example, 2 Baruch 57.1-2; cf. Jubilees 23.10. For parallel rabbinic traditions that cite Genesis 26.5 as a proof text, see Lev. R. II.10; Gen. R. XCV.3; Gen. R. LXIV.4; Yoma 28b; Tanh., ed. Buber, Lek\* Leka\* §1; Tanh., ed. Buber, Lek\* Leka\* §14; Tanh., ed. Buber, Toledot\* §1; Tanh., ed. Buber, Wa-yigga §12; PRE §31, f. 69a-69b.
- 66. 'Ab. III. 14. A similar statement is attributed to R. Eleazar b. Zadok in Siprê Deut. §48. Cf. also ab. 88b and Zeb. 116a, in which the Torah is described, respectively, as the "secret treasure" (*hamudah genûzah*) or "precious treasure" (*hemdah tobah\**) that was hidden for 974 generations prior to the creation of the world.
- 67. 'Ab. V. 1.
- 68. See, for example, Gen. R. XVII.1; RH 32a; Meg. 21b; Pes. R. 21.19; Pes. R. 40.5; PRE §3, f. 8b; PRE §32, f. 74a.
- 69. *Baraitot* (singular *baraita*) are "external" teachings attributed to the Tarmaim that do not form part of the MAshnah redacted by Judah ha-Nasi.
- 70. The Tannaim, the earliest rabbinic authorities in Palestine whose teachings are preserved in the Mishnah and in Tannaitic Midrashim, are distinguished from the later rabbinic authorities, the Amoraim, who lived in Palestine and Babylonia between the third and sixth centuries and who were responsible for the interpretations and elaborations of Mishnaic teachings that crystallized in the Jerusalem Talmud and Babylonian Talmud, respectively. The Amoraira in Palestine were

< previous page

page\_470

next page >

also apparently responsible for compiling the Tannaitic Midrashim as well as the later classical Amoraic Midrashim.

- 71. See D. Hoffmann, *Zur Einleitung in die halachischen Midraschim* (Berlin: M. Driesnet, 1886-1887). Chanoch Albeck, while accepting the division between the two types of Tannaitic Midraahim, disputes their connection with the schools of R. Ishmael and R. Akiba. See Chanoch Albeck, *Untersuchungen über die halakischen Midraschim*, Veröffentlichungen der Akademie für die Wissenschaft des Juden-tums (Berlin: Akademie-Verlag, 1927). For a summary of the scholarly debate, including the more recent arguments of Louis Finkelstein and Gary Porton, see Strack and Stemberger, *Introduction to the Talmud and Midrash*, pp. 270-272.
- 72. Indeed, the halakhic nature of Leviticus posed a problem for later Amoraic interpreters, who were primarily concerned with aggadic questions. Perhaps in order to circumvent this problem the editor(s) of Leviticus Rabbah, the Amoraic Midrash on Leviticus, chose to abandon the exegetical form of Midrash in favor of a homiletical form that allowed for more freedom in departing from the biblical text and rein-terpreting its halakhic concerns in terms of the more pressing theological issues of the period.
- 73. Siprê Deut. §306; cf. Siprê Deut. §317.
- 74. Sipra', Be-huqqotay \*, Pereq 8.
- 75. Siprê', Be-huggotay\*, Pereq 8. In Siprê Deut. §351 this tradition is attributed to R. Gamaliel.
- 76. Siprê Deut. §355; Mek., ed. Lauterbach, Wa-yassa` §6, vol. 2, pp. 124-125. Cf. 'Ab. V.6. Both accounts agree with 'Abot's on six of the ten items: the letters, the tablets, the rainbow, the manna, the mouth of the earth, and the mouth of the she-ass. With respect to the four additional items in 'Abot's\* enumerationthe writing, the mouth of the well, the rod, and the ShamirSiprê on Deuteronomy includes the writing and the well in its initial enumeration of the ten things, while the Mekilta\*' includes the rod and the Shamir. The sepulcher of Moses and the cave in which Moses and Elijah stood are also included in the initial enumerations of Siprê on Deuteronomy and the Mekilta\*'. All three versions include a subsidiary list of items following the initial list of ten things. Cf. also Pes. 54a; PRE §19, f. 44a.
- 77. The Torah is identified with the primordial wisdom of Prov. 8.22 in Mek., ed. Lauterbach, Sirata\*' §9, vol. 2, p. 76; Siprê Deut. §37; Siprê Deut. §309; Siprê Deut. §317. It is identified more generally with wisdom in Proverbs 1-9 in Mek., ed. Lauterbach, Wa-yassa` §1, vol. 2, p. 92; Mek., ed. Lauterbach, Ba-hodes\* §10, vol. 2, p. 279; Siprê Deut. §47; Siprê Deut. §48; Siprê Deut. §87.
- 78. Mek., ed. Lauterbach, Sirata\*' §9, vol. 2, pp. 75-76. Cf. 'Ab. VI. 10 (Qin-yan Torah). Both texts include the Torah, the people of Israel, and the Temple in their enumerations. The Mekilta\*' gives the land of Israel as

< previous page page\_471 next page >

the fourth, whereas 'Abot \* includes the heaven and earth and Abraham. Cf. also Siprê Deut. §309, discussed immediately below, and Pes. 87b.

- 79. Mek., ed. Lauterbach, Sirata\*' §9, vol. 2, p. 76. This tradition is linked to a parallel tradition in the Mekîlta', which includes the people of Israel, the land of Israel, the Temple, and the Torah as the four inheritances. See Mek., ed. Lauterbach, Sirata\*' §10, vol. 2, pp. 77-78.
- 80. Siprê Deut. §309. As in the other variants of this tradition, Prov. 8.22 is cited as a proof text to establish that the Torah is one of God's possessions. Cf. 'Ab. VI.10 (Qinyan Torah); Mek., ed. Lauterbach, Sirata\*' §9, vol. 2, pp. 75-76; Pes. 87b.
- 81. Siprê Deut. §37. In later rabbinic texts the Torah is included among six or seven things that were created prior to the world. See, for example, Gen. R. I.4; Ned. 39b; Pes. 54a; PRE §3, f. 6a-6b.
- 82. Siprê Deut. §41. Commenting on Gen. 2.15, "And the Lord God took the man and put him in the Garden of Eden to till ('abad\*). it and to keep (amar) it," the Midrash interprets "to till it" to mean study of the Torah and "to keep it" to mean observance of the commandments. Cf. the interpretations of Gen. 2.15 in Gen. R. XVI.5; PRE §12, f. 29b. Tar-gum Neofiti I renders Gen. 2.15, "And the Lord God took the man and caused him to dwell in the garden of Eden so that he do service according to the Law and keep its commandments." Cf. Fragment Targums P and V and Targum Pseudo-Jonathan to Gen. 2.15. See also 2 Enoch 31.1, "And I created a garden in Eden in the east, that he should observe the testament and keep the command."
- 83. Mek., ed. Lauterbach, Ba-hodes\* §9, vol. 2, p. 268. The "flaming torch" (*lappid'es\**) is interpreted in light of the parallel expression that is used in Exod. 20.18 to describe the revelation of the Torah at Mount Sinai: "And all the people saw the thunderings (*qolot\**, literally, "voices") and the lightnings (*lappidim\**)." Cf. Gen. R. XLIV.21; Pes. K. 5.2 = Pes. R. 15.2; Tanh., pequde\* §8; Exod. R. LI.7.
- 84. SiprêDeut. §48. Cf. 'Ab. III.14.
- 85. *Mî e-'amar we-hayah ha-`ôlam*. See, for example, Mek., ed. Lauter-bach, Be-allab. §7, vol. 1, p. 248; Mek., ed. Lauterbach, Sirata\*' §3, vol. 2, p. 26; Mek., ed. Lauterbach, Sirata\*' §4, vol. 2, p. 32; Mek., ed. Lauterbach, Sirata\*' §8, vol. 2, pp. 62, 63; Mek., ed. Lauterbach, Sirata\*' §10, vol. 2, pp. 78-79; Mek., ed. Lauterbach, Wa-yassa` §1, vol. 2, p. 92; Mek., ed. Lauterbach, Ba-hodes\* §8, vol. 2, p. 263; Mek., ed. Lauter-bach, Ba-hodes\* §9, vol. 2, p. 275; Siprê> Deut. §49; Siprê Deut. §307; Siprê Deut. §343; Siprê Num. §102; Siprê Num. §103. Cf. Gen. R. IV.4; Gen. R. XXIV.2; Lev. R. III.7; Pes. K. Suppl. 1.15; Esth. R. I.12; Song R. IV.5, §1; `Erub. 13b; Meg. 13b; Sot. 10b; Qid. 30b; Qid. 31a; Sanh. 19a; Pes. R. 21.7.
- 86. Mek., ed. Lauterbach, Sirata\*' §10, vol. 2, pp. 78-79.

< previous page

page\_472

next page >

- 87. Mek, ed. Lauterbach, Ba-hodes \* §7, vol. 2, p. 255. Cf. Gen. R. III.2; Gen. R. IV.6; Gen. R. XII.10; Gen. R. XXVII.1; ab. 119b; Pes. R. 49.10; Pes. R.27.4; Pes. R.23.5; Tanh., ed. Buber, Bere'sit\* §11; Deut. R. V. 13; PRE §7, f. 15b.
- 88. Siprê Num. §41. Prov. 6.23 is a standard proof text that is regularly invoked in later rabbinic texts to establish that the Torah is light. See, for example, Lain. R. Proem XXIII; So.t. 21a; Taan. 7b; Meg. 16b; Pes. R. 46.3; Deut. R. IV.4; Exed. R. XXXIV.2; Exod. R. XXXVI.3.
- 89. Mek., ed. Lauterbach, Ba-hodes\* §4, vol. 2, pp. 220-221; cf. Mek., ed. Lauterbach, Ba-hodes\* §5, vol. 2, p. 237.
- 90. Siprê Deut. §343.
- 91. See, for example, Mek., ed. Lauterbach, Ba-hodes\* §4, vol. 2, pp. 220-221; Mek., ed. Lauterbach, Ba-hodes\* §9, vol. 2, pp. 266, 268, 270; Mek., ed. Lauterbach, Ba-hodes\* §5, vol. 2, p. 235; Mek., ed. Lauterbach, Be-sallah\* §7, vol. 1, p. 247; Siprê Deut. §343; Siprê', Wa-yiqrra', Ne-dab-ah\*, Paraah 1. The use of images of fire in accounts of the Sinai revelation, and the parallel use of fire imagery in the Merkabah traditions of Hekalot\*. texts, will be discussed in chapter 4.
- 92. See, for example, Mek., ed. Lauterbach, Ba-hodes\* §5, vol. 2, p. 235; Mek, ed. Lauterbach, Be-allah. §7, vol. 1, p. 247; Siprê Deut. §343. The form 'es-dat\* in Deut. 33.2 is corrupt, and a number of emendations have been suggested. My translation follows the traditional rendering in rabbinic texts, which interprets the expression as referring to the "fiery law" of Torah. Deut. 33.2 is a frequently cited proof text in later rabbinic sources. Cf. Song R. V.11, §6; Pes. K. Suppl. 1.17; Pes. K. Suppl. 1.20; Lev. R. IV.l; Lain. R. III.1, §1; Song R. I.9, §4; Beg. 25b; Ber. 6a; Ber. 62a; Sot. 4b; Pes. R. 33.10; Tanh.), ed. Buber, Bere'sit\* §4; Exed. R XLI.4; Num. R. XXII.9; Deut. R. V.4; PRE §41, f. 96a.
- 93. Mek., ed. Lauterbach, Ba-hodes\* §9, vol. 2, p. 266.
- 94. For an analysis of some of these shared units, see Jacob Neusner, *The Integrity of Leviticus Rabbah: The Problem of the Autonomy of a Rabbinic Document*, Brown Judaic Studies, no. 93 (Chico, Calif.: Scholars Press, 1985), pp. 157-182.
- 95. Chapter 20 of Leviticus Rabbah parallels *pisqa'* 26 of Pesîqta' de-R. Kahana; chapters 27-30 parallel *pisqa's* 9, 8, 23, and 27, respectively. The question concerning which collection borrowed from the other has been a topic of scholarly debate, although the present consensus appears to be that beth works were compiled at about the same time in the fifth century and that later editors or copyists transferred sections of one collection to the other. For a discussion of the problem, see William G. Braude and Israel J. Kapstein, trans., *Pesikta de-Rab\* Kahana: R. Kahana's Compilation of Discourses for Sabbaths and Festal Days* (Philadelphia: Jewish Publication Society, 1975), pp. xlix-li. See also Neusner's analysis of one of the chapters shared by

< previous page page\_473

next page >

both Leviticus Rabbah and Pesîqta' de-R. Kahana in his *The Integrity of Leviticus Rabbah*, pp. 182-215.

- 96. Neusner, *The Ecology of Religion*, pp. 280-281,289-290.
- 97. See Neusner, Death and Birth of Judaism, pp. 33-48; idem, The Ecology of Religion, pp. 289-290.
- 98. See, for example, Song R. I.3, §2; Song R. I.2, §5; Song R. I.10, §1; Song R. II.5, §1; Pes. K. 12.5; Pes. K. 15.5; Lam. R. Proem II; cf. Lev. R. III.7.
- 99. This statement is attributed to R. Joshua b. Levi in Lev. R. XXII. 1. See also Lev. R. XV.2. Cf. Exod. R. XLVII.1; Tanh., ed. Buber, Kî Tissa \*' §17.
- 100. Song R. I.2, §2. Cf. `Erub. 21b; RH 19a; Taan. 17b; Pes. R. 3.2.
- 101. See, for example, Song R. I.3, §1, in which R. Akiba is referred to as "the halakhah" and "the Torah," and R. Eliezer is compared to the Ark of the Covenant, his stone seat representing Mount Sinai.
- 102. See Song R. II.5, §3.
- 103. Lev. R. III.7.
- 104. Pes. K. 15.5; Lam. R. Proem II.
- 105. Prov. 8.22 is used as a proof text in Gen. R. I.1 Gen. R. I.4; Gen. R. I.8; Lev. R. XI.3; Lev. R. XIX.1; Song R. V.11, §1. Prov. 8.30 is invoked in Gen. R. I.1; Gen. R. VIII.2; Gert. R. LXXXV.9; Lev. R. XIX.1; Song R. V.11, §1. Lev. R. XXXV.4 cites Prov. 8.27 and 8.29. Prov. 3.19 is invoked in Gen. R. I.4 and Song R. V.11, §4. Cf. Lev. R. XI.1; Gen. R. XXVII.1; Pes. K. 4.4 [= Pes. R. 14.10], which allude to the role of wisdom in creation without explicit mention of the Torah. The Torah is also at times identified with the personified wisdom of Proverbs 1-9 generally, without necessarily implying any cosmological import. See, for example, Gen. R. XLIII.6; Gen. R. LIX.2; Gen. R. LXX.5; Lev. R. XI.3; Lev. R. XXV.1; Lev. R. XXIX.5 = Pes. K. 23.5; Lev. R. XXX. 1 = Pes. K. 27.1 [= Pes. R. 51.1]; Lev. R. XXXV.6; Pes. K. 12.13; Song R. I.1, §3; Song R. VIII.5, §1.
- 106. Gen. R. XVII.5; Gen. R. XLIV. 17.
- 107. Gen. R. I.4. Cf. Siprê Deut. §37; Ned. 39b; Pes. 54a; PRE §3, f. 6a-6b.
- 108. Gen. R. I.8.
- 109. Gen. R. XXVIII.4. Cf. Gen. R. I.10 and its variant in Song R. V.11, §4. A tradition in Song R. IV.4, §9 ascribed to R. Berekhiah declares that God foreshortened the thousand generations in order to bring the people of Israel the Torah. A Midrash in Song R. IV.4, §1 designates Moses as he "who came for a thousand generations." See also Gen. R. I.4; Gen. R. XXI.9; Lev. R. IX.3; Lev. R. XXIII.3; Pes. K. 12.24, which mention the tradition that the Torah was revealed after twenty-six generations. The tradition that the Torah remained hidden for 974 generations before the world was created is expressed more directly in the Babylonian Talmud, in ab. 88b and Zeb. 116a; cf. Hag. 13b-14a; Pes. 118a. Cf. also Pes. R. 21.21; Pes. R. 5.3.

110. Gen. R. VIII.2.

< previous page page\_474 next page >

- 111. This homily, including the tradition concerning the Torah's preexistent status, is also found with slight variations in Song R. V.11, §1-4. The homily in Song of Songs Rabbah culminates with an allusion to the tradition that the Torah, which was to have been commanded after one thousand generations, was in fact revealed after twenty-six generations.
- 112. Lev. R. XIX.1.
- 113. This homily appears almost verbatim in Song R. V.11, §1. Song of Songs Rabbah omits the reference to the primordial Torah being engraved in gold, although it does interpret "the finest gold" as referring to the words of Torah. The tradition that the Torah existed two thousand years prior to the universe is also briefly mentioned, without explicit reference to Prov. 8.30 and Ps. 90.4, in Pes. K. 12.24, where it is confiated with the tradition that the Torah was revealed after twenty-six generations. Cf. Pes. R. 46.1.

Closely related to the notions discussed above regarding the pre-existence of the Torah is the frequently repeated assertion that the world was created for the sake of the Torah, a concept that assumes that the Torah was at least contemplated, if not actually created, by God prior to creation. See, for example, Gert. R. I.4; Gen. R. I.10; Gen. R. XII.2; Lev. R. XXIII.3; Song R. V. 11, §4. Cf. Pes. R. 21.21, et al.

- 114. Gen. R. XXIV.2. Cf. Sanh. 38b; `AZ 5a; Pes. R. 23.1; Tanh., ed. Buber, Bere'sit \* §28.
- 115. Gen. R. XXIV.5. See also Gen. R. XVI.5, which interprets Gen. 2.15, "And the Lord God took the man and put him in the Garden of Eden to till (`abad\*) it and to keep (amar) it," to mean that God intended for Adam to observe the Sabbath or, according to an alternative interpretation, to offer sacrifices. Cf. Siprê Deut. §41; PRE §12, f. 29b.
- 116. Gen. R. XXIV.7.
- 117. Gen. R. XXI.9. Cf. Tanh., ed. Buber, Bee'sit\* §25.
- 118. Gen. R. XLIV.21; Pes. K. 5.2 [= Pes. R. 15.2]; cf. Gen. R. XLIX.2. The parallel tradition in Mek., ed. Lauterbach, Bahodes\* §9, vol. 2, p. 268, is attributed to R. Nathan. Cf. Tanh. Pequde\* §8; Exed. R. LI.7. The images of both the "flaming sword" and the "flaming torch" point to the association of the Torah, and of the revelation in particular, with fire-an association that is also found in Tannaitic Midrashim, as we have seen, and that will be discussed further below.
- 119. Gen. R. LXI.1; Gen. R. XCV.3. The kidneys were traditionally viewed as a source of wisdom and counsel. Cf. Tanh., ed. Buber, Wa-yigga §12. See also Gen. R. XLIII.6, which interprets Gen. 14.18, "And Mel-chizedek king of Salem brought out bread and wine," to mean that he revealed the Torah to Abraham. "Bread" and "wine" are understood in light of Prov. 9.5, "Come, eat of my bread and drink of the wine I [wisdom] have mixed," as referring to the Torah.

< previous page page\_475 next page >

- 120. Lev. R. II.10; Gen. R. XCV.3; cf. Gen. R. XLIX.2; Gen. R. LXIV.4. Cf. Qid. IV.14; Yoma 28b; Tanh., ed. Buber, Lek \* Leka\* §1; Tanh., ed. Buber, Lek\* §1; Tanh., ed. Buber, Wa-yigga §12; PRE §31, f. 69a-69b.
- 121. Gen. R. LVI.11; cf. Lev. R. II.10.
- 122. Gen. R. LXVI.1; Gen. R. LXIII.10; Gen. R. XCV.3; cf. Lev. R. II.10. Gen. R. LXIII.10 understands Gen. 25.27, "Jacob was a quiet man, dwelling in tents (*yoseb\* 'ohalîm*)," to mean that Jacob studied in two tents or houses of study. Targum Onkelos, Targum Neofiti 1, and Targum Pseudo-Jonathan, in their respective renderings of Gert. 25.27, similarly interpret "tents" as referring to the house(s) of study in which Jacob served. Cf. Pes. R. 5.7; Tanh., ed. Buber, Toledot\* §1; Tanh., ed. Buber, Toledot\* §2; Tanh., ed. Buber, Wa-yilah §9; Tanh., ed. Buber, Wa-yigga §12; Tanh. Semot\* §1; PRE §32, f. 73a, 73b.

In contrast to Jacob, who studied and observed the Torah, his brother Esau is said to have been estranged from the commandments of the Torah. See, for example, Ruth R. Proem III.

- 123. Gen. R. XCV.3; Gen. R. XCIV.3; cf. Lev. R. II.10. Cf. Tanh., ed. Buber, Wa-yigga §12.
- 124. But cf. Song R. I.2, §5 and Song R. I.3, §1, which suggest that while the patriarchs observed select precepts, they did not observe all of the 613 *mitzvot* that Israel later received at Mount Sinai. Cf. Exod. R. XXX.9.
- 125. Gen. R. I.1.
- 126. See 'Ab. III.14; Siprê Deut. §48.
- 127. The last portion of this pericope is replicated almost verbatim in Tanh., ed. Buber, Bere'sit\* §5, where it is attributed to R. Judah b. II'ai. A similar conjunction of Gen. 1.1 and Prov. 8.22 is found in Targum Neofiti 1 to Gen. 1.1, in which *bere'sit\* bara' Elohim* is interpreted as *be-hokmah\* bara'* Cf. Fragment Targums P and V to Gen. 1.1.
- 128. See p. 140.
- 129. See, for example, Moore, *Judaism*, vol. 1, pp. 267-268; Hengel, *Judaism and Hellenism*, vol. 1, p. 171; Urbach, *The Sages*, vol. 1, pp. 198-200; Henry Slonimsky, "The Philosophy Implicit in the Midrash," *Hebrew Union College Annual* 27 (1956): 244-246.
- 130. See, for example, Henry A. Fischel, "The Transformation of Wisdom in the World of Midrash," in *Aspects of Wisdom in Judaism and Early Christianity*, ed. Wilken, p. 80. Urbach notes that Maimonides, in discussing the expression *histakkel* ("to look at, contemplate"), which corresponds to *hibbît* in the Midrash attributed to R. Hoshaiah, remarks that "Plato uses this very expression when he states that God contemplates the world of Ideas and thus produces the existing beings." Moses Maimonides, *Guide for the Perplexed*, pt. 2, chap. 6. Cited in Urbach, *The Sages*, vol. 1, p. 199 with n. 69.
- 131. Urbach, *The Sages*, vol. 1, p. 200.

< previous page page\_476 next page >

- 132. This does not mean to suggest that the author of the Genesis Rabbah proem necessarily appropriated all of the Hellenistic elements that were incorporated into the Jewish conception of Torah/wisdom by the writers of the wisdom books of the Apocrypha and by the Alexandrian Jewish philosophers Aristobulus and Philo. In particular, it is highly unlikely that the proem's author borrowed directly from Philo in the analogy of the blueprint. Indeed, he was probably not even aware of Philo's writings. The similarities Between their uses of the analogy can better be explained by their access to a common tradition, which intermingled traditional Jewish wisdom speculation with Greek philosophical categories.
- 133. Gen. R. I.13.
- 134. Gen. R. XII.14. Cf. Tanh., ed. Buher, Bere'sit \* §17.
- 135. Lev. R. XXXV.4.
- 136. Pes. K. 12.1; cf. Lev. R. XII.3. Cf. Mak. 23b. "Members" ('ebarim\*) refers to the joints, bones, or organs that are covered with flesh and sinews, not including the teeth. The 248 members of the body are listed in the Mishnah in 'Ohol. I.8.
- 137. See, for example, Lev. R. XXIII.3; Song R. VII.1, §1; Song 12. I.9, §6; Gen. R. LXVI.2; Ruth R. Proem I, discussed in chapter 4, pp. 274-275.
- 138. See, for example, Gen. R. XXVIII.4; Gen. R. I.10; Song R. V. 11, §4; Pes. K. Suppl. 3.2.
- 139. See, for example, Lev. R. III.7; Song R. I.3, §1; Song R. VIII.11, §2.
- 140. See, for example, Gen. R. IV.4; Gen. 1t. XXIV.2; Lev. R. III.7; Pes. K. Suppl. 1.15; Esth. R. I.12; Song R. IV.5, §1. Cf. Mek., ed. Lauterbach, Be-allah. §7, vol. 1, p. 248; Mek., ed. Lauterbach, Sirata'\* §3, vol. 2, p. 26; Mek., ed. Lauterbach, Sirata'\* §4, vol. 2, p. 32; Mek., ed. Lauterbach, Sirata'\* §8, vol. 2, pp. 62, 63; Mek., ed. Lauterbach, Sirata'\* §10, vol. 2, pp. 78, 79; Mek., ed. Lauterbach, Wa-yassa' §1, vol. 2, p. 92; Mek., ed. Lauterbach, Ba-hodes\* §8, vol. 2, p. 263; Mek., ed. Lauterbach, Ba-hodes\* §9, vol. 2, p. 275; Siprê Deut. §49; Siprêq Deut. §307; Siprê Deut. §343; Siprê Num. §102; Siprê Num. §103; Erub 13b; Meg. 13b; Sot. 10b; Qid. 30b; Qid. 31a; Sanh. 19a; Pes. R. 21.7.
- 141. This tradition appears in Gen. R. XXXI.8 and Gen. R. XVIII.4, where it is attributed to R. Phinehas and R. Hezekiah (or R. Hilkiah) in the name of R. Simon b. Pazzi. Cf. Tanh., ed. Buber, Noah. §28.
- 142. See, for example, *Seper Yesîrah* 2.2: "Twenty-two letters are the foundation: He engraved them, He hewed them out, He combined them, He weighed them, and He set them at opposites, and He formed through them everything that is formed and everything that is destined to be formed." For discussions of the *Seper Yesîrah*, see Gershom Scholem, "The *Sefer Yesîrah*," in his *Kabbalah*, Library of Jewish Knowledge (Jerusalem: Keter, 1974), pp. 23-30; idem, "The Name of God and the Linguistic Theory of the Kabbala," pt. 1, pp. 72-76; Elias Lipiner, *The Metaphysics of the Hebrew Alphabet* [in Hebrew] (Jerusalem: Magnes

< previous page page\_477 next page >

Press, Hebrew University, 1989), pp. 112-166. For a translation and commentary on the text, see David R. Blumenthal, "Sefer Yetsira: Text and Commentary," chapter 3 of his *Understanding Jewish Mysticism: A Source Reader*, [vol. 1], The Merkabah Tradition and the Zoharic Tradition, The Library of Judaic Learning, vol. 2 (New York: Ktav, 1978), pp. 15-44.

- 143. The Hebrew letters are personified in several homilies in classical Amoraic Midrashim. For example, in Lain. R. Proem XXIV the personified letters come before God one by one to testify that Israel had transgressed the Torah. In Lev. R. XIX.2 and Song R. V. 11, §4 the *yod* \* pros-trams itself before God and laments that it has been removed from the name of Sarai, the righteous wife of Abraham. In Gen. R. I. 10, Pes. K. 12.24, and Song R. V.11, §4 the *'alep*, the first letter of the Hebrew alphabet, is depicted as complaining to God that the world should have been created with it and not with *bet*\*, the second letter. This latter tradition found vivid expression in a later mystically oriented text, *2 Alphabet of R. Akiba* (ca. 7th-9th c. C.E.), in a pericope that pertrays a competition among the twenty-two letters in which each letter comes before God one by one to present its case concerning why he should create the world with it. See *2 Alphabet of R. Akiba*, in *Bet\* ha-Midras\**, ed. Adolph Jellinek, vol. 3, 3d ed. (Jerusalem: Wahrmann Books, 1967), pp. 50-55.
- 144. Gen. R. I.10; cf. Pes. K. 12.24; Song R. V.11, §4. Cf. Pes. R. 21.21.
- 145. Gen. R. XII.10. Cf. Men. 29b; Pes. R. 21.21; Tanh., ed. Buber, Bere'sit\* §16.
- 146. In Song R. V. 11, §2 this tradition is ascribed to R. Levi.
- 147. Lev. R. XIX.2; cf. Song R. V. 11, §2. For example, in Exod. 34.14, "For you shall bow down to no other ('aher) god," if the re of 'aher is changed to a dalet\* the text would read, "For you shall not bow down to the one ('ehad\*) God." Cf. 'Erub. 13a.
- 148. Song R. V.11, §1-4 replicates most of the homily in Lev. R. XIX.1-2, appending at the end, in §4, the tradition found in Gen. R. I.10 in which the 'alep complains to God about his creation of the world with bet\* rather than with it.
- 149. There is of course a traditional method of vocalization, but there are variations within this tradition.
- 150. Gen. R. III.2; Gen. R. IV.6; Gen. R. XII.10; Gen. R. XXVII.1. Cf. Mek., ed. Lauterbach, Sirata\*' §10, vol. 2, pp. 78-79; Mek., ed. Lauterbach, Ba-hodes\* §7, vol. 2, p. 255; ab. 119b; Pes. R. 49.10; Pes. R. 27.4; Pes. R. 23.5; Tanh., ed. Buber, Bere'sit\* §11; Deut. R. V. 13; PRE §7, f. 15b.
- 151. Gen. R. III.2; cf. Gen. R. XII. 10; Gen. R. XXVII.1. Variants of this tradition, which emphasize that God created the world "neither with labor nor with toil," are also found in Gen. R. X.9 and Gen. R. XII.2, although no mention is made in these passages of creation through the word.

< previous page page\_478 next page >

- 152. Gen. R. XLVI.3. This interpretation is derived by reading the divine name El Shaddai in Gen. 17.1 as *e-day*, "who [said] "enough." Cf. Hag. 12a; Tanh., ed. Bere'sit, \* §11; Tanh. ed. Buber, Lek\* Leka\* §25; Tanh., ed. Buber, Mi-qes. §12; Tanh., ed. Buber, Mi-qes. §16; PIIE §3, f. 7b.
- 153. 'Ab. V.1.
- 154. Gen. 1.3, 6, 9, 11, 14-15, 20, 24, 26. The spirit  $(r\hat{u}ah)$  of God moving upon the face of the waters in Gen. 1.2 is understood in light of Ps. 29.3. "The voice  $(a\hat{o}l)$  of the Lord is upon the waters" to mean the voice of God.
- 155. Cf RH 32a; Meg. 2lb; Pes. R. 21.19; Pes. R. 40.5; PRE §3, f. 8b; PRE §32, f. 74a.
- 156. Gen. 1.3, 6, 9, 11, 14-15, 20, 24, 26.
- 157. See, for example, Lam. R. Proem XXIII. Cf. Siprê Num §41; Sot. 21a; Taan. 7b; Meg. 16b; Pes. R. 46.3; Deut. R. IV.4; Exod. R. XXXIV.2; Exod. R. XXXVI.3.
- 158. See, for example, Song R. I.2, §3, which identifies the Torah with the word in Ps. 119.105, although it is not concerned in this context with discussing the Torah's nature as light. This verse is, however, cited in this connection in later rabbinic texts. See, for example, Exod. R. XXXVI.3, which cites both Ps. 119.105 and Prov. 6.23 in its discussion of how the words of Torah give forth light. Cf. also Pes. R. 8.5.
- 159. Gen. R. III.1 interprets Ps. 119.130, "The openg of Thy words (*debarim\**) gives light (*he'îr*)," to mean that the opening of God's mouth in speech at the beginning of creation brought forth light: "And God said, `Let there be light." No explicit mention is made of the Torah in this Midrash. The variant of this tradition in Exod. R. L.1 uses Ps. 119.130 to establish a connection between the light of creation and the light of Torah.
- 160. For the association of the revelation of the Torah with light, see, for example, Gon. R. XXVI.7.
- 161. See, for example, Lain. R. Proem II.
- 162. See, for example, Pes. K. 4.4 [= Pes. R. 14.10]; Lev. R. XIX.1; Lev.R. XXX.2 = Pes. K. 27.2 [= Pes. R. 51.4]. Cf. Ber. 17a; Ber. 5b; PRE §2, f. 4a.
- 163. See, for example, Lev. R. XX.10 = Pes. K. 26.9; Song R. III.7, §5. The lustrous appearance of Moses's countenance is of particular interest in later rabbinic texts. Cf. Deut. R. III.12; Exod. R. XLVII.6; Exod R. XXXIII.1; Pes. R. 10.6; Pes. R. 21.6; Deut. R. XI.3; PRE §2, f. 4a.
- 164. See, for example, Pes. K. Suppl. 3.2. Cf. Ber. 22a; Taan. 7a; Taan. 4a.
- 165. Gen. R. XXI.9. Cf Tanh., ed. Buber, Bere'sit\* §25.
- 166. Gen. R. XLIV.21; Pes. K. 5.2 [= Pes. R. 15.2]. Cf. Mek., ed. Lauterbach, Ba-hodes\* §9, vol. 2, p. 268; Tanh. Pequde\* §8; Exod. R. LI.7.
- 167. For additional references concerning the use of images of fire in accounts of the Sinai event, see chapter 4.

< previous page

page\_479

next page >

- 168. Lev. R. XVI.4; Song R. I.10, §2; Ruth R. VI.4; cf. Song R. I.12, §1.
- 169. See, for example, Song R. V.11, §6; Pes. K. Suppl. 1.17; Pes. K. Suppl. 1.20; Lev. R. IV.1; Lam. R. III.1,§1; Song R. I.9, §4. Cf. Mek., ed. Lau-terbach, Ba-hodes \* §5, vol. 2, p. 235; Mek., ed. Lauterbach, Be-allah. §7, vol. 1, p. 247; Siprê Deut. §343; Bes. 25b; Bet. 6a; Ber. 62a; Sot. 4b; Pes. R. 33.10; Tanh., ed. Buber, Bere'sit\*. §4; Exod. R. XLI.4; Num. R. XXII.9; Deut. R. V.4; PRE §41, f. 96a.
- 170. See Song R. V.11, §6, cited in chapter 4, p. 281. Cf. Deut. R. III.12.
- 171. An anonymous Midrash in Song R. II.5, §1 reads "asisot\* in S.S. 2.5, "Sustain me with raisins ('asisot\*)," as 'issot\*, "fires"the two fires of Written Torah and Oral Torah. Cf. Pes. K. 12.3.
- 172. Pes. K. Suppl. 3.2. Cf. 'Ab. VI.10;.Hag. 27a.
- 173. Lev. R. XVI.4; Song R. I.10, §2; Ruth R. VI.4; cf. Pes. K. Suppl. 1.17. In the version of this tradition in Lev. R. XVI.4 and Song R. I.10, §2, Ben Azzai is asked whether he has been exploring the "chambers of the Merkabah," since the study of *ma'aseh merkabah\** was associated with the appearance of fire. He replies no, that he has been interconnecting verses from the Torah (Pentateuch), Nevi'im, and Ketuvim. The association of Merkabah traditions with fire imagery will be discussed in chapter 4. Cf. Hag. 14b; Suk. 28a.
- 174. See, for example, ab. 31a; Ber. 5a; 'Erub. 54b.
- 175. See, for example, Meg. 19b.
- 176. Hag. 3b. See Heinemann's discussion of this homily in Joseph Heinemann with Jakob J. Petuchowski, eds., *Literature of the Synagogue* (New York: Behrman House, 1975), pp. 113-117. Cf. Pes. R. 3.2; Num. R. XV.22.
- 177. Men. 29b.
- 178. BM 59b.
- 179. 'Erub. 21b; RH 19a; Taan. 17b. Cf. Song R. I.2, §2; Pes. R. 3.2.
- 180. BM 33a.
- 181. Git. 60b.
- 182. See Pes. R. 5.1; Tanh., ed. Buber, Wa-yera' §6; Tanh., ed. Buber, Kî Tissa\*' §17; Exod. R. XLVII.1,3, which will be discussed on p. 182.
- 183. Hag 11b-16a.
- 184. See, for example, Ned. 39b; Pes. 54a; Pes. 87b, in which Prov. 8.22 is invoked as a proof text. For the identification of the Torah with wisdom in Proverbs 1-9 generally, see, for example, Ber. 32b; ab. 88b; Taan. 7a; MQ 9a; MQ 16b. Cf. MQ 25b-26a.
  - >185. Ned. 39b; Pes. 54a. Both passages include the same proof texts for the seven preexistent items, with the exception that Pes. 54a does not cite Ps. 93.2 to substantiate the preexistence of the Temple. Cf. Gen. R. I.4; PRE §3, f. 6a-6b.

The Talmud, in Pes. 87b, also contains a variant of the tradition found in 'Abot\* and Tannaitic Midrashim in which the Torah is cele-brated as one of the creations/pessessions of God, with Prov. 8.22 as a

< previous page

page\_480

next page >

proof text. The Talmud's enumeration, which most closely resembles that of 'Abot \*, includes heaven and earth, the Temple, and the people of Israel as the other creations/possessions. Cf. 'Ab. VI.10 (Qinyan Torah); Mek., ed. Lauterbach, Sirata'\* §9, vol. 2, pp. 75-76; Siprê Deut. §309.

See also the tradition in Sanh. 91b, ascribed to Hah Judah in the name of Rab, in which the Torah is said to be an inheritance destined for Israel since the six days of creation.

- 186. This tradition is incorporated in an aggadah ascribed to R. Joshua b. Levi in ab. 88b and to R. Eleazar of Modi'im in Zeb. 116a. The expressions "secret treasure" (*hamudah genûzah*) (ab. 88b) and "precious instreasure" (*hemdah tobah\**) (Zeb. 116a) recall the designation of the Torah as the "precious instrument" (*kelî hemdah*) with which the world was created in 'Ab. III.14. Hag.. 13b-14a mentions the 974 generations that remained uncreated, and Pes. 118a refers to the twenty-six generations prior to the revelation of the Torah. Cf. Gen. R. XXVIII.4; Gen. R. I.10; Song R. V. 11, §4; and other relevant references from classical Amoraic Midrashim cited earlier in n. 109. Cf. also Pes. R. 21.21; Pes. R. 5.3.
- 187. This tradition appears twice in Pes. 54a, with variations only in the subsidiary items appended to the initial list of ten items. Cf. 'Ab. V.6; Siprê Deut. §355; Mek., ed. Lauterbach, Wa-yassa' §6, vol. 2, pp. 124-125. The Tslmudic version agrees with Siprê Deut. §355 in its initial enumeration of the ten items: the well, the manna, the rainbow, the letters, the writing, the tablets, the sepulcher of Moses, the cave in which Moses and Elijah stood, the mouth of the she-ass, and the mouth of the earth. The subsidiary items are also found in Siprê on DeuterOnomy's version. Cf. also PRE §19, f. 44a.
- 188. Sanh. 38b; 'AZ 5a. The parallel tradition in Gen. R. XXIV.2 is ascribed to R. Judah b. Simon. Cf. Pes. R. 23.1; Tanh., ed. Buber, Bere'sit\* §28.
- 189. See, for example, 'AZ 3a.
- 190. Ned. 32a. Cf. 'AZ 9a, which cites the tradition that the duration of the world is divided into three two-thousand year periods: the pre-Torah period, the period of the Torah, and the period of the Messiah. The period of the Torah is calculated as beginning with Abraham, when he was fifty-two years old and had "gotten souls" in Haran (Gen. 12.5) that is, when he and Sarah had begun to convert nonbelievers to worship of the one God.
- 191. Cf. Qid. IV.14; Lev. R. II.10; Gen. R. XCV.3; Gen. R. LXIV.4; Gen. R. XLIX.2; Tanh., ed. Buber, Lek\* Leka\* §1; Tanh., ed. Buber, Lek\* Le-ka\* §14; Tanh., ed. Buber, Toledot\* §1; Tanh., ed. Buber, Wa-yigga §12; PRE §31, f. 69a-69b.
- 192. For references see n. 184.
- 193. Cf. Lev. R. XI.1.
- 194. Hag.. 12a; cf. Ber. 55a. Cf. Exod. R. XLVIII.4.

< previous page page\_481 next page >

- 195. In Mak. 23b this tradition is attributed to R. Simlai. Cf. Pes. K. 12.1; Lev. R.XII.3.
- 196. As will be discussed in chapter 4, this conception is linked in several traditions to the notion that if Israel had not accepted the Torah at Mount Sinai, the creation would have reverted to chaos. See, for example, ab. 88a; 'AZ 3a; 'AZ 5a, discussed on pp. 287-288.
- 197. See Ned. 32a, cited in chapter 4, p. 288, and chapter 6, pp. 376-377. Cf. Pes. 68b.
- 198. See, for example, Sanh. 99a; eb. 13a; Ber. 22a; Taan. 4a; Taan. 7a; ab. 88b; Sanh. 34a. All of these passages, with the exception of Sanh. 99a and eb. 13a, assume that the Torah is identical with the divine Word in Jer. 23.29, "Is not My word (dabar \*) like fire ('e), says the Lord, and like a hammer that breaks the rock in pieces?" The association of the Torah with fire will be discussed below.
- 199. See, for example, Ber. 6a; Ber. 21a; Ber. 11b; ab. 88b-89a; ab. 115b-116a; Mak. 11a.
- 200. See, for example, ab. 104a.
- 201. Men. 29b. Cf. Gen. R. XII.10; Pes. R. 21.21; Tanh., ed. Buber, Bere'sit\* §16.
- 202. Ber. 55a.
- 203. Sanh. 65b; Sanh. 66b.
- 204. ab. 89a; Men. 29b. See also the story in 'AZ 18a regarding the mar-tyrdom of R. Hanina (Hananyah) b. Teradion, which suggests that when a Torah scroll is destroyed (in this case through burning) the letters ascend to their supernal source. A tradition ascribed to R. Alexan-dri in Pes. 87b similarly maintains that when the tablets of the covenant were broken by Moses at Mount Sinai, the letters flew up and returned to their source. Cf. PRE §45, f. 107b-108a.
- 205. `Erub. 13a. Cf. Lev. R. XIX.2; Song R. V.11, §2.
- 206. See, for example, 'Erub. 13b; Meg. 13b; Sot.. 10b; Qid. 30b; Qid. 31a; Sanh. 19a. Cf. Mek., ed. Lauterbach, Be-sallah\* §7, vol. 1, p. 248; Mek., ed. Lauterbach, Sirata\*' §3, vol. 2, p. 26; Mek., ed. Lauterbach, Sirata\*' §4, vol. 2, p. 32; Mek., ed. Lauterbach, Sirata\*' §10, vol. 2, pp. 78, 79; Mek., ed. Lauter-bach, Wa-yassa' §1, vol. 2, p. 92; Mek., ed. Lauterbach, Ba-hodes\* §8, vol. 2, p. 263; Mek., ed. Lauterbach, Ba-hodes\* §9, vol. 2, p. 275; Siprê Deut. §307; Siprê Deut. §343; Sipiê Num. §102; Siprê Nurn. §103; Gen. R. IV.4; Gen. R. XXIV.2; Lev. R. III.7; Pes. K. Suppl. 1.15; Esth. R. I.12; Song R. IV.5, §1; Pes. R. 21.7.
- 207. See, for example, the statement attributed to R. Eleazar in ab. 119b. A tradition in Hag. 14a, ascribed to R. Jonathan through R. Samuel b. Nahman, interprets the second half of Ps. 33.6, "By the word (*dabar\**) of the Lord were the heavens made, and all their host by the breath of His mouth," to mean that an angel is created from every utterance that goes forth from God's mouth. Cf. Mek., ed. Lauterbach, Sirata\*' §10, vol.

< previous page

page\_482

next page >

2, pp. 78-79; Mek., ed. Lauterbach, Ba-hodes \* §7, vol. 2, p. 255; Gen. R. III.2; Gen. R. IV.6; Gen. R. XII.10; Gen. R. XXVII.1; Pes. R. 49.10; Pes. R. 27.4; Pes. R. 23.5; Tanh., ed. Buber, Bere'sit\* §11; Deut. R. V.13; PRE §7, f. 15b.

208. Ber. 57b.

- 209. See Hag. 12a, which contains variant of the tradition in Gen. R. XLVI.3 that God proclaimed "Enough!" (reading E1 Shaddai in Gen. 17.1 as *e-day*, "who [said] `enough'")) in order to stop the world from expanding. Cf. Tanh., ed. Buber, Bere'sit\* §11: Tanh., ed. Buber, Lek\* Leka\* §25: Tanh., ed. Buber, Mi-ges §12: Tanh., ed. Buber, Mi-ges, §16: PRE §3, f. 7b.
- 210. Meg. 2lb; RH 32a. In Meg. 2lb all nine commands "And God said" are designated as occurring in the first chapter of Genesis, which means that the ninth command would be Gen. 1.29 and not Gen. 2.18, as R. Menahem b. Jose is said to have proposed. Cf. Gen. R. XVII.1; 'Ab. V.1; Pes. R. 21.19; Pes. R. 40.5; PRE §3, f. 8b; PRE §32, f. 74a.
- 211. See, for example, Sot. 21a; Taan. To; Meg. 16b; cf. BB 4a. Cf. Siprê Num. §41; Lain. R. Proem XXIII; Pes. R. 46.3; Deut. R. IV.4; Exod. R. XXXIV.2; Exod. R. XXXVI.3.
- 212. Sot. 21a. Cf. the tradition attributed to R. Eleazar in Ket. 111b, which maintains that he who makes use of the light of Torah will be revived by the light of Torah at the time of the resurrection.
- 213. BB 4a. This interpretation, ascribed to Baba b. Buta, appears in the context of an account of how Herod alew all of the rabbis and thereby extinguished the light of the world.
- 214. Ber. 17a; Tem. 16a; `Erub. 13b.
- 215. See, for example, Ber. 5b; BM 84a. Cf. Pes. K. 4.4 = Pes. R. 14.10; Lev. R. XIX.1; Lev. R. XXX.2 = Pes. K. 27.2 = Pes. R. 51.4; PRE §2, f. 4a.
- 216. Bes. 25b; Ber. 6a; Ber. 62a; Sot. 4b. Cf. Mek., ed. Lauterbach, Ba-hodes\* §5, vol. 2, p. 235; Mek., ed. Lauterbach, Besallah\*. §7, vol. 1, p. 247; Siprê Deut. §343; Song R. V.11, §6; Pes. K. Suppl. 1.17; Pes. K. Suppl. 1.20; Lev. R. IV.l; Lain. R. III.1, §1; Song R. I.9, §4; Pes. R. 33.10; Tanh., ed. Buber, Bere'sit\* §4; Exod. R. XLI.4; Num. R. XXII.9; Deut. R. V.4; PRE §41, f. 96a.
- 217. See, for example, Ber. 22a; Taan. 7a; Taan. 4a; cf. Hag. 27a. Cf. also Pea. K. Suppl. 3.2.
- 218. Hag. 27a. Conversely, BB 79a suggests that those who depart from the fiery words of Torah are themselves consumed by fire and fall into Gehenna. Cf. 'Ab. II.10; Pes. K. Suppl. 3.2.
- 219. See also Suk. 28a. Cf. Lev. R. XVI.4; Song R. I.10, §2; Ruth R. VI.4; Pes. K. Suppl. 1.17. For a discussion of.Hag. 14b, and its parallels in T Hag. II. 1 and JT Hag. II. 1, 77a, see David J. Halperin, *The Faces of the Chariot: Early Jewish Responses to Ezekiel's Vision* (Tübingen: J. C. B. Mohr [Paul Siebeck], 1988), pp. 13-19; idem, *The Merkabah in Rabbinic Literature*, American Oriental Series, vol. 62 (New Haven:

< previous page page\_483 next page >

American Oriental Society, 1980), pp. 107-140. See also Ephraim E. Urbach, "The Traditions about Merkabah Mysticism in the Tannaitic Period" [in Hebrew], in *Studies in Mysticism and Religion Presented to Getshorn G. Scholem on His Seventieth Birthday*, eds. E. E. Urbach, R. J. Zwi Werblowsky, and Ch. Wirszubski (Jerusalem: Magnes Press, Hebrew University, 1967), pp. 2-11 [Hebrew section]. The origin and nature of rabbinic Merkabah speculations will be discussed in chapter 4.

- 220. The final compilation of the earlier part of the Midrash, on Psalms 1-118, has been variously dated from the seventh century to the ninth century or later. For a summary of the scholarly debate, see William G. Braude, trans., *The Midrash on Psalms*, vol. 1, Yale Judaica Series, vol. 13 (New Haven: Yale University Press, 1959), pp. xxv-xxxii.
- 221. The numbering of *pisqa's* and sections in subsequent references follows that of William G. Braude, trans., *Pesikta Rabbati: Discourses for Feasts, Fasts, and Special Sabbaths*, 2 vols., Yale Judaica Series, vol. 18 (New Haven: Yale University Press, 1968). Braude's numbering of *pisqa's* is based primarily on the critical edition of M. Friedmann (Vienna, 1880), which is the Hebrew edition upon which my own translations are based. See ibid., vol. 1, p. 28 with n. 41.
- 222. The two Pesîqta's share five entire chapters that are nearly identical, with *pisqa's*.15-18 and 32 of Pesîqta' Rabbati \* paralleling *Pisqa's* 5-8 and 18, respectively, of Pesîqta' de-R. Kahana. In addition, there is a substantial amount of parallel material in Pes. R. §14 and Pee. K. §4; Pes. R. §29/30A and §29/30B and Pes. K §16; Pes. R. §[51] and Pes. K. §27; Pes. R. §[52] and Pes. K. §28. For a comparative analysis of the literary structures and topical programs of Pesîqta' de-R. Kahana and Pesîqta' Rabbati\*, see Jacob Neusner, *From Tradition to Imitation: The Plan and Program of Pesiqta Rabbati and Pesiqta deRab Kahana*, Brown Judaic Studies, no. 80 (Atlanta: Scholars Press, 1987).
- 223. Pisqa's 18 and [51] of Pesîqta' Rabba.ti\* closely resemble chapters 28 and 30, respectively, of Leviticus Rabbah.
- 224. *Pisqa's* 1-14, 19, 25, 29, 31, 33, 38-45, 47-[49] follow this pattern, with the exception that *pisqa's* 38 and 45 do not include the formulaic "R. Tanhuma opened (*patah\**)."
- 225. For a summary of the scholarly debate concerning the date and prove-nance of Pesîqta' Rabbati\*, see Braude, trans., *Pesikta Rabbati*, vol. 1, pp. 20-26.
- 226. The halakhic proems in Deuteronomy Rabbah begin with the formula, "*Halakah\* 'adam\* mi-Yisra'el mahû*" ("What is the halakhah for an Israelite?"), instead of the more usual "*Yelammedenu\* rabbênû*" with which the halakhic proems of other Tanhûma' Yelammedenu\* Midrashim begin.
- 227. See Tanh. Yitro\* §11, cited in chapter 4, p. 295. Cf. Exod. R. XXVIII.6.

< previous page

page\_484

next page >

- 228. Pes. R. 3.2. Cf. Hag. 3b. See also Num. R. XV.22, which gives a brief commentary on Eccles. 12.11.
- 229. Cf. Song R. I.2, §2; `Erub. 2lb; RH 19a; Taan. 17b.
- 230. Pes. R. 3.2. Cf. 'Erub. 2lb.
- 231. Pes. R. 5.1; Tanh., ed. Buber, Wa-yera' §6. Cf. Gi.t. 60b. See Heine-mann's discussion of the Tanhûma"s version of this homily in *Literature of the Synagogue*, pp. 153-155.
- 232. Exod. R. XLVII.1; Tanh., ed. Buber, KiTissa' \* §17; cf. Exod. R. XLVII.3; Exed. R. XLVII.7. Cf. Lev. R. XXII. 1. See also Pes. R. 21.6 and Num. R. XVIII.21, which contain the standard enumeration of the contents of the revelation: Bible, Mishnah, Talmud, and Aggadah.
- 233. See, for example, Pes. R. 53.2; Tanh., ed. Buber, Bere'sit\* §5; Tanh. Bere'sit\* §1; Exod. R. XXX.9. The creative role of wisdom in Prov. 3.19-20 is linked to the Torah in Exod. R. XLVII.4; Tanh. Bere'sit\* §1; cf. Exod. R. XLVIII.4. With respect to the identification of the Torah with the personified wisdom of Proverbs 1-9 generally, see, for example, Pes. R. 51.1 [= Pes. K. 27.1; Lev. R. XXX.1]; Tanh. Bere'sit\* §1; Tanh., ed. Buber, Noah §2; Tanh., ed. Buber, Wa-yilah. §9; Exod. R. XLVII.7; Deut. R. I.1; Deut. R. VII.3; cf. Exod. R. XXX.5; Exod. R. XLI.3.
- 234. See, for example, Pes. R. 46.1; Pes. R. 42.3; Pes. R. 53.2.
- 235. Pes. R. 53.2.
- 236. Pes. R. 46.1. Cf. Gen. R. VIII.2; Lev. R. XIX. 1; Song R. V.11, §1; Pes. K. 12.24.
- 237. Pes. R. 21.21. The twenty-six generations between the time of creation and the Sinai revelation are also mentioned in Pes. R. 5.3. Cf. Gen. R. I.10; Song R. V.11, §4. For additional parallels from classical Amoraic Midrashim and the Babylonian Talmud, see nn. 109, 186.

The pericope in Pes. R. 21.21 also includes the notion that the world was created for the sake of the Torah. Cf. Gen. R. I.4; Gen. R. I.10; Gen. R. XII.2; Lev. R. XXIII.3; Song P, V.11, §4.

- 238. See, for example, Exod. R. XXX.9; Exod. R. XXXIV.2.
- 239. Pes. R. 23.1; Tanh., ed. Buber, Bere'sit\* §28. Cf. Gen. R. XXIV.2; Sanh. 38b; `AZ 5a.
- 240. Tanh., ed. Bere'sit\*, §25. Cf. Gen. R. XXI.9.
- 241. Tanh., ed. Buber, Bere'sit\* §25. Cf. PRE §12, f. 29b.
- 242. Pes. R. 15.2 [= Pes. K. 5.2]; Tanh. Pequde\* §8; Exod. R. LI.7. Cf. Mek., ed. Lauterbach, Ba-hodes\* §9, vol. 2, p. 268; Gen. R. XLIV.21.
- 243. Tanh., ed. Buber, Wa-yigga §12; Tanh., ed. Buber, Lek\* Leka\* §1; Tanh., ed. Buber, Lek\* Leka\* §14; Tanh., ed. Buber, Toledot\*§1; Tanh., ed. Buber, Toledot\* §2; Tanh., ed. Buber, Wa-yilah§9; Tanh., Semot\* §1. Tanh., ed. Buber, Wa-yigga §12 reiterates almost verbatim Gen. R. XCV.3. Cf. Gen. R. LXI.1; Gen. R. LXIV.4; Gen. R. XLIX.2; Gen. R. LXIII.10; Gen. R. LXVI.1; Gen. R. XCIV.3. Cf. also Qid. IV.14; Lev. R. II.10; Yoma 28b; Ned. 32a; PRE §31, f. 69a-69b; PRE §32, f. 73a, 73b.

< previous page

page\_485

next page >

For an alternative perspective, see the tradition in Exod. R. XXX.9 that maintains that Abraham and Jacob were only given a limited number of commandments (eight and nine, respectively) and that it was only to the people of Israel at Mount Sinai that all of the commandments of the Torah were given. Cf. Song R. I.2, §5; Song R. I.3, §1.

- 244. Tanh., ed. Buber, Lek \* Leka\* §14.
- 245. Tanh., ed. Buber, Toledot\* §1.
- 246. Tanh., ed. Buber, Wa-yilah §9; Tanh., ed. Buber, Toledot\* §1; Tanh., ed. Buber, Toledot\* §2; Tanh. Semot\* §1; cf. Tanh., ed. Buber, Wa-yigga §12. See also Pes. R. 5.7, which similarly invokes Gen. 25.27 to establish that Jacob set up tents for studying Torah. Cf. Gen. R. LXIII.10; PRE §32, f. 73a, 73b.
- 247. Exod. R. XLVII.4.
- 248. Exod. R. XLVIII.4. Cf. Exod. R. XLI.3, which links wisdom, understanding, and knowledge, as expressed in Prev. 2.6, to the Torah. Cf. also Hag. 12a; Ber. 55a; PRE §3, f. 8b.
- 249. Tanh., ed. Bere'sit\*, §15; Pes. R. 46.3; cf. Pes. R. 49.10; Tanh., ed. Buber, Bere'sit\* §34; Pes. R. 14.10 [= Pes. K. 4.4]. Cf. Gen. R. XXVII.1.
- 250. Tanh. Pequde\* §3. Cf. PRE §11, f. 27b. An alternative interpretation is given in earlier rabbinic texts, which often understand "Let us make man" to mean that God took counsel with the ministering angels prior to creating the first human being. See, for example, Gen. R. VIII.4; Gen. R. VIII.8; Gen. R. XVII.4; Pes. K. 4.3 [= Pes. R. 14.9]. This interpretation is also found in Pes. R. 14.9 [= Pes. K. 4.3]; Num. R. XIX.3.
- 251. Tanh. Bere'sit\* §1. Cf. PRE §3, f. 6b.
- 252. Tanh. Bere'sit\* §1.1.
- 253. Tanh., ed. Buber, Bere'sit\* §5.
- 254. See Gen. R. I.1, discussed on pp. 164-166.
- 255. See, for example, Tanh., ed. Buber, Bere'sit\* §17, which includes a variant of the tradition in Gen. R. XII.14 concerning the debate between the school of Shammai and the school of Hillel over whether God conceived the plan (*mahasabah\**) of creation during the night or the day.
- 256. Hebrew text cited in Ephraim E. Urbach, ed., "Seride\* Tanhûma' Yelammedenu\*" *Qobes\* 'al Yad\** 6 (16), pt. 1 (1966): 20. Urbach briefly discusses this passage in *The Sages*, vol. 1, pp. 200-201.
- 257. Pes. R. 53.2; cf. Pes. R. 20.2. "Handiwork" (*ma'aseh yad\**) in Ps. 19.2 is understood with reference to Exod. 32.16, "And the tablets were the work of God (*ma'aseh Elohim*)," as meaning the tablets of the Ten Commandments.
- 258. Exod. R. XLVII.4. Cf. Exod. R. XL. 1; Exod. R. XXIX.9; Pes. R. 21.4; Pes. R. 21.21, which will be discussed in chapter 4.
- 259. See, for example, Pes. R. 8.5; Exod. R. XXXVI.3; Pes. R. 33.10; Pes. R. 21.21.
- 260. See, for example, Deut. R. VII.3; Deut. R. VIII.2; Pes. R. 25.3.
- 261. See the Tanhûma Yelammedenu\* tradition cited on p. 187.

< previous page page\_486 next page >

- 262. Pes. R. 21.21. Concerning bet \* cf. Gen. R. I.10; Pes. K. 12.24; Song R. V.11, §4. Concerning yod\* and he cf. Gen. R. XII.10; Men. 29b.
- 263. Tanh., ed. Buber, Bere'sit\* §16. As in Gen. R. XII.10, this tradition is attributed to R. Johanan through his student R. Abbahu.
- 264. Tanh., ed. Buber, Noah. §28. Cf. Gen. R. XXXI.8; Gen. R. XVIII.4.
- 265. Pes. R. 33.8.
- 266. Pes. R. 49.10; Pes. R. 27.4; Tanh., ed. Buber, Bere'sit\* §11; Deut. R. V.13; cf. Pes. R. 23.5. Cf. Mek., ed. Lauterbach, Sirata\*' §10, vol. 2, pp. 78-79; Mek., ed. Lauterbach, Ba-hodes\* §7, vol. 2, p. 255; Gen. R. III.2; Gen. R. IV.6; Gen. R. XII.10; Gen. R. XXVII.1; ab. 119b; PRE §7, f. 15b.
- 267. Tanh., ed. Buber, Bere'sit\*, §11; cf. Tanh., ed. Buber, Lek\* Leka\* §25; Tanh., ed. Buber, Mi-qes §12; Tanh., ed. Buber, Mi-qes. §16. Cf. Gen. R. XLVI.3;.Hag. 12a; PRE §3, f. 7b.
- 268. Pes. R. 21.19. Cf. 'Ab. V.1; Gert. R. XVII.1; RH 32a; Meg. 21b; PRE §3, f. 8b; PRE §32, f. 74a.
- 269. Pes. R. 40.5.
- 270. Deut. R. VII.3.
- 271. See p. 187.
- 272. See Exod. R. XXXIV.2, which invokes Prov. 6.23, "For the commandment (*mitzvah*) is a lamp (*ner*) and the Torah a light ('ôr)," and Exod. R. L. 1, which cites Ps. 119.130, "The opening of Thy words (*debarim\**) gives light (*he'îr*)." Cf. Gen. R. III.1. Parallel Midrashim that invoke Prov. 6.23 will be discussed below.
- 273. Pes. R. 8.5. Cf. Exod. R. XXXVI.3, discussed below, which similarly cites Ps. 119.105. Cf. also Pes. R. 46.3, which maintains that the Torah (Pentateuch), Nevi'im, and Ketuvim are the light that illuminates Israel's darkness and makes atonement possible.
- 274. Deut. R. IV.4. Cf. Pes. R. 46.3; Exod. R. XXXIV.2; Exod. R. XXXVI.3, which similarly invoke Prov. 6.23 to establish that the Torah is light. Cf. also Siprê Num. §41; Lain. R. Proem XXIII; Sot. 21a; Taan. 7b; Meg. 16b.
- 275. Exod. R. XXXVI.3.
- 276. Pes. R. 53.2; cf. Pes. R. 53.1. See also Pes. R. 36.1, which understands Ps. 36.10 to mean that through the Torah, the 'fountain of life,' one will enjoy God's light in the time to come.
- 277. Deut. R. III.12; Exod. R. XLVII.6; Exod. R. XXXIII.1; cf. Pes. R. 10.6; Pes. R. 21.6; Deut. R. XI.3. Cf. Lev. R. XX.10 = Pes. K. 26.9; Song R. III.7, §5; PRE §2, f. 4a.
- 278. Pes. R. 14.10 [= Pes. K. 4.4]; cf. Pes. R. 51.4 [= Pes. K. 27; Lev. R. XXX.2]. Cf. Lev. R. XIX. 1; Ber. 17a; Ber. 5b; PRE §2, f. 4a.
- 279. Tanh., ed. Buber Bere'sit\* §25. Cf. Gen. R. XXI.9.
- 280. Pes. R. 15.2 [= Pes. K. 5.2]; Tanh. Pequde\* §8; Exed. R. LI.7. Cf. Mek., ed. Lauterbach, Ba-hodes\* §9, vol. 2, p. 268; Gen. R. XLIV.21.

< previous page

page\_487

next page >

- 281. Pes. R. 33.10; Tanh., ed. Buber, Bere'sit \* §4; Exod. R. XLI.4; Num. R. XXII.9; Deut. R. V.4. Cf. Mek., ed. Lauterbach, Ba-hodes\* §5, vol. 2, p. 235; Mek., ed. Lauterbach, Be-allah §7, vol. 1, p. 247; Siprê Deut. §343; Song R. V.11, §6; Pes. K. Suppl. 1.17; Pes. K. Suppl. 1.20; Lev. R. IV.1; Lam. R. III.1, §1; Song R. I.9, §4; Bes. 25b; Ber. 6a; Ber. 62a; Sot. 4b; PRE §41, f. 96a.
- 282. Deut. R. III.12. Cf. Song R. V.11, §6.
- 283. See Pes. R. 33.10, cited in chapter 4, p. 308.
- 284. The provenance of Pirqê de-R. Eliezer has been debated by scholars, who have suggested theories assigning the text to a variety of locations, including Palestinian, Babylonian, Byzantine, and Muslim milieus. For a brief summary of the debate, see Gerald Friedlander, trans., *Pirkê de Rabbi Eliezer (The Chapters of Rabbi Eliezer the Great)*, 4th ed. (New York: Sepher-Hermon Press, 1981), pp. liv-lv.
- 285. For a discussion of some of the parallels between the text of *Pirqê* de-R. Eliezer and these and other works of the Apocrypha and Pseude-pigrapha, see Friedlander, trans., *Pirkê de Rabbi Eliezer*, pp. xxi-liii. The relationship of rabbinic Merkabah traditions to the speculations of Hekalot\*. texts will be discussed in chapter 4.
- 286. PRE §3, f. 5b.
- 287. PRE §3, f. 5b-6a. The mention of entrances and exits recalls the discussion of the plan of the Temple with "its exits and its entrances" in Ezek. 43.10-11.
- 288. PRE §3, f. 6a-6b. Cf. Ned. 39b; Pes. 54a; Gen. R. I.4.
- 289. PRE §3, f. 6b. The role of the Torah as Ged's counselor will be discussed below.
- 290. PRE §3, §4, §5, §6,§9,§.11.
- 291. PRE §19, f. 44a. Cf. 'Ab. V.6; Siprê Deut. §355; Mek., ed. Lauterbach, Wa-yassa' §6, vol. 2, pp. 124-125; Pes. 54a. Pirqê de-R. Eliezer's initial list of ten items agrees with that of 'Abot\*, except that it substitutes the ram of Abraham for the rod. Cf. PRE §3, f. 7a-7b, in which the Warsaw edition (1852) appears to confuse the tradition concerning the ten things created on the eve of the first Sabbath with an alternative tradition concerning the things created on the second day of creation. Six of the ten items given in 'Abot's\* initial list, including the letters and writing, are incorporated in an enumeration of the eight things that were created on the second day. The second set of tablets is included in a list of the ten things that arose in the thought (mahasabah\*) of God. See Friedlander, trans., Pirkê de Rabbi Eliezer, p. 14, n. 1.
- 292. PRE §12, f. 29b. See nn. 82 and 115 regarding the interpretations of Gen. 2.15 found in Siprê Deut. §41, Gen. R. XVI.5, and other sources. Cf. also Tanh., ed. Buber, Bere'sit\* §25, which renders Gen. 3.24 "to keep the way to the tree of life," in which keeping the way = Torah is understood to be the means to eating from the tree of life.

293. PRE §12, f. 30b.

< previous page page\_488 next page >

- 294. PRE §19, f. 44a; §20, f. 46a-46b. Cf. Gen. R. XVI.5.
- 295. PRE §2O, f. 47b.
- 296. PRE §26, f. 60b.
- 297. PRE §31, f. 69a-69b. Cf. Qid. IV.14; Lev. R. II.10; Gen. R. XCV.3; Gen. R. LXIV.4; Yoma 26b; Tanh., ed. Buber, Leka\* Leka\* §1; Tanh., ed. Buber, Leka\* §1; Tanh., ed. Buber, Wa-yigga §12.
- 298. PRE §32, f. 73a, 73b. Cf. Gen. R. LXIII.10; Gen. P, LXVI. 1; Gen. R. XCV.3; Lev. R. II.10; Pes. R. 5.7; Tanh., ed. Buber, Toledot\*. §1; Tanh., ed. Buber, Toledot\* §2; Tanh., ed. Buber, Wa-yilah. §9; Tanh., ed. Buber, Wa-yigga §12; Tanh. Semot\* §1.
- 299. See PRE §39, trans. Friedlander, pp. 310-311. This passage is not included in the Warsaw edition (1852). Cf. Ruth R. Proem III.
- 300. As in earlier rabbinic texts, the identification of the Torah with the personified wisdom of Proverbs 1-9 is assumed. See, for example, PRE §3, f. 6a, 6b; § 12, f. 29b.
- 301. PRE §3, L 6a.
- 302. PRE §3, f. 6b. Cf. Tanh. Bere'sit\* §1.
- 303. PRE §11, f. 27b. Cf. Tanh., Peude\* §3.
- 304. PRE §16, f. 36b. Cf. 'Ab. I.2; Pes. R. 5.3. Cf. also Esth. R. VII.13; Pes. 68b; Ned. 32a; Exod. R. XLVII.4.
- 305. PRE §21, f. 49b. See Gen. 4.15.
- 306. PRE §26, f. 60b.
- 307. PRE §48, f. 116a.
- 308. PRE §7, f. 15b. Cf. Mek., ed. Lauterbach, Sirata'\* §10, vol. 2, pp. 78-79; Mek., ed. Lauterbach, Ba-hodes\* §7, vol. 2, p. 255; Gen. R. III.2; Gen. R. IV.6; Gen. R. XII. 10; Gen. R. XXVII.1; ab. 119b; Pes. R. 49.10; Pes. P, 27.4; Pes. R. 23.5; Tanh.., ed. Buber, Bere'sit\* §11; Deut. R. V.13.
- 309. PRE §3, f. 7b. Cf. Gert. R. XLVI.3; Hag 12a; Tanh., ed. Buber, Bere'sit\* §11; Tanh., ed. Buber, Lek\* Leka\* §25; Tanh., ed. Buber, Mi-qes §12; Tanh., ed. Buber, Mi-qes §16.
- 310. PRE §5, f. 1 lb-12a.
- 311. PRE §3, f. 8b; §32, f. 74a.
- 312. PRE §3, f. 8b. Cf. Pes. R. 21.19. Cf. also 'Ab. V.1.; Gen. R. XVII.1; RH 32a; Meg. 2lb; Pes. R. 40.5.
- 313. PRE §3, f. 8b. Cf. Exed. R. XLVIII.4;.Hag. 12a; Bet. 55a.
- 314. See PRE §4.
- 315. PRE §2, f. 4a. Cf. Pee. K. 4.4 = Pes. P, 14.10; Lev. R. XIX.1; Lev. R. XXX.2 = Pee. K. 27.2 = Pes. R. 51.4; Ber. 17a; Ber. 5b. For parallel traditions concerning the radiance of Moses's countenance, see Lev. R. XX.10 = Pes. K. 26.9; Song R. III.7, §5; Deut. R. III.12; Exod. R. XLVII.6; Exod. R. XXXIII. 1; Pes. R. 10.6; Pes. R. 21.6; Deut. R. XI.3.
- 316. PRE §41, f. 96a. Cf. 'Ab. II.10, which compares the words of the sages to coals of fire. Cf. also Mek., ed. Lauterbach, Bahodes\* §5, vol. 2, p. 235; Mek., ed. Lauterbach, Be-sallah\*. §7, vol. 1, p. 247; Siprê Deut.

< previous page

page\_489

next page >

§343; Song R. V. 11, §6; Pes. K. Suppl. 1.17; Pes. K. Suppl. 1.20; Lev. R. IV.l; Lain. R. III.1, §1; Song R. I.9, §4; Bes. 25b; Ber. 6a; Ber. 62a; Sot. 4b; Pes. R. 33.10; Tanh., ed. Buber, Bere'sit \* §4; Exod. R. XLI.4; Num. R. XXII.9; Deut. R. V.4.

- 317. Kabbalistic conceptions of language and Torah have been discussed from a variety of perspectives by Scholem, Idel, and Wolfson. See in particular Scholem, "The Meaning of the Torah in Jewish Mysticism"; idem, "The Name of God and the Linguistic Theory of the Kab-bala"; Idel, "Tepisat\* ha-Tôrah be-Siprut\* ha-Hekalot\* we-Gilgûlêha ba-Qabbalah"; idem, "Infinities of Torah in Kabbalah"; idem, "Reification of Language in Jewish Mysticism"; idem, *Language, Torah, and Hermeneutics in Abraham Abulafia*; Wolfson, "Female Imaging of the Torah"; idem, "The Hermeneutics of Visionary Experience"; idem, "The Anthropomorphic and Symbolic Image of the Letters in the Zohar"; idem, "Letter Symbolism and *Merkavah* Imagery in the *Zohar*"; idem, "Erasing the Erasure." See also Isaiah Tishby's discussion of Zoharic conceptions of the Torah in his *The Wisdom of the Zohar: An Anthology of Texts*, vol. 3, trans. David Goldstein, The Littman Library of Jewish Civilization (Oxford: Oxford University Press, 1989), pp. 1077-1154. For an extended analysis of the role of language in Jewish mystical traditions, see Lipiner, *The Metaphysics of the Hebrew Alphabet*.
- 318. The exponents of ecstatic Kabbalah, particularly as represented by the school of Abraham Abulafia, developed conceptions of Torah and language that are distinctly different from those elaborated by the theosophical kabbalists. The views of Abulafia, which have been discussed at length by Idel, will be discussed briefly in chapter 6. For a more detailed exposition, see Idel, *Language, Torah, and Hermeneutics in Abraham Abulafia*.
- 319. For discussions of the nature, structure, and significance of the Zohar, see Scholem, *Major Trends in Jewish Mysticism*, pp. 156-243; Tishby, *The Wisdom of the Zohar*, vol. 1, pp. 1-126; Daniel Chanan Matt, trans., *Zohar: The Book of Enlightenment*, The Classics of Western Spirituality (New York: Paulist Press, 1983), pp. 3-39. Scholem, Tishby, and Matt concur in attributing the Zohar to the thirteenth-century Spanish kabbalist Moses de Leon. However, this view has been challenged by Yehuda Liebes, who argues that the Zohar does not derive from a single person but rather from the circle of kabbalists that emerged in the mid-thirteenth century in Castile, Spain. See "How the Zohar Was Written," chapter 2 of his *Studies in the Zohar*, trans. Arnold Schwartz, Stephanie Nakache, and Penina Peli, SUNY Series in Judaica: Hermeneutics, Mysticism, and Religion (Albany: State University of New York Press, 1993), pp. 85-138. See also Idel, *Kab-balah*, p. 380, n. 66.

< previous page

page\_490

next page >

- 320. For a detailed analysis of the various ways in which the *sepirot* \* have been interpreted in kabbalistic texts, see Idel, Kabbalah, pp. 136-153.
- 321. Scholem, "The Meaning of the Torah in Jewish Mysticism," pp. 35-36.
- 322. The role of mystical exegesis of the Torah as a means of attaining a visionary experience of the supernal light of Torah will be discussed in chapter 6.
- 323. The Zohar reiterates the rabbinic notion that the Torah preceded the creation of the world by two thousand years. See, for example, Zohar II.84b; II.161a; III.91b; III.159a. Zohar III.34b provides a variant of the tradition that includes the Torah as one of seven preexistent things. However, in its enumeration, which coincides with the Talmudic version, it represents the seven entities as seven lights that were created before the world.
- 324. See, for example, the letter of Ezra b. Solomon published by Gershom Scholem in *Seper Bialik* (1934), p. 159; Azriel b. Menal). em of Gerona, *Pêrû ha-'Aggadot\**, ed. Isaiah Tishby (Jerusalem: Mekize Nirdamim, Mosad ha-Ray Kook, 1945), p. 77 with n. 5. Noted in Scholem, "The Meaning of the Torah in Jewish Mysticism," p. 41. The Zohar's portrayal of the Torah as Hokmah\* will be discussed below.
- 325. Moses b. Nahman (Nahmanides), *Pêrûê ha-Tôrah*, ed. Hayyim Dov (Charles B.) Chavel, vol. 1 (Jerusalem: Mosad ha-Ray Kook, 1959), pp. 6-7. Cited in Scholem, "The Meaning of the Torah in Jewish Mysticism," p. 38.
- 326. Ezra b. Solomon, Commentary on the Talmudic 'Aggadot\*q Vatican MS Cod. Hebr. 294, f. 34a. Cited in Scholem, "The Meaning of the Torah in Jewish Mysticism," p. 39. Cf. Azriel, *Pêrû ha-'Aggadot\**, pp. 37, 76; Jacob b. Sheshet, *Seper ha-'Emûnah we-ha-Bittahon*, in *Kitbe \*Rab-bênû Mosheh b. Nahman* ed. Hayyim Dov (Charles B.) Chavel, vol. 2 (Jerusalem: Mosad ha-Ray Kook, 1963), pp. 353-448, esp. chap. 19 [ascribed erroneously to Nahmanides]. A similar thesis is found in *Seper ha-Hayyîm*, a text that emerged independently of the Gerona kabbalists and was printed in the first three decades of the thirteenth century in France. *Seper ha-Hayyîm*, MS Parma de Rossi (1390), f. 135a. Noted in Scholem, "The Name of God and the Linguistic Theory of the Kabbala," pt. 1, p. 78.
- 327. MS Leiden, Warner 32, f. 23a. Cited in Scholem, "The Meaning of the Torah in Jewish Mysticism," p. 44.
- 328. Azriel, *Pêrû ha-Agg'adot\**, pp. 37-38. Cited in Scholem, "The Meaning of the Torah in Jewish Mysticism," p. 45. See also Tishby's discussion of the views of Ezra b. Solomon and Azriel in *The Wisdom of the Zohar*, vol. 3, pp. 1079-1080.
- 329. Zohar II.90b; II.124a; II.87a; II.161b; III.13b; III.35b,36a; III.73a; III.80b; III.113a; III.298b.
- 330. Zohar II.90b.

< previous page page\_491 next page >

- 331. The Zohar's identification of the ten words of creation with the Ten Words of revelation will be discussed in chapter 4.
- 332. Zohar II.60b; cf. II.60a.
- 333. Zohar II.86a.
- 334. MS Jerusalem, 8° 597, f. 21b. Cited in Scholem, "The Meaning of the Torah in Jewish Mysticism," p. 44. Gikatilla's work is contained in this manuscript under the name of Isaac b. Farhi or Perahia Menahem Recanati (ca. 1300 C.E.) similarly ascribes to the kabbalists the notion that God and the Torah are one: "The Torah is not outside Him, and He is not something outside the Torah. Therefore the kabbalists say that the Holy One, blessed be He, is the Torah." Menahem Recanati, *Ta'amê ha-Miswdot* \*, ed. S. Lieberman (London: Makhon Otzar ha-Hokhmah, 1962), f. 2a. For discussions of passages in other kabbalistic texts that emphasize the identity of the Torah with the Name of God, and ultimately with God himself, see Idel, "Tepisat\* ha-Tôrah be-Siprut\* ha-Hekalot\* we-Gilgûlêha ba-Qabbalh," pp. 49-84; idem, *Kabbalah*, pp. 244-247.
- 335. MS Jerusalem, 8° 597, f. 228b. Cited in Scholem, "The Meaning of the Torah in Jewish Mysticism," p. 44.
- 336. Cf. the passage from the *Seper ha-Yihud\**, cited in chapter 6, pp. 360-361, which maintains that the letters of the Torah are the shapes or forms of God. For a discussion of the ways in which linguistic symbolism concerning the divine Name and the twenty-two Hebrew letters is connected with Merkabah imagery in the writings of Gikatilla and in the Zohar, see Wolfson, "Letter Symbolism and *Merkavah* Imagery in the *Zohar*." For other studies exploring various aspects of letter symbolism in the Zohar, see Woffson, "The Anthropomorphic and Symbolic Image of the Letters in the Zohar"; idem, "Erasing the Erasure"; M. Oron, "The Narrative of the Letters and Its Source: A Study of a Zoharic Midrash on the Letters of the Alphabet" [in Hebrew], in *Studies in Jewish Mysticism Presented to Isaiah Tishby on His Seventy-Fifth Birthday*, eds. Joseph Dan and Joseph Hacker, *Jerusalem Studies in Jewish Thought* 3, nos. 1-2 (1983-1984): 97-109; Lipiner, *The Metaphysics of the Hebrew Alphabet*, pp. 85-111. See also Stephen G. Wald, *The Doctrine of the Divine Name: An Introduction to Classical Kabbalistic Theology*, Brown Judaic Studies, no. 149 (Atlanta: Scholars Press, 1988), which contains a critical edition, annotated translation, and analysis of *Sitre\* 'Otiyyot\** ("Secrets of the Letters"), a dis-course on the letters of the divine names that is printed in Zohar Hadas\* (1b-7b).
- Name of God and the Linguistic Theory of the Kabbala," pt. 2, pp. 178-179; "The Meaning of the Torah in Jewish Mysticism," pp. 42-43.

337. Joseph Gikatilla, a'ar[ê] 'Ôrah (Offenbach: Zeligman Raiz, 1715), f. 2b, 4b; cf. 51a. See Scholem's discussions in "The

< previous page page\_492 next page >

- 338. Gikatilla, a'ar[ê] 'Ôrah, f. 2b. Cited in Scholem, "The Meaning of the Torah in Jewish Mysticism," p. 42.
- 339. Zohar 1.5a; I.47a; I.134a-134b; II.161a; III.35b; I.207a.
- 340. Zohar I.207a. While the Torah is generally identified with Hokmah \* in the Zohar, it is also at times described as having its source in the supernal wisdom. See, for example, Zohar III.81a: "There is no Torah without wisdom and no wisdom without Torah, both being in the same grade, the root of the Torah being in the supernal Wisdom by which it is sustained." Cf. Zohar II.121a.
- 341. It should be noted, however, that the primordial Torah is at times associated with Bînah as well as with Hokmah\*. See, for example, Zohar II.85a, which suggests that the Torah is an emanation of both Hokmah\*, the Father, and Bînah, the Mother. Moreover, as will be discussed below, the Torah in its later stages of manifestation as the Written Torah and Oral Torah becomes identified, respectively, with Tip'eret\*, the son (the sixth *sepîrah*), and Malkut\*, the daughter (the tenth *sepîrah*, which is the Shekhinah). The gender of the Torah in its various manifestations thus encompasses both male and female.
- 342. Zohar II.161a.
- 343. See Gen. R. I.1, discussed on pp. 164-166.
- 344. Zohar II.161a. God is similarly described elsewhere in the Zohar as "contemplating through seeing" (*'istakkel*) the Torah in order to create the world. See, for example, Zohar I.5a, discussed below, and I.134a. Cf. I.90a (Sitre\* Tôrah).
- 345. Zohar I.5a.
- 346. Zohar I.207a. For the Torah's role in bringing forth creation, see also I.24b (Tîqqûnîm); II.200a; III.152a; and the references cited above in n. 339.
- 347. Zohar I.134b; cf. I.186b; II.25a (Ra'aya' Mehêmna").
- 348. Zohar II.162b; cf. II.165b. The Zohar's conception of the commandments will be discussed more fully in chapter 6.
- 349. In the Zohar 'Ên-Sôp is described as an unmanifest, limitless, tran-scendent reality that is 'hidden and removed far beyond all ken." See, for example, Zohar I.103a-103b; II.42b (Ra'aya' Mehêmna'); II.239a. According to Zohar II.42b (Ra'aya' Mehêmna'), "In the beginning, before shape and form had been created, He was without form and similitude." As the source of the divine emanations from which creation is brought forth, 'Ên-Sôp is called the "cause above all causes." Zohar I.22b (Tîqqûnîm); II.42b (Ra'aya' Mehêmna').
- 350. See Zohar II.42b (Ra'aya' Mehêmna'), which declares: "Had the brightness of the glory of the Holy One, blessed be His Name, not been shed over the whole of His creation, how could He have been perceived even by the wise? He would have remained unapprehendable, and the words "The whole earth is full of His glory' [Isa. 6.3] could never be spoken with truth."

< previous page

page\_493

next page >

- 351. Zohar I.15a.
- 352. Zohar II.239a.
- 353. Zohar I.2a; I.3b; I.15a; I.18a.
- 354. As will be discussed below, this primordial point is identified in the Zohar with Hokmah \*, the second *sepîrah*, who is designated as *re'sit*\*. See Zohar I.3b; I.15a-15b; I.29b; I.30b; I.31b; cf. I.24b (Tîqqûnîm); I.145a.
- 355. See, for example, Zohar II.20a (Midrash ha-Ne'elam): "When it arose in thought before the Holy One, blessed be He, to create His world, all the worlds arose in one thought and with this thought they were all created. This is the meaning of `With wisdom have You made them all' [Ps. 104.24]. And with this thought, which is wisdom, this world and the world above were created." See also I.29a; I.3b; I.21a; III.5b; cf. III.42b-43a.
- 356. Zohar I.15a.
- 357. Zohar I.15a-15b.
- 358. Zohar I.15a-15b.
- 359. See, for example, Zohar I.22a (Tîqqunîm); III.290a ('Idra'\* Zûta').
- 360. Zohar I.50b; I.29a; cf. I.39b; II.85b.
- 361. Zohar I.74a.
- 362. Zohar I.50b. See also 1.246b, which emphasizes that the four stages in the unfoldment of the divine language are ultimately one.
- 363. Zohar I.50b.
- 364. Zohar I.50b; cf. 141b.
- 365. See, for example, Zohar I.15a; I.31b. 'Ên-Sôp is understood to be the unmanifest subject of the sentence.
- 366. Zohar I.16b.
- 367. Zohar I.50b; cf. I.141b.
- 368. Zohar I.16b.
- 369. Gen. 1.3,6-7.
- 370. Zohar III.32b; I.17b; I.29b; I.46a-46b.
- 371. Gen. 1.11-27.
- 372. Zohar III.5b; III.261a.
- 373. See, for example, Zohar I.15b; I.16b.
- 374. Zohar I.47b.
- 375. Zohar I.17b; I.4To; cf. I.71b-72a.
- 376. Zohar II.238b; II.205b-206a.
- 377. Zohar II.161b; II.205b.
- 378. Zohar III.113a; II.161b.
- 379. Zohar II.200a.
- 380. Zohar II.205b.
- 381. See, for example, Zohar II.85a.
- 382. Zohar II.60a,60b.
- 383. See the concluding section of Gikatilla's *a'arê Sedeq\** published in Efraim Gottlieb, *Studies in the Kabbala Literature* [in Hebrew], ed.

Joseph Hacker (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1976), pp. 154-155. See also Scholem's discussion in "The Name of God and the Linguistic Theory of the Kabbala," pt. 2, pp. 179-180.

- 384. Gikatilla, *a'arê Sedeq* \* [concluding section], in Gottlieb, *Studies in the Kabbala Literature*, pp. 154-155. Cited in Idel, "Infinities of Torah in Kabbalah," p. 150.
- 385. Moses Cordovero, î'ûr Qômah (Warsaw, 1883; reprint, Jerusalem: Ahuzat uzat Yisrael, 1966), f. 63b. A number of kabbalists speculated about the nature and structure of the Torah in different agesin particular before the fall and in the Messianic Age. For a discussion of these various speculations, see Scholem, "The Meaning of the Torah in Jewish Mysticism," pp. 66-86. For a survey of pre-rabbinic and rabbinic traditions concerning the nature of the Torah in the Messianic Age, see W. D. Davies, *Torah in the Messianic Age and/or the Age to Come*, Journal of Biblical Literature Monograph Series, vol. 7 (Philadelphia: Society of Biblical Literature, 1952). See also Urbach, *The Sages*, vol. 1, pp. 308-314; Gershom Scholem, *The Messianic Idea in Judaism and Other Essays on Jewish Spirituality* (New York: Schocken Books, 1971), pp. 19-24, 52-58.
- 386. This doctrine is first developed in *Limmude\* 'Asilut\** (Munkacs: Samuel Kahn, 1897), f. 3a, 15a-15b, 21d-22a, which is printed under the name of Hayyim Vital but in Scholem's view was undoubtedly written by Israel Smug. Cf. Menahem Azariah of Fano, *Sib'im\* û-tayim Yedi'ot\** (Lvov, 1867); Naphtali b. Jacob Elhanan Bacharach, *'Emeq ha-Melek* (Amsterdam, 1648; reprint, Bene Berak: Yahadut, 1973), chap. 1, esp. end of §4. See Scholem's discussions in "The Name of God and the Linguistic Theory of the Kabbala," pt. 2, pp. 181-182; "The Meaning of the Torah in Jewish Mysticism," pp. 73-74.

Comparative Analysis 1. Veda and Torah in Creation

- 1. We will return to this notion of embodiment in the conclusion.
- 2. BP III. 12.34,37.
- 3. Zohar II.161a.
- 4. See BSB I.3.28, cited in chapter 1, p. 127.
- 5. Mek., ed. Lauterbach, Ba-hodes\* §9, vol. 2, p. 266; cf. Pes. R. 33.10; PRE §41, f. 98a.
- 6. Zohar II.81a-81b; III.146a; cf. II.93b-94a. The Zohar's treatment of the Sinai theophany as a visionary experience will be discussed in chapter 4.

< previous page page\_495 next page >

## Chapter 3. Veda and Cognition

- 1. See n. 161.
- 2. Yaska cites the definition of Auparnanyava in Nir. II.11; cf. VII.3.
- 3. Nit. I.20.
- 4. See pp. 247-248, 249-250.
- 5. Many of the *rsis'* statements concerning the nature and mechanics of Vedic cognition have been collected by Muir in *Original Sanskrit Texts*, vol. 3, pp. 217-286, although he does not attempt to analyze and interpret the statements apart from giving short introductions to each section.
- 6. Gonda's analyses focus particularly on *dhi*, *dhiti*, and related terms used to denote the "visions" of the *rsis*. For a brief summary of Gonda's views, see "Poetry, Poet, Poem," chapter 2 of his *Vedic Literature*, pp. 65-91. For a more extended discussion, see his *The Vision of the Vedic Poets*, Disputationes Rheno-Trajectinae, vol. 8 (The Hague: Mouton, 1963).
- 7. RV I.1.2; I.45.3; I.48.14; I.80.16; I.118.3; I.131.6; I.139.9; I.175.6; IV.20.5; IV.50.1; V.42.6; VI.19.4; VI.21.5; VI.21.8; VI.22.2; VI.50.15; VII.18.1; VII.29.4; VII.53.1; VII.76.4; VII.91.1; VIII.36.7; VIII.43.13; IX.96.11; IX.110.7; X. 14.15; X.54.3; X.66.14; X.67.1; X.96.5; X.98.9. See Muir, *Original Sanskrit Texts*, vol. 3, pp. 218-224. The *rsis* also distinguish between ancient hymns and new hymns. For references see ibid., pp. 224-232. Among the ancient *rsis* that are mentioned are Atri, Kanva, Bhrgu, Angiras, and Atharvan. See, for example, RV I.45.3; I.80.16; I.139.9; VIII.43.13; X.14.6. For a brief discussion of these and other important *rsis* mentioned in the Rg-Veda, see Macdonell, *Vedic Mythology*, pp. 140-147.
- 8. RV IV.42.8; X.82.2; X. 109.4; X.130.7.
- 9. SB XIV.5.2.5-6 [= BAU II.2.3-4].
- 10. Gonda, *The Vision of the Vedic Poets*, p. 39. See pp. 36-40 for Gonda's analysis of the various occurrences of the term in the Rg-Veda.
- 11. Gonda, "Poetry, Poet, Poem," *VedicLiterature*, p. 71. See also Gonda's *The Vision of the Vedic Poets*, pp. 42-50, for his analysis of the occurrences of the term *kavi in* the Rg-Veda.
- 12. RV X.130.7.
- 13. See, for example, RV X.62.1; VIII.48.3; cf. X.20.10.
- 14. RV III.53.7; X.67.2; cf. IV.2.15.
- 15. RV X.62.4.
- 16. RV X.62.5-6.
- 17. RV III.53.9.
- 18. RV VII.33.11.
- 19. RV X.92.10.

- Page 497
- 21. See Gonda, The Vision of the Vedic Poets, pp. 27-34, 56-57.

out the activities of specific gods, see Macdonell, *Vedic Mythology*, pp. 140-147.

22. See pp. 327-328 for a discussion of why I have adopted the term "cognition" rather than "revelation" to describe the *rsis'* relationship to the Veda.

20. See, for example, RV VII.76.4; X.62.1; I.179.2; X.90.7. For a discussion of the roles of the various rsis in helping to carry

- 23. See, for example, RV VIII.48.3.
- 24. See, for example, RV III.29.15; I.164.6,18; VII.33.7,9,12; IX.87.3; X.5.2; X. 114.2; X. 129.4.
- 25. RV VIII.95.5; cf. VIII.76.12.
- 26. RV III.38.5-6; cf. I.22.20; V.30.2.
- 27. See, for example, RV I.18.9; I.88.5; I.139.2; I.22.19-20; I.164.31 [= X.177.3]; III.38.5-6; X.55.5; X.124.9.
- 28. RV I.139.2. It is not entirely clear to what the adjective *hiranyaya* ("golden") refers, since the term appears in the singular. A number of other verses describe the seer as seeing with his "inner eye" or "mirtd's eye." See, for example, RV X.130.6, discussed below, in which the *rsi* says, "With mind (*manas*) as an eye (*caksas*) I observe (root *man*), seeing (root *dr*) those who first performed this sacrifice." The role of the mind in the process of cognition will be discussed later.
- 29. RV X. 130.2,6,7. For a brief discussion of this hymn, see chapter 1, pp. 38-39.
- 30. RV X.90.7.
- 31. RV X.72.1.
- 32. See, for example, RV X.129.4; I.164.6,18; III.29.15; VII.33.7,9,12; IX.87.3; X.5.2; X. 114.2.
- 33. See, for example, RV I.185.1; X.88.18.
- 34. For an analysis of the terms *dhi*, *dhiti*, *manisa*, and related terms used in the Rg-Veda to refer to the cognitions of the *rsis*, see Gonda, *The Vision of the Vedic Poets*, pp. 51-56, 68-225. For a discussion of the role of light in the Rg-Veda and later texts, see ibid., pp. 266-275, esp. 271-275.
- 35. RV VII.76.4; cf. VIII.48.3.
- 36. See also the immediately preceding verse, RV VIII.6.7.
- 37. See, for example, RV VI.9.6; X.177.1-2. See also III.26.8. The role of the heart in the *rsis'* cognitions will be discussed below.
- 38. RV IV.11.2.
- 39. RV III.39.2.
- 40. RV VIII.6.7.
- 41. RV 1.173.1; cf. VII.34.1; X.4.6; IX.9.8.
- 42. RV X.67.10.
- 43. See, for example, RV VII.33.8; VIII.6.10; VIII.3.3. See also VIII.6.8, cited earlier.

< previous page page\_497 next page >

- Page 498
- 44. For Gonda's discussion of this cyclical process, see *The Vsion of the Vedic Poets*, esp. pp. 64-66; "Poetry, Poet, Poem," *Vedic Literature*, pp. 66-67. I noted this cyclical process during my own research prior to reading Gonda's work, and thus my own interpretation, while in basic agreement with Gonda, differs somewhat from his formulation.
- 45. See, for example, RV I.37.4; III.18.3; IV.43.1; VII.34.1,9; VII.97.3; VIII.27.13; X.176.2.
- 46. See, for example, RV X.61.7; X.88.8; VII.97.3.
- 47. RV 1.40.5.
- 48. See, for example, RV IV.5.3; VII.87.4; IX.95.2; I.179.2.
- 49. See, for example, RV I.18.6-7; II.9.4; III.10.5; IV.5.3,6; IV.6.1; IV.11.2-3; X.45.5; cf. VI.9. For references to Agni as a *rsi*, see I.31.1; III.21.3; VI.14.2; I.66.4; as a *kavi*, see I.12.6; I.71.10; I.128.8; III.19.1; IV.2.12; IV.3.16; V.4.3; X.91.3, et al.
- 50. See, for example, RV VI.47.3; IX.25.5-6; IX.47.4; IX.76.4; IX.95.5; IX.96.5-7,17-18; IX. 107.7,18; cf. IX.99.6. For references to Soma as a *rsi*, see IX.35.4; IX.54.1; IX.66.20; IX.87.3; IX.96.6; IX.107.7; as a *kavi*, see VI.39.1; IX.25.6; IX.47.4; IX.50.4; IX.68.5; IX.86.20; IX.96.17; IX. 107.7,18, et al.
- 51. See, for example, RV III.34.5; VI.18.15; VI.34.1; VI.35.5; VI.69.2; VIII.13.7; VIII.59.6; VIII.63.4. For references to Indra as a *rsi*, see V.29.1; VIII.6.41; VIII.16.7; as a *kavi*, see 1.11.4; I.130.9; I.175.4; III.42.6; III.52.6; VI.20.4; VI.32.3; VII.18.2; VIII.45.14; IX.86.13; cf. X.112.9.
- 52. For a discussion of the role of these and other gods as the promoters of the *rsis'* inspirations, see Gonda, *The Vision of the Vedic Poets*, esp. pp. 17-18, 28-57.
- 53. RV 1.31.16; IX.96.18.
- 54. RV IV. 11.2-3.
- 55. RV X.71.3,4; X.125.5.
- 56. RV VIII.101.16.
- 57. RV 1.3.11-12; II.3.8; VI.49.7.
- 58. See, for example, RV I.105.15; VII.88.4; VIII.59.6; cf. VIII.41.5-6.
- 59. The Maruts are called *kavis* (RV V.57.8; V.52.13; VI.49.6; VII.59.11), who are possessed of *manisa* (V.57.2), the promoters of *dhi* (VII.36.7), and the makers of hymns (*brahma-krt*) III.32.2; cf. VIII.89.1,3).
- 60. See, for example, RV II.23.1-2; I.40.5: X.36.5; cf. X.98.2-3,7.
- 61. See, for example, RV I.34.5; I.112.2; I.117.23.
- 62. See, for example, RV VIII.26.25; cf. I.23.3.
- 63. See, for example, RV III.62.10, which is the *savitri*, or *gayatri mantra*, discussed in chapter 1.
- 64. See, for example, RV X.26.4; III.62.8.
- 65. RV I.109.2; III.2.1; VII.15.4; VII.22.9; VII.26.1; VII.31.11; VII.94.1; VIII.43.2; VIII.88.4; VIII.95.5; IX.73.2; X.7.2; X.23.6; X.67.1; X.91.14.

< previous page page\_498 next page >

- Page 499
- 66. RV I.62.13; I.67.4; I.109.1; I.130.6; I.171.2; II.19.8; II.35.2; III.39.1; V.2.11; V.29.15; V.73.10; VI. 16.47; VI.32.1; VII.7.6; VII.64.4; VIII.6.33; X.39.14.
- 67. RV I.20.1; I.31.18; I.47.2; I.61.16; I.117.25; I.184.5; II.39.8; IV.6.11; IV.16.20-21; VI.52.2; VII.35.14; VII.37.4; VII.97.9; VIII.62.4; VIII.90.3; X.54.6; X.101.2.
- 68. Gonda, The Vision of the Vedic Poets, p. 106.
- 69. RV 1.130.6; V.2.11; V.29.15; V.73.10; VII.64.4; X.39.14.
- 70. RV 1.61.4; 1.94.1; VII.34.1.
- 71. See, for example, RV 1.67.4; I.171.2; II.35.2; III.39.1; VI.16.47; X.91.14; I.60.3; I.61.2; cf. X.71.8; X.119.5. For a discussion of the nature and function of the heart in the Rg-Veda and later Indian texts, see Gonda, The Vision of the Vedic Poets, pp. 276-288.
- 72. Gonda, The Vision of the Vedic Poets, p. 281.
- 73. See, for example, RV VIII.59.6; X.109.4; X. 154.5.
- 74. For a discussion of relevant verses, see Gonda, *The Vision of the Vedic Poets*, pp. 276-283.
- 75. RV 11.35.2; cf. I.67.4; III.39.1.
- 76. See RV X.71.8, in which the impulses of *manas* (*manaso javas*) are said to have been fashioned with the heart.
- 77. RV I.61.2; cf. I.171.2.
- 78. See, for example, RV VII.64.4; VIII.95.5.
- 79. RV 1.143.1.
- 80. See, for example, RV I.67.4; I.78.5; I.91.11; II.35.2; III.39.1; IV.3.16; V.45.4; V.73.10; VI.32.1; X.54.6; X.116.9.
- 81. RV X.71.3.
- 82. RV X.71.3; cf. I.164.45.
- 83. RV VIII.59.6. My translation is indebted to that of Gonda, The Vision of the Vedic Poets, p. 211.
- 84. See, for example, RV II.35.1; VI.16.37.
- 85. See, for example, RV I.116.1; VII.61.2; VIII.12.31; VIII.13.26; X.4.1; X. 116.9.
- 86. RV I.61.4; I.94.1; VII.34.1.
- 87. RV X.116.9; cf. X.101.2; II.42.1.
- 88. RV X.42.1.
- 89. RV I.116.1.
- 90. See, for example, RV VIII.5.18; 1.64.1; I.102.1; IV.32.12; VII.4.1; VIII. 12.10; X.20.10.
- 91. RV VII.34.9.
- 92. RV I.10.5; I.91.11; II.11.2; II.12.14; II.39.8; III.32.13; III.34.1-2; IV.32.12; V.11.5; V.22.4; V.31.4,10; VI.44.13; VII.19.11; VIII.6.1,11-12,21,31,35; VIII.8.8; VIII.13.16; VIII.14.5,11; VIII.44.2,12,22; VIII.62.4; VIII.74.1,8-9; VIII.93.27; VIII.95.6-7; VIII.98.8; IX.73.2; X.4.7; X.63.17, et al.

- 93. See, for example, RV I.16.7; IV.41.1; IV.43.1; VII86.8; VII.101.5; X.47.7; X.91.13.
- 94. See, for example, AB II.16; PB VII.5.1; JB I.116; JB I.117; JB I.128; JB I. 148; JB I. 160.
- 95. See, for example, AB IV.23; KB V.3; KB XII.8; PB IV.1.4; PB VI.1.1; PB VI.3.9; PB VIII.7.1.
- 96. With respect to Prajapati seeing and then reciting certain *rcs* or *samans* for specific purposes, see, for example, PB VII.10.13-17; PB VII.5.1-3; PB XIII.5.13; JB I.148; JB I.160; JB I.116; JB I.117-118. With respect to his seeing and performance of certain sacrifices to accomplish particular ends, see AB IV.23; KB V.3; KB XII.8; PB IV.1.4-5; PB VI.3.9-10; PB XVIII.7.1.
- 97. See, for example, PB VIII.1.4-12; PB IX.1.1-2; JB I.155; JB I.157-158; KB XXI.1.
- 98. The seven *rsis* are mentioned four times in the Rg-Veda, in RV IV.42.8; RV X.82.2; RV X.109.4; RV X.130.7. For references to the seven rsis in the later Samhitas, see AV VI.40.1; AV X.8.9; AV XI.1.1,24; AV XI.3.2; AV XII.1.39; VS XIV.28; VS XVII.26 [= RV X.82.2].
- 99. RV IV.42.8.
- 100. RV X.130.7.
- 101. RV X.109.4.
- 102. AV XI.1.1,24; AV XII.1.39.
- 103. AV XII.1.39.
- 104. SB VIII.6.1.5; cf. SB IX.4.4.4; SB IX.5.1.45. These passages comment on verses from the Vajasaneyi Samhita (XV. 10; XVIII.52,58) that refer to the "first-born *rsis.*" Cf. AV X.7.14.
- 105. The term *prana*, generally translated "breath" or "vital air," is at times used in the Brahmanas. as and other Vedic texts to refer to the seven orifices of the sense organs in the head: two eyes, two ears, two nostrils, and mouth. This latter meaning is supported by SB VIII.4.3.6, which associates the seven *rsis* with the seven *pranas* in the head. For other references to the seven *pranas* in the head, see SB III.1.3.21; SB VI.4.2.5; SB XIII.1.7.2. See also AB 1.17; AB III.3; JUB II.5.8-10; JUB II.6.7-9.
- 106. The account of the seven primordial *rsis* combining to form Prajapati-Agni is given in SB VI.1.1.1-7, at the beginning of the section in the Satapatha Brahmana that focuses on the *agnicayana* ceremony (Kandas VI-X). This primordial event, in which the seven *rsis*, or simply "the *rsis*," are identified with the *pranas*, is alluded to in later passages: SB VII.2.3.5; SB IX. 1.2.21; SB IX.2.1.13; SB IX.2.3.44. The identification of the (seven) *rsis* with the pranas is also mentioned in SB XIV.5.2.5-6 [= BAU II.2.3-4]; SB VIII.4.1.5; SB VIII.6.1.5; cf. SB VIII.4.3.6. See also AB II.27, which says that "the *rsis*, divine, guardians of the body, born of *tapas* (*tapo-ja*), are the *pranas*." The antecedent of this notion is found in the Atharva-Veda (XI.3.2), which identifies the seven *rsis* with the *pranas* and *apanas*.

< previous page

page\_500

next page >

- 107. SB XIV.5.2.5-6 [= BAU II.2.3-4]. Elsewhere in the Satapatha Brah-mana several of these *rsis* are identified with specific faculties: Vasistha with the breath (*prana*) (SB VIII. 1.1.6), Bharadvaja with the mind (SB VIII. 1.1.9), Jamadagni with the eye (SB VIII.1.2.3), and Visvamitra with the ear (SB VIII. 1.2.6). See n. 105.
- 108. SB II.1.2.4; SB XIII.8.1.9. Cf. Nir. X.26.
- 109. See, for example, KB XXV.2; KB XXVI.15. Cf. SB II.4.2.2.
- 110. See, for example, KB X.5; KB XV.1; KB XXIX.3.
- 111. AB III.33-34. Fragments of this story appear in SB I.7.4.4; SB IV.5.1.8. See also SB XI.6.1.1-13; JB I.42-44, which recount the story of Bhrgu and the lesson that he learns from his father Varuna. PB XVIII.9.1 and JB II.201 describe Bhrgu as arising from a portion of the luster (*bharga*) of Varuna. Cf. TU III.1, in which Bhrgu asks his father Varuna to teach him about Brahman.
- 112. AB VIH.12; AB VIII.17.
- 113. AB IV.17; AB VI.34-35; AB I.16; KB XXX.6; KB XVIII.10; SB IV.4.5.19-20. See also PB XX.11.3, in which two of the Angirases are represented as having been left behind by the other Angirases, who went to the world of heaven. The two *rsis* practice *tapas* and see *samans* and, after performing a two-day rite, attain heaven. Cf. PB VIII.2.6 regarding the Atharvans attaining heaven through seeing *samans*.
- 114. See, for example, AB VII.15-17; AB II.19; AB VI.34-35; AB I.16; KB XXVIII.1; KB IV.8; KB XXVI.15; KB XXX.6; SB XI.2.3.7; SB I.6.2.7; SB IV.3.4.21; PB XXI.9.2; PB XX.11.3; JB II.235.
- 115. AB VIII.21-23.
- 116. These types of formulaic statements are particularly common in the Kausitaki Brahmana. See KB X.5; KB XV.1; KB XXI.2; KB XXII.3; KB XXIV.5; KB XXV.2; KB XXVI.15; KB XXIX.2-5; KB XXXX.1. Cf. AB VIII.3; AB I.21.
- 117. JB 1.149-152; JB I.155; JB I.160; JB I.163; JB I.165; JB I.215-217; JB III.82. Cf. JB I.147; AB II.25; AB III.49.
- 118. AB II.19; AB II.20; AB VI.18; KB XXVIII.1; KB XXVIII.2; KB XXVIII.8; PB IV.7.3; PB VIII.2.2,4,6; PB VIII.5.9,12; PB XI.5.14; PB XII.12.6; PB XIX.3.8; PB XX.11.3.
- 119. AB VII.17; AB VI.34; KB IV.8; KB XXX.3; KB XXX.9; PB XXI.9.2; JB II.235.
- 120. See, for example, AB VII.13-18, which recounts the story of the *rsi* Sunahsepa and the circumstances under which he came to recite certain *rcs*. The account does mention that he saw (root *drs*) a certain aspect of the sacrificial ritual, but it does not describe him seeing the *rcs*. See also AB VIII.26; SB I.7.4.4; SB II.5.1.4, which cite *rcs* that have been "uttered (root *vac*) by the *rsi*."
- 121. AB II.19.
- 122. AB VII.13-18.
- 123. See, for example, PB VII.10.10; JB I.147.

< previous page page\_501 next page >

- Page 502
- 124. PB IV.7.3; PB VIII.2.2,4,6; PB VIII.5.9,12; PB XIX.3.8; JB I.147; JB I.149-152; JB I.155; JB I.160; JB I.163; JB I.165; JB I.215-217; KB XXVIII.8.
- 125. PB IV.7.3; PB VIII.2.4; PB XIX.3.8; JB I.150. Cf. KB IV.8, in which Vasistha is depicted as seeing a particular sacrificial rite and sacrificing with it in order to obtain offspring and cattle.
- 126. JB I.165; JB I.215.
- 127. PB VIII.5.12; JB I.160; JB I.217.
- 128. PB VIII.5.9.
- 129. JB I.152; JB I.163.
- 130. PB VIII.2.2; JB I.147; JB I.216.
- 131. PB VIII.2.6; PB XX.11.3; JB I.163; JB II.235; cf. PB VIII.5.9.
- 132. TB II.8.8.5. Cf. JUB IV.14.5-6. For other references to the rsis as mantra-krts, see JB I.147; JB I.151; JUB I.45.2.
- 133. KB XXVIII.1; PB XX.11.3; JB I.160; JB I.215; JB I.217; JB II.235.
- 134. For a discussion of the Brahmanas' conceptions of the correspondences between the Veda, the sacrificial order, and the cosmic order, see chapter 1.
- 135. See esp. SB VI.2.3.7-8,10; cf. SB VIII.4.1.5.
- 136. SB XII.4.4.6.
- 137. KB III.2.
- 138. See, for example, AB VII.26.
- 139. MU I.2.1.
- 140. MU I.2.1-6.
- 141. MU I.2.7-10.
- 142. MU I.1.1-2; MU III.2.11.
- 143. MU I.2.11; MU III.1.5; MU II.2.3-4,6.
- 144. MU III.2.5.
- 145. CU VII.26.2; Maitri VII.11.
- 146. Extensive vamsas are given in BAU II.6.1-3; BAU IV.6.1-3; BAU VI.5.1-4; cf. BAU VI.3.6-12. A brief enumeration of key teachers is given in CU III.11.4; CU VIII.15; MU I.1.1-2. Such *vamsas* are also found in the Brahmanas and Aranyakas. See, for example, SB X.6.5.9 [cf. BAU VI.5.4]; SB XIV.9.4.30-33 [cf. BAU VI.5.1-3]; JUB III.40-42; JUB IV. 16-17.
- 147. See Mbh. XII.224.56 with n. 672\*; VP I.5.62-63, cited in chapter 1, pp. 93, 110. Cf. Mark. 48.42-43; KP I.7.64-65; LP I.70.257-259; SP Vaya-viya. I.12.67-69.
- 148. The Vedic antecedents of the post-Vedic rajarsis are found in the rajanyarsis, who are occasionally mentioned in the Brahmanas. See, for example, PB XII.12.6.
- 149. For a discussion of some of the myths associated with these and other rsis in the Mahabharata as well as the Ramayana, see Hopkins, *Epic Mythology*, pp. 176-189.
- 150. Mbh. III.13.48-49; cf. XII.337.69.

- Page 503
- 151. See, for example, Mbh. XII.181.19; XII.203.17; XII.224.55; XII.322.31, 33,52; XII.327.39-42; XIV.50.14; XIII, App. I, no. 18, 92-94. See also XII.176.6-8, cited below, which describes the *rsis* as obtaining their cognitions through meditation (*dhyana*) and various austerities. Cf. MS XI.244.
- 152. See, for example, Mbh. XII.203.12-22. Cf. VI.63.5-6; XIII.143.32,40, which describe Visnu or Krsna as the ultimate source of all beings, including the *rsis*.
- 153. See Mbh. XII.224.56 with n. 672\*, cited in chapter 1, p. 93. See also I.1.30-34, esp. 33-34.
- 154. See, for example, Mbh. XII.160.15-16; XII.327.61; XII.200.17.
- 155. Mbh. XII.322.27-29,38; XII.327.29-30; cf. XIV.50.12.
- 156. See, for example, Mbh. XII.160.15-20; XII.291.2-4. The term *prajapati* is also used at times to refer to *rsis* other than the mind-born sons of Brahma. XIII.85.34-35, for example, describes the *rsis* Bhrgu and Kavi along with Angiras (one of Brahma's mind-born sons) as *prajapatis* who are the progenitors of many peoples.
- 157. See, for example, Mbh. XII.322.29,31,33,52; XII.327.39-42.
- 158. Mbh. XII.327.61-62.
- 159. Mbh. XIII, App. I, no. 18, 62-95, esp. 66,84,91.
- 160. Mbh. XII.201.2-4,25-34, esp. 33,26. See also XII.181.19; XIII.32.24.
- 161. The critical edition, Mbh. XII.176.6-8, reads *dharma-mayi* rather than *brahma-mayi*. However, *brahma-mayi* is attested by both the Bombay edition (XII.183.6-8) and the Calcutta edition (XII.6809-6811) as well as by certain manuscript traditions. One commentator interprets *dharma-mayi* as *veda-mayi*.
- 162. See n. 161.
- 163. See Mbh. XII.224.55 with n. 671\*-XII.224.56 with n. 672\*, cited in chapter 1, pp. 90, 93.
- 164. Mbh. XII.327.39-42. The voice in this passage is that of Visnu.
- 165. See in particular RV X.71.3.
- 166. See BAU VI.5.3 [= SB XIV.9.4.33], which maintains that "these white *yajuses* that derive from Aditya are declared by Yajñavalkya of the Vajasaneyi school"
- 167. Mbh. XII.306.1-25.
- 168. Mbh. XII.322.26-52, esp. 32-33.
- 169. Regarding the progressive decline in knowledge of the Vedas in the successive *yugas*, see, for example, Mbh. III.148.10-37; XII.224.22-27,62-69; XII.230.7-18; XII.59.13-21. For references concerning Vyasa's division of the Veda, see n. 175.
- 170. See, for example, Mbh. I.2.95; cf. III.46.2. See also XII.337.52, mentioned below, in which Visnu-Narayana tells Vyasa that he will be superior even to the seven *rsis*.
- 171. See, for example, Mbh. XII.337.3,4; XV.36.3; I.1.56; I.99.13; XII.327.15. For additional references to Vyasa as a seer, see, for example, I.1.53,

< previous page

page\_503

next page >

- 60,62; I.2.215; I.54.1,5; I.99.14; VI.2.1; XII.1.3-4; cf. I.2.168,211,219, 231.
- 172. See Mbh. XII.337, esp. 4-5,37-38,55; XII.334.9.
- 173. Mbh. XII.337.37-57.
- 174. Mbh. XII.327.21-23; XII.337.49-50. See also Sullivan's discussion of the epic's portrayal of Vyasa's role as a *rsi* in his *Krsna Dvaipayana Vyasa and the Mahabharata*, pp. 29-31.
- 175. Mbh. I.1.52; I.54.5; I.99.14; I.57.72-75; XII.314.23-24; XII.327.15-18; XII.337.39-44,11-15.
- 176. Mbh. III.148.26-29,33; XII.224.25,66; XII.230.14-15,17; XII.59.21; XII.203.17.
- 177. See, for example, Mbh. XII.203.17. In the following verses, 18-20, individual *rsis* are credited with acquiring certain teachings that supplement the Vedas. For example, the Vedangas \* are acquired by the *rsi* Brhaspati Gandharva-Veda, the Upaveda pertaining to music, by Natrada and Dhanur Veda, the Upaveda pertaining to archery, by Bharadvaja.
- 178. 178. See, for example, Vayu 59.79-106; Vayu 61.80-103.
- 179. 179. See, for example, VP VI.4.1-7.
- 180. See, for example, BP XII.6.44-46. Cf. Mark. 45.20-23.
- 181. 181. See, for example, VP III.3.9-20; VP III.4.1-5; Vayu 23.119-218; KP I.49.47-I.50.10; LP I.7.11-18; LP I.24.12-140. The seeds of this conception are found in the Mahabharata's account of the origins of Vyasa (XII.337.37-57), discussed earlier. The sage Apantaratamas, a previous incarnation of Krsna Dvaipayana, is described as being produced from the speech of Narayana, who ordains that he will divide the Veda in every *manvantara*.
- 182. See, for example, VP III.2.56; VP III.3.1-III.4.14; Vayu 60.11-23; KP I.50.10-20; BP I.4.14-20,24; BP XII.6.46-50.
- 183. VP III.4.13-14.
- 184. See, for example, VP III.4.7-III.6.20; Vayu 60.12-16,24-31,63-66; Vayu 61.1-77; KP I.50.12-14; BP I.4.21-23; BP XII.6.51-XII.7.7.
- 185. VP III.4.15.
- 186. VP III.6.31-32; cf. Vayu 61.75.
- 187. VP III.2.44; cf. Vayu 61.121-122.

## Chapter 4.

Torah and Revelation

- 1. Scholem, *Major Trends in Jewish Mysticism*, pp. 40-43; idem, *Jewish Gnosticism*, *Merkabah Mysticism*, and *Talmudic Tradition*. Scholem's arguments will be discussed further below.
- 2. A number of Halperin's arguments, as discussed in his *The Faces of the Chariot*, will be discussed below. Certain aspects of his argument are developed in his earlier work, *The Merkabah in Rabbinic Literature*.

< previous page

page\_504

next page >

- 3. For a discussion of the role of the Merkabah in apocalyptic texts, see Halperin, *The Faces of the Chariot*, pp. 63-114. For a general introduction to apocalyptic literature, see D. S. Russell, *The Method and Message of Jewish Apocalyptic*, 200 BC-AD 100, The Old Testament Library (Philadelphia: Westminster Press, 1964).
- 4. See Halperin, The Faces of the Chariot, pp. 103-113, esp. 109-110.
- 5. For a brief discussion of the major works of Hekalot \* literature, see Halperin, *The Faces of the Chariot*, pp. 363-366; Peter Schäfer, ed., *Synopse zur Hekhalot-Literatur*, Texte und Studien zum Antiken Judentum, vol. 2 (Tübingen: J. C. B. Mohr [Paul Siebeck], 1981), pp. vi-viii; Scholem, *Jewish Gnosticism, Merkabah Mysticism, and Talmudic Tradition*, pp. 5-7. For more detailed discussions of the major texts, see Gruenwald, *Apocalyptic and Merkavah Mysticism*. See also Peter Schäafer's critique of Gruenwald's delineation of the "works" of Hekalot\* literature in "Tradition and Redaction in Hekhalot Literature," *Journal for the Study of Judaism* 14, no. 2 (Dec. 1983): 172-181; reprinted in his *Hekhalot-Studien*, Texte und Studien zum Antiken Judentum, vol. 19 (Tübingen J. C. B. Mohr [Paul Siebeck], 1988), pp. 8-16. In contrast to the conventionally accepted view espoused by Scholem and Gruenwald, Halperin does not consider the *Visions of Ezekiel (Re'uyyot\* Yehezqe'l)* to be part of the Hekalot\* literature. See Halperin, *The Faces of the Chariot*, pp. 287-288; cf. Schäfer, "Tradition and Redaction in Hekhalot Literature," p. 173.
- 6. See Scholem's discussion of the paradoxical use of the verb *yarad\**, "to descend," to refer to the "ascent" to the Merkabah in his *Major Trends in Jewish Mysticism*, pp. 46-47; idem, *Jewish Gnosticism*, *Merkabah Mysticism*, and *Talmudic Tradition*, p. 20 with n. 1.
- 7. Chernus, *Mysticism in Rabbinic Judaism*, p. 11. For Chernus's arguments, see ibid., pp. 1-73, esp. 1-32. Chernus points out that in discussing the theophany the sages at times invoke verses from the Song of Songs, and in particular the descriptions of the body of the beloved in chapter 5, especially verses 10-16, which, according to Scholem and Saul Lieberman, represents the biblical *locus classicus* of the *î'ûr qômah* speculations concerning the measurements of the body of God. Ibid., pp. 4, 18, 22-23, 37, 60. See Scholem, *Jewish Gnosticism, Merkabah Mysticism, and Talmudic Tradition*, p. 37; idem, *On the Mystical Shape of the Godhead: Basic Concepts in the Kabbalah*, trans. Joachim Neugroschel, ed. Jonathan Chipman (New York: Schocken Books, 1991), pp. 22-23, 30-32; idem, *Major Trends in Jewish Mysticism*, p. 63; Saul Lieberman, "Misnat\* îr ha-îrîm," in Scholem, *Jewish Gnosticism, Merkabah Mysticism, and Talmudic Tradition*, Appendix D, pp. 118-126, esp. 123.
- 8. For sample citations, see Chernus, Mysticism in Rabbinic Judaism, pp. 6-7.
- 9. Ibid., pp. 9-10.

< previous page page\_505 next page >

10. Ibid., pp. 8-9, 10. For a discussion of the garment of God, see Scholem, *Jewish Gnosticism, Merkabah Mysticism, and Talmudic Tradition*, pp. 56-64.

- 11. Chernus, *Mysticism in Rabbinic Judaism*, pp. 5-6. Scholem has suggested that the seals on which the names were inscribed served a "twin function as a protective armour and as a magical weapon." Scholem, *Major Trends in Jewish Mysticism*, p. 50.
- 12. Chernus, Mysticism in Rabbinic Judaism, pp. 33-73.
- 13. Ibid., pp. 11-16.
- 14. Ibid., p. 32.
- 15. In Jewish Gnosticism, Merkabah Mysticism, and Talmudic Tradition, p. 40, Scholem assigns at least three parts of the Hekalot \* literature to the Tannaitic or early Amoraic period: (1) descriptions of the ascent and its dangers; (2) the celestial hymns preserved in Hekalot\* Rabbati\* and (3) î'ûr qômah speculations. He later reaffirms his conclusions in his Origins of the Kabbalah, ed. R. J. Zwi Werblowsky, trans. Allan Arkush (Philadelphia: Jewish Publication Society; Princeton: Princeton University Press, 1987), pp. 18-23. Gruenwald is more cautious: "Some of the literary remains of the Merkavah Mysticism may well go back to the second century C.M., yet the material as it lies before us today reveals clear traces of the work of later editors, who not only added new material to the old, but also interfered with the old texts before them. This is true of the two main aspects of Merkavah Mysticism: the material found in rabbinical literature and the Hekhalot literature." Gruenwald, From Apocalypticism to Gnosticism, p. 101.
- 16. Scholem, in *Major Trends in Jewish Mysticism*, p. 43, asserts that there is an "essential continuity of thought concerning the Merkabah in all its three stages: the anonymous conventicles of the old apocalyptics; the Merkabah speculation of the Mishnaic teachers who are known to us by name; and the Merkabah mysticism of late and post-Talmudic times, as reflected in the [Hekalot\*] literature which has come down to us." In *Jewish Gnosticism, Merkabah Mysticism, and Talmudic Tradition*Scholem discusses a number of examples of "the way in which the material found in these [Hekalot\*] texts amplifies and often explains the exoteric passages in the Talmud and the Midrash related to them" (p. 56). Gruenwald, while recognizing the continuity between certain rabbinic speculations and Hekalot\* traditions, also emphasizes an important point of distinction: "There is... one major difference between the rabbinical Merkavah speculations and the Hekhalot literature: the rabbinical speculations are mainly concerned with the study of the doctrine of the Merkavah [ma'aseh merkabah\*], while the Hekhalot literature records mystical experiences, the most important of which naturally are the heavenly ascensions. But it would be absolutely wrong to say that the rabbinical Merkavah mate-

< previous page page\_506 next page >

rial is devoid of any ecstatic experiences. On the contrary, most of this material contains descriptions of visions of fire, which by all standards are a common mystical experience." Gruenwald, *From Apocalypticism to Gnosticism*, p. 101.

- 17. Scholem, *Jewish Gnosticism, Merkabah Mysticism, and Talmudic Tradition*, p. 12. Gruenwald concurs with Scholem on this point. See Gruenwald, *Apocalyptic and Merkavah Mysticism*, pp. 143, 171. Chernus, in *Mysticism in Rabbinic Judaism*, p. 10, similarly accepts Scholem's conclusions regarding the relatively late date of the *Sar Tôrah* material.
- 18. See also Peter Schäfer, ed., *Geniza-Fragmente zur Hekhalot-Literatur*, Texte und Studien zum Antiken Judentum, vol. 6 (Tübingen: J. C. B. Mohr [Paul Siebeck], 1984); idem, ed., *Konkordanz zur Hekhalot-Literatur*, 2 vols., Texte und Studien zum Antiken Judentum, vols. 12-13 (Tübingen: J. C. B. Mohr [Paul Siebeck], 1986, 1988).
- 19. Peter Schäfer Gershom Scholem Reconsidered: The Aim and Purpose of Early Jewish Mysticism, The Twelfth Sacks Lecture (Oxford: Oxford Centre for Postgraduate Hebrew Studies, 1986), p. 8. See also Peter Schäfer, "Engel und Menschen in der Hekhalot-Literatur," Kairos, n. s., 22, nos. 3-4 (1980): 201-225. Both essays are reprinted in his Hekhalot-Studien, pp. 277-295, 250-276. Among Schäfer's other critiques of Scholem's views, he argues that the heavenly "ascent does not culminate in a vision, but rather in the Merkavah mystic's participation in the heavenly liturgy," which is itself a reflection of the earthly liturgy of the synagogue. The "descender to the Merkabah" thus serves as an "emissary of the earthly congregation" who represents Israel before God in the heavenly liturgy and at the same time conveys God's assurance to Israel that their earthly liturgy is joyously received. See Gershom Scholem Reconsidered, pp. 9-12. For an extended study of the Hekalot \* literature, see Schäfer's The Hidden and Manifest God: Some Major Themes in Early Jewish Mysticism, trans. Aubrey Pomerance, SUNY Series in Judaica: Hermeneutics, Mysticism, and Religion (Albany: State University of New York Press, 1992).
- 20. Halperin, *The Faces of the Chariot*, pp. 359-446. Halperin admits his indebtedness to Urbach's observation that the dialogues in the *Sar Tôrah* myth represent the perspective of the social underdog over against the rabbinic elite. See Urbach, "The Traditions about Merkabah Mysticism in the Tannaitic Period," pp. 23-25 [Hebrew section]. For alternative perspectives on the role and significance of *Sar Tôrah* traditions, see Joseph Dan, *Three Types of Ancient Jewish Mysticism*, The Seventh Annual Rabbi Louis Feinberg Memorial Lecture in Judaic Studies (Cincinnati: Judaic Studies Program, University of Cincinnati, 1984), pp. 24-31; Idel, "Tepisat\* ha-Tôrah be-Siprut\* ha-Hekalot\* we-Gilgûlêha ba-Qabbalah." Dan similarly suggests that the

< previous page

page\_507

next page >

Sar Tôrah myth may derive from a writer who "felt that he and his group were unjustly placed in a secondary position in the Jewish world, without mastery of the Torah and the halakha, disregarded by Jews and non-Jews, having an inferior social and political status" (p. 27).

- 21. Among the Hekalot \* materials that may derive from Babylonia, in Halperin's view, are the myth of *Sar Tôrah*, *Hekalot*\* *Rabbati*\*, and the Genizah fragment published by Gruenwald that Halperin terms the "Ozhayah text." Halperin, *The Faces of the Chariot*, pp. 362, 384 with n. 28, 434-437, 368-370.
- 22. Ibid., pp. 362, 385, 443. Schäfer, in *Gershom Scholem Reconsidered*, p. 18, similarly posits a connection between the Hekalt\* materials and synagogue traditions, as mentioned in n. 19, suggesting in particular that "the context in which this ritual of adjuration and the heavenly journey took place was the synagogue liturgy." Moreover, both Schäfer and Halperin maintain that the authors of the Hekalot\* texts were not rabbis. However, in contrast to Halperin's suggestion that these texts derive from nonelite circles within the general populace during the rabbinic period, Schäfer conjectures that they may have originated in an elite group of scholar-mystics in the post-rabbinic period. See ibid., pp. 13-19.
- 23. See in particular Halperin's discussions of Pes. K. 12.22, ab. 88b-89a, and Pes. R. 20.4 and their parallels, which he maintains form the core of the synagogue traditions that interpret the Sinai revelation and the Merkabah in light of each other. Halperin, *The Faces of the Chariot*, pp. 141-149, 262-358. These passages will be discussed in the course of our analysis of Sinai Midrashim. Halperin suggests that Sinai and the Merkabah may have been linked as early as pre-Christian Alexandria, as indicated in the Septuagint's translation of Ezekiel 43.2. Ibid., pp. 57-59.
- 24. Ibid., pp. 18, 120 with note a, 447-448.
- 25. Ibid., pp. 18, 142-149, 301-305, 316-317, 355, 448.
- 26. Ibid., p. 355.
- 27. Ibid., p. 448.
- 28. For Halperin's discussion of T Hag. II.1; JT Hag. II.1, 77a; and BT Hag. 14b, see *The Faces of the Chariot*, pp. 13-19. For a more detailed exposition, see his *The Merkabah in Rabbinic Literature*, esp. pp. 107-140. See also Urbach, "The Traditions about Merkabah Mysticism in the Tannaitic Period," pp. 2-11 [Hebrew section].
- 29. Halperin, The Faces of the Chariot, pp. 385, 443.
- 30. 'Ab. II-IV.
- 31. See Lev. R. XX.10 = Pes. K. 26.9; Song R. III.11, §2; Lam. R. Proem XXXIII; cf. Pes. K. 1.3. For an analysis of the use of marriage symbolism to depict the Sinai theophany in rabbinic and other sources, see Wolfson, "Female Imaging of the Torah," esp. pp. 274-285.

< previous page page\_508 next page >

- 32. For an exposition of Siprê on Deuteronomy's commentary on Deut. 33.2-4 in §343-§345, see Steven D. Fraade, *From Tradition to Commentary: Torah and Its Interpretation in the Midrash Sifre to Deuteronomy*, SUNY Series in Judaica: Hermeneutics, Mysticism, and Religion (Albany: State University of New York Press, 1991), pp. 25-68.
- 33. See, for example, Siprê Deut. §306, cited in chapter 2, p. 151. Cf. Siprê Deut. §317.
- 34. Siprê', Be-huqqotay \*, Pereq 8.
- 35. Sipra', Be-huqqotay\*, Pereq 8; Siprê Deut §351.
- 36. See, for example, Sipra', Be-huqqotay\*, Pereq 8; Mek., ed. Lauterbach, Ba-hodes\* §9, vol. 2, pp. 270, 272.
- 37. Sipra', Be-haqqotay\*, Pereq 8.
- 38. Mek., ed. Lauterbach, Ba-hodes\* §10, vol. 2, p. 279; Siprê Deut. §345.
- 39. Siprê Deut. §311. Cf. Pes. R. 50.2.
- 40. 40. Mek., ed. Lauterbach, Ba-hodes\* §5, vol. 2, pp. 234-237; Siprê Deut. §343; cf. Mek., ed. Lauterbach, Ba-hodes\* §1, vol. 2, pp. 198-200. For a discussion of the subtle differences between the variants of this tradition in Siprê on Deuteronomy and the Mekilta\*, see Fraade, *From Tradition to Commentary*, pp. 32-36. Deut. 33.2 is similarly interpreted in later rabbinic texts to mean that God offered the Torah to the children of Esau and other nations. See Lam. R. III.1, §1; Pes. K. Suppl. 1.15; 'AZ 2a-2b; Pes. R. 21.2/3; PRE §41, f. 95b.
- 41. Mek., ed. Lauterbach, Ba-hodes\* §1, vol. 2, p. 198.
- 42. Mek., ed. Lauterbach, Ba-hodes\* §1, vol. 2, pp. 198-200; Mek., ed. Lauterbach, Ba-hodes\* §5, vol. 2, pp. 232, 236-237.
- 43. Siprê Deut. §343. This tradition is derived from an interpretation of Deut. 33.2.
- 44. See ab 88b; Tanh. Semot\* §25; Tanh., ed. Buber, Semot\* §22; Tanh. Yitro\* §11; Exod. R. XXVIII.6.
- 45. Siprê Deut. §306; cf. Siprê Deut. §343.
- 46. Siprê Deut. §306. See also Sipra, Wa-yiqra', Nedabah\*, Pereq 2, which alludes to Moses entering the realm of the angels. Moses's struggles with the angels are explicitly discussed in later rabbinic texts. See, for example, ab. 88b-89a; Pes. R. 20.4; Tanh., ed. Buber, Kî Tissa\* §13; Tanh. Ha'azînû §3; Tanh., ed. Buber, Ha'azînû §3; Exod. R. XXVIII.1; Exod. R. XLI.7; Exod. R. XLII.4; Deut. R. III.11; Deut. R. XI.10; Deut. R. XI.3; Deut. R. IX.2; Pes. R. 10.6.
- 47. Mek., ed. Lauterbach, Ba-hodes\* §4, vol. 2, p. 224. A variant of this tradition is also found in the Talmud, in Suk. 5a.
- 48. Mek., ed. Lauterbach, Ba-hodes\* §9, vol. 2, pp. 275-276.
- 49. Mek., ed. Lauterbach, Ba-hodes\* §4, vol. 2, p. 224.
- 50. Mek., ed. Lauterbach, Ba-hodes\* §3, vol. 2, pp. 218-219. Cf. PRE §41, f. 98b.
- 51. Siprê Deut. §345. This interpretation is obtained through construing *môrasah* in Deut. 33.4, "Moses commanded us a law (Torah) as an

< previous page page\_509 next page >

inheritance (*môraah*) for the assembly of Jacob," as *me'ôrasah*, "betrothed." Cf. Pes. 49b; Sanh. 59a; Ber. 57a; Exod. R. XXXIII.7.

- 52. Two of the theophanies point to past events in Israel's historythe Exodus from Egypt and the revelation at Mount Sinaiwhile the third and fourth are expected to occur in the endtimesin the days of Gog and Magog and in the days of the Messiah. The proof text given for the Sinai event is Deut. 33.2, "He shone forth ( $h\hat{o}pi'a$ ) from Mount Paran."
- 53. Siprê Deut. §343.
- 54. Siprê Deut. §343.
- 55. Mek., ed. Lauterbach, Ba-hodes \* §3, vol. 2, pp. 218-219; Mek., ed. Lau-terbach, Ba-hodes \* §9, vol. 2, pp. 266-267.
- 56. Mek., ed. Lauterbach, Ba-hodes\* §2, vol. 2, p. 209. Cf. Song R. I.2, §3; Exod. R. XXIX.4; Exod. R. XLI.3.
- 57. Mek., ed. Lauterbach, Ba-hodes\* §9, vol. 2, p. 275.
- 58. Mek., ed. Lauterbach, Ba-hodes\* §3, vol. 2, p. 212. Cf. Mek., ed. Lauter-bach, Sirata'\* §3, vol. 2, p. 24, where a variant of this tradition, attributed to R. Eliezer, is given in the context of describing the Israelites' experience at the Red Sea. R. Eliezer's version invokes not only Hos. 12.11 but also Ezek. 1.1, "The heavens were opened, and I saw visions of God." A parallel tradition in Deut. R. VII.8, cited below on p. 307, is attributed to R. Hoshaiah and limits its comparison to Ezekiel, without mention of Isaiah. See Halperin's analysis of these passages in *The Faces of the Chariot*, pp. 211-216. For his discussion of the relationship of the Merkabah to the theophany at the Red Sea and to the waters motif generally, see pp. 176-187, 194-249.
- 59. Mek., ed. Lauterbach, Ba-hodes\* §4, vol. 2, pp. 228-229; Mek., ed. Lau-terbach, Sirata\* §8, vol. 2, p. 62. Cf. Pes. R. 21.5; Tanh. Yitro\* §11.
- 60. Siprê Deut. §343.
- 61. Mek., ed. Lauterbach, Ba-hodes\* §9, vol. 2, p. 266. Cf. Sipra, Wa-yiqra, Nedabah\*, Parasah 1, which includes the revelation of the Torah as one of the occasions at which an utterance accompanied by fire came forth from the mouth of God and was addressed to Moses. Philo gives an interpretation of Exod. 20.18 similar to that of R. Akiba in which he emphasizes that the people of Israel saw the voice of God, which was visible to their eyes. For references, see Wolfson, "The Hermeneutics of Visionary Experience," p. 327, n. 11. See also PRE §41, f. 98a, cited below on p. 314.

The image of words of fire coming forth from God's mouth is also found in Hekalot\* texts. See, for example, *Hekalot\* Rabbati\** 24.3: "And His words shall drop as perfume, flowing forth in flames of fire.... You are He who revealed Your secret to Moses, and You did not hide any of Your power from him. When the word went out of Your mouth, all the high mountains would shake and stand in great terror, and all of them were burned in flames of fire." Cited in Chernus, *Mysticism in Rabbinic Judaism*, p. 3.

< previous page page\_510 next page >

- 62. Siprê Deut. §313.
- 63. Mek., ed. Lauterbach, Ba-hodes \* §9, vol. 2, p. 267.
- 64. See, for example, Mek., ed. Lauterbach, Ba-hodes\* §4, vol. 2, pp. 220-221; Mek., ed. Lauterbach, Ba-hodes\* §9, vol. 2, pp. 266, 268, 270; Mek., ed. Lauterbach, Ba-hodes\* §5, vol. 2, p. 235; Mek., ed. Lauterbach, Be-allah §7, vol. 1, p. 247; Siprê Deut. §343; Sipra, Wa-yiqra, Nedabah\*, Paraah 1.
- 65. Mek., ed. Lauterbach, Ba-hodes\* §9, vol. 2, p. 270; cf. Mek., ed. Lauter-bach, Ba-hodes\* §4, vol. 2, p. 221. For parallel Hekalot\* traditions concerning the "descender to the Merkabah" being burned by heavenly fire, see Chernus, *Mysticism in Rabbinic Judaism*, pp. 6-7.
- 66. Mek., ed. Lauterbach, Ba-hodes\* §4, vol. 2, pp. 220-221; cf. Siprê Deut. §343.
- 67. Siprê Deut. §343; Mek., ed. Lauterbach, Ba-hodes\* §5, vol. 2, p. 235; Mek., ed. Lauterbach, Be-allah §7, vol. 1, p. 247.
- 68. Mek., ed. Lauterbach, Ba-hodes\* §5, vol. 2, pp. 233-234; Mek., ed. Lau-terbach, 'Amaleq §3, vol. 2, pp. 162-163; Siprê Deut. §343. Cf. Zeb. 116a; Pes. R. 20.1.
- 69. Mek., ed. Lauterbach, Ba-hodes\* §9, vol. 2, p. 269. This tradition also appears in Ba-hodes\* §2, vol. 2, p. 202, where it is attributed to R. Akiba. See also Siprê Deut. §313. Cf. ab. 88b.
- 70. Mek., ed. Lauterbach, Ba-hodes\* §9, vol. 2, pp. 270-271. For an alternative interpretation, in which God is said to have spoken only the first two commandments directly to the people, while the rest were spoken through the mouth of Moses, see Song R. I.2, §2; Hor. 8a; Mak. 23b-24a; Pes. R. 22.3; Exed. R. XXXIII.7; Exod. R. XLII.8; PRE §41, f. 97b, 98a.
- 71. Mek., ed. Lauterbach, Ba-hodes\* §9, vol. 2, pp. 266-267. Cf. Song R. V.16, §3; Pes. K. 12.25; Tanh. Semot\* §25; Tanh, ed. Buber, Semot\* §22; Tanh., ed. Buber, Yitro\* §17; Exed. R. XXXIV. 1; Exod. R. XXIX.1; Tanh. Yitro\* §11; Exod. R. XXVIII.6.
- 72. Halperin has suggested that a substantial portion of Pesîqta de-R. Kahana's exposition, in particular 12.12-25, was not a part of the original text but represents an extract from a lost recension of the Tanhûma' that was later interpolated into several manuscripts of the Pesîqta'. He points out that only two of the five manuscripts used in Mandelbaum's critical edition of the Pesîqta' contain most (though not all) of the material in Pes. K. 12.12-25. He also notes the close correspondence between this material and Tanh., ed. Buber, Yitro\* §7-17. Halperin, *The Faces of the Chariot*, pp. 142-143.
- 73. See Song R. I.2, §2, which will be discussed further below.
- 74. See, for example, Song R. I.2, §5. For general references to the two Torahs, see Song R. I.3, §2; Song R. I.10, §1; Song R. II.5, §1; Pes. K. 12.5; Pes. K. 15.5; Lam. R. Proem II; cf. Lev. R. III.7. See chapter 2, p. 158.

< previous page page\_511 next page >

- 75. Lev. R. XXII.1; cf. Lev. R. XV.2. Cf. Exod. R. XLVII.1; Tanh., ed. Buber, Kî Tissa \* §17. See also the Midrash ascribed to R. Hanina b. Pappai in Pes. K. 12.25, which suggests that God appeared to Israel with multiple facesstern, neutral, friendly, and joyouscorresponding to the revelation of the Bible, Mishnah, Talmud, and Aggadah, respectively. Cf. Pes. R. 21.6.
- 76. See chapter 2, pp. 157-159.
- 77. Song R. II.1, §1; cf. Song R. 1.2, §3.
- 78. Ruth R. Proem I.
- 79. See, for example, Pes. K. 16.3; Lam. R. II.13, §17. Cf. Pes. R. 29/30A.3.
- 80. Lain. R. II.9, §13.
- 81. Pes. K. 12.23; Ruth R. Proem I. In Ruth Rabbah this tradition is attributed to R. Judah b. Simon, with no mention of R. Joshua b. Levi. Cf. Exod. R. XLVII.3.
- 82. Ruth R. Proem I.
- 83. Lam. R. III.1, §1; cf. Pes. K. Suppl. 1.15. While the pericope in Lain. R. III.1, §1 is attributed to R. Joshua of Siknin in the name of R. Levi in the Vilna edition (1887), it is ascribed to R. Joshua b. Levi in Buber's edition (1899), which gives a slightly more elaborate account of God's offering of the Torah to all nations. Cf. Mek., ed. Lauterbach, Ba-hodes\* §5, vol. 2, pp. 234-237; Siprê Deut. §343; 'AZ 2a-2b; Pes. R. 21.2/3; PRE §41, f. 95b. The tradition that the gentile nations refused to accept the Torah is also mentioned, without reference to Deut. 33.2, in Gen. R. LIII.9; Lev. R. VI.6; Pes. K. 5.2 [= Pes. R. 15.2]; Pes. K. Suppl. 2.1; Lain. R. Proem XXIV; Esth. R. Proem III; cf. Song R. II.3, §1; Pes. K. 12.10.
- 84. Pes. K. Suppl. 1.15.
- 85. Pes. K. 5.2 [= Pes. R. 15.2]; cf. Lam. R. III.1, §1. In Pes. R. 15.2 this tradition is attributed to R.Hanina b. Pappai.
- 86. Lev. R. VI.6.
- 87. Pes. K. Suppl. 2.1. The first part of this homily, which is attributed to either R. Hinena (Hanina) b. Pappai or R. Simlai, is also found in 'AZ 2a-2b, which will be discussed below. Cf. Lev. R. XXVII.7 = Pes. K. 9.6; Lev. R. XIII.2; Lev. R. XXIII.6; Song R. II.2, §6.
- 88. Pes. K. 12.20; Lev. R. II.9.
- 89. Lev. R. XXIII.3.
- 90. The expression *tohû* wa-bohu\* derives from Gen. 1.2, "The earth was formless and void (*tohû* wa-bohu\*), and darkness was upon the face of the deep," and is generally understood in rabbinic texts as referring to the state of primordial chaos from which the world emerged.
- 91. Song R. VII.1, §1; Song R. 1.9, §6; Gen. R. LXVI.2; Ruth R. Proem I. Cf. Pes. R. 21.4; Pes. R. 21.21. In Song R. I.9, §6 this tradition is attributed to R. Hanina, rather than R. Huna, in the name of R. Aha). a. For an alternative perspective, see Pes. K. 19.6, which suggests that even after the

< previous page

page\_512

next page >

revelation of the Torah the world was still somewhat unstable and was not established on a firm foundation until the Temple was built.

- 92. Song R. I.4, §2.
- 93. Gen. R. IV.2.
- 94. Gen. R. XVIII.4; Gen. R. XXXI.8. While the first tradent is R. Phinehas in both variants, the second tradent is given as either R. Hilkiah (Gen. R. XVIII.4) or R. Hezekiah (Gen. R. XXXI.8).
- 95. Lev. R. XXX. 1 = Pes. K. 27.1 [= Pes. R. 51.1]. Cf. Exod. R. XLVII.5; Pes. R. 21.21.
- 96. See, for example, Lev. R. XXXV.6; Lev. R. XV.2.
- 97. Pes. K. 12.7.
- 98. Song R. VIII.5, §1. This tradition is derived from Deut. 4.11, "And you came near and stood under the mountain." Later in the passage God is said to have threatened to crush the Israelites under the mountain if they would not accept the Torah. For other traditions concerning the uprooted mountain, see Mek., ed Lauterbach, Ba-hodes \* §3, vol. 2, p. 219; 'AZ 2b; ab. 88a. For a study of Mount Sinai traditions in the Hebrew Bible and their parallels in Canaanite traditions concerning the cosmic mountain, see Richard J. Clifford, *The Cosmic Mountain in Canaan and the Old Testament*, Harvard Semitic Monographs, vol. 4 (Cambridge: Harvard University Press, 1972), esp. pp. 107-123.
- 99. See, for example, Song R. I.12, §1; Song R. III.11, §2; Pes. K. 1.3; Pes. K. 4.7 [= Pes. R. 14.13]; Pes. K. Suppl. 1.9; Deut. R. XI.4; Lev. R. XXXI.5; Ruth R. II.3; cf. Pes. K. 6.1 [= Pea. R. 16.2].
- 100. Ruth R. II.3.
- 101. Lev. R. XX.10 = Pes. K. 26.9.
- 102. Pes. K. Suppl. 1.9. Cf. Deut. R. XI.4.
- 103. Variants of this tradition, in which God himself argues with the angels, appear in Pes. R. 25.3; Tanh., ed. Buber, Behuqqotay\* §6; Tanh.; Behuqqotay\* §4. An alternative version of the debate, in which Moses rather than God argues with the angels, is found in ab. 88b-89a; Pes. R. 20.4; PRE §46, f. 110b. The commandments that are invoked to convince the angels differ among the variants. See Peter Schäfer, *Rivalität zwischen Engeln und Menschen. Untersuchungen zur rabbinischen Engelvorstellung*, Studia Judaica: Forschungen zur Wissenchaft des Judentums, vol. 8 (Berlin: Walter de Gruyter, 1975), pp. 119-139. See also Joseph P. Schultz, "Angelic Opposition to the Ascension of Moses and the Revelation of the Law," *The Jewish Ouarterly Review* 61, no. 4 (Apr. 1971): 282-307.

See also Lev. R. XXXI.5, which gives a series of interpretations of Prey. 21.22, "A wise man scales ('alah) the city of the mighty and brings down the stronghold ('oz) of trust." The "wise man scales ('alah) the city of the mighty" is understood as referring to Moses, who "went up ('alah) to God" (Exod. 19.3). He brought down the Torah, which, according to an interpretation attributed to R. Judah b. Il'ai, is the

< previous page

page\_513

next page >

- "stronghold" ('oz) that was the "trust" of the angels, who thought that the Torah was given to them until God informed them otherwise. Cf. PRE §46, f. 110b.
- 104. Once the Tabernacle, and later the Temple, was built, the Shekhinah is said to have made its abode in particular on the Ark of the Covenant in which the Sefer Torah was kept. See, for example, Song R. III.10, §2; Lev. R. XX.4 = Pes. K. 26.4; cf. Pes. K. 1.1.
- 105. Pes. K. 12.11.
- 106. Cf. Mek., ed. Lauterbach, Ba-hodes \* §4, vol. 2, p. 224; Suk. 5a.
- 107. See, for example, Lev. R. XX.10 = Pes. K. 26.9; Song R. III.11, §2; Lam. R. Proem XXXIII; cf. Pes. K. 1.3. Cf. Taan. IV.8.
- 108. In addition to Song R. VIII.11, §2 and Pes. K. 12.11, discussed above, see Lev. R. XX.10 = Pes. K. 26.9; Lev. R. XXV.1; Song R. III.11, §2; cf. Song R. V.16, §3; Pes. K. 12.19.
- 109. See, for example, Pes. K. 22.4; Pes. K. 22.5; Pes. K. 12.11; Pes. K. 19.4; Song R. I.2, §3; Song R. VIII.5, §1; Lam. R. III.21, §7; cf. Pes. K. 12.17.
- 110. See, for example, Pes. K. 19.4 and Lain. R. III.21, §7, which present two versions of a parable attributed to R. Johanan through his tradent R. Abba b. Kahana. Another variant of the parable appears in Pes. R. 21.15. The parable's use of the marriage contract metaphor emphasizes the Torah's role as a symbol of God's promise of redemption, rather than its role as a set of obligations to be fulfilled by Israel. For other uses of the metaphor, cf. Exod. R. XLVI.1; Exod. R. XLVII.2; Deut. R. III.17.
- 111. See the tradition attributed to R. Jonathan in Pes. K. Suppl. 1.9.
- 112. Halperin, in *The Faces of the Chariot*, pp. 141-149, suggests that the pericope in Pes. K. 12.22, along with its parallels in Pesîqta' Rabbati\* and Tanhûma' Yelammedenu\* Midrashim, which will be discussed in a later section, may be portions of lost Shavuot sermons. This pericope might thus represent one of the earliest remnants of synagogue traditions that utilized Ps. 68.18 to interpret the Sinai revelation in light of Ezekiel's Merkabah vision. As Halperin notes, two recensions of this material can be distinguished: (1) Pes. K. 12.22 and Tanh., ed. Buber, Yitro\* §14; and (2) Tanh.; Saw§12 and Tanh., ed. Buber, Saw§16. Pes. R. 21.7 combines elements of both recensions. Variants of particular traditions will be given in nn. 113-117.
- 113. As will be discussed in a later section, Pes. R. 21.7 follows Pesîqta' de-R. Kahana's reading of "22,000 ministering angels," as does Deut. R., ed. Lieberman, p. 68 (the attribution is misconstrued as "R. Ammi of Jaffa"). This reading is also presupposed in Exod. R. XXIX.2. However, an alternative reading, "22,000 chariots (*markabot\**) of ministering angels," appears in the parallel pericope in Tanh., ed. Buber, Yitro\* §14, as well as in Tanh. Wa-yilah. §2; Tanh. Be-midbar\* §14 (without attribution); Tanh., ed. Buber, Be-midbar\* §15 (without attribution). The recension in Tanh. Saw §12 and Tanh., ed. Buber, Saw §16 reads

< previous page

page\_514

next page >

- "22,000 chariots (*markabot* \*)." Halperin argues that "22,000 chariots of ministering angels" is the original reading. That *markabot*\* may have dropped out of the version preserved in Pes. K. 12.22, Pes. R. 21.7, and Deut. R., ed. Lieberman, p. 68, is suggested by the el ("of") that awkwardly appears immediately after the numeral in these textshence reading, literally, "22,000 of ministering angels." See Halperin, *The Faces of the Chariot*, pp. 143-148, esp. 143 with note n. Cf. PRE §41, f. 95b-96a.
- 114. The tradition regarding the 22,000 males in the tribe of Levi derives from Num. 3.39. Cf. Pes. R. 21.7; Tanh., ed. Buber, Yitro\* §14; Tanh. Saw §12; Tanh., ed. Buber, Saw §16. As will be discussed below, Pes. R. 21.7 ascribes this tradition to R. Levi.
- 115. In the parallel pericope in Tanh., ed. Buber, Yitro\* §14, as in Pesîqta' de-R. Kahana, the tradition is anonymous. In Tanh. Saw §12 and Tanh., ed. Buber, Saw §16 this tradition is ascribed to R. Yannai, while Pes. R. 21.7 attributes it to R. Yannai the son of R. Simeon b. Yannai.
- 116. See Chernus, *Mysticism in Rabbinic Judaism*, pp. 27-30, for a discussion of the possibility that there were two separate traditions concerning the presence of chariots at Sinai, one originating in Palestine and the other brought from Babylonia.
- 117. Cf. Pes. R. 21.8.
- 118. Pes. K. 16.3; Song R. IV.4, §1; Lain. R. II.13, §17. Cf. Pes. R. 21.7; Pes. R. 33.10; Pes. R. 29/30A.3; Pes. R. 10.6; Tanh., ed. Buber, Tesawweh §7; Tanh., ed. Buber, add. to elah §1; Tanh, ed. Buber, Wa-'era §9; Tanh. elah §13; Exed. R. LI.8; Num. R. XVI.24. See also ab. 88a, which contains a different tradition, ascribed to R. Simai, concerning 600,000 angels bearing crowns. PRE §47, f. 112a, gives yet another version of this tradition, attributed to R. Eleazar b. Arak, regarding 600,000 angels bearing crowns and weapons. For a brief discussion of the parallel use of crown imagery in Hekalot\* texts, see Chernus, *Mysticism in Rabbinic Judaism*, pp. 9-10.
- 119. Lam. R. Proem XXIV; Song R. I.4, §2; Song R. IV. 12, §2; Song R. V.7, §1; Song R. VIII.5, §1. Cf. Pes. R. 33.10; Exod. R. XLV.3; Exod. R. LI.8; Tanh., ed. Buber, Wa-'era' §9; Tanh., ed. Buber, Tesawweh§7; Tanh., ed. Buber, add. to elah §1. Chernus, in *Mysticism in Rabbinic Judaism*, pp. 5-6, suggests that the Sinai traditions concerning the weapon engraved with the ineffable Name may be connected to Hekalot\* traditions concerning the "descender to the Merkabah's" use of seals inscribed with theurgic names, which functioned as "weapons" that protected him from hostile angels in his heavenly journeys. See n. 11.
- 120. Pes. K. 4.4 [= Pes. R. 14.10]. Cf. Pes. R. 21.6. See also Exod. R. LI.8, in which God is said to have clothed the Israelites with the "splendor of His glory" (*zîw hadaro\**). See p. 305 with n. 259.

< previous page page\_515 next page >

- 121. Song R. I.2, §3; cf. Song R. II.14, §4. Cf. Mek., ed. Lauterbach, Ba-hodes \* §2, vol. 2, p. 209; Exod. R. XXIX.4; Exod. R. XLI.3.
- 122. Pes. K. 12.19; cf. Pes. K. 5.16 [= Pes. R. 15.22]; Lev. R. XVIII.4; Song R. IV.7, §1. Cf. Pes. R. 7.7.
- 123. Cf. Mek., ed. Lauterbach, Ba-hodes\* §9, vol. 2, pp. 270-271.
- 24. As Chernus notes, in *Mysticism in Rabbinic Judaism*, pp. 34-35, this view may be linked to another tradition ascribed to R. Joshua b. Levi in the Babylonian Talmud (ab. 88b), cited below on p. 293, which maintains that the souls of the Israelites departed after hearing the first commandment but were subsequently revived so that they could receive the second commandment. The implication is that they could not bear to hear more than two commandments directly from God. This conclusion is explicitly drawn in PRE §41, f. 97b, 98a, as will be discussed in a later section. The view that the Israelites only heard the first two commandments from God's mouth is similarly ascribed to R. Joshua b. Levi in Pes. R. 22.3 and Exod. R. XLII.8. However, it is also at times attributed to other sages: R. Ishmael (Hor. 8a), R. Hamnuna (Mak. 23b-24a), or the sages (Exod R. XXXIII.7).
- 125. The view ascribed to R. Simeon b. Yohai represents a variant of the tradition in Siprê Deut. §343. The debate between R. Simeon and the rabbis concerns whether God's left hand, representing the attribute of justice, was involved in the process.
- 126. Song R. V. 14, §1-2.
- 127. Song R. V.14, §2. Cf. Num. R. XVIII.21; Exod. R. XLVI.1.
- 128. Song R. V. 14, §1.
- 129. The tradition ascribed to R. Judah b. Il'ai appears in Pes. K. 1.2 and Song R. III.9, §1. The tradition attributed to R. Isaac appears in Pes. K. 5.8 [= Pes. R. 15.8] and Song R. II.9, §1.
- 130. See Song R. III.9, §1, which invokes Deut. 33.2, "The Lord came from Sinai," as the proof text for the Israelites' vision of God at Sinai. The other version of R. Judah's tradition in Pes. K. 1.2 invokes instead Deut. 5.4, "The Lord spoke with you face to face (*panîm be-panîm*)." The variant of R. Isaac's tradition in Pes. K. 5.8 [= Pes. R. 15.8] cites Deut. 33.2, while the other version of this tradition in Song R. II.9, §1 cites beth Deut. 5.4 and Deut. 33.2.
- 131. Pes. K. 12.22. Cf. Tanh., ed. Buber, Yitro\* §14. See also the tradition in Lev. R. XVIII.3 and Song R. VIII.6, §1, which maintains that as soon as the people of Israel said, "All that the Lord has spoken we will do and we will hear" (Exod. 24.7), the angel of death lost his power over them. Other traditions concerning the immunity from death gained by the Israelites will be discussed below on p. 306.
- 132. Pes. K. 5.3 [= Pes. R. 15.3]. A variant of this tradition appears in Song R. III.7, §5, where it is attributed to R. Levi. See also Gen. R. IV.2, mentioned earlier, which suggests that at the revelation fire divided the upper realms and the lower realms.

< previous page page\_516 next page >

- 133. Song R. V. 11, §6; Song R. I.9, §4; Pes. K. Suppl. 1.17; Pes. K. Suppl. 1.20; Lam. R. III.1, §1; Lev. R. IV.1.
- 134. Song R. V. 11, §6. Cf. Deut. R. III.12.
- 135. Lev. R. XVI.4; Song R. I.10, §2; Ruth R. VI.4; cf. Pes. K. Suppl. 1.17. In Lev. R. XVI.4 and Song R. I.10, §2 Ben Azzai is asked whether he was dealing with the "chambers of the Merkabah," since the study of *ma'aseh merkabah* \* was associated with manifestations of fire. Cf Hag. 14b and its parallels in T Hag. II.1 and JT Hag. II.1, 77a, mentioned on p. 263 with n. 28. Cf. also Suk. 28a.
- 136. Song R. IV.4, §1.
- 137. Song R. I.2, §4.
- 138. Lev. R. I.1; Lev. R. I.4.
- 139. Cf. Song R. V.6, §1. The tradition that the Israelites died at Mount Sinai is ascribed to a variety of rabbis in later texts. See in particular ab. 88b; Exod. R. XXIX.4; Exod. R. XXIX.9; PRE §41, f. 97b, in which S.S. 5.6, "My soul went forth when he spoke," is similarly interpreted as referring to the death of the Israelites upon hearing God's voice. See also Pes. R. 20.4. As mentioned earlier, Chernus suggests that these traditions concerning the death and resurrection of the Israelites form part of an "initiatory death schema" that combines elements of Hekalot\* traditions concerning the dangers of the heavenly ascent and rabbinic traditions concerning the resurrection of the dead. See Chernus, *Mysticism in Rabbinic Judaism*, pp.33-73.
- 140. Song R. V. 16, §3. See also the interpretation of Ps. 29.4 in Pes. K. 12.25, discussed below. Cf. Mek., ed. Lauterbach, Bahodes\* §9, pp. 266-267; Tanh. Semot\* §25; Tanh., ed. Buber, Semot\* §22; Tanh., ed. Buber, Yitro\* §17; Exod. R. XXXIV.1; Exod. R. XXXIX. 1; Tanh.; Yitro\* §11; Exod. R. XXVIII.6. The individualized nature of the revelation experience is emphasized in another tradition in Song R. I.2, §2, ascribed to the rabbis, which suggests that each of the commandments went in turn to each of the Israelites and asked if he or she would undertake to observe it.
- 141. A variant of this tradition concerning the intervention of the Torah appears in Exod. R. XXIX.4. For other explanations of the manner in which the Israelites were revived, see ab. 88b; Pes. R. 20.4; PRE §41, f. 97b.
- 142. Cf. Tanh., ed. Buber, Yitro\* §17. See also Pes. R. 21.6, in which the analogy of the statue is attributed to R. Johanan and is subsequently elaborated by R. Levi in a series of traditions concerning the many faces with which God appeared at Sinai.
- 143. Cf. Tanh., ed. Buber, Yitro\* §17; Tanh. Semot\* §25; Tanh., ed. Buber, Semot\* §22.
- 144. Hor. 8a; Mak. 23b-24a. Cf. Song R. I.2, §2; Pes. R. 22.3; Exod. R. XXXIII.7; Exod. R. XLII.8; PRE §41, f. 97b, 98a. See n. 124.
- 145. Ber. 5a.

< previous page

page\_517

next page >

- 146. Meg. 19b.
- 147. See, for example, Ber. 64a; Hor. 14a.
- 148. Git. 60b. Cf. Pes. R. 5.1; Tanh., ed. Buber, Wa-yera §6. For a discussion of other references concerning the relationship between the Written Torah and Oral Torah in the Talmud, see chapter 2, pp. 173-174.
- 149. 'Erub. 54b.
- 150. Qid. 31a.
- 151. This represents an extension of the earlier view in Siprê Deut. §343 that God spoke four languages at the revelation. Cf. Tanh. Semot \* §25; Tanh., ed. Buber, Semot\* §22; Tanh.; Yitro\* §11; Exod. R. XXVIII.6, in which this tradition is attributed to R. Johanan.
- 152. Cf. Siprê Deut. §343; Song R. I.2, §2.
- 153. Cf. Mek., ed. Lauterbach, Ba-hodes\* §5, vol. 2, pp. 233-234; Mek., ed. Lauterbach, 'Amaleq §3, vol. 2, pp. 162-163; Siprê Deut. §343; Pes. R. 20.1.
- 154. See Heinemann's discussion of this homily in *Literature of the Synagogue*, pp. 161-166.
- 155. Cf. Pes. K. Suppl. 2.1, which includes the first part of the homily in 'AZ 2a-2b.
- 156. Cf. Mek., ed. Lauterbach, Ba-hodes\* §5, vol. 2, pp. 234-237; Siprê Deut. §343; Lam. R. III.1, §1; Pes. R. 21.2/3; PRE §41, f. 95b.
- 157. The tradition that God offered the Torah to all nations is attributed to R. Johanan in the present context. Cf. Mek., ed. Lauterbach, Ba-hodes\* §5, vol. 2, pp. 234-237; Siprê Deut. §343; Lam. R. III. 1, §1; Pes. K. Suppl. 1.15; Pes. R. 21.2/3; PRE §41, f. 95b.
- 158. The aggadah that God threatened Israel by suspending the mountain over them is also found in ab. 88a, where, as will be discussed below, it is linked to the notion that if Israel had not accepted the Torah, God would have returned the creation to chaos. In both cases the tradition is attributed to R. Abdimi. This aggadah has antecedents in several traditions in Palestinian Midrashim. An anonymous tradition in the Mekilta'\* de-R. Ishmael interprets Exod. 19.17, "And they stood under the mountain," to mean that the mountain was uprooted and the people of Israel came and stood under it. See Mek., ed Lauterbach, Ba-hodes\* §3, vol. 2, p. 219. A passage in Song R. VIII.5, §1, invoking Deut. 4.11, "And you came near and stood under the mountain," conveys two additional points: first, the uprooted mountain stood in the heights of heaven; and, second, God threatened to crush the Israelites under the mountain if they did not accept the Torah.
- 159. See also BK 38a. Cf. Mek., ed. Lauterbach, Ba-hodes\* §5, vol. 2, pp. 235-236; Siprê Deut. §343.
- 160. See Song R. VII.1, §1; Song R. I.9, §6; Gen. R. LXVI.2; Ruth R. Proem I. Cf. Pes. R. 21.4; Pes. R. 21.21.
- 161. ab. 88a; cf. 'AZ 2b, discussed above. As mentioned in n. 158, both variants of the tradition are ascribed to R. Abdimi.

< previous page page\_518 next page >

- 162. ab. 88a. Cf. the series of interpretations of Ps. 76.9 ascribed to R. Johanan through tradents in Pes. R. 21.4.
- 163. ab. 88a. Variants of this tradition appear in 'AZ 3a, discussed below, and 'AZ 5a.
- 164. 'AZ 3a.
- 165. Ned. 32a; cf. Pes. 68b; ab. 33a. R. Eleazar's comment in Ned. 32a is preceded by an alternative interpretation that understands "covenant" in Jer. 33.25 as referring to the covenant of circumcision. This second interpretation, which is also found in ab. 137b, represents a variant of the Mishnaic tradition in Ned. III.11, which construes Jer. 33.25 to mean that if it were not for circumcision, God would not have created the world.
- 166. Sanh. 98a; cf. 'AZ 18a. Cf. Sanh. X. 1. Gezerah sawah is an inference based on word analogy.
- 167. ab. 88b. My translation of Ps. 8.2 follows Halperin's suggestion that *tenah* is understood by the Midrashist as the imperative of *natan* \*, "to give." Halperin, *The Faces of the Chariot*, p. 298, n. 56. For variants of the tradition that the Torah was created 974 generations before the creation of the world, see chapter 2.
- 168. ab. 88b. The Midrash of Job 26.9 attributed to R. Nahum understands *parsez* as an acronym for *PêRes SHaddai Zîw*, "The Almighty spread the splendor." This Midrash also appears in the parallel tradition in Pes. R. 20.4. In Suk. 5a, discussed below, this Midrash is attributed to R. Tanhum. See also n. 226 regarding the variants of this Midrash in Tanhûma' Yelammedenu\* Midrashim.
- 169. ab. 88b-89a. Cf. Pes. R. 20.4, which incorporates a variant of the latter portion of R. Joshua b. Levi's aggadah. See also PRE §46, f. 110b, which includes an abbreviated version of this tradition. The alternative form of the debate, in which God rather than Moses argues with the angels, is found not only in Song R. VIII. 11, §2 but also in Pes. R. 25.3; Tanh., ed. Buber, Be-huqqotay\* §6; Tanh. Be-huqqotay\* §4. See Schäfer, *Rivalität zwischen Engeln und Menschen*, pp. 119-139; Schultz, "Angelic Opposition to the Ascension of Moses and the Revelation of the Law."

170. ab. 89a.

171. Three other traditions ascribed to R. Joshua b. Levi in ab. 88b will be discussed below. Abraham Weiss has suggested, in his *Studies in the Literature of the Amoraim* [in Hebrew] (New York: Yeshiva University, 1962), pp. 260-261, that the aggadot attributed to R. Joshua b. Levi in ab. 88b-89a may originally have constituted an independent collection. Building on this suggestion, Halperin, in *The Faces of the Chariot*, pp. 310-313, argues that these aggadot, together with the expositions of Ps. 68.19 ascribed to R. Joshua b. Levi in Tanh. Ha'azînû §3; Tanh., ed. Buber, Ha'azînû §3; and JT ab. XVI.1, 15c, may derive from a cycle of Shavuot sermons. He speculates that

< previous page page\_519 next page >

Joshua b. Levi delivered, over a more or less extended period of time, a number of sermons on the theme of Moses' heavenly ascension, within the context of the Sinai revelation. The details changed from time to time, but the essential point stayed the same. Moses braved the terror of the angels in order to take Torah from heaven with his own hands. The angels, violently hostile at first, became supporters and benefactors of Moses and the whole Israelite people. The most likely occasion for these sermons, we may well suppose, was Shabu'ot. (p. 311)

Halperin further suggests that the Sinai ascension traditions found in Pes. R. 20.4 and its parallels, which will be discussed below on pp. 300-301 with n. 222, may represent late reconstructions of R. Joshua b. Levi's third-century sermons.

- 172. See, for example, Men. 29b.
- 173. Cf. Mek., ed. Lauterbach, Ba-hodes \* §4, vol. 2, p. 224.
- 174. Cf. Pes. K. 12.11, which cites these two proof texts to establish that at the time of the revelation the separation between heaven and earth was overcome.
- 175. Like R. Joshua b. Levi's aggadah, this passage incorporates the Midrash that interprets Job 26.9 to mean that "the Almighty spread over him some of the splendor  $(z\hat{\imath}w)$  of His Shekhinah and His cloud." However, whereas in ab. 88b and Pes. R. 20.4 the Midrash is attributed to R. Nahum, in this context it is ascribed to R. Tanhum. See n. 168. See also n. 226 regarding the variants of this Midrash in Tanhûma' Yelammedenu\* Midrashim.
- 176. This pericope appears in the context of a discussion of the Mishnaic injunction in Suk. I.1 that a Sukkah, the booth that is to be constructed for the festival of Sukkot, must be at least ten handbreadths high. This leads to a discussion of the Ark of the Covenant, which is said to be a total of ten handbreadths high including the Ark cover. In accordance with Exod. 25.22, which indicates that God spoke to Moses from above the Ark cover, it is concluded that the Shekhinah always remains at least ten handbreadths above the earth. Hence the ensuing discussion concerning whether Moses ascended to heaven and God descended to earth insists on maintaining a space of at least ten hand-breadths between heaven and earth.
- 177. BM 59b. Cf. Deut. R. VIII.6.
- 178. Pes. 49b; Sanh. 59a; Ber. 57a. Cf. Siprê Deut. §345; Exod. R. XXXIII.7.
- 179. ab. 88b; Git. 36b. Cf. Song R. VIII.5, §1.
- 180. See, for example, Sot. 5a; Taan. 21b; ab. 87a; Yeb. 62a.
- 181. See also ab. 88b, which maintains that with every word that went forth from the mouth of God two crowns were set, although the angels are not mentioned in this context. Cf. Pes. K. 16.3; Song R. IV.4, §1; Lam. R. II.13, §17; Pes. R. 21.7; Pes. R. 33.10; Pes. R. 29/30A.3; Pes. R. 10.6; Tanh., ed. Buber, Tesawweh §7; Tanh., ed. Buber, add. to

< previous page page\_520 next page >

- elah §1; Tanh., ed. Buber, Wa-'era' §9; Tanh.; elah §13; Exod. R.LI.8; Num. R. XVI.24; PRE §47, f. 112a. In discussing the parallel Hekalot \* traditions concerning crowns, Chernus notes that *Hekalot\* Rabbati\** 11.1, in *Bet\* ha-Midras\** ed. Jellinek, vol. 3, p. 91, speaks of the crowns that are "affixed" (*qaar*) to the heads of the angels, employing the sine term that is used in the tradition ascribed to R. Simai. Chernus, *Mysticism in Rabbinic Judaism*, p. 10.
- 182. Cf. Pes. R. 10.6; Ext. R. LI.8; Exod. R. XLV.2; PRE §47, f. 112b.
- 183. ab. 88b. Cf. Tanh. Semot\* §25; Tanh.; ed. Buber, Semot\* §22; Tanh.; Yitro\* §11; Exod. R. XXVII.6.
- 184. Ber.6b.
- 185. Zeb. 116a. Cf. Siprê Deut. §343; Song R. I.2 §2.
- 186. ab 88b.
- 187. For a discussion of relevant references, see chapter 2, pp. 178-179.
- 188. Bes. 25b; Ber. 6a; Ber. 62a; Sot. 4b.
- 189. ab. 104a; cf. Meg. 2b-3a. This tradition is based on Exod. 32.15, which says that the tablets "were written on both sides; on the one side and on the other were they written."
- 190. ab. 88b. Cf. Song R. V.16, §3; Song R. V.6, §1; Pes. R. 20.4; Exod. R. XXIX.4; Exod. R. XXIX.9; PRE §41, f. 97b. See n. 124 regarding the possible connection between this tradition and the tradition ascribed to R. Joshua b. Levi in Song R. I.2, §2 that the Israelites only heard two commandments directly from God. See also Chernus's discussion of R. Joshua b. Levi's aggadah and its parallels in Hekalot\* texts in *Mysticism in Rabbinc Judaism*, pp. 34-41.
- 191. ab. 88b. Cf. Mek., ed. Lauterbach, Ba-hodes\* §9, vol. 2, p. 269; Mek., ed. Lauterbach, Ba-hodes\* §2, vol. 2, p. 202; Siprê Deut. §313.
- 192. In Pes. R. 22.3 and Exod. R. XLII.8 this view is attributed W R. Joshua b. Levi, while in Exod. R. XXXIII.7 it is ascribed to the sages. Cf. Song R. I.2, §2; Hor. 8a; Mak. 23b-24a; PRE §41, f. 97b, 98a.
- 193. Num. R. XVIII.21; cf. Exod. R. XLVI.1. Cf. Song R. V.14, §2.
- 194. See, for example, Exod. R. XLI.5; Exod. R. XLVII.5; Exod. R. XLVII.8; Ext. R. L.2; Pes. R. 14.10 [= Pes. K. 4.4].
- 195. Ext. R. XLVII.5; Exod. R. XLVII.8.
- 196. Exod. R. XLVII.1; Tanh., ed. Buber, Kî Tissa'\* §17; cf. Exod. R. XLVII.3; Exod. R. XLVII.7.
- 197. Pes. R. 5.1; Tanh., ed. Buber, Wa-yera' §6. Cf. Git 60b. For a discussion of other relevant references conceing the Written Torah and Oral Torah, see chapter 2, pp. 181-182.
- 198. Tanh. Yitro\* §11; cf. Exod. R. XXVIII.6. See also the tradition ascribed to R. Joshua b. Levi in Exod. R. XLII.8, which maintains that Moses delivered the prophecies of all the other prophets along with his own. Cf. PRE §41, f. 97a-97b.

< previous page

page\_521

next page >

- 199. Pes. R. 50.2. Cf. Siprê Deut. §311. See also Pes. R. 29/30A.3, which contains a variant of the tradition in Pes. K. 16.3 and Lam. R. II.13, §17 concerning God's saving acts on behalf of his chosen people.
- 200. Pes. R. 20.1. Cf. Mek., ed. Lauterbach, Ba-hodes \* §5, vol. 2, pp. 233-234; Mek., ed. Lauterbach, 'Amaleq §3, vol. 2, pp. 162-163; Siprê Deut. §343; Zeb. 116a.
- 201. See, for example, Pes. R. 21.2/3; Pes. R. 30.4; Pes. R. 15.2 [= Pes. K. 5.2]; Pes. R. 40.5; Exod. R. XXVII.9.
- 202. Deut. R. II.34. Cf. Deut. R., ed. Lieherman, pp. 65-66, discussed below, which similarly suggests that the gentile nations chose the angels to be their gods.
- 203. See, for example, Exod. R. XLVII.3; cf. Deut. R. VII.9. Cf. Pes. K. 12.23; Ruth R. Proem I.
- 204. Tanh. Semot\* §25; Tanh., ed. Buber, Semot\* §22; Tanh. Yitro\* §11; Exod. R. XXVIII.6. The notion of seven voices appears to be based on Psalm 29, which mentions the voice of the Lord seven times. Cf. ab. 88b.
- 205. Tanh. Semot\* §25; cf. Tanh., ed. Buber, Semot\* §22.
- 206. For references, see n. 204.
- 207. For the antecedents of the tradition attributed to R. Tanhuma, see Lev. R. I.11 and Song R. II.3, §5, in which a tradition ascribed to R. Simon b. Pazzi similarly describes the twofold manifestation of the divine utterance. However, this tradition refers to a pest-Sinaitic context.
- 208. Pes. R. 21.2/3. Cf. Mek, ed. Lauterbach, Ba-hodes\* §5, vol. 2, pp. 234-237; Siprê Deut. §343; Lam. R. III.1, §1; Pes. K. Suppl. 1.15; 'AZ 2a-2b; PRE §41, f. 95b.
- 209. Pes. R. 15.2 [= Pes. K. 5.2]. While this tradition is attributed to R. Simon b. Pazzi in Pesîqta' de-R. Kahana, it is ascribed to R. Hanina b. Pappal in Pesîqta' Rabbati\*.
- 210. Exod. R. XXVII.9; cf. Pes. R. 21.16.
- 211. It should be noted that in addition to the traditions discussed below, there are other traditions that view the final step in the establishment of creation as not the revelation of the Torah but the setting up of the Tabernacle or the building of the Temple of Solomon. For example, a pericope in Pes. R. 5.3 cites the Mishnaic aphorism ('Ab. I.2.) that celebrates the Torah, the Tabernacle/Temple service, and deeds of loving-kindness as the three foundations upon which the world stands. It then goes on to assert that until the Tabernacle was set up the universe was like a chair standing on only two legsdeeds of loving-kindness and Torahbut once the Tabernacle was built the universe became firmly established. See also Pes. R. 7.4, which links the setting up of the Tabernacle to the first day of creation, and Pes. R. 6.6, which claims that the work of creation was not complete until the Temple of Solomon was finished. The Tabernacle and Temple are

< previous page

page\_522

next page >

of course linked to the Torah as the sacred abodes in which the Ark of the Covenant was enshrined.

- 212. Exod. R. XL. 1.
- 213. Exod. R. XLVII.4; cf. Deut. R. VIII.5.
- 214. Pes. R. 21.4. Cf. the interpretation of this verse ascribed to R. Hezekiah in ab. 88a; 'AZ 3a.
- 215. Pes. R. 21.4; cf. Pes. R. 21.21. Cf. Song R. VII.I, §1; Song R. I.9, §6; Gen. R. LXVI.2; Ruth R. Proem I.
- 216. Pes. R. 33.8. This Midrash cites numerous proof texts to establish the role of 'anoki \* not only in creation and revelation but also in other key events in the salvation history of Israel.
- 217. Pes. R. 21.19. Cf. Pes. R. 40.5, which correlates the ten days of penitence with beth the ten words by which the world was created and the Ten Commandments. For a discussion of the ten words of creation, see chapter 2.
- 218. See, for example, Pes. R. 20.4; Pes. R. 14.13 [= Pes. K. 4.7]; Pes. R. 10.6; Pes. R. 5.3; Pes. R. 47.4; Tanh., ed. Buber, Kî Tissa'\* §13; Tanh. Ha'azînû §3; Tanh., ed. Buber, Ha'azînû §3; Exod. R. XXVIII.1; Exod. R. XLVII.5; Exod. R. XLII.5; Exod. R. XLII.7; Exod. R. XLII.4; Num. R. XIX.7; Deut. R. XI.3; Deut. R. XI.4; Deut. R. XI.10; Deut. R. III.11; Deut. R. IX.2; cf. Pes. R. 16.2 [= Pes. K. 6.1]; Pes. R. 48.3; Num. R. XXI.16.
- 219. See n. 222 below.
- 220. Cf. the description of Sandalphon in Hag. 13b.
- 221. Cf. ab. 88b-89a. See also PRE §46, f. 110b. While in these passages "gifts" in Ps. 68.19 is interpreted as referring to the gifts that the angels bestowed upon Moses, in other passages it is understood to mean the "great gift" of Torah itself. See, for example, Tanh. Ha'azînû §3; Tanh., ed. Buber, Ha'azînû §3; Exod. R. XXVIII.1; Exod. R. XXXIII.2.
- 222. Cf. Song R. III.11, §2; Pes. K. 1.3. The conclusion of Pes. R. 20.4, which describes God opening the seven firmaments and revealing himself to the entire Israelite community, will be discussed below. For an exposition of Pes. R. 20.4 and its parallels, see Karl-Erich Grözinger, *Ich bin der Herr, dein Gott! Eine rabbinische Homilie zum Ersten Gebot (PesR 20)*, Frankfurter Judaistische Studien, vol. 2 (Bern: Herbert Lang; Frankfurt: Peter Lang, 1976). Grözinger argues that the account of Moses's ascent and struggles with the angels con-fiates two independent sources. (1) The opening words of Pes. R. 20.4, "when Moses ascended on high," and the account of Moses seizing God's throne and debating with the angels over the Torah derive from the Midrash of R. Joshua b. Levi preserved in ab. 88b-89a. (2) The details of Moses's heavenly ascent derive from an "apocalypse of Moses," which described his ascent through seven (or three) heavens, culminating in a vision of God seated on his throne. See ibid., esp. pp.

< previous page

page\_523

next page >

130-141. See also Halperin's discussion of Pes. R. 20.4 and its parallels and his critique of Grözinger's theory in *The Faces of the Chariot*, pp. 289-322. While acknowledging the dependence of Pes. R. 20.4 on ab. 88b-89a, he argues against the existence of an "apocalypse of Moses" as an independent source. As discussed earlier in n. 171, Halperin speculates that Pes. R. 20.4 and its parallels may represent late reconstructions of a cycle of third-century Shavuot sermons on Moses's heavenly ascent delivered by R. Joshua b. Levi, portions of which are preserved in ab. 88b-89a. Ibid., pp. 307-313.

A number of scholars have noted the links between Hekalot \* traditions and the account of Moses's heavenly ascent in Pes. R, 20.4 and its parallels. See, for example, Zunz, *Ha-Derasot*\* *be-Yisra'el*, p. 379, n. 16; Schäfer, *Rivalität zwischen Engeln und Menschen*, pp. 128-135; Grözinger, *Ich bin der Herr, dein Gott!*, pp. 130-214 passim; Halperin, *The Faces of the Chariot*, pp. 355-356, 407-427. Halperin notes in particular that "the ascension story *of Pesiqta* and its parallels shares the *Hekhalot* literature's portrayal of heaven as a terrifying place, filled with monstrous angels bearing fantastic names. It also shares a concern with the details of the heavenly liturgy, as we see *from Pesiqta's* account of the progress of Sandalphon's wreaths toward God's head" (pp. 355-356). He argues that certain Hekalot\* materials may have been inspired by the Shavuot sermon cycle concerning Moses's ascension, while at the same time these materials have left the traces of their reciprocal influence on the textsroPes. R. 20.4 and its parallelsthat reflect the Shavuot cycle.

223. Cf. Tanh., ed. Buber, Be-huqqotay\* §6; Tanh. Be-huqqotay\* §4. This tradition is ascribed to R. Aha in Pes. R. 25.3, while the variant in Song R. VIII. 11, §2 is attributed to R. Judan. See also Deut. R. VII.9.

224. Deut. R. VIII.2.

225. In addition to Pes. R. 20.4, discussed above, see also Tanh., ed. Buber, Kî Tissa'\* §13; Tanh. Ha'azînû §3; Tanh., ed. Buber, Ha'azînû §3; Exod. R. XXVIII. 1; Exod. R. XLI.7; Exod. R. XLII.4; Deut. R. III.11; Deut. R. XI.10; Deut. R. XI.3; Deut. R. IX.2; Pes. R. 10.6. See Schäfer, *Rivalitäat zwischen Engeln und Menschen*, pp. 135-147.

226. See Exod. R. XXVIII. 1; Deut. R. XI.10; Deut. R. III.11; Deut. R. XI.3; Deut. R. IX.2. See also Exod. R. XLI.7; Exod. R. XLII.4; Tanh., ed. Buber, Kî Tissa'\* §13, which, like Pes. R. 20.4, include variants of the Midrash that interprets Job 26.9 to mean that Moses took hold of God's throne and God spread the splendor of his Shekhinah and/or his cloud over him to protect him from the hostile angels. The attributions of this Midrash vary in the different versions: R. Nahum (ab. 88b; Pes. R. 20.4); R. Tanhum (Suk. 5a); R. Azariah in the name of R. Judah b. Simon in the name of R. Judah b. Il'ai (Exod. R. XLII.4); anonymous (Exod. R. XLI.7; Tanh., ed. Buber, Kî Tissa'\* §13).

227. Deut. R. XI.10.

< previous page page\_524 next page >

- 228. Exod. R. XLVII.5; cf. Deut. R. XI.4; Pes. R. 16.2 [= Pes. K. 6.1]; Pes. R. 48.3; Num. R. XXI.16. The full attribution in Exod. R. XLVII.5 is R. Tanhuma in the name of R. Eleazar and R. Abin, in the name of R. Meir.
- 229. Exod. R. XLVII.5; cf. Exod. R. XLVII.7.
- 230. Exod. R. XLVII.5; cf. Exod. R. XLVII.7.
- 231. Exod. R. XLVII.7.
- 232. Exod. R. XLVII.8.
- 233. Pes. R. 20.1. Portions of this passage are cited on p. 253.
- 234. See, for example, Pes. R. 20.1; Pes. R. 20.2; Exod. R. XXXIII.1; Exod. R. XXXIII.7; Exod. R. XLI.5; Deut. R. VII.9; cf. Exod. R. XXIX.4.
- 235. Exod. R. XXXIII.1; cf. Exod. R. XXXIII.7.
- 236. Exod. R. XXXIII.6; cf. Exod. R. XXXIII.7.
- 237. Pes. R. 21.15; Exod. R. XXIX.3; Exod. R. XLII.8; Exod. R. XLVI.1; Exod. R. XLVII.2; Deut. R. III.10; Deut. R. III.12; Deut. R. III.17. Cf. Pes. R. 5.10, in which Crod is portrayed not as the spouse of Israel but as the father who gives his daughter, Israel, in marriage.
- 238. Pes. R. 21.15; Exod. R. XLVI. 1; Exod. R. XLVII.2; Deut. R. III.12; Deut. R. III.17. Cf. Pes. K. 19.4; Lam. R. III.21, §7.
- 239. See, for example, Pes. R. 7.3; Pes. R. 21.6; Pes. R. 5.3.
- 240. Pes. R. 7.3.
- 241. Exod. R. LI.8. See also Num. R. XIX.16, which associates Mount Sinai with the Shekhinah.
- 242. See Pes. R. 20.4, cited below.
- 243. Deut. R. VII.9.
- 244. Pes. R. 21.6; cf. Pes. R. 14.10 [= Pes. K. 4.4]. As in the variant of this tradition in Pes. K. 4.4, this tradition is ascribed to R. Zakkai of Shaab in the name of R. Samuel b. Nahman. Cf. Exod. R. LI.8, cited below, in which God is said to have clothed the Israelites with the "splendor of His glory" (*zîw hadaro* \*). See n. 259.
- 245. *Qarukin\** and *tetra'mûlîn* are loan words from the Greek karoucha and the postulated form *tetramoulon*, respectively. For a detailed analysis of this passage and its parallels in Exod. R. XLII.5 and Tanh. Kî Tissa'\* §21, see Halperin, *The Faces of the Chariot*, pp. 169-176. For his discussion of other relevant rabbinic passages that point to a connection between the Merkabah and the golden calf incident, see pp. 157-193. Halperin suggests that its association with Israel's apostasy represents one aspect of the "dark side of the *merkabah*" that may account for certain rabbis' efforts to restrict the expounding of *ma'aseh merkabah\**.
- 246. Cf. Pes. K. 12.22, discussed on p. 278. The Tanhuma'\* pericopes will be discussed briefly below. See Halperin's analysis of these passages in *The Faces of the Chariot*, pp. 141-149.
- 247. Pes. R. 21.7. Pesîqta' Rabbati\*, as well as Deut. R., ed. Lieberman, p. 68 (the attribution is misconstrued as "R. Ammi of Jaffa") and Exod. R.

- XXIX.2, follows Pesîqta' de-R. Kahana's reading of "22,000 ministering angels." Variants of this tradition in the Tanhûma' will be discussed below. Cf. PRE §41, f. 95b-96a.
- 248. Pes. R. 21.7. Cf. Tanh., ed. Buber, Yitro \* §14; Tanh. Saw §12; Tanh., ed. Buber, Saw §16, which, like Pes. K. 12.22, attribute the tradition regarding the Levites to R. Berekhiah and make no mention of the crown motif.
- 249. Pes. R. 21.7. This tradition is ascribed to R. Yannai in Tanh. Saw §12 and Tanh., ed. Buber, Saw §16. However, in Pes. K. 12.22 and Tanh., ed. Buber, Yitro\* §14 the tradition is anonymous
- 250. Pes. R. 21.7; cf. Pes. R. 33.10; Pes. R. 29/30A.3; Pes. R. 10.6; Tanh., ed. Buber, Tesawweh §7; Tanh., ed. Buber, add. to elah §1; Tanh., ed. Buber, Wa-'era' §9; Tanh. elah §13; Exod. R. LI.8; Num. R. XVI.24. Cf. Pes. K. 16.3; Song R. IV.4, §1; Lam. R. II.13, §17; ab. 88a; PRE §47, f. 112a.
- 251. Pes. R. 21.8; cf. Exod. R. XXIX.8. Cf. Pes. K. 12.22.
- 252. Tanh., ed. Buber, Yitro\* §14 parallels the pericope in Pes. K. 12.22 discussed earlier. A second recension of this material is given in Tanh. Saw §12 and Tanh., ed. Buber, Saw §16. All of these passages begin with a version of the interpretation ascribed to R. Abdimi, followed by variants of the tradition concerning the 22,000 Levites and the tradition concerning the 22,000 chariots. See nn. 247-249 for specific parallels to these and other passages in the Tanhûma'.
- 253. Tanh., ed. Buber, Yitro\* §14; Tanh. Wa-yilah. §2; Tanh. Be-midbar\* §14 (without attribution); Tanh., ed. Buber, Be-midbar\* §15 (without attribution). The recension in Tanh. Saw §12 and Tanh., ed. Buber, Saw §16 reads "22,000 chariots (*markabot*\*)."
- 254. See n. 113.
- 255. For parallel pericopes in the Tanhûma', see Tanh., ed. Buber, Tesawweh §7; Tanh., ed. Buber, add. to elah §1; Tanh., ed. Buber, Wa-'era' §9.
- 256. Cf. Pes. R. 21.7; Pes. R. 29/30A.3; Pes. R. 10.6; Tanh., ed. Buber, Tesawweh §7; Tanh., ed. Buber, add. to elah §1; Tanh., ed. Buber, Wa-'era' §9; Tanh. elah. §13; Exod. R. LI.8; Num. R. XVI.24. Cf. also Pes. K. 16.3; Song R. IV.4, §1; Lam. R. II.13, §17; ab. 88a; PRE §47, f. 112a.
- 257. Cf. Exod. R. XLV.3; Exod. R. LI.8; Tanh., ed. Buber, Wa-'era' §9; Tanh., ed. Buber, Tesawweh §7; Tanh., ed. Buber, add. to elah §1. Cf. also Lam. R. Proem XXIV; Song R. 1.4, §2; Song R. IV.12, §2; Song R. V.7, §1; Song R. VIII.5, §1.
- 258. The tradition regarding the royal purple garments is generally attributed to R. Simai, as in Exod. R. LI.8 discussed below. See also Exod. R. XLV.2; Num. R. XVI.24; Tanh., ed. Buber, Wa-'era' §9; Tanh., ed. Buber, Tesawweh §7; Tanh., ed. Buber, add. to elah §1. In Tanh. elah §13 this tradition is attributed to R. Huna. See also Deut. R.

< previous page page\_526 next page >

VII.11 regarding the special nature of the heavenly garments with which the angels invested the Israelites at Mount Sinai.

- 259. Scholem connects the expression "splendor of His glory" ( $z\hat{i}w$  hadaro \*) in this passage to Hekalot\* traditions concerning the garment ( $hal\hat{u}q$ ) of God. He points out that this same phrase is used in a hymn in chapter 3 of Hekalot\* Rabbati\* that describes the "Garment of Zoharariel JHWH, God of Israel." The phrase also occurs in an aggadic tradition attributed to R. Samuel b. Nahman that discusses how God created light: "The Holy One, blessed be He, wrapped Himself in it [light] as in a garment, and the splendor of His glory ( $z\hat{i}w$  hadaro\*) shone forth from one end of the world to the other" (Gen. R. III.4). R. Samuel b. Nah-man's involvement in esoteric speculations is well attested. Scholem, Jewish Gnosticism, Merkabah Mysticism, and Talmudic Tradition, pp. 131-132, 58-61. It is important to note in this context that another tradition, cited earlier, that speaks of the "splendor ( $z\hat{i}w$ ) from the splendor of the Shekhinah" that was bestowed on the Israelites at Sinai is similarly attributed to R. Samuel b. Nahman through his tradent R. Zakkai of Shaab. Pes. R. 21.6; cf. Pes. R. 14.10 [= Pes. K. 4.4].
- 260. For references to variants of specific traditions, see nn. 256-258.
- 261. Exod. R. LI.8; cf. Exod. R. XLV.2; Pes. R. 10.6. Cf. ab. 88a; PRE §47, f. 112b.
- 262. This tradition is attributed to R. Simai in Num. R. XVI.24 and to R. Huna in Tanh. elah §13. Scholem, citing Ben Zion Luria, *Bet\* Miqra'* 7, no. 4 (March 1963): 108, suggests that the version of the aggadah concerning Israel's purple garment that mentions that the ineffable Name was inscribed on it may have been the original version. He connects this tradition with a description of the garment of God in *Hekalot\* Rabbati\** 3.4: "the Garment of Zoharariel JHWH, God of Israel... is every part engraved from within and from without JHWH JHWH." Scholem, *Jewish Gnosticism, Merkabah Mysticism, and Talmudic Tradition*, pp. 131-132, 59-60. As Chernus points out, Scholem erroneously conflates the tradition concerning the purple garment with the tradition regarding "the splendor of His glory" with which the Israelites are clothed in Exod. R. LI.8. See Chernus, *Mysticism in Rabbinic Judaism*, pp. 8-9. Cf. PRE §47, f. 112b.
- 263. Num. R. XVI.24; Tanh. elah §13.
- 264. Exod. R. LI.8; Tanh., ed. Buber, Wa-'era' §9; Tanh., ed. Buber, add. to elah §1. For other traditions concerning the immunity from death that was conferred on the Israelites at Sinai and subsequently lost, see Exod. R. XXXII.1; Exod. R. XLI.7. Cf. Lev. R. XVIII.3; Song R. VIII.6, §1.
- 265. Exed. R. XXIX.4. A variant of this tradition appears in Exod. R. XLI.3, where it is ascribed to R. Phinehas, who is frequently a tradent of R.

< previous page page\_527 next page >

Levi's traditions. See also Mek., ed. Lauterbach, Ba-hodes \* §2, vol. 2, p. 209; Song R. I.2, §3.

- 266. Pes. R. 15.22 [= Pes. K. 5.16]; cf. Pes. R. 7.7. Cf. Pes. K. 12.19; Lev. R. XVIII.4; Song R. IV.7, §1.
- 267. Tanh. Yitro\* §11.
- 268. Pes. R. 21.5. Cf. Mek., ed. Lauterbach, Ba-hodes\* §4, vol. 2, pp. 228-229; Mek., ed. Lauterbach, Sirata'\* §8, vol. 2, p. 62.
- 269. Tanh. Semot\* §25; Tanh., ed. Buber, Semot\* §22; Tanh Yitro\*§11; Exod. R. XXVIII.6. Cf. ab. 88b.
- 270. See, for example, Pes. R. 20.4; Pes. R. 21.6; Tanh., ed. Buber, Yitro\* §14; Deut. R. VII.8; Pes. R. 47.2; Pes. R. 15.8 [= Pes. K. 5.8]; Exod. R. XXIX.4; Exod. R. XLI.3.
- 271. Deut. R. VII.8. Cf. Mek., ed. Lauterbach, Ba-hodes\* §3, vol. 2, p. 212.
- 272. Cf. PRE §41, f. 95b. See Scholem's discussion of the parallels between Pes. R. 20.4 and *Hekalot\* Rabbati\** 24.3:

King of Kings, God of Gods and Lord of Lords...

Who covers the Heavens with the wing of His magnificence,

And in His majesty [hadar\*] appeared from the heights,

From His beauty  $[y\hat{o}p\hat{i}]$  the deeps were enkindled,

And from His stature [to'ar] the Heavens are sparkling

His stature sends out the lofty,

And His crown [keter\*] blazes out the mighty,

And His garment [halûq] flows with the precious....

And His words shall drop as perfumes,

Flowing forth in flames of fire....

Cited in Scholem, *Jewish Gnosticism, Merkabah Mysticism, and Tal-mudic Tradition*, pp. 61-62. Scholem remarks that "it is obvious that the term *To'ar* (stature) here has the same meaning as *Komah* in *Shiur Komah*." Ibid., p. 62. He emphasizes that such passages "do not employ mere poetic figures of speech, but a consistent technical language developed by the Merkabah mystics." Ibid, p. 68 with n. 12. See also Chernus, *Mysticism in Rabbinic Judaism*, pp. 58-59.

Scholem also notes the parallel between Pes. R. 20.4 and a line in the *Visions of Ezekiel (Re'uyyot\* Yehezqe'l)*: "While Ezekiel was gazing the Holy One opened (*patah\**) to him the seven firmaments (*reqî'îm*), and he saw the Dynamis (Geburah\*)." *Re'uyyot\* Yehezqe'l*, ed. Ithamar Gruenwald, in *Temirin: Texts and Studies in Kabbala and Hasidism*, ed. Israel Weinstock, vol. 1 (Jerusalem: Mosad ha-Rav Kook, 1972), p. 111. Scholem, *Jewish Gnosticism, Merkabah Mysticism, and Tal-mudic Tradition*, pp. 67-68. Halperin also notes this parallel, but, contrary to Scholem, asserts that the *Visions of Ezekiel* is not a Hekalot\* text. He suggests rather that the *Visions* may preserve remnants of Shavuot sermons that pertain to the Merkabah vision described in

< previous page

page\_528

next page >

- Ezekiel 1, the *haptarah* reading for Shavuot. Pes. R. 20.4 and its parallels, on the other hand, preserve portions of the other half of the Sha-vuot sermon cycle that pertains to the Sinai event recounted in Exodus 19.1ff, the Torah reading for Shavuot. See Halperin, *The Faces of the Chariot*, pp. 288-289, 313-317.
- 273. Deut. R., ed. Lieberman, p. 65; cf. Deut. R. II.32. For other traditions concerning the splitting of the seven firmaments, see Deut. R., ed. Lieberman, p. 65, n. 13; p. 66, n. 1. For a discussion of the parallels between this passage in Deuteronomy Rabbah, Pes. R. 20.4, and the *Visions of Ezekiel*, see Halperin, *The Faces of the Chariot*, pp. 313-317. R. Simeon b. Lakish's association with Merkabah speculations is pointed to in an abstruse comment attributed to him in Genesis Rab-bah: "The patriarchsthey are the Merkabah." Gen. R. XLVII.6; LXIX.3; LXXXII.6. See Chernus, *Mysticism in Rabbinic Judaism*, pp. 19-21; Scholem, *Major Trends in Jewish Mysticism*, p. 79.
- 274. Deut. R, ed. Lieberman, pp. 65-66. Cf. Deut. R. II.34, discussed earlier, which similarly suggests that when God came down on Sinai accompanied by hosts of angels, the gentile nations chose Michael, Gabriel, and so on, to be their respective patrons, while Israel alone chose God. See also the conclusion of Pes. R. 20.4, which maintains that God revealed himself to the Israelites face to face so that they would not be led astray and worship other gods.
- 275. Pes. R. 21.11; cf. Exod. R. XXIX.2.
- 276. See, for example, Pes. R. 33.10; Pes. R. 21.2/3; Tanh., ed. Buber, Bere'sit \* §4; Exod. R. XLI.4; Num. R. XXII.9; Deut. R. V.4; cf. Deut. B. XI.10.
- 277. Pes. R. 33.10.
- 278. For a discussion of relevant references, see chapter 2, pp. 190-191.
- 279. Deut. R. III.12. A variant of this tradition appears in Eod. R. XLVII.6, without reference to the Torah being written with black fire on white fire. Cf. Song R. V.11, §6.
- 280. Deut. R. III.12; ef. Exod. R. XLVII.6. For other references to the radiant countenance that Moses acquired at the revelation, see Exod. R. XXXIII.1; Deut. R. XI.3; Pes. R. 10.6; Pes. R. 21.6.
- 281. Exod. R. XXIX.9; Pes. R. 21.5; Pes. R. 21.4.
- 282. Tanh. Semot\* §25; Tanh., ed. Buber, Semot\* §22.
- 283. In Pes. R. 20.4 this notion appears as part of an anonymous tradition. In Exod. R. XXIX.9 the tradition that the Israelites died upon hearing God's voice is attributed to R. Simon b. Pazzi, a student of R. Joshua b. Levi to whom a variant of this tradition is ascribed in ab. 88b. In Exod. R. XXIX.4 this notion appears immodiately following the tradition ascribed to R. Levi regarding Israel's request to see God's glory and hear God's voice. See Chernus, *Mysticism in Rabbinic Judaism*, pp. 44-48, for a discussion of the problems involved in determining which of the traditions in Exod. XXIX.4 might derive from R. Levi. The

< previous page page\_529 next page >

variant of this tradition in Song R. V.16, §3 is ascribed to R. Levi's teacher, R. Johanan. See also PRE §41, f. 97b.

- 284. Cf. Song R. V.16, §3.
- 285. Cf. ab. > 88b. Friedmann's edition does not include the reference to the dew of resurrection. However, the dew is mentioned in the Parma MS 1240, Casanata MS 3324, and the Prague edition that contains marginal notations based on the Parma MS. Braude, trans., *Pesikta Rabbati*, vol. 1, p. 411, n. 55.
- 286. Exod. R. XXXIV.1. Cf. Mek., ed. Lauterbach, Ba-hodes \* §9, pp. 266-267; Song R. V.16, §3; Pes. K. 12.25. See also Tanh. Semot\* §25, discussed innnediately below, and Tanh., ed. Buber, Semot\* §22; Tanh., ed. Buber, Yitro\* §17; Exod. R. XXIX.1; Tanh. Yitro\* §11; Exod. R. XXVIII.6.
- 287. Tanh. Semot\* §25; cf. Tanh., ed. Buber, Semot\* §22. An abbreviated version of this tradition in Exod. R. XXIX. 1 is ascribed to R. Levi. See also Tanh. Yitro\* §11, which interprets Ps. 29.4 to mean that God spoke to Moses with a voice that he could endure.
- 288. Tanh. Semot\* §25; cf. Tanh., ed. Buber, Semot\* §22; Tanh., ed. Buber, Yitro\* §17. Cf. Pes. K. 12.25. This tradition appears in the same pericope as the traditions ascribed to R. Johanan and R. Tanhuma, discussed earlier, that maintain that when the nations heard God's voice they died, while Israel alone survived. The manna analogy is adapted to the anti-gentile polemic that pervades the pericope by adding that, just as the manna tasted differently to each of the Israelites, so it tasted differently to the nations: it was bitter as coriander. Cf. Song R. II.3, §3.
- 289. Exod. R. XXVIII.6; Exod. R. XXIX. 1; Tanh., ed. Buber, Yitro\* §17. Cf. Pes. K. 12.25.
- 290. In Pes. K. 12.25 and Tanh., ed. Buber, Yitro\* §17 the statue analogy is attributed to R. Johanan's student, R. Levi. A number of traditions in Pes. R. 21.6 concerning God's multiple faces are ascribed to R. Levi. See also Pes. R. 21.15, which suggests that God addressed the Ten Commandments at Sinai to individuals in the hope that he could thereby restrain each from individual violations of the commandments in the future.
- 291. See PRE §41, f. 97b, 98a, discussed below.
- 292. PRE §41, f. 97a-97b.
- 293. Cf. Tanh. Yitro\* §11; Exod. R. XXVIII.6.
- 294. PRE §46, f. 110b, 109b.
- 295. PRE §46, f. 110b.
- 296. Cf. Mek., ed. Lauterbach, Ba-hodes\* §5, vol. 2, pp. 234-237; Siprê Deut. §343; Lam. R. III.1, §1; Pes. K. Suppl. 1.15; Pes. R. 21.2/3.
- 297. PRE §41, f. 95b. "Strength" ('oz) in Ps. 29.11 is understood in this passage, as in other rabbinic sources, as a reference to the Torah. Cf. Siprê Deut. §343; Mek., ed. Lauterbach, Ba-hodes\* §5, vol. 2., p. 234; Mek., ed. Lauterbach, Ba-hodes\* §1, vol. 2, p. 198; Mek., ed. Lauterbach,

< previous page

page\_530

next page >

'Amaleq §3, vol. 2, p. 163; Zeb. 116a. 'Oz in Prov. 21.22, "A wise man scales the city of the mighty and brings down the stronghold ('oz) of trust," is similarly interpreted in PRE §46, f. 110b, as a deeignation for the Torah. Cf. Lev. R. XXXI.5.

298. See PRE §41, f. 95b, cited below on pp. 312-313.

299. PRE §41, f. 96b.

300. PRE §46, f. 110b. Prov. 21.22, "A wise man scales ('alah) the city of the mighty and brings down the stronghold ('oz) of trust," is invoked as a proof text. Cf. Lev. R. XXXI.5.

301. PRE §46, f. 110b. Cf. ab. 88b-89a; Pes. R. 20.4. See also the alternative version of this tradition, in which God himself argues with the angels, in Song R. VIII.11, §2; Pes. R. 25.3; Tanh., ed. Buber, Be-huqqotay\* §6; Tanh. Be-huqqotay\* §4.

302. PRE §41, f. 96b. Cf. Mek., ed. Lauterbach, Ba-hodes\* §3, vol. 2, pp. 218-219.

303. PRE §41, f. 97b-98a.

304. PRE §14, f. 32b; §41, f. 95b. In some editions of Pirqê de-R. Eliezer the ten descents are enumerated in §14 as (1) the Garden of Eden, (2) the dispersion at the Tower of Babel, (3) Sodom, (4) the thorn bush, (5) Egypt, (6) Sinai, (7) the cleft of the rock, (8) and (9) the Tent of Meeting, and (10) a future descent. Other editions, including the Warsaw edition (1852), list a second descent at the cleft of the rock in place of Egypt, which Friedlander considers to be an incorrect reading. See Friedlander, trans., *Pirkê de Rabbi Eliezer*, p. 97 with nn. 5, 7. As Friedlander points out in his introduction, the "ten descents" may constitute one of three originally distinct sections that are interwoven in this composite work. Only eight of the ten descents are recounted in the extant versions of the text, which is one among a number of factors that has led scholars to conclude that a portion of the text is missing. See ibid., pp. xv-xviii. Cf. Siprê Num. §93; Mek., ed. Lauterbach, Ba-hodes\* §3, vol. 2, p. 212, which mention that ten descents of God are referred to in the Torah, although the descents are not enumerated.

305. PRE §41, f. 95b. For references to God opening the heavens in other rabbinic texts, see Pes. R. 20.4; Deut. R., ed. Lieberman, p. 65 with n. 13; p. 66, n. 1; Deut. R. II.32; and n. 273.

306. PRE §41, f. 95b-96a. This appears to be another variant of the tradition ascribed to R. Abdimi in earlier rabbinic texts. As discussed earlier, one version of R. Abdimi's tradition mentions 22,000 (rather than 20,000) angels. See Pes. K. 12.22; Pes. R. 21.7; Exod. R. XXIX.2. Alternative readings mention 22,000 chariots (*markabot\**) of angels, or simply 22,000 chariots. See Tanh. Wa-yilah §2; Tanh. Saw §12; Tanh., ed. Buber, Yitro\* §14; Tanh., ed. Buber, Saw §16. See n. 113.

307. Cf. Pes. K. 16.3; Song R. IV.4, §1; Lam. R. II.13, §17; ab. 88a; Pes. R. 21.7; Pes. R. 29/30A.3; Pes. R. 33.10; Pes. R. 10.6; Tanh., ed. Buber,

< previous page

page\_531

next page >

Tesawweh §7; Tanh., ed. Buber, add. to elah. §1; Tanh., ed. Buber, Wa-'era §9; Tanh. elah §13; Exod. R. LI.8; Num. R. XVI.24.

- 308. Cf. Lain. R. Proem XXIV; Song R. I.4, §2; Song R. IV.12, §2; Song R. V.7, §1; Song R. VIII.5, §1; Pes. R. 33.10; Exod. R. XLV.3; Exod. R. LI.8; Tanh., ed. Buber, Wa-'era' §9; Tanh., ed. Buber, Tesawweh §7; Tanh., ed. Buber, add. to elah. §1.
- 309. PRE §47, f. 112a. By attributing this tradition to R. Eleazar b. Arak, who is described in T Hag. II.1; JT Hag. II.1, 77a; and BT Hag. 14b as expounding *ma'aseh merkabah* \* before his teacher, Johanan b. Zakkai, Pirqê de-R. Eliezer may wish to imply a link between the notion that the Israelites were crowned with the "crown of the ineffable Name" and Merkabah speculations. This link is explicitly established in an earlier passage in the text, as will be discussed immediately below.
- 310. PRE §4, f. 9b-10a. *Hekalot\* Zûtarti*, in *Synopse zur Hekhalot-Literatur*, ed. Schäfer, §372, gives a parallel description of God on his throne: "On his forehead is the crown (*keter\**) of the ineffable Name, woven of fire. On his head is a crown (*'atarah*) of majesty." Halperin argues that the similarities between the two passages are not a result of direct borrowing but rather stem from a common tradition of synagogue Merkabah exegesis upon which both sources drew. See Halperin, *The Faces of the Chariot*, Appendix 6, pp. 511-517, esp. 511-513.
- 311. PRE §47, f. 112b. Cf. Exod. R. LI.8 and n. 259 regarding the tradition that God clothed the Israelites with "the splendor of His glory (*zîw hadaro\**)." See also Num. R. XVI.24, Tanh. elah §13, and n. 262 concerning the tradition that God clothed them with a garment inscribed with the ineffable Name.
- 312. PRE §47, f. 112b. Cf. ab. 88a; Pes. R. 10.6; Exod. R. LI.8; Exod. R. XLV.2.
- 313. PRE §41, f. 97a-98a; §46, f. 109a.
- 314. PRE §41, f. 98a. The parallel is noteworthy between this tradition and the tradition ascribed to R. Judah b. II'ai's teacher, R. Akiba, in Mek., ed. Lauterbach, Ba-hodes\* §9, vol. 2, p. 266, cited on p. 270. However, since the tradition appears only in Pirqê de-R. Eliezer, which is a late text that generally emphasizes esoteric speculations, the authenticity of the attribution cannot be accepted with any certainty.
- 315. See PRE §41, f. 95b, cited on pp. 312-313.
- 316. PRE §41, f. 95b-96a.
- 317. PRE §46, f. 110a; §19, f. 44a. The notion that the letters, writing, and tablets of the Ten Commandments were created on the eve of the first Sabbath first appears in the Mishnah and is reiterated in later rabbinic texts. See chapter 2 for a discussion of relevant references.
- 318. PRE §46, f. 110a; §20, f. 47b; §48, f. 116a; §52, f. 127a. See Exod. 32.16; Exod. 31.18.
- 319. PRE §45, f. 107b-108a. Cf. the Talmudic tradition attributed to R. Alexandri in Pes. 87b, which maintains that when Moses broke the

< previous page

page\_532

next page >

tablets of the covenant, the letters flew up and returned to their supernal source.

- 320. PRE §41, f. 97a-97b.
- 321. PRE §41, f. 97a-97b. Cf. Song R. V. 16, §3; Song R. V.6, §1; ab. 88b; Pes. R. 20.4; Exod. R. XXIX.4; Exod. R. XXIX.9.
- 322. PRE §41, f. 97b, 98a. Cf. Song R. I.2, §2; Hor. 8a; Mak. 23b-24a; Pes. R. 22.3; Exod. R. XXXIII.7; Exod. R. XLII.8.
- 323. Zohar III.192a-193a.
- 324. Zohar II.130b-131a.
- 325. Zohar I.24b (Tîqqûnîm); I.47a-47b; I.134a-134b; I.185a; I.207a; II.161a-161h; II.200a; III.152a.
- 326. Zohar III.117a; I.89a; II.94a; III.298b. I.89a and II.94a invoke the proof text often cited by rabbinic texts, Jer. 33.25, "If not for My covenant by day and by night, I would not have established the ordinances of heaven and earth." The role of Torah study and practice in sustaining the world will be discussed in chapter 6.
- 327. Zohar III. 193a. Cf. III.91b, in which the earth's quaking is attributed not to the nations' refusal of the Torah but to the fact that God offered this precious preexistent treasure to the uncircumcised nations in the first place. When God revealed the Torah to Israel at Mount Sinai the earth's fears were allayed.
- 328. Zohar I.55b-56a.
- 329. Zohar III.117a.
- 330. See Zohar II.83a-83b.
- 331. See, for example, Pes. R. 21.19.
- 322. Zohar II.43a (Ra'aya' Mehêmna'); II.93b; II.90b; II.82a; II.200a.
- 333. Zohar II.90b; II.124a; II.87a; II.161b; III.13b; III.35b,36a; III.73a; III.80b; III. 113a; III.298b. For a discussion of the Zohar's identification of the Torah with the Name of God, see chapter 2, p. 200.
- 334. Zohar II.90b. For the identification of the *sepirot* \* with the Name of God, see, for example, II.86a.
- 335. Zohar II.94a.
- 336. Zohar II.86a.
- 337. See, for example, Zohar II.94a; I.52b.
- 338. Zohar II.83b; I.91a; II.94a. Cf. PRE §41, f. 97a-97b, mentioned on p. 311.
- 339. Wolfson, "The Hermeneutics of Visionary Experience," p. 324. Wolfson argues that visionary experience is central not only to the Zohar's accounts of the Sinai revelation but also to its conceptions of the process of interpretation, as will be discussed in chapter 6. My own analysis of the role of visionary experience in the Zohar is indebted to Wolf-son's insightful exposition. For an extended discussion of the central importance of visionary experience in medieval Jewish mysticism, see Wolfsoh's forthcoming book, *Through a Speculum That Shines: Vision*

< previous page

page\_533

next page >

and Imagination in Medieval Jewish Mysticism (Princeton: Princeton University Press, forthcoming).

- 340. Zohar II.82b; II.93b-94a; II.146a; II.83b; I.91a; II.82a. Cf. Pes. R. 20.4, cited on p. 307. See also Exod. R. LI.8, which describes God as clothing the Israelites with the "splendor of His glory" (*zîw hadaro* \*). See p. 305 with n. 259.
- 341. Zohar II.81a-81b. Cf. Mek., ed. Lauterbach, Ba-hodes\* §9, vol. 2, p. 266; PRE §41, f. 98a, cited on pp. 270, 314.
- 342. Zohar II.194a. See also III.261a.
- 343. Zohar II.81b. Cf. I.91a, which maintains that the Israelites gazed upon the "other mirror  $(h\hat{e}z\hat{u})$ " (= the Shekhinah) and the upper *sepirot*\*. For a discussion of these and other relevant passages from the Zohar concerning the visionary nature of the Sinai theophany, see Wolfson, "The Hermeneutics of Visionary Experience," esp. pp. 313-317. Wolfson's analysis includes a discussion of parallel passages from other kabbalistic texts, such as the *Seper ha-Bahîr* and the writings of the thirteenth-century Spanish kabbalists of Gerona, Nah-manides and Ezra b. Solomon. He also notes interpretations of Exod. 20.18 by a variety of medieval Jewish philosophers and scholars.
- 344. Zohar II.146a. Cf. II.82a, in which the upper voices are said to have been revealed in one.
- 345. Mek., ed. Lauterbach, Ba-hodes\* §3, vol. 2, p. 212; cf. Deut. R. VII.8.
- 346. Zohar II.82a,82b. Cf. Ezek. 1.5.
- 347. Zohar II.82a. Both Ezekiel and Isaiah are said to have had comparable visions of the Shekhinah.
- 348. Zohar II.82a. Cf. Ezek. 1.4. The five voices by means of which the Torah was given are also mentioned in II.90b. Cf. Ber. 6b. For an alternative view, see II.206a, which says that the Torah was given with seven voices.
- 349. Zohar II.82a. Cf. Ezek. 1.3.
- 350. Zohar II.82a.
- 351. Zohar II.82a.
- 352. See, for example, Zohar I.170b-171a; II.23a-23b; II.82b; III.268b. The expressions "luminous speculum" and "nonluminous speculum" derive from rabbinic texts. See, for example, Yeb. 49b; cf. Lev. R. I.14. See Wolfson, "The Hermeneutics of Visionary Experience," pp. 331-332, nn. 26-27, for additional references from the Zohar as well as from other kabbalistic texts. As Wolfson notes, in addition to the view that the visions of all prophets except Moses were mediated through the Shekhinah, the Zohar occasionally makes reference to the alternative kabbalistic view that Nesah and Hod\*, the seventh and eighth *sepirot\**, are the sources of prophetic inspiration. See, for example, III.35a. For an analysis of the complex symbolism used in II.23a-23b to distinguish the level of prophecy attained by Moses from that of the

< previous page page\_534 next page >

patriarchs, see Blumenthal, *Understanding Jewish Mysticism*, [vol. 1], pp. 133-139.

- 353. See chapter 2, p. 209.
- 354. Zohar I.170b-171a; III.268b-269a.
- 355. Zohar II.146a. Cf. ab. 88b; Tanh. Semot \* §25; Tanh., ed. Buber, Semot \* §22; Tanh. Yitro \* §11; Exed. R. XXVIII.6.
- 356. Cf. Siprê Deut. §343; Song R. I.2, §2, discussed on pp. 270, 280.
- 357. Zohar II.83b.
- 358. Zohar I.54a; I.47b. See chapter 6 for a discussion of Zoharic hermneneu-tics.
- 359. Zohar II.84a-84b. Cf. ab. 104a; Meg. 2b-3a, discussed on p. 292. As mentioned in n. 189, this tradition is based on Exod. 32.15.
- 360. Cf. Mek., ed. Lauterbach, Ba-hodes\* §8, pp. 262-264; Song R. V.14, §1; Exod. R. XLVII.6.
- 361. Zohar II.84a-84b.
- 362. Zohar II.90a.
- 363. Zohar II.84a-84b; II.90a-90b.
- 364. See Song R. V. 11, §6; Deut. R. III.12, discussed on pp. 281,308.
- 365. Zohar II.84a; cf. III.154b.
- 366. Wolfson, "The Hermeneutics of Visionary Experience," p. 316.
- 367. See, for example, Siprê Deut. §313, which maintains that the Israelites saw and understood each divine utterance that went forth from the mouth of God. However, the knowledge that they gained is described in terms of the legal ramifications of the commandments, with no mention of any esoteric knowledge. The tradition ascribed to R. Akiba that describes the Israelites as seeing words of fire coming forth from God's mouth may have some esoteric connotation, but the significance of this statement is not expanded upon. See Mek., ed. Lauterbach, Ba-hodes\* §9, vol. 2, p. 266, cited on p. 270, with n. 61. See also PRE §41, f. 98a, cited on p. 314.
- 368. Zohar II.93b; II.81a-81b; II.83b; II.90b; II.146a; cf. II.156b.
- 369. Zohar II.90b.
- 370. Zohar II.82a.
- 371. See chapter 2, pp. 202, 208-209, for a discussion of the Zohar's identification of the Torah with Hokmah\*.
- 372. Zohar II.93b-94a.
- 373. Zohar II.82a; II.83b; II.94a.
- 374. Zohar II.82a.
- 375. Zohar II.94a.

## Chapter 5.

Veda in Practice

1. Bedewitz explains *dhurs* as "particular modifications applied in the singing of the first six (Gayatri) verses of the Out-of-doors laud [*bahispavamana stotra*]. The first verse is the Retasya. The second and fol-

< previous page page\_535 next page >

lowing verses are so modified as to become Gayatri, Tristubh, Jagati, etc." Bodewitz, trans., *The Jyotistoma Ritual*, p. 231, n. 19. Regarding the *bahispavamana stotra*, the first *stotra* chanted at the morning pressing of the *agnistoma* sacrifice, see chapter 1, p. 55 with n. 134.

- 2. Graham, Beyond the Written Word, p. 68.
- 3. Staal, *Nambudiri Veda Recitation*, pp. 11-17; idem, "The Concept of Scripture in the Indian Tradition"; idem, *Rules Without Meaning*, esp. pp. 191-311; Coburn, "'Scripture' in India." See also Walther Eidlitz, *Der Glaube und die heiligen Schriften der Inder*(Olten: Walter-Verlag, 1957), pp. 11-29; Renou, *The Destiny of the Veda in India*, pp. 23-26; Gonda, *Vedic Literature*, pp. 43-45.
- 4. AA V.3.3.
- 5. See Lewis Lancaster, "Buddhist Literature: Its Canons, Scribes, and Editors," in *The Critical Study of Sacred Texts*, ed. O'Flaherty, pp. 224-225.
- 6. Mbh. XIII.24.70.
- 7. Pan. Si. 32; Yajñ. 198; Nar. Si. II.8.19.
- 8. Graham, Beyond the Written Word, p. 72.
- 9. For a brief summary of these modes of recitation, see ibid., p. 72. For a more detailed description of the *pathas* and other recitative techniques, one may refer to K. V. Abhyankar and G. V. Devasthali, *Vedavikrtilaksana-Samgraha: A Collection of Twelve Tracts on Vedavikrtis and Allied Topics*, Research Unit Publications, no. 5 (Poona: Bhan-darkar Oriental Research Institute, 1978), esp. pp. xvii-xlix; Staal, *Nambudiri Veda Recitation*, esp. pp. 21-30, 40-52; N. A. Jairazbhoy, "Le chant vedique," in *Encyclopedie des musiques sacrees*, ed. Jacques Porte, vol. 1 (Paris: Labergerie, 1968), pp. 144-161. For a survey of the status of the Vedic recitative tradition in various parts of contemporary India, see V. Raghavan, *The Present Position of Vedic Recitation and Vedic Sakhas* (Kumbhakonam: Veda Dharma Paripalana Sabha, 1962); Staal, *Nambudiri Veda Recitation*, pp. 18-20.
- 10. Graham, Beyond the Written Word, p. 72. Graham's description is based on the sources cited in n. 9.
- 11. See Staal, Rules Without Meaning, pp. 191-311.
- 12. Renou, *The Destiny of the Veda in India*, pp. 23-26; Staal, *Nambudiri Veda Recitation*, pp. 16-17; idem, "The Concept of Scripture in the Indian Tradition," p. 122; Coburn, "'Scripture' in India," pp. 445-447; Gonda, *Vedic Literature*, pp. 43-44. P. V. Kane remarks that "it appears that from very ancient times the Veda was only committed to memory and most men learned in the Veda never cared to know its meaning." Kane, *History of Dharrnasastra*, vol. 2, p. 358. The brahmanical emphasis on recitation over interpretation was noted by the Arab scholar al-Biruni (1 lth c. C.E.), who observes that "the Brahmins recite the Veda without understanding it, and learn it from one another" and that "few among them learn the explanations and fewer

< previous page page\_536 next page >

still is the number of those who master its content and interpretation to the point of being able to hold out in a controversy (*brahmodya*)." Cited in Renou, *The Destiny of the Veda in India*, pp. 29-30.

- 13. Renou, The Destiny of the Veda in India, p. 23.
- 14. Staal, Nambudiri Veda Recitation, p. 17.
- 15. See Staal, Rules Without Meaning, pp. 191-311.
- 16. See chapter 1, pp. 119-121.
- 17. Pan. Si. 52; cf. Nar. Si. I. 1.5.
- 18. The term "theurgy" is used in the present context to refer to practices intended to influence the structures of the cosmos and/or divine realm.
- 19. See chapter 1, pp. 56-60.
- 20. These paradigms have been discussed in chapters 1 and 3, respectively.
- 21. See RV X.90; X.130; X.81.1,5-6; X.82.1, discussed in chapter 1, pp. 36-39.
- 22. RV X.90.7; cf. X.82.4.
- 23. RV X.90.16.
- 24. RV X.90.9.
- 25. See RV X. 130.2,4-5, discussed in chapter 1, pp. 38-39.
- 26. RV X.130.6-7.
- 27. RV I.10.5; I.91.11; II.11.2; II.12.14; II.39.8; III.32.13; III.34.1-2; IV.32.12; V. 11.5; V.22.4; V.31.4,10; VI.44.13; VII.19.11; VIII.6.1,11-12,21,31,35; VIII.8.8; VIII. 13.16; VIII. 14.5,11; VIII.44.2,12,22; VIII.62.4; VIII.74.1,8-9; VIII.93.27; VIII.95.6-7; VIII.98.8; IX.73.2; X.4.7; X.63.17, et al.
- 28. For a discussion of the Rg-Veda's treatment of the mechanics of cognition as represented by the *rsis* themselves, see chapter 3, pp. 229-237.
- 29. RV VI.44.13.
- 30. RV VIII.8.8.
- 31. RV 1.91.11.
- 32. For a discussion of relevant passages, see chapter 1, pp. 54-55.
- 33. The Aitareya Brahmana identifies Prajapati with the *hotr* priest, while the Pañicavirmsa and Jaiminiya Brahmanas associate the creator with the *udgatr*. See, for example, AB II.15; AB II.16; PB VI.4.1; PB VI.5.18; PB VII.10.16; JB I.70; JB I.85; JB I.88; JB I.259; cf. SB IV.3.2.3.
- 34. PB XXV.6.2; PB XXV. 17.2.
- 35. See, for example, AB IV.23; KB VI.15; KB V.3; SB II.5.1.17; SB II.5.2.1; SB II.5.2.7; SB II.6.3.4; PB VI.1.1-2; PB VIII.5.6; PB IV. 1.4; PB XXII.9.2; JB I.67.
- 36. As noted in chapter 1, this formula is frequently repeated in the Satapatha Brahmana. See, for example, SB IV.2.4.16; SB IV.5.5.1; SB IV.5.6.1; SB IV.5.7.1. Cf. SB II.5.1.17; AB II.33; AB IV.23.
- 37. See the variant of this passage, PB VI.9.15, cited in chapter 1, p. 55.

< previous page

page\_537

next page >

- 38. See also JB 1.99, cited on p. 343. Cf. JB I.104; PB VII.5.1,4.
- 39. With respect to the recitation of certain *rcs* or *samans* for specific purposes, see, for example, PB VII.10.13-17; PB VII.5.1-3; PB XIII.5.13; JB I.148; JB I. 160; JB I.116; JB I.117-118. With respect to the performance of certain sacrifices to obtain particular ends, see KB V.3; KB XII.8; PB IV.1.4-5; PB VI.1.1-3; PB VI.3.9-10; PB XXII.9.2-3.
- 40. See chapter 1, p. 45.
- 41. The *agnicayana* ceremony is described in Kandas VI-X of the Satapatha Brahmana. For an analysis of various aspects of the *agnicayana*, see Frits Staal, *Agni: The Vedic Ritual of the Fire Altar*, 2 vols. (Berkeley: Asian Humanities Press, 1983).
- 42. See, for example, SB X.4.2.26; SB X.3.1.1; SB VI.2.1.30; AB II.18; PB XIII.11.18; TB III.3.9.11; cf. SB XII.1.4.1-3; SB XII.6.1.1; KB VI.15.
- 43. See chapter 1, pp. 87-88, 102-105.
- 44. For Upanisadic references to the mantras, see Renou, The Destiny of the Veda in India, pp. 19-20.
- 45. Nir. I.15-I.16.
- 46. Nir. I.18. Even the *siksa* texts, which are concerned with correct pronunciation of the Vedic *mantras*, at times denounce those reciters who do not know the meaning (*anartha-jña*) of the *mantras* they recite. See, for example, Pan. Si. 32; Yajñ. Si. 198.
- 47. Nir. X.26; XI.4.
- 48. The Nirukta mentions the interpretations of a number of different groups: *yajñikas* (V.11; VII.4; VII.23; XI.29; XI.31; XIII.9); *aitihasikas* (II.16; XII.1); *nairuktas* (I.12; II.8; II.14; II.16; III.8; III.14; V.11; VII.4; XI.29; XI.31; XIII.9, et al.); *parivraakas* (II.8); *naidanas* (VI.9; VII. 12); and *vaiyakaranas* (IX.5; XIII.9). For a discussion of Yaska and the "schools" of Vedic interpretation mentioned by him, see Ram Gopal, *The History and Principles of Vedic Interpretation* (New Delhi: Concept Publishing, 1983), pp. 7-93; S. K. Gupta, "Ancient Schools of Vedic Interpretation," *Journal of the Ganganatha Jha Research Institute* 16 (Nov. 1958-Feb. 1959): 143-153.
- 49. See, for example, Man. GS I.2.8; Kath. GS III.1; Var. GS IX.7.
- 50. See, for example, Vaikh. DS VIII.3.
- 51. See, for example, Daksa II.27; MS XII.103; Yajñ. III.156,159; Usanas III.81-82,86. For a discussion of these references, as well as the references from the Grhya-Sutras and Dharma-Sutras mentioned in the two previous notes, see Renou, *The Destiny of the Veda in India*, p. 25.
- 52. Daksa II.27.
- 53. MS XII.103.
- 54. Yajñ. III.156,159; cf. MS XII. 102.
- 55. For a brief discussion of these hermeneutical principles and methods, particularly as developed and applied by the Mimamsakas and Samkara, see Renou, *The Destiny of the Veda in India*, pp. 35-53. Among more recent studies, see Francis X. Clooney, "Why the Veda

< previous page page\_538 next page >

Has No Author: Language as Ritual in Early Mimamsa and Post-Modem Theology," *Journal of the American Academy of Religion* 55, no. 4 (Winter 1987): 659-684; idem, "Vedanta, Commentary, and the Theological Component of Cross-Cultural Study," in *Myth and Philosophy*, eds. Reynolds and Tracy, pp. 287-314; idem, "Binding the Text: Vedanta as Philosophy and Commentary," in *Texts in Context*, ed. Timm, pp. 47-68; Anantanand Rambachan, "Where Words Can Set Free: The Liberating Potency of Vedic Words in the Hermeneutics of Sankara," in *Texts in Context*, ed. Timm, pp. 33-46. Timm's *Texts in Context* also contains essays on the role of hermeneutics in a variety of other Hindu traditions as well as in other South Asian religions.

- 56. See Renou, The Destiny of the Veda in India, pp. 37-38, 44.
- 57. Gonda, Vedic Literature, p. 46.
- 58. See especially the commentaries on NS II.1.57-68; Vais. I.1.2-3; Vais. X.2.8-9. For the Sanskrit text and translation of these *sutras*, along with selected commentaries, see Muir, *Original Sanskrit Texts*, vol. 3, pp. 111-120, 122-124.
- 59. See chapter 1, pp. 113-129.
- 60. For a discussion of the commentaries of Sayana as well as of earlier and later commentators, see Gopal, *The History and Principles of Vedic Interpretation*, pp. 94-140.
- 61. Coburn, "'Scripture' in India," pp. 454-455.
- 62. Mehta, "The Hindu Tradition: The Vedic Root," p. 50.
- 63. Ibid., p. 37.
- 64. See Coburn's suggestion that "*sruti* must be seen as an ongoing and experientially based feature of the Hindu religious tradition" and that recitation and hearing of the Vedic *mantras*, as cognized and preserved by the *rsis*, constitute "sacramental activities" by means of which this ongoing participation in *sruti* may be realized. Coburn, "'Scripture' in India," pp. 442-447.
- 65. For the prohibitions against *sudras* learning, reciting, or hearing the Vedas, see, for example, MS III.156; MS X.127; MS IV.99. For the restrictions against women studying the Vedas or performing sacriff-cial rituals, see MS IX. 18; MS IV.205-206; MS XI.36-37. However, the presence of the *yajarnana's* wife is required at *srauta* sacrifices.
- 66. For a discussion of relevant passages, see chapter 1, pp. 66-67.
- 67. MU I.1.4-5.
- 68. See chapter 3, pp. 242-243.
- 69. For a discussion of the role of "meditative tapas" in the Upanisads, see Kaelber, Tapta Marga, esp. pp. 83-100.
- 70. See, for example, MU II.2.4,6; Prasna V.1-7; SU I.13-14; Maitri VI.22-26,28.
- 71. TU I.8; Katha II.16; Prasna V.2; Maitri VI.5; Maitri VI.22-23. Cf. Mand. 12, in which Om is identified with Atman.
- 72. Maitri VI.22-23.

< previous page

page\_539

next page >

73. CU II.23.2-3, which is a variant of AB V.32. For a discussion of the antecedents of this conception in the Brahmanas, see chapter 1, p. 57.

74. See Maitri VI.22-23.

75. For a discussion of the role of *mantras* in various aspects of Indian thought and practice, see the recent collection *Understanding Mantras*, ed. Harvey P. Alper, SUNY Series in Religious Studies (Albany: State University of New York Press, 1989), which contains an extensive bibliographic essay by Alper. See also J. Gonda, "The Indian Man-tra," *Oriens* 16 (1963): 244-297; Shashi Bhusan Dasgupta, "The Role of Mantra in Indian Religion," in his *Aspects of Indian Religious Thought* (Calcutta: A. Mukherjee, 1957), pp. 22-41; Alex Wayman, "The Significance of Mantra-s, from the Veda Down to Buddhist Tantric Practice," *The Adyar Library Bulletin* 39 (1975): 65-89; Padoux, "The Mantra," chapter 7 of his *Vac*, pp. 372-426; idem, ed., *Mantras et dingrammes rituels dans l'Hindouisme*, Centre National de la Recherche Scientifique, Equipe de recherche, no. 249, L'Hindou-isme: textes, doctrines, pratiques (Paris: Editions du Centre National de la Recherche Scientifique, 1986).

Chapter 6. Torah in Practice

- 1. For a brief description of the laws and traditions concerning the writing of the Torah scroll, see Louis Isaac Rabinowitz, "Sefer Torah," *Encyclopaedia Judaica* (New York: Macmillan, 1971), s.v. See also the works cited in the article's bibliography.
- 2. 'Erub. 13a.
- 3. See chapter 2, pp. 198-200.
- 4. MS Milano-Ambrosiana 62, f. 113b. Cited in Idel, "Infinities of Torah in Kabbalah," p. 145. See Idel's discussion of this passage in his "Tepisat \* ha-Tôrah be-Siprut\* ha-Hekalot\* we-Gilgûlêha ba-Qabalah"," pp. 62-64.
- 5. MS Milano-Ambrosiana 62, f. 113b. Cited in Idel, Kabbalah, p. 188.
- 6. The full text and reference for this passage are given below in n. 51.
- 7. Howard Eilberg-Schwartz remarks, "The very idea of vowel notation is incompatible with the sages' assumption that God created language out of consonants. Since the links among words are based on their consonantal (i.e., molecular) structure, the addition of vowels to the scriptural text would have intimated that a word has only one interpretation. The divine Author, however, intended scriptural words to evoke all the links that had been encoded in language and, consequently, did not include vowel notation." Howard Ellberg-Schwartz, "Who's Kidding Whom? A Serious Reading of Rabbinic Word Plays," *Journal of the American Academy of Religion* 55, no. 4 (Winter 1987): 778. Eilberg-Schwartz's suggestion that certain hermeneutical methods employed by the rabbis

< previous page page\_540 next page >

were based on an "atomistic understanding of language" will be discussed below.

- 8. See Susan A. Handelman, *The Slayers of Moses: The Emergence of Rabbinic Interpretation in Modern Literary Theory*, SUNY Series on Modern Jewish Literature and Culture (Albany: State University of New York Press, 1982), esp. pp. 39, 49.
- 9. Seder \* 'Eliyyahû Zûta' § §2.
- 10. See, for example, Siprê Num. §112; Ber. 31b.
- 11. See Heschel, Tôrah min ha-amayim ba-'Aspaglaryah el ha-Dorot.\*
- 12. Scholem remarks that "R. Akiva, a central figure in the world of rabbinic Judaism, is also the legitimate representative of a mysticism within its boundaries." Scholem, *Kabbalah*, p. 14. Scholem's assessment of R. Akiba's mystical orientation is in part based on the story in Hag. 14b-15b (cf. T Hag. II.3-4; JT Hag. II.1, 77b; Song R. I.4, §1) of the four sages who entered *pardes* ("garden," understood by Scholem as "paradise"). While the other sages either died (Ben Azzai), went mad (Ben Zoma), or became an apostate (Elisha b. Abuya), R. Akiba alone "ascended unharmed and descended unharmed" (Hag. 15b). Scholem interprets the passage in light of parallel passages in Hekalot\* texts as referring to a mystical ascent to the Merkabah. See Scholem, *Major Trends in Jewish Mysticism*, pp. 52-53; idem, *Jewish Gnosti-cisrn*, *Merkabah Mysticism*, and *Talmudic Tradition*, pp. 14-19. See also Halperin's discussion of the various versions of the *pardes* episode, in which he refutes some of Scholem's conclusions, in *The Faces of the Chariot*, pp. 29-37, 194-210.
- 13. 'Ab. III.14.
- 14. See Tanh.., ed. Buber, Bere'sit\* §5, cited in chapter 2, p. 186.
- 15. See the aggadah in Men. 29b, ascribed to Rab Judah in the name of Rab, which relates how when Moses ascended on high and found God affixing crowns to certain letters, he inquired of him why he was doing so. God replied that in the future a man named Akiba would arise who would "expound upon each tittle  $(q\hat{o}s)$  mounds upon mounds  $(t\hat{i}ll\hat{i}n\ t\hat{i}ll\hat{i}n)$  of laws."
- 16. For a brief discussion of the thirteen principles of R. Ishmael and the hermeneutical methods of R. Akiba, see Louis Jacobs, "Hermeneutics," *Encyclopaedia Judaica* (New York: Macmillan, 1971), s.v. For discussions of the principles and characteristics of Midrash, as well as of the interrelationship between Midrash, halakhah, and aggadah, see Judah Goldin, "From Text to Interpretation and from Experience to the Interpreted Text," *Prooftexts* 3, no. 2 (May 1983): 157-168; idem, "The Freedom and Restraint of Haggadah," in *Midrash and Literature*, eds. Hartman and Budick, pp. 57-76; William Scott Green, "Romancing the Tome: Rabbinic Hermeneutics and the Theory of Literature," in *Text and Textuality*, ed. Charles E. Winquist, *Semeia* 40 (1987): 147-168; Handelman, *The Slayers of Moses*, pp. 27-82; Joseph

< previous page page\_541 next page >

Heinemann, "The Nature of the Aggadah," in *Midrash and Literature*, eds. Hartman and Budick, pp. 41-55; Barry W. Holtz, "Midrash," in Back to the Sources: Reading the Classic Jewish Texts, ed. Barry W. Holtz (New York: Summit Books, 1984), pp. 177-211; Kugel, "Two Introductions to Midrash"; Roger Le Deaut, "A propos d'une definition du midrash," *Biblica* 50, no. 3 (1969): 395-413; Gary G. Porton, "Defining Midrash," in *The Study of Ancient Judaism*, ed. Jacob Neusner, vol. 1 (New York: Ktav, 1981), pp. 55-92; Slonimsky, "The Philosophy Implicit in the Midrash." In addition to the essays noted above by Goldin, Heinemann, and Kugel, Hartman and Budick's collection, Midrash and Literature, contains a number of essays that examine the relationship of Midrash to a variety of literary genres. The various forms of "midrashic imagination" are further explored in the more recent collection edited by Michael Fishbane, *The Midrashic Imagination: Jewish Exegesis*, Thought, and History (Albany: State University of New York Press, 1993). For extended treatments of Midrash and aggadah, see Daniel Boyarin, Intertextuality and the Reading of Midrash, Indiana Studies in Biblical Literature (Bloomington: Indiana University Press, 1990); David Weiss Halivni, Midrash, Mishnah, and Gemara: The Jewish Predilection for Justified Law (Cambridge: Harvard University Press, 1986); idem, Peshat and Derash: Plain and Applied Meaning in Rabbinic Exegesis (New York: Oxford University Press, 1991); Isaak Heinemann, Darke \* ha-'Aggadah\*, 3d ed. (Jerusalem: Magnes Press, Hebrew University, 1970); Joseph Heinemann, Aggadah and Its Development [in Hebrew] (Jerusalem: Keter, 1974); Max Kadushin, Organic Thinking: A Study in Rabbinic Thought (New York: Jewish Theological Seminary of America, 1938); idem, The Rabbinic Mind, 3d ed. (New York: Bloch Publishing, 1972); Jacob Neusner, Midrash in Context: Exegesis in Formative Judaism (Philadelphia: Fortress Press, 1983); idem, Midrash as Literature: The Primacy of Documentary Discourse, Studies in Judaism (New York: Lanham, 1987); Neusner with Green, Writing with Scripture; David Stern, Parables in Midrash: Narrative and Exegesis in Rabbinic Literature (Cambridge: Harvard University Press, 1991); I. Wartski, Lesôn ha-Midrasim\* (Jerusalem: Mosad ha-Ray Kook, 1970); Addison G. Wright, The Literary Genre Midrash (Staten Island, N.Y.: Alba House, 1967). For discussions of the antecedents of Midrash in the Bible and pre-rabbinic literature, see Renee Bloch, "Ecriture et tradition dans le judai'sme: Aperçus sur l'origine du Midrash," Cahiers Sioniens 8, no. 1 (Mar. 1954): 9-34; idem, "Note methodologique pour l'etude de la litterature rabbinique," Recherches de Science Religieuse 43 (1955): 194-227; idem, "Midrash," Dictionnaire de la Bible, Supplement, ed. L. Pirot, et al. (Paris: Librairie Letouzey et Ane, 1957), s. v.; Michael Fishbane, Biblical Interpretation in Ancient Israel (Oxford: Clarendon Press, 1985); idem, "Inner

< previous page

page\_542

next page >

Biblical Exegesis: Types and Strategies of Interpretation in Ancient Israel," in *Midrash and Literature*, eds. Hartman and Budick (New Haven: Yale University Press, 1986), pp. 19-37; idem, *The Garments of Torah: Essays in Biblical Hermeneutics*, Indiana Studies in Biblical Literature (Bloomington: Indiana University Press, 1989); James L. Kugel, *In Potiphar's House: The Interpretive Life of Biblical Texts* (San Francisco: Harper, 1990); idem, "Early Interpretation: The Common Background of Later Forms of Biblical Exegesis," in James L. Kugel and Rowan A. Greer, *Early Biblical Interpretation*, Library of Early Christianity (Philadelphia: Westminster Press, 1986), pp. 9-106; Geza Vermes, "Bible and Midrash: Early Old Testament Exegesis," in *The Cambridge History of the Bible*, vol. 1, eds. P. R. Ackroyd and C. F. Evans (Cambridge: Cambridge University Press, 1970), pp. 199-231; idem, *Scripture and Tradition in Judaism: Haggadic Studies*, 2d rev. ed., Studia Post-Biblica, vol. 4 (Leiden: E. J. Brill, 1973); idem, *Post-Biblical Jewish Studies*, Studies in Judaism in Late Antiquity, vol. 8 (Leiden: E. J. Brill, 1975). For additional references, please refer to the bibliography.

- 17. See Eilberg-Schwartz's provocative analysis in "Who's Kidding Whom?"
- 18. See Goldin, "The Freedom and Restraint of Haggadah," esp. p. 63.
- 19. See Aristotle, *Metaphysica*, Gamma 4, 1006b, 6-10. Cited in Handelman, *The Slayers of Moses*, p. 13. Handelman remarks that "the infinity of meaning and plurality of interpretation are as much the cardinal virtues, even divine imperatives, for Rabbinic thought as they are the cardinal sins for Greek thought." Ibid., p. 21. While Handelman is correct in emphasizing the primacy of "plurality of interpretation" in rabbinic thought, the expression "infinity of meaning" requires qualification. As Idel has noted, the rabbinic notion of a multiplicity of meanings is significantly different from the kabbalistic conception of an *infinity* of significations in the Torah. See Idel, "Infinities of Torah in Kabbalah," p. 148 with n. 31. See also Green, "Romancing the Tome," pp. 161-165, in which Green critiques Handelman's use of the expression "endless multiple meanings" to describe rabbinic herme-neutics and emphasizes instead the limitations imposed on the interpretive process by the rabbinic arbiters of discourse.
- 20. 'Erub. 54a-54b. The analogy of the fig tree is ascribed to R. Hiyya IIb. Abba in the name of R. Johanan, while the analogy of the breast is attributed to R. Samuel b. Nahman.
- 21. 'Erub. 21b. This tradition, ascribed to R. Hisda in the name of Mar Ukba, is presented as a Midrashic comment on S.S. 5.11, "His locks (*qewussôt*) are curls (*taltallîm*)." Cf. the parallel interpretation attributed to R. Azariah in Song R. V.11, § 1. See also the aggadah in Men. 29b, discussed in n. 15, concerning R. Akiba's propensity to pile up "mounds upon mounds" (*tîllîn tîllîn*) of interpretations on every tittle.

< previous page

page\_543

next page >

- 22. See, for example, Pes. K. 4.4 = Pes. R. 14.10; Lev. R. XXVI.2; Pes. K. 4.2; Pes. R. 14.6; Pes. R. 21.6. This tradition is understood more specifically to mean that the Torah can be interpreted in forty-nine ways in order to determine what is unclean and in forty-nine ways in order to determine what is clean.
- 23. See, for example, Num. R. XIII. 15, which mentions the seventy "faces" (panîm) of the Torah.
- 24. See ab. 88b; Tanh. Semot \* §25; Tartly., ed. Buber, Semot \* §22; Tanh., Yitro \* §11; Exod. R. XXVIII.6, discussed in chapter 4, pp. 285, 292, 295-296, 306.
- 25. Lev. R. XVI.4; cf. Song R. I.10, §2; Ruth R. VI.4. See also Pes. K. Suppl. 1.17. See chapter 2, n. 173.
- 26. Cf. Suk. 29a. See chapter 4, p. 263 with n. 28. For other passages that associate the sages with fire, see 'Ab. VI.10; Pes. K. Suppl. 3.2; Hag. 27a.
- 27. This analogy is explicitly drawn in PRE §2, f. 4a, discussed in chapter 2, p. 196. See also Pes. K. 4.4 = Pes. R. 14.10; Lev. R. XIX.1; Lev. R. XXX.2 = Pes. K. 27.2 = Pes. R. 51.4; cf. Bet. 17a; Ber. 5b. These passages were discussed briefly in chapter 2.
- 28. See, for example, 'Ab. III.2; 'Ab. III.6; Pes. K. 5.8 = Pes. R. 15.9; Song R. II.9, §2; Ber. 6a; Deut. R. VII.2. See also Song R. II.5, §3, which suggests that entertaining scholars is like entertaining the Shekhinah.
- 29. Joseph Dan emphasizes the continuities between early kabbalistic hermeneutics and traditional Midrashic methods in "Midrash and the Dawn of Kabbalah," in *Midrash and Literature*, eds. Hartman and Budick, pp. 127-139. Idel focuses on the more innovative dimensions of kabbalistic interpretation in his essay "Infinities of Torah in Kab-balah," which follows Dan's essay, pp. 141-157. See also Betty Roit-man, "Sacred Language and Open Text," in the same volume, pp. 159-175.
- 30. See Idel, *Kabbalah*, pp. 200-249.
- 31. See Idel, "Infinities of Torah in Kabbalah," pp. 143-144.
- 32. As discussed in chapter 2, n. 319, the view that the Zohar is the exclusive composition of Moses de Leon has been disputed by Liebes in his essay "How the Zohar Was Written." See also Idel, *Kabbalah*, p. 380, n. 66.
- 33. See Idel, *Kabbalah*, pp. 210-218, esp. 215.
- 34. See pp. 382-383.
- 35. See chapter 2, p. 210. For Gikatilla's views, see Gottlieb, *Studies in the Kabbala Literature*, pp. 112, 129-130, 154-155. See also Scholem's discussion in "The Name of God and the Linguistic Theory of the Kab-bala," pt. 2, pp. 179-180. As Idel notes, the notion of multiple vocalizations is first discussed by Jacob b. Sheshet (middle of the 13th c. C.E.) and is further developed by the Castilian kabbalists Gikatilla and Joseph of Hamadan, whose views in turn influenced kabbalists such

< previous page page\_544 next page >

as Bahya b. Asher and Menahem Recanati. For a discussion of relevant passages, see Idel, *Kabbalah*, pp. 213-215; idem, "Infinities of Torah in Kabbalah," pp. 146-147, 150.

- 36. See, for example, Zohar II.230b; III.71b; III.73a; III.159a.
- 37. See, for example, Zohar III.73a.
- 38. Zohar II.98b.
- 39. Zohar II.55b; cf. I.134b-135a; I.145b; I.234b; II.12a; II.59b; III.149a-149b; III.202a; Zohar Hadas \* 6d (Midrash ha-Ne'elam).
- 40. Zohar III.202a.
- 41. Zohar Hadas\* 83a. The passage uses the image of a nut to depict the layers of meaning in the Torah: *ma'aseh*, the outer, literal meaning; *midrush*, the hermeneutical meaning derived through rabbinic exegesis; *haggadah*, which appears to refer to some allegorical method of interpretation; and *sod\**, the mysteries discerned through kabbalistic exegesis. Zohar III.202a uses the image of a tree to describe the manifold meanings of the Torah. The four levels are mentioned, although there is a shift in terminology: *peata'* (literal), *deraa'* (hermeneuti-cal), *remez* (allegorical), and *razîn* (mystical). In addition, reference is made to other methods of interpretation, including *gematria*, interpretation on the basis of the numerical value of the letters. See also Zohar II.99a-99b, discussed below, which makes reference to the fourfold system of interpretation in recounting the parable of the damsel in the palace. See Scholem, "The Meaning of the Torah in Jewish Mysticism," pp. 54-57; Tishby, *The Wisdom of the Zohar*, vol. 3, pp. 1083-1085.
- 42. The later Zoharic strata, the Ra'aya' Mehêmna' and the Tiqqûnê Zohar, make use of the term *pardes* to denote the four levels of meaning, although the terms used to designate the levels diverge at times from Moses de Leon's formulation. See Zohar Hadas\* 102d (Tîqqûnîm); 107c (Tîqqûnîm; Zohar III.110a (Ra'aya' Mehemna'); I.26b (Tîqqûnîm. For a discussion of these passages, see Scholem, "The Meaning of the Torah in Jewish Mysticism," pp. 57-59; Tishby, *The Wisdom of the Zohar*, vol. 3, p. 1090. For an analysis of the historical development of the kabbalistic conception of the fourfold meaning of the Torah, as well as of the historical antecedents of this notion in Philo, Christian and Islamic hermeneutics, and medieval Jewish philosophy, see Scholem, "The Meaning of the Torah in Jewish Mysticism," pp. 50-62. See also A. van der Heide, "PARDES: Methodological Reflections on the Theory of the Four Senses," *Journal of Jewish Studies* 34, no. 2 (Autumn 1983): 147-159. For an illumiuating discussion of the interrelationship in Zoharic hermeneutics between the exoteric or literal meaning (*peat*) and the esoteric or mystical meaning (*sod\**), see Elliot R. Wolfson, "Beautiful Maiden without Eyes: *Peshat* and *Sod* in Zoharic Hermeneutics," in *The Midrashic Imagination*, ed. Fishbane, pp. 155-203.

< previous page page\_545 next page >

- 43. See, for example, Zohar Hadas \* 70d (îr ha-îrîm); 105a (Tîqqûnîm); 105c (Tîqqûnîm); 106b (Tîqqûnîm); Zohar II.2a.
- 44. Zohar I.134b.
- 45. For references, see chapter 2, pp. 203-204.
- 46. Zohar III.152a.
- 47. Zohar III.152a. For a discussion of the various ways in which the Zohar makes use of the image of garments, see Dorit Cohen-Alloro, *The Secret of the Garment in the Zohar* [in Hebrew], Research Projects of the Institute of Jewish Studies, Monograph Series, 13 (Jerusalem: Hebrew University, 1987).
- 48. In addition to Zohar III.152a, cited above, see III.149b; I.163a. Tishby argues that the Zohar's polemic is aimed not at the rabbis but rather at "the extremist philosophizers, the Averroist heretics, who did not share the basic belief in the twofold, revealed and hidden, significance of Torah, but saw it only in its literal sense, and made fun of it." Tishby, *The Wisdom of the Zohar*, vol. 3, p. 1082.
- 49. See, for example, Zohar II.99a-99b, which will be discussed below. Cf. III.149a-149b.
- 50. See Zohar II.98b, which will be discussed below.
- 51. For a discussion of the identification of the Torah with God in the Zohar and other texts of thirteenth-century Spanish Kabbalah, see chapter 2, pp. 200-201 with n. 334. Cf. the view of Joseph of Hamadan: "Since the Torah is his form, blessed be he, we were ordered to study the Torah, in order to know that archetype of the supernal form, as some Kabbalists have said: 'Cursed be he that does [not] hold up all the words of this Torah' [Deut. 27.26]to the congregations that they will see the image of the supernal form: moreover, the person who studies the Torah... sees the supernal secrets and he sees the glory of God, literally." *Ta'amê ha-Miswot\**, MS Jerusalem, 8° 3925, f. 110b. Cited in Idel, Kabbalah, p. 190. The "archetype/image of the supernal form" (*dûgma' el sûrah ha-'elyônah*), as Idel notes, refers to the ten *sepirot\**. See also Idel's discussion in "Tepisat\* ha-Tôrah be-Siprut\* ha-Hekalot\* we-Gilgû1êha ba-Qabbalah" pp. 64-65.
- 52. For a detailed analysis of the mechanisms through which the Zohar correlates the processes of interpretation and revelation, see Wolfson, "The Hermeneutics of Visionary Experience," pp. 317-325.
- 53. See chapter 4, pp. 318-320.
- 54. See, for example, Zohar I.72a; I.92b; I.115b; I.135b; I.164a; I.245a; II.94b; II. 134b (Ra'aya' Mehêmna'); II. 155b; II. 163b; II. 188b; II.200a; III.22a; III.35a; III.36a; III.61a; III.268a-268b; III.298a; Zohar Hadas\* 29a (Sitre\* Tôrah). Mystical exegesis is also described as a means of cleaving to God. See, for example, Zohar II.213b; II.217a; III.36a; Zohar Hadas\* 27d. For a discussion of relevant passages, see Wolfson, "The Hermeneutics of Visionary Experience," pp. 317-318, 313 with n. 8.

< previous page page\_546 next page >

55. Zohar I.15b-16a. A number of passages in the Zohar suggest that the faces of the mystics become illumined with the light of the Shekhinah. See, for example, I.9a; II. 163b, in which the companions of R. Simeon b. Yohai are themselves deemed the "face of the Shekhinah." See also II.209a.

- 56. Zohar II.23a. See also the interpretations of Dan. 12.3 in Zohar II.2a; Zohar Hadas \*105a (Tîqqûnîm); 105c (Tîqqûnîm); 106b (Tîqqûnîm).
- 57. R. Simeon b. Yohai, who is celebrated in the Zohar as the preeminent master who revealed the hidden light of Torah (Zohar II.193b), is credited in III.132b ('Idra'\* Rabbi') with seeing what no one had seen since Moses's ascent of Mount Sinai. Moreover, the passage suggests that he attained a status even higher than Moses in that he knew that his face shone, while Moses did not (Exod. 34.29). See also Zohar III.144a-144b ('Idra'\* Rabbi'); I.15b-16a; II.2a; I.190a; Zohar Hadas\* 105a (Tîqqûnîm). See also n. 55. For a discussion of other passages that correlate the experience of the mystic exegete with that of Moses, see Woffson, "The Hermeneutics of Visionary Experience," pp. 319-325.
- 58. Commenting on Zohar II.23a, mentioned above, Blumenthal remarks concerning the radicalness of its claims:

We have, then, two very important points being made: (1) that the mystics can perceive the sefirot; and (2) that they can "reach" even to Tiferet, which is higher than the Patriarchs, and which is equal to the level of Moses. These two points, especially the latter, are very radical, for they imply that man still has direct revelatory contact with God, and that this exists even on the level of Moses. Both hnplications contradict the teachings of Rabbinic Judaism, which had asserted, as a matter of dogma, that "prophecy" (i.e., direct revelatory contact) had ceased with the Biblical period, and that Moses' prophecy was so superior that no one, not even another Biblical prophet, could attain that level. Both of these dogmas are here called into question.

Blumenthal, Understanding Jewish Mysticism, [vol. 1], p. 135.

- 59. Zohar III.35a. As noted in chapter 4, p. 320 with n. 352, the Zohar generally maintains that the visions of the prophets other than Moses were mediated through the Shekhinah, the tenth *sepirah*\*, although Nesah and Hod\*, the seventh and eighth *sepirot*\*, are also at times said to be the source of prophetic inspiration, as in the present passage.
- 60. Zohar Hadas\* 105a (Tîqqûnîm); cf. 105c (Tîqqûnîm); 106b (Tîqqûnîm); Zohar II.2a. See also Zohar Hadas\* 70d (ir ha-îrîrn). The term 'istakkel, as discussed in chapter 2, is also the term used to describe God's activity of looking into the Torah, his blueprint, in order to bring forth creation. The Zohar establishes a direct connection between the kabbalist's activity of looking into the Torah and God's cosmogonic activity in several passages, as will be discussed below on pp. 378-379 with n. 101. As Wolf-

< previous page page\_547 next page >

son notes, although the Zohar gives priority to the visual over the auditory mode, other kabbalists emphasize the supremacy of the auditory mode. See Wolfson, "The Hermeneutics of Visionary Experience," p. 321 with n. 86. Idel, in "Reification of Language in Jewish Mysticism," suggests that while the exponents of theosophical Kabbalah tend to give precedence to the written-visual dimensions of language, the exponents of ecstatic Kabbalah shift the emphasis to the oral-aural.

- 61. Zohar II.98b.
- 62. The term *pesat* does not appear until the very end of the passage. See Matt, trans., *Zohar*, p. 253, for a discussion of this passage's use of the term.
- 63. Cf. Zohar II.134b, where this appellation is applied to the righteous (*tzaddik*). It is also used with reference to Moses, as will be discussed below.
- 64. Zohar II.99a-99b. Cf. III.35b-36a, which similarly suggests that the Torah is open to receive those who seek to unite with her.
- 65. Zohar I.236b; I.239a; II.22b; II.238b.
- 66. Zohar II.99a. See Idel, *Kabbalah*, pp. 227-229; Wolfson, "The Herme-neutics of Visionary Experience," pp. 322-324. Cf. Tishby, *The Wisdom of the Zohar*, vol. 1, p. 196, and Matt, trans., *Zohar*, p. 251, who interpret the rainbow as a symbol of the Shekhinah, which is garbed in a cloud.
- 67. Zohar II.22b; cf. I.239a; II.235a; II.238a; III.4b. See Tishby, The Wisdom of the Zohar, vol. 3, pp. 874-875.
- 68. For a discussion of passages in other kabbalistic texts that similarly view the study of Torah as a means to mystical union with the divine reality of Torah, see Idel, *Kabbalah*, pp. 243-247.
- 69. Siprê Deut. §48.
- 70. See Idel, Kabbalah, pp. xiii-xv, 156-157.
- 71. Ibid., p. 232.
- 72. Scholem, On the Kabbalah and Its Symbolism, pp. 94-95. Tishby reiterates Scholem's position in The Wisdom of the Zohar, vol. 3, p. 1161.
- 73. Idel, *Kabbalah*, pp. 156-157, 170-171.
- 74. Ibid., p. 171.
- 75. See ibid., pp. 156-199.
- 76. Idel's study, while citing a few references from the Zohar, does not give an extended analysis of Zoharic theurgy. Moreover, most of the rabbinic passages discussed below, with the exception of those concerning the augmentation of God's power, are not analyzed by Idel.
- 77. See Lev. R. XXXV.4, discussed in chapter 2, pp. 166-167.
- 78. See Pes. K. 12.1; Mak. 23b, discussed in chapter 2, pp. 167, 176.
- 79. 'Ab. I.2.
- 80. This inference was made by a number of commentators. See, for example, Judah Goldin, trans., *The Living Talmud: The Wisdom of the*

Fathers and Its Classical Commentaries (New York: New American Library, 1957), pp. 46-47.

- 81. PRE §16, f. 36b.
- 82. See Lev. R. XXIII.3; Gen. R. LXVI.2; Song R. VII.1, §1; Song R. I.9, §6; Ruth R. Proem I; ab. 88a; 'AZ 3a; 'AZ 5a; Pes. R. 21.4; Pes. R. 21.21; Exod. R. XLVII.4; cf. Exod. R. XL. 1; Deut. R. VIII.5. For a discussion of these passages, see chapter 4, pp. 274-275, 287-288, 297-298.
- 83. See Exod. R. XLVII.4, cited in chapter 4, p. 298.
- 84. Deut. R. VIII.5.
- 85. See Gen. R. LXVI.2; Song R. VII.1, §1. This tradition appears in both texts in pericopes that include the aggadah that if Israel had not accepted the Torah, the world would have been dissolved. See also the traditions that celebrate the righteous, the *tzaddikim*, for their role in maintaining the cosmos. See, for example, 'Ab. V. 1, which asserts that the righteous sustain the world while the wicked destroy it. Cf. Tanh., ed. Buber, Toledot \* §11, which suggests that the righteous collaborate with God in creation.
- 86. See, for example, the tradition ascribed to R. Alexandri in Sanh. 99b: "Whoever is engaged in Torah for its own sake makes peace in the family above and the family below." See also the tradition ascribed to R. Joshua of Siknin in the name of R. Levi in Song R. I.2, §5, which suggests that when the people of Israel abide in purity they have the power to influence the beings of the upper and lower worlds.
- 87. Esth. R. VII.13; cf. Esth. R. VII.11.
- 88. Ned. 32a. This tradition is cited in full in chapter 4, p. 288. Cf. Pea. 68b.
- 89. Ned. 32a; cf. ab. 137b. This tradition represents a variant of the Mishnaic tradition in Ned. III.11, which invokes Jer. 33.25 to establish that if it were not for circumcision, God would not have created the world.
- 90. Meg. 31b. In Taan. 27b this tradition is ascribed to R. Jacob b. Aha in the name of R. Assi.
- 91. For a detailed exposition of relevant passages, see Idel, *Kabbalah*, pp. 157-166.
- 92. Pes. K. 25.1. My translation of Ps. 60.14 follows that of Idel, Kabbalah, p. 158 with n. 23.
- 93. Lam. R. I.6, §33. See also Pea. R. 33.11.
- 94. Lev. R. XXIII.12; cf. Pes. R. 24.2. A variant of this tradition in Numbers Rabbah I (IX.1) is ascribed to R. Isaac.
- 95. Meg. 1 la; cf. Taan. 7b.
- 96. See chapter 2, pp. 203-204.
- 97. See, for example, Zohar II.161a-161b; I.134b; I.47a; I.77a; II.155b; III.35a.

< previous page page\_549 next page >

- 98. See, for example, Zohar I.5a; I.24b (Tîqqûnîm); I.47a-47b; I.134a-134b; I.185a; I.207a; II. 161a-161b; II.200a; III.35b; III. 152a. See chapter 2, pp. 202-204.
- 99. See, for example, Zohar III.117a; I.89a; II.94a; III.298b; III.193a, discussed in chapter 4, pp. 316-318.
- 100. See Zohar II.161a, cited in chapter 2, p. 203.
- 101. Zohar II.161a-161b. See also I.5a, which suggests that the modes of operation by means of which God created the world through the Torah"looking into" ('istakkel) and uttering its words, and so onprovides a model for the proper method of Torah study.
- 102. Zohar I.134a-134b.
- 103. As will be discussed below, the "limbs and joints" of the body of Torah are identified in other passages with the commandments.
- 104. See Zohar I.134b, portions of which are cited in chapter 2, p. 204, and above on p. 379. See also I.77a, which maintains that since everything stands upon the Torah, "when Israel study the Torah the world is sustained and they are sustained, and the pillars stand in their place with complete security."
- 105. Zohar I.47a.
- 106. Zohar I.4b-5a; cf. III.35a.
- 107. See, for example, Zohar II.155b.
- 108. See Zohar II.162b, cited in chapter 2, p. 204. Cf. II.165b.
- 109. Zohar II.85b.
- 110. Zohar II.165b.
- 111. Zohar II.85b.
- 112. Zohar II.162b.
- 113. Zohar III.31b; cf. III.38b; III.92a-92b; III.110b; III.113b; I.77b; I.86b; II.47b; III. 112b.
- 114. See, for example, Zohar I.58a; I.67a.
- 115. Zohar I.58a; I.67a; III.297a-297b.
- 116. Zohar III.113a. The translation is from Idel, *Kabbalah*, p. 187. See ibid., pp. 185-189, for Idel's discussion of the possible sources of the formula "as if he had made me" and its use in other kabbalistic texts. Cf. III.113b; III.110b.
- 117. Zohar III.113a.
- 118. Zohar III.113a; III.4b.
- 119. Zohar II. 119a (Ra'aya' Mehêmna'). As Tishby notes, such Zoharic conceptions may be the source of the formula that is recited before performing a commandment in later kabbalistic liturgy: "For the purpose of uniting the Holy One, blessed be He, with His Shekhinah." Tishby, *The Wisdom of the Zohar*, vol. 3, p. 1160.
- 120. See Zohar III.22a; III.36a; III.268a; I.191b; cf. II.163b.
- 121. For a detailed exposition of Abulafia's hermeneutical methods and ecstatic techniques and their historical antecedents in philosophical and mystical sources, see Idel, *Language*, *Torah*, *and Herrneneutics in*

Abraham Abulafia; idem, The Mystical Experience in Abraham Abulafia, trans. Jonathan Chipman, SUNY Series in Judaica: Hermeneutics, Mysticism, and Religion (Albany: State University of New York Press, 1988); idem, "Abraham Abulafia and Unio Mystica," chapter 1 of his Studies in Ecstatic Kabbalah, SUNY Series in Judaica: Herme-neutics, Mysticism, and Religion (Albany: State University of New York, 1988), pp. 1-31; idem, Kabbalah, pp. 97-103. For a discussion of the relationship between the hermeneutical approaches of the theosophical kabbalists and Abulafia, see ibid., pp. 200-249. See also Scholem's discussions of Abulafia in "The Name of God and the Linguistic Theory of the Kabbala," pt. 2, pp. 184-193; "Abraham Abulafia and the Doctrine of Prophetic Kabbalism," chapter 4 of his Major Trends in Jewish Mysticism, pp. 119-155.

Comparative Analysis 3. Veda and Torah in Practice

1. Idel has emphasized that although there may be superficial similarities between Abulafia's techniques and yogic practices, there are significant points of divergence. See Idel, *The Mystical Experience in Abraham Abulafia*, pp. 39-40; idem, *Kabbalah*, p. 97.

# Conclusion

- 1. Smith, "Scripture as Form and Concept," p. 45.
- 2. Even though the brahmanical and Jewish traditions are not generally characterized as missionary religions, there is nevertheless some evidence of proselytizing tendencies in these traditions. See, for example, Arvind Sharma, "Ancient Hinduism as a Missionary Religion," *Numen* 39, no. 2 (Nov. 1992): 175-192; Bernard J. Barnberger, *Proselytism in the Talmudic Period*, rev. ed. (New York: Ktav, 1968); William G. Braude, *Jewish Proselyting in the First Five Centuries of the Common Era, the Age of the Tannaim and Amoraim*, Brown University Studies, vol. 6 (Providence: Brown University, 1940).
- 3. See Catherine Bell, "The Ritual Body and the Dynamics of Ritual Power," in *Ritual and Power*, ed. Holdrege, *Journal of Ritual Studies* 4, no. 2 (Summer 1990): 299-313. Bell's essay draws on the insights of Pierre Bourdieu, *Outline of a Theory of Practice*, trans. Richard Nice, Cambridge Studies in Social Anthropology, 16 (Cambridge: Cambridge University Press, 1977), and Michel Foucault, *Discipline and Punish: The Birth of the Prison*, trans. Alan Sheridan (New York: Random House, Vintage Books, 1979). For an extended discussion, see

< previous page page\_551 next page >

Bell's Ritual Theory, Ritual Practice (New York: Oxford University Press, 1992).

- 4. See Pes. K. 12.1; cf. Mak. 23b. For a discussion of this tradition, as well as of other traditions that illustrate the intimate relationship between the body and Torah in Jewish thought, see Paul Morris, "The Embodied Text: Covenant and Torah," *Religion* 20 (Jan. 1990): 77-87. For recent works that have contributed significantly to our understanding of the discourse of the body in Jewish traditions, particularly in relation to issues of gender and sexuality, see the collection of essays *People of the Body: Jews and Judaism from an Embodied Perspective*, ed. Howard Eilberg-Schwartz, SUNY Series, the Body in Culture, History, and Religion (Albany: State University of New York Press, 1992), and Daniel Boyarin, *Carnal Israel: Reading Sex in Talmudic Culture*, The New Historicism: Studies in Cultural Poetics (Berkeley: University of California Press, 1993). I regret that these two books were not available until after this manuscript was in the final stages of production, and I was thus not able to incorporate their insights into my own reflections on the "embodied" nature of the rabbinic tradition.
- 5. See Smith, "Canonical Authority and Social Classification"; idem, "The Veda and the Authority of Class"; idem, *Classifying the Universe*, esp. chaps. 2 and 9.
- 6. This point is emphasized by Wilfred Cantwell Smith in "Scripture as Form and Concept," p. 30; "Some Similarities and Some Differences Between Christianity and Islam 13 of his *On Understanding Islam Selected Studies*, Religion and Reason, 19 (The Hague: Mouton, 1981), p. 239.
- 7. See John 1.1-3,14; cf. Col. 1.15-17.
- 8. Gal. 1.13-16; Gal. 2.7-9; Rein. 11.13; Rom. 15.15-16.
- 9. Krister Stendahl has emphasized that Paul's attitude toward the Torah can only be properly understood in the wider context of his mission to the gentiles. Stendahl remarks:

Paul had not arrived at his view of the Law by testing and pondering its effect upon his conscience; it was his grappling with the question about the place of the Gentiles in the Church and in the plan of God, with the problem Jews/Gentiles or Jewish Christians/Gentile Christians, which had driven him to that interpretation of the Law which was to become his in a unique way.

Krister Stendahl, *Paul Among Jews and Gentiles and Other Essays* (Philadelphia: Fortress Press, 1976), p. 84. A similar view is expressed by Lloyd Gaston in "Paul and the Torah," in *Antisemitism and the Foundations of Christianity*, ed. Alan Davies (New York: Paulist Press, 1979), pp. 48-71; reprinted in his *Paul and the Torah* (Vancouver: University of British Columbia Press, 1987), pp. 15-34.

< previous page

page\_552

next page >

- 10. Most of the passages in Paul's letters regarding justification by faith appear in the context of his concern with the larger issue of the relation between Jews and gentiles. Thus, in Rom. 3.28-30 he writes, "For we hold that a man is justified by faith apart from works of law. Or is God the God of Jews only? Is he not the God of Gentiles also? Yes, of Gentiles also, since God is one; and he will justify the circumcised on the ground of their faith and the uncircumcised through their faith." Cf. Gal. 2.14-16; Rom. 1.16-17. Translations of New Testament writings are from May and Metzger, eds., *The New Oxford Annotated Bible with the Apocrypha*.
- 11. Paul's letters were written to congregations that were predominantly made up of gentiles. See, for example, 1 Thess. 1.9; Gal. 4.8; Gal. 5.2; 1 Cor. 12.2; Phil. 3.2-3; Rom. 1.5-6,13; Rom. 11.13,28; Rom. 15.15-16. His new theology of the law was thus addressed to a gentile audience in order to reassure them that they need not be burdened by the law but would attain salvation directly through Christ. In Rom. 10.4 Paul declares, "For Christ is the end of the law, that every one who has faith may be justified." Through the advent of Christ humankind is liberated from the yoke of the law (Gal. 5.1; Rom. 7.6) and enters into the "new life of the Spirit" under the "law of Christ" (Rom. 7.6; Rom. 8.2; Gal. 6.2; 1 Cor. 9.21). For Paul's extended arguments concerning the relationship of the gentiles to the Jewish people and the Torah, see Galatians 2-5 and Romans 2-11. As discussed in n. 14 below, it is important to emphasize that although Paul did not expect gentile Christians to be bound by the law, there is no indication that he intended Jewish Christians to abandon the Torah. See Gaston, "Paul and the Torah," pp. 55, 65-66.
- 12. Gal. 2.16; Rom. 3.28.
- 13. See Rom. 9.6-8; Gal. 4.21-31.
- 14. Regarding the promise to Abraham, see Galatians 3-4 and Romans 4, 9. In Gal. 3.23-29 Paul writes:

Now before faith came, we were confined under the law, kept under restraint until faith should be revealed. So that the law was our custodian until Christ came, that we might be justified by faith. But now that faith has come, we are no longer under a custodian; for in Christ Jesus you are all sons of God, through faith. For as many of you as were baptized into Christ have put on Christ. There is neither Jew nor Greek, there is neither slave nor free, there is neither male nor female; for you are all one in Christ Jesus. And if you are Christ's, then you are Abraham's offspring, heirs according to premise.

Paul argues that for gentiles Christ is the fulfillment of the promise given to Abraham concerning all nations, while for Jews Christ is the fulfillment of the Torah given at Mount Sinai. At the same time Paul

< previous page page\_553 next page >

indicates that the new life in Christ does not mean that the Torah has ceased to have significance for the people of Israel (see Rom. 3.31). Even though Jews and Gentiles become one in Christ (Gal. 3.28; 1 Cor. 12.13), this unity does not obliterate the uniqueness of the Jewish people. Paul asserts in 1 Cor. 7.18,20:

Was any one at the time of his call already circumcised? Let him not seek to remove the marks of circumcision. Was any one at the time of his call uncircumcised? Let him not seek circumcision.... Every one should remain in the state in which he was called.

Jews remain Jews and gentiles remain gentiles, and yet both are transformed and united through their new life in Christ. In Romans 9-11 Paul insists on the continuing significance of the Jewish people even apart from faith in Christ. See W. D. Davies's discussion of Paul's treatment of Israel in Romans in "Paul and the People of Israel," *New Testament Studies* 24, no. I (Oct. 1977): 12-39. For recent analyses of Paul's perspectives on the Torah/nomos, see Gaston, *Paul and the Torah*; E. P. Sanders, *Paul, the Law, and the Jewish People* (Philadelphia: Fortress Press, 1983); Heikki Räisänen, *Paul and the Law* (Philadelphia: Fortress Press, 1986). See also Peter J. Tomson, *Paul and the Jewish Law: Halakha in the Letters of the Apostle to the Gentiles*, Compendia Rerum Iudaicarum ad Novurn Testamenturn, Section 3, Jewish Traditions in Early Christian Literature, vol. 1 (Assen, Netherlands: Van Gotcure; Minneapolis: Fortress Press, 1990), who emphasizes the practicalnot simply theologicalsignificance of the law in Paul's teaching.

15. I Cor. 12.12-13,27; cf. Rom. 12.4-5. In *Carnal Israel* Boyarin argues that the "disembodied universalism" advocated by Paul is contiguous with Hellenistic Jewish conceptions in which the essence of the human being is the soul, which is housed in a body. In rabbinic Judaism, on the other hand, the essence of the human being is the body. While in rabbinic representations the body is the "very site of human significance," in early Christian appropriations of dualist Hellenistic notions the body is devalued along with the counterparts of corporeality that are central to rabbinic traditions: sexuality and procreation, ethnicity, historical memory, and historical interpretations of scripture. Differences in discourses of the body thus became a "key area of cultural contention" between rabbinic Judaism and early Christian traditions, which "manifested itself in several seemingly disparate areas of sociocultural practice, indeed in arenas as seemingly unconnected as gender and marriage practices, methods of interpretation of scripture, and ideologies of ethnicity and history." See *Carnal Israel*, pp. 1-10, 230-235, esp. 6-7.

< previous page

page\_554

next page >

16. In the Mahaparinibbana Sutta (D 16.2.24-26), which describes the events surrounding the Buddha's death, Ananda, his closest disciple, is said to have asked the Buddha to clarify how the *samgha* will carry on without his leadership, implying that perhaps he should establish some person or institution as his successor. The Buddha replies:

[Y]ou should live as islands unto yourselves, being your own refuge, with no one else as your refuge, with the Dhamma as an island, with the Dhamma as your refuge, with no other refuge.

Elsewhere in the same Sutta (D 16.6.1) the Buddha elaborates on this point:

Ananda, it may be that you will think: "The Teacher's instruction has ceased, now we have no teacher!" It should not be seen like this, Ananda, for what I have taught and explained to you as Dhamma and discipline [vinaya] will, at my passing, be your teacher.

Translations of the Digha-Nikaya are from Maurice Walshe, trans., *Thus Have I Heard: The Long Discourses of the Buddha*, *Digha-Nikaya* (London: Wisdom Publications, 1987).

- 17. See, for example, *Digha-Nikaya* 13, in which the Buddha is portrayed as deriding the brahmin priests, along with their ancestors, the Vedic *rsis*, "the makers of the mantras, the expounders of the mantras, whose ancient verses are chanted, pronounced and collected by the Brahmins of today" (13.13), for teaching "a path that they do not know or see," like a line of blind men (13.15). "[T]heir threefold knowledge [the Veda] is called the threefold desert, the threefold wilderness, the threefold destruction" (13.36). The brahmins, who are characterized as learned in the three Vedas, bound by the fetters of ignorance, encumbered by wives and wealth, impure, and undisciplined, are contrasted with an *arahant*, a fully enlightened Buddha, who is "endowed with wisdom and conduct," has realized directly the truths of the Dhamma, and "displays the fully-perfected and purified holy life" (13.27-40). See also D 4.
- 18. In certain passages of the Suttas the Buddha is represented as acknowledging the fourfold division of functions of the *varna* system, although he insists that the *khattiyas* (Sanskrit *ksatriyas*) are superior to the brahmins. At the same time, however, he argues that the nature and destiny of the members of the four classes are determined not by birth but by their actions. Hence a person from any of the four classes can abandon the householder duties and class distinctions of the *varna* system, join the *samgha*, and become an *arabant*, who has realized the supreme goal of human existence. See, for example, D 27; M 2.147-154; Sn 136. In D 27.31 the Buddha declares:

< previous page

page\_555

next page >

[W]hoever of these four castes, as a monk, becomes an Arahant who has destroyed the corruptions, done what had to be done, laid down the burden, attained to the highest goal, completely destroyed the fetter of becoming, and become liberated by the highest insight, he is declared to be chief among them in accordance with Dhamma....

## 19. D 27.3,9.

- 20. The Theravada tradition maintains that the first two sections of the Pali canon, the Vinaya-Pitaka and the Sutta-Pitaka, were compiled at the First Council held at Rajagraha immediately following the Buddha's death. It is clear, however, that the codification of the oral form of the canon was a gradual process that occurred over a period of nearly three hundred years. For a discussion of the formation of the Tipitaka, see Etienne Lamotte, *History of Indian Buddhism: From the Origins to the Saka Era*, trans. Sara Webb-Boin under the supervision of Jean Dantinne (Louvain-la-Neuve: Universite Catholique de Lou-vain, Institut Orientaliste, 1988), pp. 140-191. See also Lamotte's "La critique d'authenticite dans le beuddhisme," in *India Antiqua* (Leiden: E. J. Brill, 1947), pp. 213-222. Among more recent studies, see Steven Collins's illuminating essay on the social context in which the Pali canon emerged, "On the Very Idea of the Pali Canon," *Journal of the Pali Text Society* 15 (1990): 89-126.
- 21. M 1.133. Cited in Reginald A. Ray, "Buddhism: Sacred Text Written and Realized," in *The Holy Book in Comparative Perspective*, eds. Denny and Taylor, p. 165. For a discussion of early Buddhist perspectives on the relationship between the "letter" of the text (*vyañjana*) and its "meaning" (*artha*), see Etienne Lamotte, "La critique d'interpretation dans le beuddhisme," *Annuaire de l'institut de philologie et d'histoire orientales et slaves* 9 (1949): 344-348.
- 22. See D 16.2.26, cited in n. 16.
- 23. Van der Leeuw, Religion in Essence and Manifestation, vol. 2, p. 438.
- 24. The analogy between the Qur'an and Christ has been emphasized in particular by Wilfred Cantwell Smith, who asserts that "Qur'an is to Muslims what Christ is to Christians." See Smith, "Scripture as Form and Concept," p. 30; idem, "Some Similarities and Some Differences Between Christianity and Islam," pp. 238-239, 244-245. See also Graham, *Beyond the Written Word*, pp. 87, 121 with n. 3; Frederick M. Denny, "Islam: Qur'an and Hadith," in *The Holy Book in Comparative Perspective*, eds. Denny and Taylor, p. 97.
- 25. Graham, *Beyond the Written Word*, p. 87. See also Smith, "Scripture as Form and Concept," p. 30: "It is difficult to exaggerate the centrality, and the transcendence, of the Muslim scripture for Muslim faith."
- 26. For a brief comparison of Muslim conceptions of the Qur'an with other traditions' notions of scripture, see Graham, *Beyond the Written Word*, pp. 84-88.

< previous page page\_556 next page >

- 27. Arthur Jeffery, in *The Qur'an as Scripture* (New York: Russell F. Moore, 1952), emphasizes the extent to which Qur'anic notions of scripture draw upon Jewish and Christian conceptions. He argues that Muhammad took over from his Jewish and Christian contemporaries certain conceptions concerning the nature of scripture, the prophetic office, and the mechanisms of revelation and used them as the basis for his own interpretation of the role of the Qur'an as scripture. Among the unique elements in the Qur'anic conception of scripture, Graham has emphasized its "generic idea of scripture," which was "present from the beginning in Islam as part and parcel of the history of prophecy and revelation." See Graham, *Beyond the Written Word*, pp. 81-84, esp. 83. For a general discussion of the nature and role of the Qur'an, see Denny, "Islam: Qur'an and Hadith."
- 28. S 32.3; 28.46; 34.44; 35.40; 68.37.
- 29. S 62.2; cf. 2.151; 3.164; 7.157. For a discussion of the term *ummiyun* in 62.2 and the title *al-nabi al-ummi* ("the prophet of the unscrip-tured") in 7.157, see Denny, "Islam: Qur'an and Hadith," pp. 90-91.
- 30. S 12.2; 43.3; 20.113; 39.28; 41.3; 42.7; 26.195; 16.103; 46.12; 13.37.
- 31. See Jeffery, *The Qur'an as Scripture*, pp. 9-17; Geo Widengren, "Holy Book and Holy Tradition in Islam," in *Holy Book and Holy Tradition*, eds. Bruce and Rupp, pp. 210-220; idem, *The Ascension of the Apostle and the Heavenly Book*; idem, *Muhammad, the Apostle of God, and His Ascension*. For a brief summary of the conceptions of the heavenly book in Near Eastern traditions, see Graham, *Beyond the Written Word*, pp. 50-51, 83-84.
- 32. See, for example, S 6.59; 10.61; 11.6; 22.70; 27.75; 34.3; 35.11; 57.22; 6.38; 9.36; 50.4.
- 33. For references that imply that the Qur'an itself is derived from the archetypal Book (*kitab*), see S 10.37; 12.1-2; 43.2-3; 56.77-80; 44.2-3. Regarding the *umm al-kitab* see 43.2-4: "By the Clear Book, behold, We have made it an Arabic Koran; haply you will understand; and behold, it is in the Essence of the Book [*umm al-kitab*], with Us; sublime indeed, wise." See also 13.39. Translations of Qur'anic verses are from Arthur J. Arberry, trans., *The Koran Interpreted*, 2 vols. in 1 (New York: Macmillan, 1955).
- 34. S 85.21-22.
- 35. For a discussion of passages in the Qur'an concerning the Torah, Psalms, and Gospel, see Jeffery, *The Qur'an as Scripture*, pp. 64-67. With the later expansion of Islam into Iran and India, the Avesta of the Zoroastrians and the Veda of the brahmanical Hindus were also recognized as legitimate scriptural revelations.
- 36. S 3.23; 4.44,51.
- 37. A number of passages imply that even that which was "sent down" to Muhammad himself was only part of the archetypal Book. See, for

< previous page page\_557 next page >

example, S 18.27: "Recite what has been revealed to thee of the Book of thy Lord." See also 29.45; 35.31; cf. 2.231; 17.39.

- 38. S 13.38.
- 39. S 10.47. See also 16.36; 35.24; cf. 23.44.
- 40. S 14.4.
- 41. S 3.119.
- 42. S 2.4; 2.136; 3.84; 4.136; 4.162; 5.59; 29.46; 42.15; 2.285.
- 43. S 2.136. This verse is repeated in 3.84.
- 44. S 33.40. See also 2.253, which indicates that Allah has preferred some of the apostles over others.
- 45. See, for example, S 4.47: "You who have been given the Book, believe in what We have sent down, confirming what is with you." See also 2.41,89,91,97; 3.3; 3.81; 5.48; 6.92; 10.37; 35.31; 37.37; 46.12,30; cf. 26.192-197.
- 46. S 5.19 emphasizes Muhammad's role as the apostle sent by Allah to the People of the Book: "People of the Book, now there has come to you Our Messenger, making things clear to you.... Indeed, there has come to you a bearer of good tidings and a warner." A number of passages suggest that Muhammad's role is more specifically to "make clear" to the Jews and Christians those teachings of their scriptures that have been obscured or about which they are in dispute. See, for example, 5.15; 16.44,64; 27.76; 3.23; 74.31.
- 47. S 3.65-68. See Jeffery, *The Qur'an as Scripture*, pp. 75-78, for a discussion of the arguments used by the Qur'an to establish that the Qur'anic revelation restores the religion of Abraham.
- 48. In S 2.129 Abraham is represented as praying to Allah to send among the Arabs "a Messenger, one of them, who shall recite to them Thy signs, and teach them the Book and the Wisdom, and purify them." The advent of the Arab prophet Muhammad, to whom "the Book and the Wisdom" are revealed, is interpreted as a direct fulfillment of Abraham's prayer. See, for example, 62.2; 2.151; 3.164; 4.113. The coming of Muhammad is also said to have been foretold in the Torah and in the Gospel (7.157; 61.6).
- 49. S 9.33; cf. 58.22.
- 50. My remarks are based primarily on Goody's analysis of written and oral cultures in his *The Interface Between the Written and the Oral*, Studies in Literacy, Family, Culture and the State (Cambridge: Cambridge University Press, 1987).
- 51. See n. 58 of the introduction.
- 52. See chapter 1, pp. 97-98.
- 53. Goody, *The Interface Between the Written and the Oral*, pp. 110-122, esp. 113. See also Walter J. Ong, *Orality and Literacy: The Technolo-gizing of the Word*, New Accents (London: Methuen, 1982), pp. 65-66, who similarly questions whether the Vedas originated from an "absolutely verbatim oral tradition" totally independent of written texts.

< previous page page\_558 next page >

- 54. For a critique of Goody's remarks on the Vedic tradition, see Frits Staal, "The Independence of Rationality from Literacy," *European Journal of Sociology* 30 (1989): 301-310.
- 55. See the recent collection of essays *Many Ramayanas: The Diversity of a Narrative Tradition in South Asia*, ed. Paula Richman (Berkeley: University of California Press, 1991).
- 56. Graham, *Beyond the Written Word*, p. 15. See also Paul Ricoeur, "Speaking and Writing," chapter 2 of his *Interpretation Theory*, pp. 25-44; idem, *Hermeneutics and the Human Sciences: Essays on Language, Action and Interpretation*, ed. and trans. John B. Thompson (Cambridge: Cambridge University Press; Paris: Editions de la Maison des Sciences de l'Homme, 1981), pp. 139-140, 145-149.
- 57. Jonathan Z. Smith, "What a Difference a Difference Makes," in "To See Ourselves as Others See Us": Christians, Jews, "Others" in Late Antiquity, eds. Jacob Neusner and Ernest S. Frerichs (Chico, Calif.: Scholars Press, 1985), pp. 3-48.

< previous page

page\_559

next page >

intentionally left blank

#### **ABBREVIATIONS**

## I. Indological Sources

AA Aitareya Aranyaka AB Aitareya Brahmana Agni Agni Purana

Artha S. Kautiliya Artha-Sastra
AU Aitareya Upanisad
AV Atharva-Veda Samhita
BAU Brhadaranyaka Upanisad

BP Bhagavata Purana
Brahm. Brahmanda Purana
BSB Brahma-Sutra Bhasya
CU Chandogya Upanisad

Daksa Daksa-Smrti

Devi-Bhagavata Purana

Hariv. Harivamsa

JB Jaiminiya Brahmana

JUB Jaiminiya Upanisad Brahmana

Katha Upanisad Katha Kathaka Grhya-Sutra Kath. GS Kausitaki Brahmana KBKP Kurma Purana KU Kausitaki Upanisad LP Linga Purana Maitri Upanisad Maitri Mandukya Upanisad Mand. Manava Grhya-Sutra Man. GS Mark. Markandeya Purana Mahabharata Mbh. MP Matsya Purana Manu-Smrti MS MU Mundaka Upanisad Narada Purana Nar. Nar. Si. Naradiya Siksa Nirukta Nir.

NS Nyaya-Sutras Padma Purana Pan. Si Paniniya Siksa

PB Pañcavimsa Brahmana PMS Purva-Mimamsa-Sutras

Prasna Upanisad Ram. Ramayana

RV Rg-Veda Samhita
SA Sankhayana Aranyaka
Sadv. B. Sadvimsa Brahmana
Sankh. SS Sankhayana Srauta-Sutra
SB Satapatha Brahmana

SBh. Sabara Bhasya
Skanda Skanda Purana
SP Siva Purana

SPS Samkhya-Pravancana-Sutras SU Svetasvatara Upanisad

SV Slokavarttika

TB Taittiriya Brahmana
TS Taittiriya Samhita
TU Taittiriya Upanisad
TV Tantravarttika
Usanas Usanas-Smrti

Vaikh. DS Vaikhanasa Dharma-Suitra

Vais. Vaisesika-Sutras Vam. Vamana Purana Varaha Grhya-Sutra Var. GS Vayu Purana Vayu VP Visnu Purana VS Vajasaneyi Samhita Yajñavalkya-Smrti Yajñ. Yajñ. Si. Yajñavalkya Siksa

< previous page page\_562 next page >

# II. Biblical and Judaic Sources

#### Hebrew Bible

References to the Hebrew Bible generally follow the standard abbreviations.

Tractares of the Mishnah, Jerusalem Talmud, or Babylonian

Talmud

Yeb.

Zeb.

Yoma

'Ab. 'Abot \*

'AZ 'Abodah\* Zarah Baba'\* Batra'\* BBBer. Berakot\* Bêsah Bes.

BMBaba'\* Mesî'a' 'Erubin\* 'Erub. Git. Gîttîn Hagîgah Hag. Hor. Horayot\* Ket. Ketubot\* Mak. Makkot\* Megillah Meg. Men. Menahot\* Mo'ed\* Qatan MQ Ned. Nedarim\* 'Ohol. 'Oholot\* Pesahîm Pes. Qîddûîin Qid. RHRo' ha-anah Sabbat\* ab. Sanhedrin\* Sanh. Sebu'ot\* eb. eqalm eq. Sot. Sôtah Suk. Sûkkah Ta'anit\* Taan. Temûrah Tem.

Yebamot\*

Zebahim\*

Yôma'

References to the Tosefta and Jerusalem Talmud are prefixed by T and JT, respectively.

< previous page page\_563 next page >

## Midrashic Collections

Deut. R. Deuteronomy Rabbah Esther Rabbah Esth. R. Exod. R. Exodus Rabbah Gen. R. Genesis Rabbah Lam. R. Lamentations Rabbah Lev. R. Leviticus Rabbah Mekilta' \* de-R. Ishmael Mek.

Num. R. Numbers Rabbah Pes. K. Pesîqta' de-R. Kahana Pesîqta' Rabbati\* Pes. R. Pirqê de-R. Eliezer **PRE** 

Ruth R. Ruth Rabbah

Siprê Deut. Siprê on Deuteronomy Siprê on Numbers Siprê Num. Song R. Song of Songs Rabbah

Tanh. Tanhûma'

Other

BS Ben Sira

De Ebrietate (Philo) Ebr. Mos. De Vita Mosis (Philo) Op. De Opificio Mundi (Philo) Wis. Wisdom of Solomon

< previous page page\_564 next page >

# III. Other Sources

New Testament

All references to the New Testament follow the standard abbreviations.

Pali Canon

Digha-Nikaya Majjhima-Nikaya Sutta-Nipata D M Sn

*Qur'an* S Surah

< previous page page\_565 next page >

intentionally left blank

#### NOTE ON TRANSLATION AND TRANSLITERATION

The translations of all Sanskrit passages are my own. For editions of Sanskrit texts cited, please refer to the bibliography. The translateration of Sanskrit terms generally follows the scientific system adopted by the *Journal of the American Oriental Society*.

The translations of passages from rabbinic texts are my own. With respect to biblical verses, my translations generally follow the standard translation, Herbert G. May and Bruce M. Metzger, eds., *The New Oxford Annotated Bible with the Apocrypha*. *Revised Standard Version* (New York: Oxford University Press, 1977). However, I have at times rendered the verse to accord with the Midrashist's interpretation. The translations of passages from the Zohar, unless otherwise indicated, are cited either from Isaiah Tishby and Fischel Lachower, eds., *The Wisdom of the Zohar: An Anthology of Texts*, trans. David Goldstein, 3 vols. (Oxford: Oxford University Press, 1989), or from Harry Sperling, Maurice Simon, and Paul P. Levertoff, trans., *The Zohar*, 2d ed., 5 vols. (London: Soncino Press, 1984). In the case of the Zohar and other medieval kabbalistic texts in which I have cited the translations of other scholars, I have consulted the original text myself, with the exception of several manuscripts that were not available to me. For editions of Hebrew and Aramaic texts, please refer to the bibliography.

The transliteration of Hebrew terms generally follows the scientific system adopted by the *Journal of Biblical Literature*, with two exceptions: (1) spirantized *begadkepat* \* letters have been marked; and (2) a hyphen has been inserted after the definite article *ha*- (with consequent loss of doubling), the prepositions *be*-, *le*-, and *we*-, and the conjunction *we*-, in order to facilitate reading by the nonspecialist. In the case of well-known Hebrew terms (for example, Shekhihah, Kabbalah) and texts (for example, Torah, Mishnah, Talmud), the common conventional spelling has been retained. The rendering of names of rabbis (for example, Akiba, Johanan) and kabbalistic scholars (for example, Azriel b. Menahem, Moses Cordovero) also follows conventional usage wherever possible, although it is sometimes difficult to determine what constitutes the most common convention with respect to proper names.

I have used male pronouns deliberately throughout most of the sections of this study, since the textual communities that are the primary focus of the studythe Brahmanical custodians of the Veda and the rabbinic custodians of the Torahwere exclusively male traditions in the periods with which I am concerned.

< previous page page\_567 next page >

intentionally left blank

# SELECTED BIBLIOGRAPHY

# I. Indological Sources

A. Editions and Translations of Sanskrit and Pali Sources

#### Samhitas

Atharva-Veda Samhita

Bandhu, Vishva, et al., eds. 5 vols. Vishveshvaranand Indological Series, 13-17. Hoshiarpur: Vishveshvaranand Vedic Research Institute, 1960-1964.

### **Translations:**

Whitney, William Dwight, trans. *Atharva-Veda Samhita* Revised and edited by Charles Rockwell Lanman. 2 vols. Harvard Oriental Series, vols. 7-8. Cambridge: Harvard University Press, 1905.

Bloomfield, Maurice, trans. *Hymns of the Atharva-Veda, Together with Extracts from the Ritual Books and the Commentaries*. Sacred Books of the East, vol. 42. Oxford: Clarendon Press, 1897.

# Rg-Veda Samhita

Müller, F. Max, ed. 2d ed. 4 vols. London: Oxford University Press, 1890-1892.

## Translations:

Geldner, Karl Friedrich, trans. *Der Rig-Veda*. 4 vols. Harvard Oriental Series, vols 33-36. Cambridge: Harvard University Press, 1951-1957.

< previous page

page\_569

next page >

Griffith, Ralph T. H., trans. The Hymns of the Rigveda. 2d ed. 2 vols. Benares: E. J. Lazarus, 1896-1897.

O'Flaherty, Wendy Doniger, trans. *The Rig Veda: An Anthology*. Harmondsworth, Middlesex, England: Penguin Books, 1981. [Anthology]

Taittiriya Samhita

Röer, E. (vol. 1), E. B. Cowell (vols. 1-2), Mahesachandra Nyayaratna (vols. 3-5), and Satyavrata Samasrami (vol. 6), eds. 6 vols. Bibliotheca Indica, no. 26. Calcutta: Asiatic Society of Bengal, 1860-1899.

Translation:

Keith, Arthur Berriedale, trans. *The Veda of the Black Yajus School Entitled Taittiriya Sanhita*. 2 vols. Harvard Oriental Series, vols. 18-19. Cambridge: Harvard University Press, 1914.

Vajasaneyi Samhita

Weber, Albrecht, ed. Berlin: Ferd. Dümmler; London: Williams and Norgate, 1852.

Translation:

Griffith, Ralph T. H., trans. The Texts of the White Yajur-Veda. Benares: E. J. Lazarus, 1899.

Brahmanas, Aranyakas, Upanisads, and Vedangas

Aitareya Aranyaka

Keith, Arthur Berriedale, ed. Anecdota Oxoniensia, Aryan Series, pt. 9. Oxford: Clarendon Press, 1909.

< previous page

page\_570

next page >

Keith, Arthur Berriedale, ed. and trans. *Aitareya Aranyaka* Anec-dota Oxoniensia, Aryan Series, pt. 9. Oxford: Clarendon Press, 1909.

# Aitareya Brahmana

Samasrami, Satyavrata, ed. 4 vols. Bibliotheca Indica, no. 134. Calcutta: Asiatic Society of Bengal, 1895-1906.

### Translation:

Keith, Arthur Berriedale, trans. *Rigveda Brahmanas: The Aitareya and Kausiaki Brahmanas of the Rigveda*. Harvard Oriental Series, vol. 25. Cambridge: Harvard University Press, 1920.

## Jaiminiya Brahmana

Vira, Raghu, and Lokesh Chandra, eds. Sarasvati-Vihara Series, vol. 31. Nagpur: International Academy of Indian Culture, 1954.

# Translations:

Bedewitz, H. W., trans. Jaiminiya Brahmana I, 1-65. Orientalia Rheno-Traiectina, vol. 17. Leiden: E. J. Brill, 1973.

, trans. *The Jyotistoma Ritual: Jaiminiya Brahmana I, 66-364*. Orientalia Rheno-Traiectina, vol. 34. Leiden: E. J. Brill, 1990. *Jaiminiya Upanisad Brahmana*.

Oertel, Hanns, ed. Journal of the American Oriental Society 16, no. 1 (1894): 79-260.

< previous page

page\_571

next page >

### Translation:

Oertal, Harnns, ed. and trans. *The Jaiminiya or Talavakara Upanisad Brahmana Journal of the American Oriental Society* 16, no. 1 (1894): 79-260.

Kausitaki Brahmana (Sankhayana Brahmana).

Bhattacharya, Harinarayan, ed. Calcutta Sanskrit College Research Series, no. 73. Calcutta: Sanskrit College, 1970.

## Translation:

Keith, Arthur Berriedale, trans. *Rigveda Brahmanas: The Aitareya and Kausitaki Brahmanas of the Rigveda*. Harvard Oriental Series, vol. 25. Cambridge: Harvard University Press, 1920.

Naradiya Siksa.

Bhise, Usha R., ed. Bhandarkar Oriental Research Institute, Research Unit Series, no. 8. Poona: Bhandarkar Oriental Research Institute, 1986.

### Translation:

Bhise, Usha R., ed. and trans. *Naradiya Siksa, with the Commentary of Bhatta Sobhakara*. Bhandarkar Oriental Research Institute, Research Unit Series, no. 8. Poona: Bhandarkar Oriental Research Institute, 1986.

Nirukta of Yaska.

Sarup, Lakshman, ed. 1920-1927. Reprint. Delhi: Motilal Banarsi-dass, 1967.

#### Translation:

Sarup, Lakshman, ed. and trans. *The Nighantu and the Nirukta: The Oldest Indian Treatise on Etymology, Philology, and Semantics*. 1920-1927. Reprint. Delhi: Motilal Banarsidass, 1967.

< previous page page\_572 next page >

Pañcavimsa Brahmana (Tandya Brahmana).

Vedantavagisa, Anandachandra, ed. 2 vols. Bibliotheca Indica, no. 62. Calcutta: Asiatic Society of Bengal, 1870-1874.

Translation:

Caland, W., trans. *Pañcavimsa-Brahmana:The Brahmana of Twenty Fire Chapters*. Bibliotheca India, no. 255. Calcutta: Asiatic Society of Bengal, 1931.

Paniniya Siksa.

Ghosh, Manmohan, ed. 2d ed. Delhi: Asian Humanities Press, 1986.

Translation:

Ghosh, Manmohan, ed. and trans. *Paniniya Siksa, or the Siksa Vedanga Ascribed to Panini*. 2d ed. Delhi: Asian Humanities Press, 1986.

Sadvimsa Brahmana

Sharma, Bellikoth Ramachandra, ed. Kendriya Sanskrit Vidya-peetha Series, 9. Tirupati: Kendriya Sanskrit Vidyapeetha, 1967.

Translation:

Bollee, W. B., trans. Sadvimsa Brahmana Utrecht: Drukkerij A. Storm, 1956.

Sankhayana Aranyaka

Pathaka, Sridhara Sastri, ed. Anandasrama Sanskrit Series, no. 90. Poona: Anandasrama Press, 1922.

< previous page page\_573 next page >

Keith, Arthur Berriedale, trans. *The Sankhayana Aranyaka*, with an Appendix on the Mahavrata. Oriental Translation Fund, n.s., vol. 18. London: Royal Asiatic Society, 1908.

Satapatha Brahmana.

Weber, Albrecht, ed. 1855. 2d ed. (reprint). Chowkhamba Sanskrit Series, no. 96. Varanasi: Chowkhamba Sanskrit Series Office, 1964.

#### Translation:

Eggeling, Julius, trans. *The Satapatha-Brâhmana according to the Text of the Mâdhyandina School*. 5 vols. Sacred Books of the East, vols. 12, 26, 41, 43, 44. Oxford: Clarendon Press, 1882-1900.

Taittiriya Brahmana.

Goadabole, Narayana Sastri, ed. 3 vols. Anandasrama Sanskrit Series, no. 37. 1898. Reprint. Poona: Anandasrama Press, 1979.

# Translation:

Dumont, Paul-Emile, trans. In *Proceedings of the American Philosophical Society* 92, no. 6 (Dec. 1948): 447-503; 95, no. 6 (Dec. 1951): 628-675; 98, no. 3 (June 1954): 204-223; 101, no. 2 (Apr. 1957): 216-243; 106, no. 3 (June 1962): 246-263; 107, no. 2 (Apr. 1963): 177-182; 107, no. 5 (Oct. 1963): 446-460; 108, no. 4 (Aug. 1964): 337-353; 109, no. 6 (Dec. 1965): 309-341; 113, no. 1 (Feb. 1969): 34-66. [Partial Translation]

Upanisads.

Liraaye, V. P., and R. D. Vadekar, eds. Eighteen Principal Upanisads, vol. 1. Poona: Vaidika Samsodhana Mandala, 1958.

< previous page

page\_574

next page >

Hume, Robert Ernest, trans. The Thirteen Principal Upanishads. 2d ed., rev. Oxford: Oxford University Press, 1931.

Dharma-Sastras, Epics, and Puranas

Agni Purana.

Anandasrama Sanskrit Series, no. 41. Poona: Anandasrama Press, 1900.

Translation:

Gangadharan, N., trans. *The Agni Purana*. 4 vols. Ancient Indian Tradition and Mythology, vols. 27-30. Delhi: Motilal Banarsidass, 1984-1987.

Bhagavata Purana.

Shastri, J. L., ed. Delhi: Motilal Banarsidass, 1983.

Translations:

Tagare, Ganesh Vasudeo, trans. *The Bhagavata Purana*. 5 vols. Ancient Indian Tradition and Mythology, vols. 7-11. Delhi: Motilal Banarsidass, 1976-1978.

Goswami, C. L., trans. Srimad Bhagavata Mahapurana 2 vols. Gorakhpur: Gita Press, 1971.

Brahmanda Purana.

Shastri, J. L, ed. Delhi: Motilal Banarsidass, 1973.

< previous page page\_575 next page >

Tagare, Ganesh Vasudeo, trans. *The Brahmanda Purana*. 5 vols. Ancient Indian Tradition and Mythology, vols. 22-26. Delhi: Motilal Banarsidass, 1983-1984.

Devi-Bhagavata Purana.

Bombay: Venkatesvara Press, 1919.

Translation:

Vijnanananda, Swami, alias Hari Prasanna Chatterji, trans. *The Sri Mad Devi Bhagavatam*. Sacred Books of the Hindus, vol. 26, pts. 1-4. 1921-1923. Reprint. New York: AMS Press, 1974.

Harivamsa

Vaidya, P. L., ed. 2 vols. Poona: Bhandarkar Oriental Institute, 1969-1971. [critical edition]

Calcutta: Asiatic Society of Bengal, 1839. [Calcutta edition]

Translation:

Langlois, M. A., trans. *Harivansa*, ou histoire de la famille de Hari. 2 vols. Paris: Oriental Translation Fund of Great Britain and Ireland, 1834-1835.

Kurma Purana.

Gupta, Anand Swarup, ed. Varanasi: All-India Kashi Raj Trust, 1972.

Translations:

Bhattacharya, Ahibhushan, and Satkari Mukherji, et al., trans. *The Kurma Purana*. Edited by Anand Swarup Gupta. Varanasi: All-India Kashi Raj Trust, 1972.

< previous page

page\_576

next page >

Tagare, Ganesh Vasudeo, trans. *The Kurma-Purana*. 2 vols. Ancient Indian Tradition and Mythology, vols. 20-21. Delhi: Motilal Banarsidass, 1981-1982.

Linga Purana.

Shastri, J. L., ed. 1980. Reprint. Delhi: Motilal Banarsidass, 1985.

Translation:

A Beard of Scholars, trans. *The Linga-Purana*. 2 vols. Ancient Indian Tradition and Mythology, vols. 5-6. Delhi: Motilal Banarsidass, 1973.

Mahabharata.

Sukthankar, Vishnu S., S. K. Belvalkar, and P. L. Vaidya, eds. 19 vols. and 6 vols. of indexes. Poona: Bhandarkar Oriental Research Institute, 1933-1972. [critical edition]

5 vols. Calcutta: Education Committee's Press (vol. 1); Asiatic Society of Bengal (vols. 2-5), 1834-1839. [Calcutta edition]

Translations:

Buitenen, J. A. B. van, trans. and ed. *The Mahabharata*. 3 vols. Chicago: University of Chicago Press, 1973-1978. [Books I-V]

[Ganguli, Kisari Mohan, trans.] *The Mahabharata of Krishna-Dwaipayana Vyasa*. Published and distributed by Pratap Chandra Roy. 2d ed. 12 vols. Calcutta: Oriental Publishing, [n.d.].

Manu-Smrti.

Dave, Jayantakrishna Harikrishna, ed. 6 vols. Bharatiya Vidya Series, vols. 29, 33, 37-40. Bernbay: Bharatiya Vidya Bhavan, 1972-1985.

< previous page

page\_577

next page >

Bühler, Georg, trans. The Laws of Manu. Sacred Books of the East, vol. 25. 1886. Reprint. New York: Dover, 1969.

Doniger, Wendy, with Brian K. Smith, trans. The Laws of Manu. New York: Penguin Books, 1991.

Markandeya Punrana.

Banerjea, K. M., ed. Bibliotheca Indica, no. 29. Calcutta: Asiatic Society of Bengal, 1862.

Translation:

Pargiter, F. Eden, trans. The Markandeya Purana. Bibliotheca Indica, no. 125. Calcutta: Asiatic Society of Bengal, 1904.

Matsya Purana.

Anandasrama Sanskrit Series, no. 54. Poona: Anandasrama Press, 1907.

Translation:

A Taluqdar of Oudh, trans. *The Matsya Puranam*. 2 vols. Sacred Books of the Hindus, vol. 17, pts. 1-2. Allahabad: Pânini Office, 1916-1917.

Narada Purana.

Bombay: Venkatesvara Press, 1923. Reprint. Delhi: Nag Publishers, 1984.

Translation:

Tagare, Ganesh Vasudeo, and Hemendra Nath Chakravorty, trans. The Narada-Purana. 5 vols. Ancient Indian Tradition and

< previous page

page\_578

next page >

Mythology, vols. 15-19. Delhi: Motilal Banarsidass, 1980-1982.

Padma Purana.

Mandalika, Visvanatha Narayana, ed. 4 vols. in 3. Ananadarama Sanskrit Series, suppl. no. 1. Poona: Anandasrama Press, 1893-1894.

Translation:

Deshpande, N. A., trans. *The Padma-Purana*. 5 vols. Ancient Indian Tradition and Mythology, vols. 39-43. Delhi: Motilal Banarsi-dass, 1988-1990. [in progress]

Ramayana of Valmiki.

Bhatt, G. H., and U. P. Shah, eds. 7 vols. Baroda: Oriental Institute, 1960-1975.

Translations:

Robert P. Goldman, ed. *The Ramayana of Valmiki: An Epic of Ancient India*. Princeton Library of Asian Translations. Princeton: Princeton University Press, 1984-. [in progress]

Shastri, Hari Prasad, trans. *The Ramayana of Valmiki*. 3d ed. 3 vols. London: Shanti Sadan, 1976. [condensation of central narrative]

Siva Purana.

2 vols. Bombay: Venkatesvara Press, 1906.

Translation:

A Board of Scholars, trans. *The Siva-Purana*. 4 vols. Ancient Indian Tradition and Mythology, vols. 1-4. Delhi: Motilal Banarsi-dass, 1969-1970.

< previous page page\_579 next page >

Skanda Purana.

7 vols. Bombay: Venkateavara Press, 1908-1910.

Vamana Purana.

Gupta, Anand Swarup, ed. Varanasi: All India Kashiraj Trust, 1968.

Translation:

Mukhopadhyaya, Satyamsu Mohan, and Ahibhushan Bhatta-charya, et al., trans. *The Vamana Purina*. Edited by Anand Swarup Gupta. Varanasi: All India Kashiraj Trust, 1968.

Vayu Purana.

Anandasrama Sanskrit Series, no. 49. 1905. Reprint. Poona: Anandasrama Press, 1983.

Translation:

Tagare, G. V., trans. *The Vayu Purana*. 2 vols. Ancient Indian Tradition and Mythology, vols. 37-38. Delhi: Motilal Banarsidass, 1987-1988.

Visnu Purana.

Vidyasagara, Jibananda, ed. Calcutta: Saraswati Press, 1882.

Translation:

Wilson, H. H., trans. The Vishnu Purana: A System of Hindu Mythology and Tradition. 3d ed. Calcutta: Punthi Pustak, 1961.

Darsanas

Brahma-Sutra Bhasya of Samkara.

Acharya, Narayan Ram, ed. 3d ed. Bombay: Nirnaya Sagar Press, 1948.

< previous page

page\_580

next page >

Thibaut, George, trans. *The Vedânta-Sûtras with the Commentary by Sankarâcârya*. 2 vols. Sacred Books of the East, vols. 34, 38. Oxford: Clarendon Press, 1890-1896.

Sabara-Bhasya of Sabara.

In Mimamsadarsana 6 vols. Anandasrama Sanskrit Series, no. 97. Poona: Anandasrama Press, 1929-1934.

Translation:

Jha, Genganatha, trans. *Sabara-Bhasya*. 1933-1936.2d ed. (reprint). 3 vols. Gaekwad's Oriental Series, nos. 66, 70, 73. Baroda: Oriental Institute, 1973-1974.

Slokavarttika of Kumarila Bhatta.

Sastri, Dvarikadasa, ed. Pracyabharati Series, 10. Varanasi: Tara Publications, 1978.

Translation:

Jha, Ganganatha, trans. *Çlokavarttika*. Bibliotheca Indica, no. 146. Calcutta: Asiatic Society of Bengal, 1907.

Tantravarttika of Kumarila Bhatta.

In Mimamsardarsana, vols. 1-3. Anandasrama Sanskrit Series, no. 97. Poona: Anandasrama Press, 1929-1931.

Translation:

Jha, Ganganatha, trans. Tantravarttika. 2 vols. Bibliotheca Indica, no. 161. Calcutta: Asiatic Society of Bengal, 1924.

< previous page

page\_581

next page >

Pali Canon

Digha-Nikaya.

Walshe, Maurice, trans. Thus Have I Heard: The Long Discourses of the Buddha, Digha-Nikaya. London: Wisdom Publications, 1987.

Majjhima-Nikaya.

Horner, I. B., trans. *The Collection of the Middle Length Sayings (Majjhima-Nikaya)*. 3 vols. Pali Text Society, Translation Series, nos. 29-31. London: Pali Text Society, 1954-1959.

Sutta-Nipata.

Norman, K. R., trans., with alternative translations by I. B. Horner and Walpola Rahula. *The Group of Discourses (Sutta-Nipata)*. Pali Text Society, Translation Series, no. 44. London: Pali Text Society, 1984.

B. Secondary Sources

Abegg, Emil. "Die Lehre von der Ewigkeit des Wortes bei Kumarila." In *ANTIDWPON. Festschrift Jacob Wackernagel*. Göttingen: Vandenhoeck and Ruprecht, 1923, pp. 255-264.

Abhyankar, K. V., and G. V. Devasthali, comp. and ed. *Vedavikrtilaksana-Samgraha: A Collection of Twelve Tracts on Vedavikrtis and Allied Topics*. Research Unit Publications, no. 5. Poona: Bhandarkar Oriental Research Institute, 1978.

Allen, W. Sidney. *Phonetics in Ancient India*. London Oriental Series, vol. 1. 1953. Reprint. London: Oxford University Press, 1965.

< previous page page\_582 next page >

Page 583 Alper, Harvey P., ed. *Understanding Mantras*. SUNY Series in Religious Studies. Albany: State University of New York Press,

Apte, V. M. "The 'Spoken Word' in Sanskrit Literature." Bulletin of the Deccan College Research Institute 4, no. 4 (June 1943): 269-280.

Bailey, Greg. The Mythology of Brahma. Delhi: Oxford University Press, 1983.

Ballantyne, Dr. "The Eternity of Sound: A Dogma of the Mimansa." *The Pandit* (Benares) 1, no. 5 (1866): 68-71, 86-88.

Banerjee, Santi. "Prajatpati in the Brahman." Vishveshvaranand Indological Journal 19, pts. 1-2 (June-Dec. 1981): 14-19.

Basham, A. L. The Wonder That Was India: A Survey of the History and Culture of the Indian Sub-continent before the Coming of the Muslims. 3d. rev. ed. London: Sidgwick and Jackson, 1967.

Bhandarkar, Ramkrishna Gopal. "The Veda in India." *The Indian Antiquary* 3 (May 1874): 132-135.

Bhattacharji, Sukumari. "Rise of Prajatpati in the Brahmanas." *Annals of the Bhandarkar Oriental Research Institute* 64 (1983): 205-213.

Bhattacharya, Dipak. "Cosmogony and Rituo-Philosophical Integrity in the Atharvaveda." Vishveshvaranand Indological Journal 15, pt. 1 (March 1977): 1-12.

Bhattacharya, Gopika Mohan. "A Study on the Eternity of Sound." Calcutta Review 142, no. 1 (Jan. 1957): 61-71.

Bhattacharyya, Narendra Nath. History of Indian Cosmogonical Ideas. New Delhi: Munshiram Manoharlal, 1971.

Biardeau, Madeleine. Études de Mythologie Hindoue. Vol. 1, Cosmogonies puraniques. Publications de l'École Française d'Extrême Orient, vol. 128. Paris: EcoleÉ Française d'Extrême Orient, 1981.

< previous page

1989.

page\_583

next page >

. Théorie de la connaissance et philosophie de la parole dans le brahmanisme classique. Le monde d'outre-mer passé et présent, ser. 1, Études 23. Paris: Mouton, 1964.

Bilimoria, Purusottama. "On the Idea of Authorless Revelation (Apauruseya)." In *Indian Philosophy of Religion*, edited by Roy W. Perrett. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 1989, pp. 143-166.

- . Sabdapramana: Word and Knowledge. A Doctrine in Mimamsa-Nyaya Philosophy (with reference to Advaita Vecantaparibhasa 'Agama')Towards a Framework for Srutipramanya. Studies of Classical India, vol. 10. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 1988.
- . "Sruti and Apauruseya: An Approach to Religious Scriptures and Revelation." *Journal of Dharma* 7, no. 3 (July-Sept. 1982): 275-291.

Bloomfield, Maurice. *The Religion of the Veda: The Ancient Religion of India*. American Lectures on the History of Religions, 7th Series. New York: G. P. Putnam's Sons, 1908.

Bonazzoli, Giorgio. "Composition, Transmission and Recitation of the Purana-s." Purana 25, no. 2 (July 1983): 254-280.

. "The Dynamic Canon of the Purana-s." Purana 21, no. 2 (July 1979): 116-166.

Bose, Nirmal Kumar. "Caste in India." Man in India 31, nos. 3-4 (July-Dec. 1951): 107-123.

Botto, Oscar. "Letterature antiche dell'India." In *Storia delle Letterature d'Oriente*, edited by Oscar Botto, vol. 3. Milan: Casa Edi-trice Dr. Francesco Vallardi, Società Editrice Libraria, 1969, pp. 5-350.

Brough, John. "Some Indian Theories of Meaning." Transactions of the Philological Society (1953): 161-176.

. "Theories of General Linguistics in the Sanskrit Grammarians." Transactions of the Philological Society (1951): 27-46.

< previous page

page\_584

next page >

Brown, Cheever Mackenzie. God as Mother: A Feminine Theology in India. An Historical and Theological Study of the Brahma-vaivarta Purana. Hartford, Vt.: Claude Stark, 1974

- . "Purana as Scripture: From Sound to Image of the Holy Word in the Hindu Tradition." *History of Religions* 26, no. 1 (Aug. 1986): 68-86.
- . The Triumph of the Goddess: The Canonical Models and Theological Visions of the Devi-Bhagavata Purana. SUNY Series in Hindu Studies. Albany: State University of New York Press, 1990.
- Brown, W. Norman. "The Creation Myth of the Rig Veda." *Journal of the American Oriental Society* 62, no. 2 (June 1942): 85-98. Reprinted in his *India and Indology: Selected Articles*, pp. 20-33.
- . "The Creative Role of the Goddess Vac in the Rig Veda." In *Pratidanam: Indian, Iranian and Indo-European Studies Presented to Franciscus Bernardus Jaccobus Kuiper on His Sixtieth Birthday*, edited by J. C. Heesterman, G. H. Schokker, and V. I. Subramoniam. Janua linguarum, Series maior, 34. The Hague: Mouton, 1968, pp. 393-397. Reprinted in his *India and Indology: Selected Articles*, pp. 75-78.
- . India and Indology: Selected Articles, edited by Rosane Recher. Delhi: Motilal Banarsidass, 1978.
- . "The Sources and Nature of *purusa* in the Purusasukta (Rigveda 10.90)." *Journal of the American Oriental Society* 51, no. 2 (June 1931): 108-118. Reprinted in his *India and Indology: Selected Articles*, pp. 5-10.
- . "Theories of Creation in the Rig Veda." *Journal of the American Oriental Society* 85, no. 1 (Jan.-March 1965): 23-34. Reprinted in his *India and Indology: Selected Articles*, pp. 40-52.
- Buitenen, J. A. B. van. "Hindu Sacred Literature." *The New Encyclopedia Britannica: Macropaedia*. 15th ed. Chicago: Helen Hemingway Benton, 1974. S.v.

< previous page

page\_585

next page >

Caland, W. "De Ontdekkingsgeschiedenis van den Veda." *Verslagen en Mededeelingen der Koninklijke Akademie van Wetenschappen*. Afdeeling Letterkunde. Set. 5, vol. 3 (1918): 261-334.

Carpenter, David. "Bhartrhari and the Veda." In *Texts in Context: Traditional Hermeneutics in South Asia*, edited by Jeffrey R. Timm. Albany: State University of New York Press, 1992, pp. 17-32.

- . "Language, Ritual, and Society: Reflections on the Authority of the Veda in India." *Journal of the American Academy of Religion* 60, no. 1 (Spring 1992): 57-77.
- . "The Mastery of Speech: Canonicity and Control in the Vedas." In *Authority, Anxiety, and Canon: Essays in Vedic Interpretation*, edited by Laurie L. Patton. SUNY Series in Hindu Studies. Albany: State University of New York Press, 1994, pp. 19-34.

Chakravarti, Prabhat Chandra. The Linguistic Speculations of the Hindus. Calcutta: University of Calcutta, 1933.

. The Philosophy of Sanskrit Grammar. Calcutta: University of Calcutta, 1930.

Chemparathy, George. L'autorité du Veda selon les Nyaya-Vaisesikas. Louvain-la-Neuve: Centre d'Histoire des Religions, 1983.

. "The Veda as Revelation." Journal of Dharma 7, no. 3 (July-Sept 1982): 253-274.

Clooney, Francis X. "Binding the Text: Vedanta as Philosophy and Commentary." In *Texts in Context: Traditional Hermeneutics in South Asia*, edited by Jeffrey R. Timm. Albany: State University of New York Press, 1992, pp. 47-68.

- . *Thinking Ritually: Rediscovering the Purva Mimamsa of Jaimini*. Publications of the De Nobili Research Library, vol. 17. Vienna: Institut für Indologie der Universität Wien, 1990.
- . "Vedanta, Commentary, and the Theological Component of Cross-Cultural Study " In Myth and Philosophy, edited by

< previous page

page\_586

next page >

Frank Reynolds and David Tracy. SUNY Series, Toward a Comparative Philosophy of Religions. Albany: State University of New York Press, 1990, pp. 287-314.

. "Why the Veda Has No Author: Language as Ritual in Early Mimamsa and Post-Modern Theology." *Journal of the American Academy of Religion* 55, no. 4 (Winter 1987): 659-684.

Coburn, Thomas B. Devi-Mahatmya: The Crystallization of the Goddess Tradition. Delhi: Motilal Banarsidass, 1984.

- . Encountering the Goddess: A Translation of the Devi-Mahatmya and a Study of Its Interpretation. SUNY Series in Hindu Studies. Albany: State University of New York Press, 1991.
- . "'Scripture' in India: Towards a Typology of the Word in Hindu Life." *Journal of the American Academy of Religion* 52, no. 3 (Sept 1984): 435-459. Reprinted in *Rethinking Scripture: Essays from a Comparative Perspective*, edited by Miriam Levering. Albany: State University of New York Press, 1989, pp. 102-128.
- . "The Study of the Puranas and the Study of Religion." Religious Studies 16, no. 3 (Sept. 1980): 341-352.

Collins, Steven. "Notes on Some Oral Aspects of Pali Literature." Indo-Iranian Journal 35 (1992): 121-135.

. "On the Very Idea of the Pali Canon." Journal of the Pali Text Society 15 (1990): 89-126.

Coomaraswamy, A. "Vedic Exemplarism." Harvard Journal of Asiatic Studies 1, no. 1 (1936): 44-64.

Coward, Harold G. Bhartrhari. Twayne's World Authors Series, 403. Boston: Twayne Publishers, 1976.

. "The Meaning and Power of Mantras in Bhartrhari's *Vakyapadiya*. In *Understanding Mantras*, edited by Harvey P. Alper. SUNY Series in Religious Studies. Albany: State University of New York Press, 1989, pp. 165-176.

< previous page

page\_587

next page >

- . "The Role of Scripture in the Self-Definition of Hinduism and Buddhism in India." *Studies in Religion/Sciences Religieuses* 21, no. 2 (1992): 129-144.
- . The Sphota Theory of Language: A Philosophical Analysis. Delhi: Motilal Banarsidass, 1980.
- , ed. "Language" in Indian Philosophy and Religion. SR Supplements, 5. Waterloo, Ontario: Wilfred Laurier University Press, 1978.

Coward, Harold, and Krishna Sivaraman, eds. *Revelation in Indian Thought: A Festschrift in Honour of Professor T. R. V. Murti*. Emeryville, Calif.: Dharma Publishing, 1977.

Dandekar, R. N. "Dharma, The First End of Man." In *Sources of Indian Tradition*, edited by Wm. Theodore de Bary, et al. Rocords of Civilization: Sources and Studies, no. 56. New York: Columbia University Press, 1958, pp. 216-235.

Dasgupta, Shashi Bhusan. "The Role of Mantra in Indian Religion." In his *Aspects of Indian Religious Thought*. Calcutta: A. Mukherjee, 1957, pp. 22-41.

Dasgupta, Surendranath. A History of Indian Philosophy. 5 vols. Cambridge: Cambridge University Press, 1922-1955.

De Smet, Richard V. "Language and Philosophy in India." In *Proceedings of the XIIth International Congress of Philosophy*. Vol. 10, *Eastern Philosophies and Western Thought*. Florence: San-soni, 1960, pp. 47-54.

Devasthali, G. V. Religion and Mythology of the Brahmanas, with Particular Reference to the Satatapatha-Brahmana. The Bhau Vishnu Ashtekar Vedic Research Series, vol. 1. Poona: University of Poona, 1965.

D'Sa, Francis X. "Offenbarung ohne einen Gott: Kumarilas Theorie der Worterkenntnis." In Offenbarung, Geistige Realität des Menschen. Arbeitsdokumentation eines Symposiums zum Offenbarungsbegriff in Indien. Edited by Gerhard Oberham-

< previous page

page\_588

next page >

mer. Publications of the De Nobili Research Library, vol. 2. Vienna: Indologisches Institut der Universität Wien, 1974, pp. 93-105.

. *Sabdapramanyam in Sabara and Kumarila: Towards a Study of the Mimamsa Experience of Language*. Publications of the De Nobili Research Library, vol. 7. Vienna: Institut für Indologie der Universität Wien, 1980.

Eck, Diana L. Darsan: Seeing the Divine Image in India. 2d rev. ed. Chambersburg, Pa.: Anima Books, 1985.

Edgerton, Franklin. The Beginnings of Indian Philosophy. Cambridge: Harvard University Press, 1965.

Eidlitz, Walther. Der Glaube und die heiligen Schriften der Inder. Olten: Walter-Verlag, 1957.

Essers, Bénard. "Vac: Het Woord als Godsgestalte en als Gedgeleerd-heid in de Veda, in het bijzonder in de Rgveda-Samhita en in de Atharvaveda-Samhita." Th.D. diss., University of Groningen, Netherlands, 1952.

Falk, Maryla. Nama-Rupa and Dharma-Rupa: Origin and Aspects of an Ancient Indian Conception. Calcutta: University of Calcutta, 1943.

Findly, Ellison Banks. "Mantra kavisasta: Speech as Performative in the Rgveda." In *Understanding Mantras*, edited by Harvey P. Alper. SUNY Series in Religious Studies. Albany: State University of New York Press, 1989, pp. 15-47.

Fitzgerald, James L. "India's Fifth Veda: The *Mahabhdrata's* Presentation of Itself." *Journal of South Asian Literature* 20, no. 1 (Winter-Spring 1985): 125-140.

Frauwallner, Erich. Geschichte der indischen Philosophie. 2 vols. Salzburg: Otto Müller, 1953, 1956. Eng. trans. V. M. Bedekar. History of Indian Philosophy. 2 vols. Delhi: Motilal Banarsidass, 1973.

< previous page

page\_589

next page >

. "Mimarmsasutram I,1,6-23." Wiener Zeitschrift für die Kunde Süd- und Ostasiens 5 (1961): 113-124.

Ghose, Aurobindo. *On the Veda*. Sri Aurobindo International University Centre Collection, vol. 5. Pondicherry: Sri Aurobindo Ashram Press, 1956

Ghosh, Manomohan. "Pratisakhyas and Vedic Sakhas." Indian Historical Quarterly 11, no. 4 (Dec. 1935): 761-768.

Gonda, Jan. "All, Universe and Totality in the Satapatha-Brahmana." *Journal of the Oriental Institute* (Baroda) 32, nos. 1-2 (Sept.-Dec. 1982): 1-17.

- . Change and Continuity in Indian Religion. Disputationes Rheno-Trajectinae, vol. 9. The Hague: Mouton, 1965.
- . "The Creator and His Spirit (Manas and Prajapati)." Wiener Zeitschrift für die Kunde Südasiens 27 (1983): 5-42.
- . "In the Beginning." *Annals of the Bhandarkar Oriental Research Institute* 63 (1982): 43-62.
- . "The Indian Mantra." *Oriens* 16 (1963): 244-297.
- . Notes on Brahman. Utrecht: J. L. Beyers, 1950.
- . *Notes on Names and the Name of God in Ancient India*. Verhandelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, Afd. Letterkunde, n.s., vol. 75, no. 4. Amsterdam: North-Holland Publishing, 1970.
- . "The Popular Prajapati," History of Religions 22, no. 2 (Nov. 1982): 129-149.
- . "Prajapati and prayascitta." Journal of the Royal Asiatic Society, no. 1 (1983): 32-54.
- . Prajapati and the Year. Amsterdam: North-Holland Publishing, 1984.

< previous page page\_590 next page >

- . Prajapati's Rise to Higher Rank. Leiden: E. J. Brill, 1986.
- . Pusan and Sarasvati Amsterdam: North-Holland Publishing, 1985.
- . "Reflections on Sarva- in Vedic Texts." Indian Linguistics 16 (Nov. 1955): 53-71.
- . Die Religionen Indiens. Vol. 1, Veda und älterer Hinduismus. Die Religionen der Menschheit, vol. 11. Stuttgart: W. Kohlhammer, 1960.
- . "Vedic Gods and the Sacrifice." Numen 30, no. 1 (July 1983): 1-34.
- . Vedic Literature (Samhitas and Brahmanas). A History of Indian Literature, vol. 1, pt. 1. Wiesbaden: Otto Harrassowitz, 1975.
- . Vedic Ritual: The Non-Solemn Rites. Handbuch der Orien-talistik. Division 2: Indien, vol. 4, pt. 1. Leiden: E. J. Brill, 1980.
- . The Vision of the Vedic Poets. Disputationes Rheno-Trajectinae, vol. 8. The Hague: Mouton, 1963.

Gopal, Ram. The History and Principles of Vedic Interpretation. New Delhi: Concept Publishing, 1983.

Gupta, S. K. "Ancient Schools of Vedic Interpretation." *Journal of the Ganganatha Jha Research Institute* 16, pts. 1-2 (Nov. 1958-Feb. 1959): 143-153.

Halbfass, Wilhelm. Tradition and Reflection: Explorations in Indian Thought. Albany: State University of New York Press, 1991.

Hazra, Rajendra Chandra. "The Puranas." In *The Cultural Heritage of India*, vol. 2. 2d rev. ed. Calcutta: Ramakrishna Mission Institute of Culture, 1962, pp. 240-270.

. Studies in the Puranic Records on Hindu Rites and Customs. 2d ed. Delhi: Motilal Banarsidass, 1975.

< previous page

page\_591

next page >

Heesterman, Jan C. "Die Autorität des Veda." In *Offenbarung, Geistige Realität des Menschen. Arbeitsdokumentation eines Symposiums zum Offenbarungsbegriff in Indien*, edited by Gerhard Oberhammer. Publications of the De Nobili Research Library, vol. 2. Vienna: Indologisches Institut der Universität Wien, 1974, pp. 29-40.

- . "Power and Authority in Indian Tradition." In *Tradition and Politics in South Asia*, edited by R. J. Moore. New Delhi: Vikas, 1979, pp. 60-85.
- . "Veda and Dharma." In *The Concept of Duty in South Asia*, edited by Wendy Doniger O'Flaherty and J. Duncan M. Derrett. New Delhi: Vikas, 1978, pp. 80-95.

Hillebrandt, Alfred. *Vedic Mythology*. Translated by Sreeramula Rajeswara Sarma. 2d rev. ed. 2 vols. Delhi: Motilal Banarsidass, 1980-1981.

Hiltebeitel, Alf. *The Ritual of Battle: Krishna in the Mahabharata*. Symbol, Myth, and Ritual Series. Ithaca: Cornell University Press, 1976.

Holdrege, Barbara A. "Veda and Torah: The Word Embodied in Scripture." In *Between Jerusalem and Benares: Comparative Studies in Judaism and Hinduism*, edited by Hananya Goodman. Albany: State University of New York Press, 1994, pp. 103-179.

. "Veda in the Brahmanas: Cosmogonic Paradigms and the Delimitation of Canon." In *Authority, Anxiety, and Canon: Essays in Vedic Interpretation*, edited by Laurie L. Patton. SUNY Series in Hindu Studies. Albany: State University of New York Press, 1994, pp. 35-66.

Hopkins, E. Washburn. *Epic Mythology*. Grundiss der indo-arischen Philologie und Altertumskunde, vol. 3, no. lB. 1915. Reprint. Delhi: Motilal Banarsidass, 1974.

Hopkins, Thomas J. The Hindu Religious Tradition. The Religious Life of Man Series. Belmont, Calif.: Wadsworth, 1971.

< previous page

page\_592

next page >

Howard, Wayne. Samavedic Chant. New Haven: Yale University Press, 1977.

Inden, Ronald. Imagining India. Oxford: Basil Blackwell, 1990.

Jairazbhoy, N. A. "Le chant védique." In *Encyclopédie des musiques sactées*, edited by Jacques Porte, vol. 1. Paris: Labergerie, 1968, pp. 135-161.

Jha, Ganganatha. Purva-Mimamsa in Its Sources. 2d ed. Varanasi: Banaras Hindu University, 1964.

Johnson, Willard. *Poetry and Speculation of the Rg Veda*. Herme-neutics: Studies in the History of Religions. Berkeley: University of California Press, 1980.

Joshi, J. R. "Prajapati in Vedic Mythology and Ritual." *Annals of the Bhandarkar Oriental Research Institute* 53, pts. 1-4 (1972): 101-125.

Kaelber, Walter O. Tapta Marga: Asceticism and Initiation in Vedic India. Albany: State University of New York Press, 1989.

Kane, Pandurang Vaman. *History of Dharmasastra (Ancient and Mediaeval Religious and Civil Law in India)*. 2d ed. 5 vols. in 8. Government Oriental Series. Poona: Bhandarkar Oriental Research Institute, 1968-1975.

Katz, Ruth Cecily. *Arjuna in the Mahabharata: Where Krishna Is, There Is Victory*. Studies in Comparative Religion. Columbia, S.C.: University of South Carolina Press, 1989.

Keith, Arthur Berriedale. *The Religion and Philosophy of the Veda and Upanisads*. 2 vols. Harvard Oriental Series, vols. 31-32. Cambridge: Harvard University Press, 1925.

Kennedy, Vans. Researches into the Nature and Affinity of Ancient and Hindu Mythology. London: Longman, Rees, Orme, Brown, and Green, 1831.

Klostermaier, Klaus. "The Creative Function of the Word." In "Language" in Indian Philosophy and Religion, edited by Harold G.

< previous page

page\_593

next page >

Coward. SR Supplements, 5. Waterloo, Ontario: Wilfred Laurier University Press, 1978.

Kuiper, F. B. J. Ancient Indian Cosmogony. Edited by John Irwin. New Delhi: Vikas, 1983.

- . "The Basic Concept of Vedic Religion." *History of Religions* 15, no. 2 (Nov. 1975): 107-120. Reprinted in his *Ancient Indian Cosmogony*, pp. 9-22.
- . "Cosmogony and Conception: A Query." *History of Religions* 10, no. 2 (Nov. 1970): 91-138. Reprinted in his *Ancient Indian Cosmogony*, pp. 90-137.
- Laine, J. "The Notion of 'Scripture' in Modern Indian Thought." *Annals of the Bhandarkar Oriental Research Institute* 64 (1983): 165-179.

Lamotte, Étienne. "La critique d'authenticité dans le bouddhisme." In *India Antiqua*. Leiden: E. J. Brill, 1947, pp. 213-222.

- . "La critique d'intérpretation dans le bouddhisme." *Annuaire de l'institut de philologie et d'histoire orientales et slaves* 9 (1949): 341-361.
- . *Histoire du Bouddhisme Indien, des origines à l'ére Saka*. Bibliothèque du *Muséon*, vol. 43. Louvain: Institut Oriental-iste, 1958. Eng. trans. Sara Webb-Boin under the supervision of Jean Dantinne. *History of Indian Buddhism: From the Origins to the Saka Era*. Louvain-la-Neuve: Universite Catholique de Louvain, Institut Orientaliste, 1988.

Lancaster, Lewis. "Buddhist Literature: Its Canons, Scribes, and Editors." In *The Critical Study of Sacred Texts*, edited by Wendy Doniger O'Flaherty. Berkeley Religious Studies Series. Berkeley: Graduate Theological Union, 1979, pp. 215-229.

Larson, Gerald James, and Ram Shankar Bhattacharya, eds. *Samkhya: A Dualist Tradition in Indian Philosophy*. Encyclopedia of Indian Philosophies, vol. 4. Princeton: Princeton University Press, 1987.

< previous page

page\_594

next page >

Lester, Robert C. "Hinduism: Veda and Sacred Texts." In *The Holy Book in Comparative Perspective*, edited by Frederick M. Denny and Rodney L. Taylor. Studies in Comparative Religion. Columbia, S.C.: University of South Carolina Press, 1985, pp. 126-147.

Liebich, Bruno. "Über den Sphota (Ein Kapitel über die Sprach-philosophie der Inder)," Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft 77 [n.s., 2] (1923): 208-219.

Lingat, Robert. The Classical Law of India. Translated by J. Duncan M. Derrett. Berkeley: University of California Press, 1973.

Lutgendorf, Philip. *The Life of a Text: Performing the Ramcaritmanas of Tulsidas*. Berkeley: University of California Press, 1991.

. "The Power of Sacred Story: *Ramayana* Recitation in Contemporary North India." In *Ritual and Power*, edited by Barbara A. Holdrege. *Journal of Ritual Studies* 4, no. 2 (Summer 1990): 115-147.

Macdonald, A. W. "À propos de Prajapati." Journal Asiatique 240, no. 3 (1952): 323-338.

Macdonell, A. A. *Vedic Mythology*. Grundiss der indo-arischen Phi-lologie und Altertumskunde, vol. 3, no. 1A. 1897. Reprint. New York: Gordon Press, 1974.

Macdonell, A. A., and Arthur Berriedale Keith. *Vedic Index of Names and Subjects*. 2 vols. Indian Texts Series. London: John Murray, 1912.

Maharaj, B. H. Bon. "The Uniqueness of Vedic Reading." *Sarada Pitha Pradipa: A Bi-Annual Journal of Indological Research Institute, Dwarka* 7, no. 1 (Feb. 1967): 1-13.

Maharishi Mahesh Yogi. *Maharishi's Absolute Theory of Government*. Vlodrop, Holland: Maharishi Vedic University Press, 1993.

. On the Bhagavad-Gita: A New Translation and Commentary, Chapters 1 to 6. Harmondsworth, Middlesex, England: Penguin Books, 1969.

< previous page page\_595 next page >

. The Vedas. Los Angeles: Spiritual Regeneration Movement Foundation, 1967.

Malamoud, Charles. *Le svadhyaya: Récitation personnelle du Veda. Taittiriya Aranyaka, Livre II*. Publications de l'Institut de Civilisation Indienne, no. 42. Paris: Institut de Civilisation Indienne, 1977.

Mehta, J. L. "The Hindu Tradition: The Vedic Root." In *The World's Religious Traditions: Current Perspectives in Religious Studies. Essays in Honour of Wilfred Cantwell Smith*, edited by Frank Whaling. Edinburgh: T. and T. Clark, 1984, pp. 33-54.

Miller, Jeanine. The Vedas: Harmony, Meditation and Fulfilment. London: Rider, 1974.

Misra, Vidya Niwas. "Vak Legends in the Brahmana Literature." In Proceedings of the Twenty-Sixth International Congress of Orientalists, vol. 3, pt. 1. Poona: Bhandarkar Oriental Research Institute, 1969, pp. 109-118.

Muir, J., comp. and trans. *Original Sanskrit Texts on the Origin and History of the People of India, Their Religion and Institutions*. Vol. 3, *The Vedas: Opinions of Their Authors and of Later Indian Writers on Their Origin, Inspiration, and Authority*. Vol. 4, *Comparison of the Vedic with the Later Representations of the Principal Indian Deities*. 2d rev. ed. 1874. Reprint. Amsterdam: Oriental Press, 1967.

Muller-Ortega, Paul E. "The Power of the Secret Ritual: Theoretical Formulations from the Tantra." In *Ritual and Power*, edited by Barbara A. Holdrege. *Journal of Ritual Studies* 4, no. 2 (Summer 1990): 41-59.

Murti, T. R. V. "The Philosophy of Language in the Indian Context." In *Studies in Indian Thought: Collected Papers of Prof. T. R. V. Murti*, edited by Harold G. Coward. Delhi: Motilal Banarsi-dass, 1983, pp. 357-376.

Murty, K. Satchidananda. Revelation and Reason in Advaita Vedanta. Waltair: Andhra University; New York: Columbia University Press, 1959.

< previous page

page\_596

next page >

Mus, Paul. "Du nouveau sur Rgveda 10.90? Sociologie d'une gram-maire." In *Indological Studies in Honor of W. Norman Brown*, edited by Ernest Bender. American Oriental Series, vol. 47. New Haven: American Oriental Society, 1962, pp. 165-185.

. "Où frnit Purusa?" In *Mélanges d'Indianisme à la mémoire de Louis Renou*. Publications de l'Institut de Civilisation Indi-enne, no. 28. Paris: E. de Boccard, 1968, pp. 539-563.

Nagaswamy, R. "Vedic Scholars in the Ancient Tamil Country as Gleaned from the Sangam Classics and South Indian Inscriptions." *Vishveshvaranand Indological Journal* 3, pt. 2 (Sept. 1965): 192-204.

Nooten, Barend A. van. The Mahabharata. Twayne's World Authors Series, 131. New York: Twayne Publishers, 1971.

Oberhammer, Gerhard. "Die Überlieferungsautorität im Hinduismus." In *Offenbarung, Geistige Realität des Menschen. Arbeits-dokumentation eines Symposiums zum Offenbarungsbegriff in Indien*, edited by Gerhard Oberhammer. Publications of the De Nobili Research Library, vol. 2. Vienna: Indologisches Institut der Universität Wien, 1974, pp. 41-92.

Oberhammer, Gerhard, and Hans Waldenfels. Überlieferungsstruktur und Offenbarung. Aufriss einer Reflexion des Phänomens im Hinduismus mir theologischen Anmerkungen. Publications of the De Nobili Research Library, Occasional Papers, 1. Vienna: Institut für Indologie der Universität Wien, 1980. Eng. trans. Anand Amaladass. "The Structure of Tradition and Revelation: Reflection on 'the Phenomenon' in Hinduism." In Gerhard Ober-hammer, *Philosophy of Religion in Hindu Thought*, translated and edited by Anand Amaladass. Sri Garib Dass Oriental Series, no. 93. Delhi: Sri Satguru Publications, 1989, pp. 1-23.

O'Flaherty, Wendy Doniger. "The Origins of Heresy in Hindu Mythology." History of Religions 10, no. 4 (May 1971): 271-333.

O'Flaherty, Wendy Doniger, and J. Duncan M. Derrett, eds. The Concept of Duty in South Asia. New Delhi: Vikas, 1978.

< previous page

page\_597

next page >

Ogibenin, B. L. Structure d'un mythe védique: Le roythe cosmogonique dans le Rgveda. Approaches to Semiotics, 30. The Hague: Mouton, 1973.

Oldenberg, H. Ancient India: Its Language and Religions. 2d ed. Calcutta: Punthi Pustak, 1962.

Organ, Troy. "Three into Four in Hinduism." Ohio Journal of Religious Studies 1, no. 2 (July 1973): 7-13.

Padoux, André. "MantrasWhat Are They? In *Understanding Mantras*, edited by Harvey P. Alper. SUNY Series in Religious Studies. Albany: State University of New York Press, 1989, pp. 295-318.

. Vac: The Concept of the Word in Selected Hindu Tantras. Translated by Jacques Gontier. SUNY Series in the Shaiva Traditions of Kashmir. Albany: State University of New York Press, 1990.

, ed., *Mantras et diagrammes rituels dans l'Hindouisme*. Centre National de la Recherche Scientifique, Équipe de recherche, no. 249. L'Hindouisme: textes, doctrines, pratiques. Paris: Éditions du Centre National de la Recherche Scienti-fique, 1986.

Panikkar, Raimundo, ed. and trans. *The Vedic Experience: Mantramañjari. An Anthology of the Vedas for Modern Man and Contemporary Celebration*. Berkeley: University of California Press, 1977.

Parpola, Asko. "On the Symbol Concept of the Vedic Ritualists." In *Religious Symbols and Their Functions*, edited by Haraids Biezais. Stockholm: Almquist and Wiksell, 1979, pp. 139-153.

Patton, Laurie L. "Hymn to Vac: Myth or Philosophy?" In *Myth and Philosophy*, edited by Frank Reynolds and David Tracy. SUNY Series, Toward a Comparative Philosophy of Religions. Albany: State University of New York Press, 1990, pp. 183-213.

, ed. Authority, Anxiety, and Canon: Essays in Vedic Interpretation. SUNY Series in Hindu Studies. Albany: State University of New York Press, 1994.

< previous page page\_598 next page >

Pintchman, Tracy. The Rise of the Goddess in the Hindu Tradition. Albany: State University of New York Press, 1994.

Pollock, Sheldon. "From Discourse of Ritual to Discourse of Power in Sanskrit Culture." In *Ritual and Power*, edited by Barbara A. Holdrege. *Journal of Ritual Studies* 4, no. 2 (Summer 1990): 315-345.

. "'Tradition' as 'Revelation': *Sruti, Smrti,* and the Sanskrit Discourse of Power." In *Lex et Litterae: Essays on Ancient Indian Law and Literature in Honour of Oscar Botto*, edited by Siegfried Lienhard and Irma Piovano. Turin: CESMEO, forthcoming.

Potter, Karl H., ed. *Advaita Vedanta up to Samkara and His Pupils*. Encyclopedia of Indian Philosophies, vol. 3. Princeton: Princeton University Press, 1981.

, ed. *Indian Metaphysics and Epistemology: The Tradition of Nyaya-Vaisesika up to Gangesa*. Encyclopedia of Indian Philosophies, vol. 2. Delhi: Motilal Banarsidass, 1977.

Radhakrishnan, Sarvepalli, and Charles A. Moore, eds. *A Source Book in Indian Philosophy*. Princeton: Princeton University Press, 1957.

Raghavan, V. The Present Position of Vedic Recitation and Vedic Sakhas. Kumbhakonam: Veda Dharma Paripalana Sabha, 1962.

. "Vedic Chanting; Music, Dance and Drama." In *International Seminar on Traditional Cultures in South-East Asia*. Bombay: Orient Longroans, 1960, pp. 168-178.

Raja, K. Kunjunni. *Indian Theories of Meaning*. The Adyar Library Series, vol. 91. Adyar, Madras: Adyar Library and Research Centre, 1963.

Ramanujan, A. K., trans., Speaking of Siva. Harmondsworth, Middlesex, England: Penguin Books, 1973.

Rambachan, Anantanand. "Where Words Can Set Free: The Liberating Potency of Vedic Words in the Hermeneutics of Sankara."

< previous page

page\_599

next page >

In *Texts in Context: Traditional Hermeneutics in South Asia*, edited by Jeffrey R. Timm. Albany: State University of New York Press, 1992, pp. 33-46.

Raster, Peter. "Die verborgenen drei Viertel: Aspekte de sprachlichen Tiefendimension in der indischen und europäischen Sprachtheorie." In *Allgemeine Sprachwissenschaft, Sprach-typologie und Textlinguistik: Festschrift für Peter Hartmann*, edited by Manfred Faust. Tüibingen: Gunter Narr, 1983, pp. 211-220.

Ray, Reginald. "Buddhism: Sacred Text Written and Realized." In *The Holy Book in Comparative Perspective*, edited by Frederick M. Denny and Rodney L. Taylor. Studies in Comparative Religion. Columbia, S.C.: University of South Carolina Press, 1985, pp. 148-180.

Renou, Louis. *Le destin du Véda dans l'Inde. Études védiques et panineennes*, vol. 6. Publications de l'Institut de Civilisation Indienne, no. 10. Paris: E. de Boccard, 1960. Eng. ed. and trans. Dev Raj Chanana. *The Destiny of the Veda in India*. Delhi: Motilal Banarsidass, 1965.

- . Les écoles védiques et la formation du Veda. Cahiers de la Société Asiatique, 9. Paris: Imprimerie Nationale, 1947.
- . "Les pouvoirs de la parole dans le Rgveda." In his *Études védiques et panineennes*, vol. 1. Publications de l'Institut de Civilisation Indienne, no. 1. Paris: E. de Boccard, 1955, pp. 1-27.
- . Religions of Ancient India. Jordan Lectures 1951. London: Athlone Press, 1953.
- . Sanskrit et culture. L'atpport de l'Inde à la civilisation humaine. Paris: Payot, 1950.
- . Vedic India. Translated by Philip Spratt. Classical India, vol. 3. Delhi: Indological Book House, 1971.
- , trans. *Hymnes spéculatifs du Véda*. Connaissance de l'Orient. Collection UNESCO d'oeuvres représentatives, Série indienne. Paris: Gallimard, 1956.

< previous page

page\_600

next page >

Renou, Louis, and Jean Filliozat. L'Inde classique. Manuel des études indiennes. 2 vols. Paris: Payot, 1947-1949 (vol.l); Paris: Imprimerie Nationale, 1953 (vol. 2).

Renou, Louis, and Liliane Silburn. "Sur la notion de bráhman." Journal Asiatique 237 (1949): 7-46.

Richman, Paula, ed. Many Ramayanas: The Diversity of a Narrative Tradition in South Asia. Berkeley: University of California Press, 1991.

Rocher, Ludo. "Mantras in the *Sivapurana*." In *Understanding Mantras*, edited by Harvey P. Alper. SUNY Series in Religious Studies. Albany: State University of New York Press, 1989, pp. 177-203.

- . "Max Müller and the Veda." In *Mélanges Armand Abel*, vol. 3, edited by A. Destrée. Leiden: E. J. Brill, 1978, pp. 221-235.
- . The Puranas. A History of Indian Literature, vol. 2, pt. 3. Wiesbaden: Otto Harrassowitz, 1986.

Ruegg, David Seyfort. *Contributions à l'histoire de la philosophie linguistique indienne*. Publications de l'Institut de Civilisation Indienne, no. 7. Paris: E. de Boccard, 1959.

Santucci, James A. *An Outline of Vedic Literature*. The American Academy of Religion Aids to the Study of Religion Series, no. 5. Missoula, Mont.: Scholars Press, 1976.

Sastri, Gaurinath. The Philosophy of Word and Meaning: Some Indian Approaches with Special Reference to the Philosophy of Bhartrhari. Calcutta Sanskrit College Research Series, no. 5. Calcutta: Sanskrit College, 1959.

. A Study in the Dialectics of Sphota. Rev. ed. Delhi: Motilal Banarsidass, 1980.

Scharbau, Carl Anders. Die Idee der Schöpfung in der vedischen Lit-eratur. Eine religionsgeschichtliche Untersuchung über den frühindischen Theismus. Veröffentlichungen des oriental-

< previous page

page\_601

next page >

ischen Seminars der Universität Tübingen, no. 5. Stuttgart: W. Kohlhammer, 1932.

Scharfe, Hartmut. Grammatical Literature. A History of Indian Literature, vol. 5, pt. 2. Wiesbaden: Otto Harrassowitz, 1977.

Sharma, Arvind. "Ancient Hinduism as a Missionary Religion." Numen 39, no. 2 (Nov. 1992): 175-192.

Sivaraman, Krishna. "The Word as a Category of Revelation." In *Revelation in Indian Thought: A Festschrift in Honour of Professor T. R. V. Murti*, edited by Harold Coward and Krishna Sivaraman. Emeryville, Calif.: Dharma Publishing, 1977, pp. 45-64.

Smith, Brian K. "Canonical Authority and Social Classification: Veda and *Varna* in Ancient Indian Texts." *History of Religions* 32, no. 2 (Nov. 1992): 103-125.

- . Classifying the Universe: The Ancient Indian Varna System and the Origins of Caste. New York: Oxford University Press, 1994.
- . "Exorcising the Transcendent: Strategies for Defining Hin-duism and Religion." *History of Religions* 27, no. 1 (Aug. 1987): 32-55.
- . Reflections on Resemblance, Ritual, and Religion. New York: Oxford University Press, 1989.
- . "The Veda and the Authority of Class: Reduplicating Structures of Veda and *Varna* in Ancient Indian Texts." In *Authority*, *Anxiety, and Canon: Essays in Vedic Interpretation*, edited by Laurie L. Patton. SUNY Series in Hindu Studies. Albany: State University of New York Press, 1994, pp. 67-93.

Sontheimer, Günther D., and Hermann Kulke, eds. *Hinduism Reconsidered*. South Asia Institute, South Asian Studies, no. 24. New Delhi: Manohar, 1989.

Staal, J. Frits. Agni: The Vedic Ritual of the Fire Altar. 2 vols. Berkeley: Asian Humanities Press, 1983.

< previous page

page\_602

next page >

. "The Concept of Scripture in the Indian Tradition." In *Sikh Studies: Comparative Perspectives on a Changing Tradition*, edited by Mark Juergensmeyer and N. Gerald Barrier. Berkeley Religious Studies Series. Berkeley: Graduate Theological Union, 1979, pp. 121-124.

- . "The Independence of Rationality from Literacy." European Journal of Sociology 30 (1989): 301-310.
- . "The Meaninglessness of Ritual." Numen 26, no. 1 (1979): 2-22.
- . Nambudiri Veda Recitation. Disputationes Rheno-Trajecti-nae, vol. 5. The Hague: Mouton, 1961.
- . "Rgveda 10.71 on the Origin of Language." In *Revelation in Indian Thought: A Festschrift in Honour of Professor T. R. V. Murti*, edited by Harold Coward and Krishna Sivaraman. Emeryville, Calif.: Dharma Publishing, 1977, pp. 3-14.
- . Rules Without Meaning: Ritual, Mantras and the Human Sciences. Toronto Studies in Religion, vol. 4. New York: Peter Lang, 1989.
- . "Vedic Mantras." In *Understanding Mantras*, edited by Harvey P. Alper. SUNY Series in Religious Studies. Albany: State University of New York Press, 1989, pp. 48-95.

Stietencron, Heinrich von. "Hinduism: On the Proper Use of a Deceptive Term." In *Hinduism Reconsidered*, edited by Günther D. Sontheimer and Hermann Kulke. South Asia Institute, South Asian Studies, no. 24. New Delhi: Manohar, 1989, pp. 11-27.

Strauss, Otto. "Altindische Spekulationen über die Sprache und ihre Probleme." Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft 81 [n.s., 6] (1927): 99-151.

Subbu Reddiar, N. "The Nadayiram as Drayida Veda." Chapter 26 of his *Religion and Philosophy of Nalayira Divya Prabandham with Special Reference to Nammalvar*. Tirupati: Sri Ven-kateswara University, 1977, pp. 680-693.

< previous page page\_603 next page >

Sukthankar, V. S. "Epic Studies VI: The Bhrgus and the Bharata. A Text-Historical Study." *Annals of the Bhandarkar Oriental Research Institute* 18, pt. 1 (1936): 1-76.

Sullivan, Bruce M. Krsna Dvaipayana Vyasa and the Mahabharata: A New Interpretation. Leiden: E. J. Brill, 1990.

Taber, John. "Are Mantras Speech Acts? The Mimamsa Point of View." In *Understanding Mantras*, edited by Harvey P. Alper. SUNY Series in Religious Studies. Albany: State University of New York Press, 1989, pp. 144-164.

Thieme, Paul. "Bráhmrnan." Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft 102 [n.s., 27] (1952): 91-129.

Timm, Jeffrey R., ed. Texts in Context: Traditional Hermeneutics in South Asia. Albany: State University of New York Press, 1992.

Varenne, Jean. Cosmogonies Védiques. La Tradition: textes et études, Série française, vol. 19. Paris: Societé d'Édition "Les Belles Lettres," 1982.

Vyas, R. T. "The Concept of Prajapati in Vedic Literature." Bharatiya Vidya 38, nos. 1-4 (1978): 95-101.

Wayman, Alex. "The Significance of Mantra-s, from the Veda Down to Buddhist Tantric Practice." *The Adyar Library Bulletin* 39 (1975): 65-89.

Weber, Albrecht. "Die Hoheit der vâc." Indische Studien (Leipzig) 18 (1898): 117-125.

. "Vâc und loyoo." *Indische Studien* (Leipzig) 9 (1865): 473-480.

Wheelock, Wade T. "The Mantra in Vedic and Tantric Ritual." In *Understanding Mantras*, edited by Harvey P. Alper. SUNY Series in Religious Studies. Albany: State University of New York Press, 1989, pp. 96-122.

Winternitz, M. Geschichte der indischen Litteratur. 2d ed. 3 vols. Leipzig: C. F. Amelangs, 1909-1920. Eng. trans. S. Ketkar and

< previous page

page\_604

next page >

H. Kohn, revised by the author. *A History of Indian Literature*. 2 vols. 1927-1933. 2d ed. New Delhi: Oriental Books Reprint Corporation, 1972.

Younger, Paul. Introduction to Indian Religious Thought. Philadelphia: Westminster Press, 1972.

Zachariae, Theodor. Review of *De Ontdekkingsgeschiedenis van den Veda*, by W. Caland. *Göttingische gelehrte Anzeigen* 183, nos. 7-9 (July-Sept. 1921): 148-165. Eng. trans. H. Hosten. *Journal of Indian History* 2, pt. 2 (May 1923): 129-157.

II. Biblical and Judaic Sources

A. Editions and Translations of Hebrew, Aramaic, and Other Primary Sources

Bible, Apocrypha, and Pseudepigrapha

Hebrew Bible.

Elliger, K., and W. Rudolph, eds. Stuttgart: Deutsche Bibelstiftung, 1977.

Translation:

May, Herbert G., and Bruce M. Metzger, eds. *The New Oxford Annotated Bible with the Apocrypha. Revised Standard Version*. New York: Oxford University Press, 1977.

Apocrypha and Pseudepigrapha.

May, Herbert G., and Bruce M. Metzger, eds. *The New Oxford Annotated Bible with the Apocrypha. Revised Standard Version*. New York: Oxford University Press, 1977.

< previous page

page\_605

next page >

Charles, R. H., ed. The Apocrypha and Pseudepigrapha of the Old Testament. 2 vols. Oxford: Clarendon Press, 1913.

Charlesworth, James H., ed. The Old Testament Pseudepigrapha. 2 vols. Garden City, N.Y.: Doubleday, 1983-1985.

Philo

Colson, F. H., and G. H. Whitaker, trans. *Philo*. 12 vols. The Loeb Classical Library. London: William Heinemann; Cambridge: Harvard University Press, 1929-1962.

**Targums** 

Fragment Targums

Klein, Michael L., ed. *The Fragment-Targums of the Pentateuch According to Their Extant Sources*, vol. 1. Analecta Biblica: Investigationes Scientificae in Res Biblicas, 76. Rome: Biblical Institute Press, 1980.

Translation:

Klein, Michael L., trans. *The Fragment-Targums of the Pentateuch According to Their Extant Sources*, vol. 2. Analecta Biblica: Investigationes Scientificae in Res Biblicas, 76. Rome: Biblical Institute Press, 1980.

Targum Neofiti 1

Díez Macho, Alejandro, ed. 6 vols. Textos y Estudios, 7-11, 20. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Cientkíficas, 1968-1979.

**Translations:** 

Díez Macho, Alejandro, et al., trans. Neophyti 1: Targum Palestinense MS de la Biblioteca Vaticana. 6 vols. Textos y Estudios,

< previous page

page\_606

next page >

7-11, 20. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1968-1979.

McNamara, Martin, trans. *Targum Neofiti 1: Genesis*. The Aramaic Bible: The Targums, vol. 1A. Collegeville, Minn.: Liturgical Press, 1992.

Targum Onkelos

Sperber, Alexander, ed. In *The Bible in Aramaic, Based on Old Manuscripts and Printed Texts*. Vol. 1, *The Pentateuch According to Targum Onkelos*. Leiden: E. J. Brill, 1959.

Translation:

Aberbach, Moses, and Bernard Grossfield, trans. *Targum Onkelos to Genesis*. New York: Ktav; Denver: Center for Judaic Studies, University of Denver, 1982.

Targum Pseudo-Jonathan

Clarke, E.G., ed. Hoboken, N.J.: Ktav, 1984.

Translations:

Le Déaut, Roger, trans. *Targum du Pentateuque*. 5 vols. Sources chrétiennes, nos. 245, 256, 261, 271, 282. Paris: Éditions du Cerf, 1978-1981.

Maher, Michael, trans. *Targum Pseudo-Jonathan: Genesis*. The Aramaic Bible: The Targums, vol. lB. Collegeville, Minn.: Liturgical Press, 1992.

Rabbinic Texts

Babylonian Talmud.

I. Epstein, ed. London: Soncino Press, 1960-.

< previous page

page\_607 next page >

Epstein, I., ed. The Babylonian Talmud. 1935-1952. Reprint. 18 vols. London: Soncino Press, 1961.

Deuteronomy Rabbah.

In Midrash Rabbah, vol. 2. Vilna: Romm, 1887.

Hallevy, E. E., ed. In *Midrash Rabbah* vol. 8. Tel Aviv: Machbaroth Lesifrut, 1963.

Lieberman, Saul, ed. 1940. 3d ed. Jerusalem: Wahrmann Books, 1974.

Translation:

Rabinowitz, J., trans. In *The Midrash Rabbah*, edited by H. Freedman and Maurice Simon, vol. 3. London: Soncino Press, 1977.

Ecclesiastes Rabbah.

In Midrash Rabbah, vol. 2. Vilna: Romm, 1887.

Translation:

Cohen, A., trans. In *The Midrash Rabbah*, edited by H. Freedman and Maurice Simon, vol. 4. London: Soncino Press, 1977.

Esther Rabbah.

In Midrash Rabbah, vol. 2. Vilna: Romm, 1887.

Translations:

Simon, Maurice, trans. In *The Midrash Rabbah*, edited by H. Freedman and Maurice Simon, vol. 4. London: Soncino Press, 1977.

Neusner, Jacob, trans. Esther Rabbah I: An Analytical Translation. Brown Judaic Studies, no. 182. Atlanta: Scholars Press, 1989.

< previous page

page\_608

next page >

Exodus Rabbah.

In Midrash Rabbah, vol. 1. Vilna: Romm, 1887.

Hallevy, E. E., ed. In *Midrash Rabbah*, vols. 3-4. Tel Aviv: Mach-baroth Lesifrut, 1963.

Shinan, Avigdor, ed. Jerusalem: Dvir, 1984. [Exodus Rabbah I]

Translation:

Lehrman, S. M., trans. In *The Midrash Rabbah*, edited by H. Freedman and Maurice Simon, vol. 2. London: Soncino Press, 1977.

Genesis Rabbah.

Theodor, J., and Chanoch Albeck, eds. 1903-1936. 2d ed. 3 vols. Jerusalem: Wahrmann Books, 1965.

Translations:

Freedman, H., trans. In *The Midrash Rabbah*, edited by H. Freedman and Maurice Simon, vol. 1. London: Soncino Press, 1977.

Neusner, Jacob, trans. *Genesis Rabbah: The Judaic Commentary to the Book of GenesisA New American Translation*. 3 vols. Brown Judaic Studies, nos. 104-106. Atlanta: Scholars Press, 1985.

Jerusalem Talmud.

Krotoshin, 1866.

Translation:

Neusner, Jacob, et al., trans. *The Talmud of the Land of Israel: A Preliminary Translation and Explanation*. 35 vols. Chicago Studies in the History of Judaism. Chicago: University of Chicago Press, 1982-1993.

< previous page

page\_609

next page >

Lamentations Rabbah.

In Midrash Rabbah, vol. 2. Vilna: Romm, 1887.

Buber, Solomon, ed. Vilna: Romm, 1899.

Translation:

Cohen, A., trans. In *The Midrash Rabbah*, edited by H. Freedman and Maurice Simon, vol. 4. London: Soncino Press, 1977.

Leviticus Rabbah.

Margulies, Mordecai, ed. 5 vols. Jerusalem: American Academy for Jewish Research, 1953-1960.

Translations:

Israelstarn, J., and Judah J. Slotki, trans. In *The Midrash Rabbah*, edited by H. Freedman and Maurice Simon, vol. 2. London: Soncino Press, 1977.

Neusner, Jacob, trans. *Judaism and Scripture: The Evidence of Leviticus Rabbah*. Chicago Studies in the History of Judaism. Chicago: University of Chicago Press, 1986.

Mekilta' \* de-R. Ishmael.

Jacob Z. Lauterbach, ed. 3 vols. Philadelphia: Jewish Publication Society, 1933-1935.

Horovitz, H. S., and I. A. Rabin, eds. 1931.2d ed. Jerusalem: Bamberger and Wahrmann, 1960.

**Translations:** 

Lauterbach, Jacob Z., trans. Mekilta de-Rabbi Ishmael. 3 vols. Philadelphia: Jewish Publication Society, 1933-1935.

Neusner, Jacob, trans. Mekhilta According to Rabbi Ishmael: An

< previous page

page\_610

next page >

Analytical Translation. 2 vols. Brown Judaic Studies, nos. 148, 154. Atlanta: Scholars Press, 1988.

Midrash Tehillîm.

Buber, Solomon, ed. Vilna: Romm, 1891.

Translation:

Braude, William G., trans. *The Midrash on Psalms*. 2 vols. Yale Judaica Series, vol. 13. New Haven: Yale University Press, 1959.

Mishnah.

Albeck, Chanoch, ed. 6 vols. Jerusalem: Mosad Bialik; Tel Aviv: Dvir, 1952-1958.

Blackman, Philip, ed. 2d rev. ed. 7 vols. New York: Judaica Press, 1963-1964.

Translations:

Danby, Herbert, trans. The Mishnah. Oxford: Oxford University Press, 1933.

Blackman, Philip, trans. Mishnayoth. 2d rev. ed. 7 vols. New York: Judaica Press, 1963-1964.

Neusner, Jacob, trans. The Mishnah: A New Translation. New Haven: Yale University Press, 1988.

Goldin, Judah, trans. *The Living Talmud: The Wisdom of the Fathers and Its Classical Commentaries*. New York: New American Library, 1957.

Numbers Rabbah.

In Midrash Rabbah, vol. 2. Vilna: Romm, 1887.

< previous page page\_611 next page >

Hallevy, E. E., ed. In Midrash Rabbah, vols. 6-7. Tel Aviv: Machbaroth Lesifrut, 1963.

Translation:

Slotki, Judah J., trans. In *The Midrash Rabbah*, edited by H. Freedman and Maurice Simon, vol. 3. London: Soncino Press, 1977

Pesîqta' de-R. Kahana.

Mandelbaum, Bernard, ed. 2 vols. New York: Jewish Theological Seminary of America, 1962.

**Translations:** 

Braude, William G., and Israel J. Kapstein, trans. *Pesikta de-Rab Kahana: R. Kahana's Compilation of Discourses for Sabbaths and Festal Days*. Philadelphia: Jewish Publication Society, 1975.

Neusner, Jacob, trans. *Pesiqta deRab Kahana: An Analytical Translation*. 2 vols. Brown Judaic Studies, nos. 122-123. Atlanta: Scholars Press, 1987.

Pesîqta' Rabbati \*

Friedmann, M. ed. Vienna: [privately published], 1880.

Translation:

Braude, William G., trans. *Pesikta Rabbati: Discourses for Feasts, Fasts, and Special Sabbaths*. 2 vols. Yale Judaica Series, vol. 18. New Haven: Yale University Press, 1968.

Pirqê de-R. Eliezer.

Warsaw: Bomberg, 1852.

< previous page page\_612 next page >

Friedlander, Gerald, trans. Pirkê de Rabbi Eliezer (The Chapters of Rabbi Eliezer the Great). 4th ed. New York: Sepher-Hermon Press, 1981.

Ruth Rabbah.

In Midrash Rabbah, vol. 2. Vilna: Romm, 1887.

Lerner, Myron Bialik, ed. In "The Book of Ruth in Aggadic Literature and Midrash Ruth Rabba" [in Hebrew], vol. 2. Ph.D. diss., Hebrew University, 1971.

#### Translations:

Rabinowitz, L., trans. In *The Midrash Rabbah*, edited by H. Freedman and Maurice Simon, vol. 4. London: Soncino Press, 1977.

Neusner, Jacob, trans. Ruth Rabbah: An Analytical Translation. Brown Judaic Studies, no. 183. Atlanta: Scholars Press, 1989.

Seder \* 'Eliyyahû Rabbah.

Friedmann, M., ed. 1902. 2d ed. Jerusalem: Barnberger and Wahrmann, 1960.

Translation:

Braude, William G., and Israel J. Kapstein, trans. *Tanna debe\* Eliyyahu: The Lore of the School of Elijah*. Philadelphia: Jewish Publication Society, 1981, pp. 41-396.

Seder\* 'Eliyyahû Zûta':

Friedmann, M., ed. 1902. 2d ed. Jerusalem: Bamberger and Wahrmann, 1960.

< previous page page\_613 next page >

Braude, William G., and Israel J. Kapstein, trans. *Tanna debe \* Eliyyahu: The Lore of the School of Elijah*. Philadelphia: Jewish Publication Society, 1981, pp. 399-464.

Sipra'.

Weiss, I. H., ed. Vienna: Jacob Schlossberg, 1862.

Finkelstein, Louis, ed. 4 vols. New York: Jewish Theological Seminary of America, 1983-1990.

Translation:

Neusner, Jacob, trans. Sifra: An Analytical Translation. 3 vols. Brown Judaic Studies, nos. 138-140. Atlanta: Scholars Press, 1988.

Siprê on Deuteronomy.

Finkelstein, Louis, ed. Notes by H. S. Horovitz. 1939. Reprint. New York: Jewish Theological Seminary of America, 1969.

Translations:

Hammer, Reuven, trans. Sifre: A Tannaitic Commentary on the Book of Deuteronomy. Yale Judaica Series, vol. 24. New Haven: Yale University Press, 1986.

Neusner, Jacob, trans. *Sifre to Deuteronomy: An Analytical Translation*. 2 vols. Brown Judaic Studies, nos. 98, 101. Atlanta: Scholars Press, 1987.

Siprê on Numbers.

Horovitz, H. S., ed. 1917.2d ed. Jerusalem: Wahrmann Books, 1966.

< previous page page\_614 next page >

Neusner, Jacob, trans. *Sifré to Numbers: An American Translation and Explanation*. 2 vols. Brown Judaic Studies, nos. 118-119. Atlanta: Scholars Press, 1986. [in progress]

Song of Songs Rabbah.

In Midrash Rabbah, vol. 2. Vilna: Romm, 1887.

Dunsky, Samson, ed. Jerusalem: Dvir, 1980.

Translations:

Simon, Maurice, trans. In *The Midrash Rabbah*, edited by H. Freedman and Maurice Simon, vol. 4. London: Soncino Press, 1977.

Neusner, Jacob, trans. *Song of Songs Rabbah: An Analytical Translation*. 2 vols. Brown Judaic Studies, nos. 197-198. Atlanta: Scholars Press, 1989.

Tanhûmâ.

Jerusalem: Lowin-Epstein, 1965.

Buber, Solomon, ed. 1885. Reprint. 5 vols. in 2. Jerusalem: Ortsel, 1964.

Urbach, Ephraim E., ed. "Seride \* Tanhuma' Yelammedenu\*." Qobes\* 'al Yad\* 6 (16), pt. 1 (1966): 1-54.

Translation:

Townsend, John T., trans. Midrash Tanhuma (S. Buber Recension). Vol. 1, Genesis. Hoboken, N,J.: Ktav, 1989.

Hekalot\* Texts

Hekalot\* Rabbati\*. In Battê Midrdasot\*, edited by Solomon Aaron Wertheimer, vol. 1.5th ed. Jerusalem: Ktab Yad Wasepher, 1989, pp. 63-136.

< previous page page\_615 next page >

*Hekalot \* Rabbati\**. In *Bet\* ha-Midras\** edited by Adolph Jellinek, vol. 3. 3d ed. Jerusalem: Wahrmann Books, 1967, pp. 83-108.

Re'uyyot\* Yehezqe'l [Visions of Ezekiel]. Edited by Ithamar Gruen-wald. In Temirin: Texts and Studies in Kabbala and Hasidism, edited by Israel Weinstock, vol. 1. Jerusalem: Mosad ha-Rav Kook, 1972, pp. 101-139.

Schäfer, Peter, ed. *Geniza-Fragmente zur Hekhalot-Literatur*. Texte und Studien zum Antiken Judentum, vol. 6. Tüibingen: J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), 1984.

- , ed. *Konkordanz zur Hekhalot-Literatur*. 2 vols. Texte und Studien zum Antiken Judentum, vols. 12-13. Tübingen: J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), 1986-1988.
- , ed. Synopse zur Hekhalot-Literatur. Texte und Studien zum Antiken Judentum, vol. 2. Tübingen: J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), 1981.

#### Kabbalistic Texts and Other Mystical Writings

- 1 Alphabet of R. Akiba. In Bet\* ha-Midras\*, edited by Adolph Jellinek, vol. 3. 3d ed. Jerusalem: Wahrmann Books, 1967, pp. 12-49.
- 2 Alphabet of R. Akiba. In Bet\* ha-Midras\*, edited by Adolph Jellinek, vol. 3.3d ed. Jerusalem: Wahrmann Books, 1967, pp. 50-64.

Azriel b. Menahem of Gerona. *Pêrû ha-'Aggadot\**. Edited by Isaiah Tishby. Jerusalem: Mekize Nirdamim, Mosad ha-Ray Kook, 1945.

Bacharach, Naphtali b. Jacob Elhanan. 'Emeq ha-Melek\*. Amsterdam, 1648. Reprint. Bene Berak: Yahadut, 1973.

Cordovero, Moses. Derisot\* be-'Inyanê Mal'akim\*. Edited by Reuben Margaliot. Jerusalem: Mosad ha-Ray Kook, 1945.

. î'ûr Qômah. Warsaw, 1883. Reprint. Jerusalem: Ahuzat Yisrael, 1966.

< previous page page\_616 next page >

Gikatilla, Joseph a'ar[ê] Orah Oftenbach: Zeligman Raiz, 1715

. *a'arê Sedeq* \* [concluding section]. In Efraim Gottlieb, *Studies in the Kabbala Literature* [in Hebrew], edited by Joseph Hacker Tel Aviv: Tel Aviv University, 1976, pp. 132-162.

Jacob b. Sheshet. *Seper ha-'Emûnah we-ha-Bittahôn*. In *Kitbe\* Rabbênû Mosheh b. Nahman*, edited by Hayyim Dov (Charles B.) Chavel, vol. 2. Jerusalem: Mosad ha-Ray Kook, 1963, pp. 353-448. [ascribed erroneously to Nahmanides]

Menalhem Azariah of Fano. Sib'im\* û-tayim Yedi`ot\* Lvov, 1867.

Moses b. Nahman (Nahmanides). *Pêrûê ha-Tôrah*. Edited by Hayyim Dov (Charles B.) Chavel. 2 vols. Jerusalem: Mosad ha-Ray Kook, 1959-1960.

Translation:

Chavel, Charles B., trans. Rambam (Nachmanides), Commentary on the Torah. 5 vols. New York: Shilo, 1971-1976.

Recanati, Menahem. Ta'amê ha-Miswot\*. Edited by S. Lieberman. London: Makhon Otzar ha-Hokhmah, 1962.

Sarug, Israel Limmude\*'Asilut\* Munkács: Samuel Kahn, 1897. [ascribed erroneously to Hayyim Vital]

Seper Yesîrah. Jerusalem: Lewin-Epstein, 1965.

Translations:

Stenring, Knut, trans. The Book of Formation (Sepher Yetzirah). 1923. Reprint. New York: Ktav, 1970.

Blumenthal, David R., trans. "Sefer Yetsira: Text and Commentary." Chapter 3 of his Understanding Jewish Mysticism: A Source Reader. [Vol. 1], The Merkabah Tradition and the Zoharic Tra-

< previous page

page\_617

next page >

dition. The Library of Judaic Learning, vol. 2. New York: Ktav, 1978, pp. 15-44.

Zohar. Edited by Reuben Margaliot. 4th ed. 3 vols. Jerusalem: Mosad haRav Kook, 1964.

Zohar Hadas \*. Edited by Reuben Margaliot. 1953. Reprint. Jerusalem: Mosad ha-Rav Kook, 1978.

Tiqqûne ha-Zohar. Edited by Reuben Margaliot. 1948. Reprint. Jerusalem: Mosad ha-Ray Kook, 1978.

# Translations:

Tishby, Isaiah, and Fischel Lachower, trans. and eds. *Misnat\* haZohar*. 2 vols. Jerusalem: Mosad Bialik, 1971, 1961. Eng. trans. David Goldstein. *The Wisdom of the Zohar: An Anthology of Texts*. 3 vols. The Littman Library of Jewish Civilization. Oxford: Oxford University Press, 1989. [Anthology]

Sperling, Harry, Maurice Simon, and Paul P. Levertoff, trans. The Zohar. 2d ed. 5 vols. London: Soncino Press, 1984.

Matt, Daniel Chanan, trans. Zohar: The Book of Enlightenment. The Classics of Western Spirituality. New York: Paulist Press, 1983. [Anthology]

# B. Secondary Sources

Albeck, Chanoch. *Untersuchungen über die halakischen Mid-raschirn*. Veröffentlichungen der Akademie füur die Wissenschaft des Judentums. Berlin: AkademieVerlag, 1927.

Albright, W. F. "Some Canaanite-Phoenician Sources of Hebrew Wisdom." In *Wisdom in Israel and in the Ancient Near East*, edited by M. Noth and D. Winton Thomas. *Supplements to Vetus Testamenturn* 3 (1969): 1-15.

< previous page

page\_618

next page >

Altmann, Alexander. Studies in Religious Philosophy and Mysticism. Ithaca: Cornell University Press, 1969.

Avi-Yonah, M. The Jews under Roman and Byzantine Rule: A Political History of Palestine from the Bar Kokhba War to the Arab Conquest. 1976. Reprint. New York: Schocken Books; Jerusalem: Magnes Press, Hebrew University, 1984.

Bacher, Wilhelm. Die Agada der babylonischen Amoräer. 2d ed. 1913. Reprint. Hildesheim: Georg Olms, 1967.

- . Die Agada der palästinensischen Amoräer. 3 vols. 1892-1899. Reprint. Hildesheim: Georg Olms, 1965.
- . Die Agada der Tannaiten. 2d rev. ed. Strassburg: Karl J. Trübner, 1903.
- . Die exegetische Terminologie der jüdischen Traditionslitera-tur. 1899-1905. Reprint. 2 vols. in 1. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1965.

Barnberger, Bernard J. Proselytism in the Talmudic Period. Rev. ed. New York: Ktav, 1968.

Barr, James. Holy Scripture: Canon, Authority, Criticism. Philadelphia: Westminster Press, 1983.

Bauer-Kayatz, Christa. *Einführung in die alttestamentliche Weisheir*. Biblische Studien, vol. 55. Neukirchen-Vluyn: Neukirchener, 1969.

. Studien zu Proverbien 1-9. Eine form- und motivgeschicht-liche Untersuchung unter Einbeziehung ägyptischen Vergleichsmaterials. Wissenschaftliche Monographien zum Alten und Neuen Testament, vol. 22. Neukirchen-Vluyn: Neukirchener, 1966.

Bloch, Renée. "Écriture et tradition dans le judaïsme: Aperçus sur l'origine du Midrash." *Cahiers Sionlens* 8, no. 1 (Mar. 1954): 9-34.

< previous page

page\_619

next page >

. "Midrash." *Dictionnaire de la Bible, Supplemént*, edited by L. Pitot, et al. Paris: Librairie Leteuzey et Ané, 1928-. S.v. Eng. trans. Mary Howard Callaway. "Midrash." In *Approaches to Ancient Judaism: Theory and Practice*, edited by William Scott Green. Brown Judaic Studies, no. 1. Missoula, Mont.: Scholars Press, 1978, pp. 29-50.

. "Note méthodologique pour l'étude de la littéerature rabbin-ique." *Recherches de Science Religieuse* 43 (1955): 194-227. Eng. trans. William Scott Green with William J. Sullivan. "Methodological Note for the Study of Rabbinic Literature." In *Approaches to Ancient Judaism: Theory and Practice*, edited by William Scott Green. Brown Judaic Studies, no. 1. Missoula, Mont.: Scholars Press, 1978, pp. 51-75.

Blumenthal, David R. *Understanding Jewish Mysticism: A Source Reader*. [Vol. 1], *The Merkabah Tradition and the Zoharic Tradition*. Vol. 2, *The Philosophic-Mystical Tradition and the Hasidic Tradition*. The Library of Judaic Learning, vols. 2, 4. New York: Ktay, 1978, 1982.

Bokser, Ben Zion. The Jewish Mystical Tradition. New York: Pilgrim Press, 1981.

Boström, Gustav. *Proverbiastudien. Die Weisheit und das fremde Weib in Spr. 1-9*. Lunds Universitets Arsskrift, n.s., pt. 1, vol. 30, no. 3. Lund: C. W. K. Gleenap, 1935.

Bowker, John. *The Targums and Rabbinic Literature: An Introduction to Jewish Interpretations of Scripture*. Cambridge: Cambridge University Press, 1969.

Boyarin, Daniel. *Carnal Israel: Reading Sex in Talmudic Culture*. The New Historicism: Studies in Cultural Poetics. Berkeley: University of California Press, 1993.

. Intertextuality and the Reading of Midrash. Indiana Studies in Biblical Literature. Bloomington: Indiana University Press, 1990.

Braude, William G. Jewish Proselyting in the First Five Centuries of

< previous page

page\_620

next page >

Page 6

the Common Era, the Age of the Tannaim and Amoraim. Brown University Studies, vol. 6. Providence: Brown University,

. "Open Thou Mine Eyes." In *Understanding the Talmud*, edited by Man Corré. New York: Ktav, 1975, pp. 55-61.

Bregman, Marc. "The Triennial Haftarot and the Perorations of the Midrashic Homilies." *Journal of Jewish Studies* 32, no. 1 (Spring 1981): 74-84.

Brown, Ronald. "Midrashim as Oral Traditions." Hebrew Union College Annual 47 (1976): 181-189.

The Cambridge History of the Bible. Vol. 1, From the Beginnings to Jerome, edited by P. R. Ackroyd and C. F. Evans. Vol. 2, The West from the Fathers to the Reformation, edited by G. W. H. Lampe. Cambridge: Cambridge University Press, 1970, 1969.

Camp, Claudia V. Wisdom and the Feminine in the Book of Proverbs. Bible and Literature Series, 11. Sheffield, England: Almond, JSOT Press, 1985.

Chernus, Ira. *Mysticism in Rabbinic Judaism: Studies in the History of Midrash*. Studia Judaica: Forschungen zur Wissenschaft des Judentums, vol. 11. Berlin: Walter de Gruyter, 1982.

Childs, Brevard S. *Introduction to the Old Testament as Scripture*. Philadelphia: Fortress Press, 1979.

Clifford, Richard J. *The Cosmic Mountain in Canaan and the Old Testament*. Harvard Semitic Monographs, vol. 4. Cambridge: Harvard University Press, 1972.

Cohen, Abraham. "Gemara and Midrash.' In *Understanding the Talmud*, edited by Alan Corré. New York: Ktav, 1975, pp. 21-26.

Cohen, Shaye J. D. From the Maccabees to the Mishnah. Library of Early Christianity. Philadelphia: Westminster Press, 1987.

Cohen-Alloro, Dorit. The Secret of the Garment in the Zohar [in

< previous page

1940.

page\_621

next page >

Hebrew]. Research Projects of the Institute of Jewish Studies, Monograph Series, 13. Jerusalem: Hebrew University, 1987.

Conzelmann, Hans. "The Mother of Wisdom." In *The Future of Our Religious Past: Essays in Honour of Rudolf Bultmann*, edited by James M. Robinson. Translated by Charles E. Carlston and Robert P. Scharlemann. New York: Harper and Row, 1971, pp. 230-243.

Crenshaw, James L. Old Testament Wisdom: An Introduction. Atlanta: John Knox Press, 1981.

, ed. Studies in Ancient Israelite Wisdom. The Library of Biblical Studies. New York: Ktav, 1976.

Dan, Joseph. "Midrash and the Dawn of Kabbalah." In *Midrash and Literature*, edited by Geoffrey H. Hartman and Sanford Budick. New Haven: Yale University Press, 1986, pp. 127-139.

- . *Three Types of Ancient Jewish Mysticism*. The Seventh Annual Rabbi Louis Feinberg Memorial Lecture in Judaic Studies. Cincinnati: Judaic Studies Program, University of Cincinnati, 1984.
- , ed. The Early Kabbalah. Translated by Ronald C. Kiener. The Classics of Western Spirituality. New York: Paulist Press, 1986.
- , ed. Proceedings of the First International Conference on the History of Jewish Mysticism: Early Jewish Mysticism. Jerusalem Studies in Jewish Thought 6, nos. 1-2 (1987).
- , ed. Proceedings of the Second International Conference on the History of Jewish Mysticism: The Beginnings of Jewish Mysticism in Medieval Europe. Jerusalem Studies in Jewish Thought 6, nos. 3-4 (1987).
- , ed. Proceedings of the Third International Conference on the History of Jewish Mysticism: The Age of the Zohar. Jerusalem Studies in Jewish Thought 8 (1989).

Dan, Joseph, and Frank Talinage, eds. Studies in Jewish Mysticism: Proceedings of Regional Conferences Held at the University of

< previous page

page\_622

next page >

California, Los Angeles and Mcgill University in April, 1978. Cambridge, Mass.: Association for Jewish Studies, 1982.

Davies, W. D. "Paul and the People of Israel." New Testament Studies 24, no. 1 (Oct. 1977): 4-39.

- . Paul and Rabbinic Judaism: Some Rabbinic Elements in Pauline Theology. Philadelphia: Fortress Press, 1980.
- . *Torah in the Messianic Age and/or the Age to Come*. Journal of Biblical Literature Monograph Series, vol. 7. Philadelphia: Society of Biblical Literature, 1952.

Eichrodt, Walther. *Theology of the Old Testament*. Translated by J. A. Baker. 2 vols. The Old Testament Library. Philadelphia: Westminster Press, 1981-1967.

Eilberg-Schwartz, Howard. "Who's Kidding Whom? A Serious Reading of Rabbinic Word Plays." *Journal of the American Academy of Religion* 55, no. 4 (Winter 1987): 765-788.

, ed. *People of the Body: Jews and Judaism from an Embodied Perspective*. SUNY Series, The Body in Culture, History, and Religion. Albany: State University of New York Press, 1992.

Fine, Lawrence. "Kabbalistic Texts." In *Back to the Sources: Reading the Classic Jewish Texts*, edited by Barry W. Holtz. New York: Summit Books, 1984, pp. 305-359.

, trans. Safed Spirituality: Rules of Mystical Piety, The Beginning of Wisdom. The Classics of Western Spirituality. New York: Paulist Press, 1984.

Fischel, Henry A. "The Transformation of Wisdom in the World of Midrash." In *Aspects of Wisdom in Judaism and Early Christianity*, edited by Robert L. Wilken. Notre Dame: University of Notre Dame Press, 1975, pp. 67-101.

Fishbane, Michael. Biblical Interpretation in Ancient Israel. Oxford: Clarendon Press, 1985.

< previous page

page\_623

next page >

- . The Garments of Torah: Essays in Biblical Hermeneutics. Indiana Studies in Biblical Literature. Bloomington: Indiana University Press, 1989.
- . "Inner Biblical Exegesis: Types and Strategies of Interpretation in Ancient Israel." In *Midrush and Literature*, edited by Geoffrey H. Hartman and Sanford Budick. New Haven: Yale University Press, 1986, pp. 1937.
- . "Torah." Encyclopedia Migra'it \* Jerusalem: Mosad Bialik, 1962-1988. S.v.
- . "Torah and Tradition." In *Tradition and Theology in the Old Testament*, edited by Douglas A. Knight. Philadelphia: Fortress Press, 1977, pp. 275-300.
- , ed. The Midrashic Imagination: Jewish Exegesis, Thought, and History. Albany: State University of New York Press, 1993.

Fleischer, Ezra, and Jakob J. Petuchowski, eds. *Studies in Aggadah, Targum and Jewish Liturgy in Memory of Joseph Heinemann* [in English and Hebrew]. Jerusalem: Magnes Press, Hebrew University, 1981.

Fohrer, Georg. "Sophia." In *Studies in Ancient Israelite Wisdom*, edited by James L. Crenshaw. The Library of Biblical Studies. New York: Ktav, 1976, pp. 63-83.

Fraade, Steven D. From Tradition to Commentary: Torah and Its Interpretation in the Midrash Sire to Deuteronomy. SUNY Series in Judaica: Herrneneutics, Mysticism, and Religion. Albany: State University of New York Press, 1991.

- . "Interpreting Midrash 1: Midrash and the History of Judaism." *Prooftexts* 7, no. 2 (May 1987): 179-194.
- ."Interpreting Midrash 2: Midrash and Its Literary Contexts." *Prooftexts* 7, no. 3 (Sept. 1987): 284-300.

Gammie, John G., et al., eds. *Israelite Wisdom: Theological and Literary Essays in Honor of Samuel Terrien*. Missoula, Mont.: Scholars Press, 1978.

< previous page

page\_624

next page >

Gaston, Lloyd. "Paul and the Torah." In *Antisemitism and the Foundations of Christianity*, edited by Alan Davies. New York: Paulist Press, 1979, pp. 4871. Reprinted in his *Paul and the Torah*, pp. 15-34.

. Paul and the Torah. Vancouver: University of British Columbia Press, 1987.

Gemset, Berend. Spriüche Salomos. 2d rev. ed. Handbuch zum Alten Testament, Series 1, 16. Tübingen: J. C. B. Mohr (Paul Sie-beck), 1963.

Gerhardsson, Birger. *Memory and Manuscript: Oral Tradition and Written Transmission in Rabbinic Judaism and Early Christianity*. Translated by Eric J. Sharpe. Acta seminarii neotesta-mentici upsaliensis, 22. Lurid: C. W. K. Gleerup; Copenhagen: Ejnar Munksgaard, 1961.

Ginzberg, Louis. *Genizah Studies in Memory of Doctor Solomon Schechter*. Vol. 1, *Midrash and Haggadah* [in Hebrew]. Texts and Studies of the Jewish Theological Seminary of America, vol. 7. 1928. Reprint. New York: Hermon Press, 1969.

- . The Legends of the Jews. 7 vols. Philadelphia: Jewish Publication Society, 1909-1938.
- . On Jewish Law and Lore. Philadelphia: Jewish Publication Society, 1955.

Goldin, Judah. "The Freedom and Restraint of Haggadah." In *Midrash and Literature*, edited by Geoffrey H. Hartman and Sanford Budick. New Haven: Yale University Press, 1986, pp. 57-76 Reprinted in his *Studies in Midrash and Related Literature*, pp. 253-269.

- . "From Text to Interpretation and from Experience to the Interpreted Text." *Proofiexts* 3, no. 2 (May 1983): 157-168. Reprinted in his *Studies in Midrash and Related Literature*, pp. 271-281.
- . "Midrash and Aggadah." The Encyclopedia of Religion, edited by Mircea Eliade, et al. New York: Macmillan, 1987. S.v.

< previous page page\_625 next page >

- . "Of Change and Adaptation in Judaism." *History of Religions* 4, no. 2 (Winter 1965): 269-294. Reprinted in his *Studies in Midrash and Related Literature*, pp. 215-237.
- . Studies in Midrash and Related Literature. Edited by Barry L. Eichler and Jeffrey H. Tigay. Philadelphia: Jewish Publication Society, 1988.

Gottlieb, Efraim. Studies in the Kabbala Literature [in Hebrew]. Edited by Joseph Hacker. Tel Aviv: Tel Aviv University, 1976.

Grant, Robert M., with David Tracy. A Short History of the Interpretation of the Bible. 1963. 2d rev. ed. Philadelphia: Fortress Press, 1984.

Green, William Scott. "Romancing the Tome: Rabbinic Hermeneu-tics and the Theory of Literature." In *Text and Textuality*, edited by Charles E. Winquist. *Semeia* 40 (1987): 147-168. Partially reprinted as "Writing with Scripture: The Rabbinic Uses of the Hebrew Bible." Chapter 2 of Jacob Neusner with William Scott Green, *Writing with Scripture: The Authority and Uses of the Hebrew Bible in the Torah of Formative Judaism*. Minneapolis: Fortress Press, 1989, pp. 7-23.

Grözinger, Karl-Erich. *Ich bin der Herr, dein Gott! Eine rabbinische Homilie zum Ersten Gebot (PesR 20)*. Frankfurter Judaistische Studien, vol. 2. Bern: Herbert Lang; Frankfurt: Peter Lang, 1976.

Gruenwald, Ithamar. *Apocalyptic and Merkavah Mysticism*. Arbeiten zur Geschichte des antiken Judentums und des Urchristentunas, vol. 14. Leiden: E. J. Brill, 1980.

- . From Apocalypticism to Gnosticism: Studies in Apocalypticism, Merkavah Mysticism and Gnosticism. Beitrage zur Erforschung des Alten Testaments und des antiken Judentums, vol. 14. Frankfurt: Peter Lang, 1988.
- . "Knowledge and Vision: Towards a Clarification of Two `Gnostic' Concepts in the Light of their Alleged Origins." *Israel Oriental Studies* 3 (1973): 63-107. Reprinted in his *From Apoc-*

< previous page

page\_626

next page >

alypticism to Gnosticism: Studies in Apocalypticism, Merkavah Mysticism and Gnosticism, pp. 65-123.

Halivni, David Weiss Midrash, Mishnah, and Gemara: The Jewish Predilection for Justified Law. Cambridge: Harvard University Press, 1986.

. Peshat and Derash: Plain and Applied Meaning in Rabbinic Exegesis. New York: Oxford University Press, 1991.

Halperin, David J. *The Faces of the Chariot: Early Jewish Responses to Ezekiel's Vision*. Tüubingen: J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), 1988.

. The Merkabah in Rabbinic Literature. American Oriental Series, vol. 62. New Haven: American Oriental Society, 1980.

Handelman, Susan A. *The Slayers of Moses: The Emergence of Rabbinic Interpretation in Modern Literary Theory*. SUNY Series on Modern Jewish Literature and Culture. Albany: State University of New York Press, 1982.

Hartman, Geoffrey H., and Sanford Budick. Midrash and Literature. New Haven: Yale University Press, 1986.

Heide, A. van der, "PARDES: Methodological Reflections on the Theory of the Four Senses." *Journal of Jewish Studies* 34, no. 2 (Autumn 1983): 147-159.

Heinemann, Isaak. Darke \* ha-'Aggadah\*. 3d ed. Jerusalem: Magnes Press, Hebrew University, 1970.

Heinemann, Joseph. Aggadah and Its Development [in Hebrew] Jerusalem: Keter, 1974.

- . "The Nature of the Aggadah." In *Midrash and Literature*, edited by Geoffrey H. Hartman and Sanford Budick. New Haven: Yale University Press, 1986, pp. 41-55.
- . "The Proem in the Aggadic MidrashimA Form-Critical Study." In Studies in Aggadah and Folk-Literature, edited by

< previous page

page\_627

next page >

Joseph Heinemann and Dov Noy. Scripta Hierosolymitana 22 (1971): 100-122.

. "Profile of a Midrash: The Art of Composition in Leviticus Rabba." *Journal of the American Academy of Religion* 39, no. 2 (June 1971): 141-150.

Heinemann, Joseph, with Jakob J. Petuchowski, eds. Literature of the Synagogue. New York: Behrman House, 1975.

Hengel, Martin. *Judaism and Hellenism: Studies in Their Encounter in Palestine during the Early Hellenistic Period*. Translated by John Bowden. 2 vols. Philadelphia: Fortress Press, 1974.

Herr, Moshe David. "Midrash." Encyclopaedia Judaica. New York: Macmillan, 1971. S.v.

Heschel, Abraham Joshua. Tôrah min ha-amayim ba-'Aspaq-laryah sel ha-Dorot \* 2 vols. London: Soncino Press, 1962-1965.

Hoffmann, D. Zur Einleitung in die halachischen Midraschim. Berlin: M. Driesner, 1886-1887.

Holdrege, Barbara A. "The Bride of Israel: The Ontological Status of Scripture in the Rabbinic and Kabbalistic Traditions." In *Rethinking Scripture: Essays from a Comparative Perspective*, edited by Miriam Levering. Albany: State University of New York Press, 1989, pp. 180-261.

. "Veda and Torah: The Word Embodied in Scripttre." In *Between Jerusalem and Benares: Comparative Studies in Judaism and Hinduism*, edited by Hananya Goodman. Albany: State University of New York Press, 1994, pp. 103-179.

Holtz, Barry W. "Midrash." In *Back to the Sources: Reading the Classic Jewish Texts*, edited by Barry W. Holtz. New York: Summit Books, 1984, pp. 177-211.

Idel, Moshe. "Infinities of Torah in Kabbalah." In *Midrash and Literature*, edited by Geoffrey H. Hartman and Sanford Budick. New Haven: Yale University Press, 1986, pp. 141-157

< previous page

page\_628

next page >

- . Kabbalah: New Perspectives. New Haven: Yale University Press, 1988.
- . Language, Torah, and Hermeneutics in Abraham Abulafia. Translated by Menahem Kallus. SUNY Series in Judaica: Hermeneutics, Mysticism, and Religion. Albany: State University of New York Press, 1989.
- . *The Mystical Experience in Abraham Abulafia*. Translated by Jonathan Chipman. SUNY Series in Judaica: Hermeneutics, Mysticism, and Religion. Albany: State University of New York Press, 1988.
- . "Reification of Language in Jewish Mysticism." In *Mysticism and Language*, edited by Steven T. Katz. New York: Oxford University Press, 1992, pp. 42-79.
- . Studies in Ecstatic Kabbalah. SUNY Series in Judaica: Hermeneutics, Mysticism, and Religion. Albany: State University of New York Press, 1988.
- . "Tepisat \* ha-Tôrah be-Siprut\* ha-Hekalo\* we-Gilgûlêha ba-Qabbalah." *Jerusalem Studies in Jewish Thought* 1 (1981): 23-84. Jacobs, Louis. "Hermeneutics." *Encyclopaedia Judaica*. New York: Macmillan, 1971 S.v.
- . Jewish Biblical Exegesis. The Chain of Tradition Series, vol. 4. New York: Behrman House, 1973.
- . Jewish Mystical Testimonies. Jerusalem: Keter, 1976.
- . Structure and Form in the Babylonian Talmud. Cambridge: Cambridge University Press, 1991.
- . The TalmudicArgument: A Study in Talmudic Reasoningand Methodology. Cambridge: Cambridge University Press, 1984.
- . A Tree of Life: Diversity, Flexibility, and Creativity in Jewish Law. The Littman Library of Jewish Civilization. Oxford: Oxford University Press, 1984.

< previous page page\_629 next page >

Jaffee, Martin S. "How Much 'Orality' in Oral Torah? New Perspectives on the Composition and Transmission of Early Rabbinic Tradition." *Shofar* 10, no. 2 (Winter 1992): 53-72.

Kadushin, Max. Organic Thinking: A Study in Rabbinic Thought. New York: Jewish Theological Seminary of America, 1938.

. The Rabbinic Mind. 3d ed. New York: Bloch Publishing, 1972.

Kagin, Zipporah. "Divergent Tendencies and Their Literary Moulding in the Aggadah." In *Studies in Aggadah and Folk-Literature*, edited by Joseph Heinemann and Dov Noy. *Scripta Hierosolyrnitana* 22 (1971): 151-170.

Kasher, Menahem M. *Tôrah elemah*. 43 vols. Jerusalem and New York, 1927-. Eng. trans. under the editorship of Harry Freedman. *Encyclopedia of Biblical Interpretation*. 9 vols. New York: American Biblical Encyclopedia Society, 1953-1979.

Katz, Nathan, and Ellen S. Goldberg. *The Last Jews of Cochin: Jewish Identity in Hindu India*. Columbia, S.C.: University of South Carolina Press, 1993.

. "The Ritual Enactments of the Cochin Jews: The Powers of Purity and Nobility." In *Ritual and Power*, edited by Barbara A. Holdrege. *Journal of Ritual Studies* 4, no. 2 (Summer 1990): 199-238.

Kugel, James L. In Potiphar's House: The Interpretive Life of Biblical Texts. San Francisco: Harper, 1990.

. "Two Introductions to Midrash." *Prooftexts* 3, no. 2 (May 1983): 131-155. Reprinted in *Midrash and Literature*, edited by Geoffrey H. Hartman and Sanford Budick. New Haven: Yale University Press, 1986, pp. 77-103.

Kugel, James L., and Rowan A. Greet. *Early Biblical Interpretation*. Library of Early Christianity. Philadelphia: Westminster Press, 1986.

< previous page

page\_630

next page >

Lang, Bernhard. Wisdom and the Book of Proverbs: A Hebrew Goddess Redefined. New York: Pilgrim Press, 1986.

Laporte, Jean. "Philo in the Tradition of Biblical Wisdom Literature." In *Aspects of Wisdom in Judaism and Early Christianity*, edited by Robert L. Wilken. Notre Dame: University of Notre Dame Press, 1975, pp. 103-141.

Le Déaut, Roger. "A propos d'une définition du midrash." *Biblica* 50, no. 3 (1969): 395-413. Eng. trans. "Apropos a Definition of Midrash." *Interpretation* 25, no. 3 (July 1971): 259-282.

Lehrman, S. M. The World of the Midrash. Popular Jewish Library. London: Thomas Yoseloff, 1961.

Leiman, Sid Z. *The Canonization of Hebrew Scripture: The Talmudic and Midrashic Evidence*. Transactions of the Connecticut Academy of Arts and Sciences, vol. 47. Hamden, Conn.: Archon Books, 1976.

, ed. *The Canon and Masorah of the Hebrew Bible: An Introductory Reader*. The Library of Biblical Studies. New York: Ktav, 1974.

Levine, Lee I. *The Rabbinic Class of Roman Palestine in Late Antiquity*. Jerusalem: Yad Izhak Ben-Zvi; New York: Jewish Theological Seminary of America, 1989

Lieherman, Saul. "Misnat \* îr ha-îrîm." In Gershom G. Scholem, *Jewish Gnosticism, Merkabah Mysticism, and Talmudic Tradition*, Appendix D. 2d ed. New York: Jewish Theological Seminary of America, 1965, pp. 118-126.

Liebes, Yehuda. "How the Zohar Was Written." Chapter 2 of his *Studies in the Zohar*, pp. 85-138.

. Studies in Jewish Myth and Jewish Messianism. Translated by Batya Stein. SUNY Series in Judaica: Hermeneutics, Mysticism, and Religion. Albany: State University of New York Press, 1993.

< previous page

page\_631

next page >

. *Studies in the Zohar*. Translated by Arnold Schwartz, Stephanie Nakache, and Penina Peli. SUNY Series in Judaica: Hermeneutics, Mysticism, and Religion. Albany: State University of New York Press, 1993.

Lightstone, Jack N. "The Formation of the Biblical Canon in Judaism of Late Antiquity: Prolegomenon to a General Reassessment." *Studies in Religion/Sciences Religieuses* 8, no. 2 (1979): 135-142.

Lipinet, Elias. The Metaphysics of the Hebrew Alphabet [in Hebrew]. Jerusalem: Magnes Press, Hebrew University, 1989.

Mack, Burton L. Logos und Sophia: Untersuchungen zur Weisheits-theologie im hellenistischen Judentum. Studien zur Urnwelt des Neuen Testaments, vol. 10. Göttingen: Vandenhoeck and Ruprecht, 1973.

Mann, Jacob, and Isaiah Sonne. The Bible as Read and Preached in the Old Synagogue: A Study in the Cycles of the Readings from Torah and Prophets, as well as from the Psalms, and in the Structure of the Midrashic Homilies. 2 vols. The Library of Biblical Studies. 1940. Reprint. New York: Ktav, 1971 (vol. 1); Cincinnati: Hebrew Union College, 1966 (vol. 2).

Mirsky, S. K. "The Schools of Hillel, R. Ishmael and R. Akiba in Pen-tateuchal Interpretation." In *Essays Presented to Chief Rabbi Israel Brodie on the Occasion of His Seventieth Birthday*, edited by H. J. Zimmels, J. Rabbinowitz, and I. Finestein, vol. 1. Jews' College Publications, n.s., no. 3. London: Soncino Press, 1967, pp. 291-299.

Montefiore, C. G., and H. Loewe, eels. A Rabbinic Anthology. 1938. Reprint. New York: Schocken Books, 1974.

Moore, George Foot. "The Idea of Torah in Judaism." In *Understanding the Talmud*, edited by Alan Corré. New York: Ktav, 1975, pp. 160-175.

. Judaism in the First Centuries of the Christian Era, the Age of the Tannaim. 3 vols. Cambridge: Harvard University Press, 1927-1930.

< previous page

page\_632

next page >

Morris, Paul. "The Embodied Text: Covenant and Torah." Religion 20 (Jan. 1990): 77-87.

Murphy, Roland E. Wisdom Literature: Job, Proverbs, Ruth, Canticles, Ecclesiastes, and Esther. The Forms of the Old Testament Literature, vol. 13. Grand Rapids, Mich.: William B. Eerdroans, 1981.

Neusner, Jacob. Ancient Judaism and Modern Category-Formation: "Judaism," "Midrash," "Messianism," and Canon in the Past Quarter-Century. Studies in Judaism. Lanham, Md.: University Press of America, 1986.

- . Death and Birth of Judaism: The Impact of Christianity, Secularism, and the Holocaust on Jewish Faith. New York: Basic Books, 1987.
- . The Ecology of Religion: From Writing to Religion in the Study of Judaism. Nashville: Abingdon Press, 1989.
- . From Tradition to Imitation: The Plan and Program of Pesiqta Rabbati and Pesiqta deRab Kahana. Brown Judaic Studies, no. 80. Atlanta: Scholars Press, 1987.
- . The Integrity of Leviticus Rabbah: The Problem of the Autonomy of a Rabbinic Document. Brown Judaic Studies, no. 93. Chico, Calif.: Scholars Press, 1985.
- . Midrash as Literature: The Primacy of Documentary Discourse. Studies in Judaism. New York: Lanham, 1987.
- . Midrash in Context: Exegesis in Formative Judaism. Philadelphia: Fortress Press, 1983.
- . Torah: From Scroll to Symbol in Formative Judaism. Philadelphia: Fortress Press, 1985.
- . ed, The Study of Ancient Judaism. 2 vols. New York: Ktav, 1981.

Neusner, Jacob, with William Scott Green. Writing with Scripture: The Authority and Uses of the Hebrew Bible in the Torah of Formative Judaism. Minneapolis: Fortress Press, 1989.

< previous page

page\_633

next page >

Nickelsburg, George W. E. *Jewish Literature Between the Bible and the Mishnah: A Historical and Literary Introduction*. Philadelphia: Fortress Press, 1981.

Noth, M., and D. Winton Thomas, eds. Wisdom in Israel and in the Ancient Near East. Supplements to Vetus Testamenturn 3 (1969).

Oron, M. "The Narrative of the Letters and Its Source: A Study of a Zoharic Midrash on the Letters of the Alphabet" [in Hebrew]. In *Studies in Jewish Mysticism Presented to Isaiah Tishby on His Seventy-Fifth Birthday*, edited by Joseph Dan and Joseph Hacker. *Jerusalem Studies in Jewish Thought* 3, nos. 1-2 (1983-1984): 97-109.

Östborn, Gunnar. *Cult and Canon: A Study in the Canonization of the Old Testament*. Uppsala Universitets Årsskrift, 1950, 10. Uppsala: A.-B. Lundequistska; Leipzig: Otto Harrassowitz, 1950.

Petuchowski, Jakob J. Ever Since Sinai: A Modern View of Torah. Rev. 3d ed. Milwaukee: B. Arbit Books, 1979.

Porton, Gary G. "Defining Midrash." In *The Study of Ancient Judaism*, edited by Jacob Neusner, vol. 1. New York: Ktav, 1981, pp. 55-92.

. Understanding Rabbinic Midrash: Texts and Commentary. The Library of Judaic Learning, vol. 5. Hoboken, N.J.: Ktav, 1985.

Rabinowitz, Louis Isaac "Sefer Torah." Encyclopaedia Judaica. New York: Macmillan, 1971. S.v.

Rabinowitz, Louis Isaac, and Warren Harvey. "Torah." Encyclopaedia Judaica. New York: Macmillan, 1971. S.v.

Rad, Gerhard von. Old Testament Theology. Translated by D. M. G. Stalker. 2 vols. New York: Harper and Row, 1962-1965.

. Wisdom in Israel. Translated by James D. Martin. London: SCM Press, 1972.

< previous page

page\_634

next page >

Räisänen, Heikki. Paul and the Law. Philadelphia: Fortress Press, 1986.

Rathaus, Ariel. "Reading the Bible in the Midrashic Tradition." *Service International de Documentation* Judéo-Chrétienne 9, no. 2 (1976): 12-18.

Rawidowicz, Simon. "On Interpretation." Chapter 2 of his *Studies in Jewish Thought*, edited by Nahum N. Glatzer. Philadelphia: Jewish Publication Society, 1974, pp. 45-80.

Ringgren, Helmer. Word and Wisdom: Studies in the Hypostatization of Divine Qualities and Functions in the Ancient Near East. Lund: Håkan Ohlssons, 1947.

Roitman, Betty, "Sacred Language and Open Text." In *Midrash and Literature*, edited by Geoffrey H. Hartman and Sanford Budick. New Haven: Yale University Press, 1986, pp. 159-175.

Rosenbaum, Jonathan. "Judaism: Torah and Tradition." In *The Holy Book in Comparative Perspective*, edited by Frederick M. Dermy and Rodney L. Taylor. Studies in Comparative Religion. Columbia, S.C.: University of South Carolina Press, 1985, pp. 10-35.

Rosenthal, Erwin I. J. "The Study of the Bible in Medieval Judaism." In *The Cambridge History of the Bible*, vol. 2, edited by G. W. H. Lampe. Cambridge: Cambridge University Press, 1969, pp. 252-279.

Russell, D. S. *The Method and Message of Jewish Apocalyptic, 200 BC-AD 100*. The Old Testament Libary. Philadelphia: Westminster Press, 1964.

Sanders, E. P. Paul and Palestinian Judaism: A Comparison of Patterns of Religion. London: SCM Press, 1977

- . Paul, the Law, and the Jewish People. Philadelphia: Fortress Press, 1983.
- . "Paul's Attitude Toward the Jewish People" In *Interpreting Saint Paul. Union Seminary Quarterly Review* 33, nos. 3-4 (Spring-Summer 1978): 175-187.

< previous page page\_635 next page >

Sanders, James A. *Canon and Community: A Guide to Canonical Criticism*. Guides to Biblical Scholarship. Philadelphia: Fortress Press, 1984.

- . From Sacred Story to Sacred Text. Philadelphia: Fortress Press, 1987.
- . Torah and Canon. Philadelphia: Fortress Press, 1972.

Sarason, Richard S. "Toward a New Agendum for the Study of Rabbinic Midrashic Literature." In *Studies in Aggadah, Targum and Jewish Liturgy in Memory of Joseph Heinemann*, edited by Ezra Fleischer and Jakob J. Petuchowski. Jerusalem: Magnes Press, Hebrew University, 1981, pp. 55-73.

Schäfer, Peter. "Engel und Menschen in der Hekhalot-Literatur," *Kairos*, n.s., 22, nos. 3-4 (1980): 201-225. Reprinted in his *Hekhalot-Studien*, pp. 250-276.

- . *Gershom Scholem Reconsidered. The Aim and Purpose of Early Jewish Mysticism*. The Twelfth Sacks Lecture. Oxford: Oxford Centre for Postgraduate Hebrew Studies, 1986. Reprinted in his *Hekhalot-Studien*, pp. 277-295.
- . Hekhalot-Studien. Texte und Studien zum Antiken Judenturn, vol. 19. Tübingen: J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), 1988.
- . The Hidden and Manifest God.' Some Major Themes in Early Jewish Mysticism. Translated by Aubrey Pomerance. SUNY Series in Judaica: Hermeneutics, Mysticism, and Religion. Albany: State University of New York Press, 1992.
- . Rivalität zwischen Engeln und Menschen. Untersuchungen zur rabbinischen Engelvorstellung. Studia Judaica: Forschungen zur Wissenchaft des Judentums, vol. 8. Berlin: Walter de Gruyter, 1975.
- . "Tradition and Redaction in Hekhalot Literature." *Journal for the Study of Judaism* 14, no. 2 (Dec. 1983): 172-181. Reprinted in his *Hekhalot-Studien*, pp. 8-16.

< previous page page\_636 next page >

Schechter, Solomon. Aspects of Rabbinic Theology. New York: Schocken Books, 1961.

Scholem, Gershom G. *Jewish Gnosticism, Merkabah Mysticism, and Talmudic Tradition*. 2d ed. New York: Jewish Theological Seminary of America, 1965.

- . Kabbalah. Library of Jewish Knowledge. Jerusalem: Keter, 1974.
- . Major Trends in Jewish Mysticism. 3d rev. ed. 1954. Reprint. New York: Schocken Books, 1961.
- . "The Meaning of the Torah in Jewish Mysticism." Chapter 2 of his On the Kabbalah and Its Symbolism, pp. 32-86.
- . The Messianic Idea in Judaism and Other Essays on Jewish Spirituality. New York: Schocken Books, 1971.
- . "The Name of God and the Linguistic Theory of the Kabbala." *Diogenes*, no. 79 (Fall 1972): 59-80 (Part 1); no. 80 (Winter 1972): 164-194 (Part 2).
- . On the Kabbalah and Its Symbolism. Translated by Ralph Manheim. New York: Schocken Books, 1965.
- . *Origins of the Kabbalah*. Edited by R. J. Zwi Werblowsky. Translated by Allan Arkush. Philadelphia: Jewish Publication Society; Princeton: Princeton University Press, 1987.
- . *Von der mystischen Gestalt der Gottheir: Studien zu Grundbegriffen der Kabbala*. Zürich: Rhein-Verlag, 1962. Eng. trans. Joachim Neugroschel. *On the Mystical Shape of the Godhead: Basic Concepts in the Kabbalah*. Edited and revised by Jonathan Chipman. New York: Schocken Books, 1991.

Schultz, Joseph P. "Angelic Opposition to the Ascension of Moses and the Revelation of the Law." *The Jewish Quarterly Review* 61, no. 4 (Apr. 1971): 282-307.

Scott, R. B. Y. "Wisdom in Creation: The 'amôn of Proverbs VIII 30." Vetus Testamentum 10 (1960): 213-223.

< previous page

page\_637

next page >

Silver, Daniel Jeremy. The Story of Scripture: From Oral Tradition to the Written Word. New York: Basic Books, 1990.

Slonimsky, Henry. "The Philosophy Implicit in the Midrash." *Hebrew Union College Annual* 27 (1956): 235-290.

Steiner, George. "Our Homeland, the Text." Salmagundi 66 (Winter-Spring 1985): 4-25.

Stendahl, Krister. Paul Among Jews and Gentiles and Other Essays. Philadelphia: Fortress Press, 1976.

Stem, David. Parables in Midrash: Narrative and Exegesis in Rabbinic Literature. Cambridge: Harvard University Press, 1991.

Strack, Hermann L., and Günter Stemberger. *Einleitung in Talmud und Midrasch*. 7th rev. ed. Münich: C. H. Beck, 1982 Eng. trans. Markus Bockmuehl. *Introduction to the Talmud and Midrash*. Edinburgh: T and T Clark, 1991.

Tomson, Peter J. *Paul and the Jewish Law: Halakha in the Letters of the Apostle to the Gentiles*. Compendia Rerum Iudaicarum ad Novum Testamenturn. Section 3, Jewish Traditions in Early Christian Literature, vol. 1. Assert, Netherlands: Van Gercum; Minneapolis: Fortress Press, 1990.

Urbach, Ephraim E. *The Sages: Their Concepts and Beliefs*. Translated by Israel Abrahams. 2d rev. ed. 2 vols. Jerusalem: Magnes Press, Hebrew University, 1979.

- . "Torah." The Encyclopedia of Religion, edited by Mircea Eliade, et al. New York: Macmillan, 1987. S.v.
- . "The Traditions about Merkabah Mysticism in the Tannaitic Period" [in Hebrew]. In *Studies in Mysticism and Religion Presented to Gershom G. Scholem on His Seventieth Birthday*, edited by E. E. Urbach, R. J. Zwi Werblowsky, and Ch. Wirszubski. Jerusalem: Magnes Press, Hebrew University, 1967, pp. 1-28 [Hebrew section].

Vermes, Geza. "Bible and Midrash: Early Old Testament Exegesis." In *The Cambridge History of the Bible*, vol. 1, edited by P. R.

< previous page

page\_638

next page >

Ackroyd and C. F. Evans. Cambridge: Cambridge University Press, 1970, pp. 199-231.

- . Post-Biblical Jewish Studies. Studies in Judaism in Late Antiquity, vol. 8. Leiden: E. J. Brill, 1975.
- . Scripture and Tradition in Judaism: Haggadic Studies. 2d rev. ed. Studia Post-Biblica, vol. 4. Leiden: E. J. Brill, 1973.

Wald, Stephen G. *The Doctrine of the Divine Name: An Introduction to Classical Kabbalistic Theology*. Brown Judaic Studies, no. 149 Atlanta: Scholars Press, 1988.

Wartski, I. Leôn ha-Midrasim \* Jerusalem: Mosad ha-Ray Kook, 1970.

Weingreen, J. "Exposition in the Old Testament and in Rabbinic Literature." In *Promise and Fulfillment: Essays Presented to Professor S. H. Hooke in Celebration of His Ninetieth Birthday*, edited by F. F. Bruce. Edinburgh: T and T Clark, 1963, pp. 187-201.

- . "Oral Torah and Written Records." In *Holy Book and Holy Tradition*, edited by F. F. Bruce and E.G. Rupp. Grand Rapids, Mich.: William B. Eerdmans, 1968, pp. 54-67.
- . "The Torah Speaks in the Language of Human Beings" [title in Hebrew]. In *Interpreting the Hebrew Bible: Essays in Honour of E. I. J. Rosenthal*. Edited by J. A. Emerton and Stefan C. Reif. Cambridge: Cambridge University Press, 1982, pp. 267-275.

Weiss, Abraham. Studies in the Literature of the Amoraim [in Hebrew]. New York: Yeshiva University, 1962.

Whybray, R. N. "Proverbs VIII 22-31 and Its Supposed Prototypes." In *Studies in Ancient Israelite Wisdom*, edited by James L. Crenshaw. The Library of Biblical Studies. New York: Ktav, 1976, pp. 390-400.

. Wisdom in Proverbs: The Concept of Wisdom in Proverbs 1-9. Studies in Biblical Theology, no. 45. London: SCM Press, 1965.

< previous page

page\_639

next page >

Wilckens, Ulrich. Weisheit und Torheit: Eine exegetisch-religions-geschichtliche Untersuchung zu 1. Kor. 1 und 2. Beiträge zur historischen Theologie, 26. Tübingen: J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), 1959.

Wilken, Robert L., ed. Aspects of Wisdom in Judaism and Early Christianity. Notre Dame: University of Notre Dame Press, 1975.

Wolfson, Elliot R. *Along the Path: Studies in Kabbalistic Myth, Symbolism, and Hermeneutics*. SUNY Series in Judaica: Hermeneutics, Mysticism, and Religion. Albany: State University of New York Press, forthcoming.

- . "The Anthropomorphic and Symbolic Image of the Letters in the Zohar" [in Hebrew]. In *Proceedings of the Third International Conference on the History of Jewish Mysticism: The Age of the Zohar*, edited by Joseph Dan. *Jerusalem Studies in Jewish Thought* 8 (1989): 147-181.
- . "Beautiful Maiden without Eyes: *Peshat* and *Sod* in Zoharic Hermeneutics." In *The Midrashic Imagination: Jewish Exegesis, Thought, and History*, edited by Michael Fishbane. Albany: State University of New York Press, 1993, pp. 155-203.
- . "Circumcision, Vision of God, and Textual Interpretation: From Midrashic Trope to Mystical Symbol." *History of Religions* 27, no. 2 (1987): 189-215.
- . "Erasing the Erasure/Gender and the Writing of God's Body in Kabbalistic Symbolism." In his *Along the Path: Studies in Kabbalistic Myth, Symbolism, and Hermeneutics*.
- . "Female Imaging of the Torah: From Literary Metaphor to Religious Symbol." In *From Ancient Israel to Modern Judaism: Intellect in Quest of Understanding. Essays in Honor of Marvin Fox*, edited by Jacob Neusner, Ernest S. Frerichs, and Nahum M. Sarna, vol. 2. Brown Judaica Studies, no. 173. Atlanta: Scholars Press, 1989, pp. 271-307. Reprinted in his Along the *Path: Studies in Kabbalistic Myth, Symbolism, and Hermeneutics*.

< previous page

page\_640

next page >

- . "The Hermeneutics of Visionary Experience: Revelation and Interpretation in the Zohar." Religion 18 (Oct. 1988): 311-345.
- . "Letter Symbolism and *Merkavah* Imagery in the *Zohar*." In 'Alei Shefer: Studies in the Literature of Jewish Thought, edited by Moshe Hallamish. Ramat-Gan: Bar-Ilan University Press, 1990, pp. 195-236.

Wolfson, Harry Austryn. *Philo: Foundations of Religious Philosophy in Judaism, Christianity, and Islam*. 4th printing, rev. 2 vols. Cambridge: Harvard University Press, 1968.

. "The Pre-existent Koran and the Pre-existent Law." Chapter 4 of his *Repercussions of the Kalam in Jewish Philosophy*. Cambridge: Harvard University Press, 1979, pp. 85-113.

Wright, Addison G. The Literary Genre Midrash. Staten Island, N.Y.: Alba House, 1967.

Würthwein, Ernst. "Egyptian Wisdom and the Old Testament." In *Studies in Ancient Israelite Wisdom*, edited by James L. Crenshaw. The Library of Biblical Studies. New York: Ktav, 1976, pp. 113-133.

Zunz, Leopold. *Die gottesdienstlichen Vorträge der Juden, historisch entwickelt*. 2d rev. ed. Frankfurt: J. Kauffmann, 1892. Heb. trans. M. E. Zack. *Ha-Derasot* \* *be-Yisra'el*. Notes by Chanoch Albeck. Jerusalem: Mosad Bialik, 1947.

## III. General

Allen, Douglas. Structure and Creativity in Religion: Herrneneutics in Mircea Eliade's Phenomenology and New Directions. Religion and Reason, 14. The Hague: Mouton, 1978.

Bell, Catherine. "The Ritual Body and the Dynamics of Ritual Power." In *Ritual and Power*, edited by Barbara A. Holdrege. *Journal of Ritual Studies* 4, no. 2 (Summer 1990): 299-313.

< previous page

page\_641

next page >

. Ritual Theory, Ritual Practice. New York: Oxford University Press, 1992.

Berger, Peter L. "Between Jerusalem and Benares: The Coming Contestation of Religions." Chapter 6 of his *The Heretical Imperative: Contemporary Possibilities of Religious Affirmation*. Garden City, N.Y.: Anchor Press, Doubleday, 1979, pp. 157-189.

Bertholet, Alfred. "Die Macht der Schrift in Glauben und Aberglauben." Abhandlungen der Deutschen Akademie der Wissenschaften zu Berlin. Philosophisch-historische Klasse. 1948, no. 1.

Bourdieu, Pierre. *Outline of a Theory of Practice*. Translated by Richard Nice. Cambridge Studies in Social Anthropology, 16. Cambridge: Cambridge University Press, 1977.

Bruce, F. F., and E.G. Rupp, eds. Holy Book and Holy Tradition. Grand Rapids, Mich.: William B. Eerdmans, 1968.

Buck, Harry M. "Saving Story and Sacred Book: Some Aspects of the Phenomenon of Religious Literature." In *Search the Scriptures: New Testament Studies in Honor of Raymond T. Stamrn*, edited by J. M. Myers, O. Reimherr, and H. N. Bream. Gettysburg Theological Studies, no. 3. Leiden: E. J. Brill, 1969, pp. 7994.

Coward, Harold. Sacred Word and Sacred Text: Scripture in World Religions. Maryknoll, N.Y.: Orbis Books, 1988.

Denny, Frederick M. "Islam: Qur'an and Hadith." In *The Holy Book in Comparative Perspective*, edited by Frederick M. Denny and Rodney L. Taylor. Studies in Comparative Religion. Columbia, S.C.: University of South Carolina Press, 1985, pp. 84-108.

Denny, Frederick M., and Rodney L. Taylor, eds. *The Holy Book in Comparative Perspective*. Studies in Comparative Religion. Columbia, S.C.: University of South Carolina Press, 1985.

Douglas, Mary. Purity and Danger: An Analysis of Concepts of Pollution and Taboo. London: Routledge and Kegan Paul, 1966.

< previous page

page\_642

next page >

Dudley, Guilford, III. Religion on Trial: Mircea Eliade and His Critics. Philadelphia: Temple University Press, 1977.

Eliade, Mircea. "Methodological Remarks on the Study of Religious Symbolism." In *The History of Religions: Essays in Methodology*, edited by Mircea Eliade and Joseph M. Kitagawa. Chicago: University of Chicago Press, 1959, pp. 86-107.

. The Quest: History and Meaning in Religion. Chicago: University of Chicago Press, 1969.

Foucault, Michel. *The Archaeology of Knowledge and the Discourse on Language*. Translated by A.M. Sheridan Smith. New York: Random House, Pantheon Books, 1972.

- . Discipline and Punish: The Birth of the Prison. Translated by Alan Sheridan. New York: Random House, Vintage Books, 1979
- . The Order of Things: An Archaeology of the Human Sciences. New York: Random House, Pantheon Books, 1970

Frick, Heinrich. "Ideogramm, Mythologie und das Wort." In *Rudolf Otto Festgruss*, edited by Heinrich Frick. Marburger Theologische Studien, no. 3. Gotha: Leopold Klotz, 1931, pp. 1-20

Gadamer, Hans-Georg. Wahrheit und Methode. Grundzüge einer philosophischen Hermeneutik. 4th ed. Tübingen: J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), 1975 Eng. trans. Truth and Method. Edited by Garrett Barden and John Cumming. New York: Crossroad, 1982.

G'ill, Sam D. "Nonliterate Traditions and Holy Books: Toward a New Model." In *The Holy Book in Comparative Perspective*, edited by Frederick M. Denny and Rodney L. Taylor. Studies in Comparative Religion. Columbia: University of South Carolina Press, 1985, pp. 224-239.

Goodman, Hananya, ed. Between Jerusalem and Benares: Comparative Studies in Judaism and Hinduism. Albany: State University of New York Press, 1994.

< previous page

page\_643

next page >

Goody, Jack. *The Interface Between the Written and the Oral*. Studies in Literacy, Family, Culture and the State. Cambridge: Cambridge University Press, 1987.

Graham, William A. Beyond the Written Worck' Oral Aspects of Scripture in the History of Religion. Cambridge: Cambridge University Press, 1987.

- . "The Earliest Meaning of 'Qur'an'." Die Welt des Islams, n.s., 23-24 (1984): 361-377.
- ."Qur'an as Spoken Word: An Islamic Contribution to the Understanding of Scripture." In *Approaches to Islam in Religious Studies*, edited by Richard C. Martin. Tucson: University of Arizona Press, 1985, pp. 23-40.
- . "Scripture." The Encyclopedia of Religion, edited by Mircea Eliade, et al. New York: Macmillan, 1987. S.v.
- . "Scripture as Spoken Word." In *Rethinking Scripture: Essays from a Comparative Perspective*, edited by Miriam Levering. Albany: State University of New York Press, 1989, pp. 129-169.
- . "Those who Study and Teach the Qur'an." In *International Congress for the Study of the Qur'an*. Series 1. Canberra: Australian National University, 1980, pp. 9-28.

Heiler, Friedrich. "Das heilige Wort" and "Die heilige Schrift." Chapters A.VII and A.VIII, respectively, of his *Erscheinungsformen und Wesen der Religion*. 2d rev. ed. Die Religionen der Menschheit, vol. 1. Stuttgart: W. Kohlhammer, 1979, pp. 266-364.

Holdrege, Barbara A. "Comparative Religion with a Difference." In *The Notion of "Religion" in Comparative Research:* Selected Proceedings of the XVIth Congress of the International Association for the History of Religions, Rome, 3rd-8th September, 1990, edited by Ugo Bianchi. Storia delle Religioni, 8. Rome: "L'Erma" di Bretschneider, 1994, pp. 803-812.

. ed. Ritual and Power. Journal of Ritual Studies 4, no. 2 (Summer 1990).

< previous page

page\_644

next page >

Izutsu, Toshihiko. *Language and Magic: Studies in the Magical Function of Speech*. Studies in the Humanities and Social Relations. Tokyo: Keio Institute of Philological Studies, 1956.

Jeffery, Arthur. The Qur'an as Scripture. New York: Russell F. Moore, 1952.

Katz, Steven T, ed. Mysticism and Language. New York: Oxford University Press, 1992.

Lanczkowski, Günter. Heilige Schriften. Inhalt, Textgestalt und Überlieferung. Stuttgart: W. Kohlhammer, 1956.

Leeuw, G. van der. *Religion in Essence and Manifestation*. Translated by J. E. Turner, with Appendices... incorporating the additions of the second German edition by Hans H. Penner. 1938. Reprint. 2 vols. Gloucester, Mass.: Peter Smith, 1967.

Leipoldt, Johannes. "Zur Geschichte der Auslegung." Theologische Literaturzeitung 75, nos. 4-5 (Apr.-May 1950): 229-234.

Leipoldt, Johannes, and Siegfried Morenz. *Heilige Schriften. Betracht-ungen zur Religionsgeschichte der antiken Mittelmeerwelt*. Leipzig: Otto Harrassowitz, 1953.

Levering, Miriam, ed. Rethinking Scripture: Essays from a Comparative Perspective. Albany: State University of New York Press, 1989.

Lincoln, Bruce. Discourse and the Construction of Society: Comparative Studies of Myth, Ritual, and Classification. New York: Oxford University Press, 1989.

- . Myth, Cosmos, and Society: Indo-European Themes of Creation and Destruction. Cambridge: Harvard University Press, 1986.
- . "The Tyranny of Taxonomy." Occasional Papers of the University of Minnesota Center for Humanistic Studies 1 (1985).

Long, Charles H. Significations: Signs, Symbols, and Images in the Interpretation of Religion. Philadelphia: Fortress Press, 1986.

< previous page

page\_645

next page >

Mensching, Gustav. Das heilige Wort. Eine religionsphänomenologische Untersuchung. Untersuchungen zur allgemeinen Religionsgeschichte, vol. 9. Bonn: Ludwig Röhrscheid, 1937.

Morenz, Siegfried. "Entstehung und Wesen der Buchreligion." Theologische Literaturzeitung 75, no. 12 (Dec. 1950): 709-716.

Morris, Paul. "The Discourse of Traditions: 'Judaisms' and 'Hinduisms." Paper delivered at the Annual Meeting of the American Academy of Religion, San Francisco, 1992.

O'Flaherty, Wendy Doniger. Other Peoples' Myths: The Cave of Echoes. New York: Macmillan, 1988.

, ed. The Critical Study of Sacred Texts. Berkeley Religious Studies Series. Berkeley: Graduate Theological Union, 1979.

Ong, Walter J. Interfaces of the Word: Studies in the Evolution of Consciousness and Culture. Ithaca: Cornell University Press, 1977.

- . Orality and Literacy: The Technologizing of the Word. New Accents. London: Methuen, 1982.
- . The Presence of the Word: Some Prolegomena for Cultural and Religious History. 2d ed. Minneapolis: University of Minnesota, 1981.

Paden, William E. Religious Worlds: The Comparative Study of Religion. Boston: Beacon Press, 1988.

[Qur'an]. The Koran Interpreted. Translated by Arthur J. Arberry. 2 vols. in 1. New York: Macmillan, 1955.

Ricoeur, Paul. *Hermeneutics and the Human Sciences: Essays on Language, Action and Interpretation*. Edited and translated by John B. Thompson. Cambridge: Cambridge University Press; Paris: Editions de la Maison des Sciences de l'Homme, 1981.

. Interpretation Theory: Discourse and the Surplus of Meaning. Fort Worth: Texas Christian University Press, 1976.

< previous page

page\_646

next page >

. The Symbolism of Evil. Translated by Emerson Buchanan. Boston: Beacon Press, 1969.

Roest Crollius, Ary A. *Thus Were They Hearing: The Word in the Experience of Revelation in Qur'an and Hindu Scriptures*. Documenta missionalia, 8. Rome: Università Gregoriana Editrice, 1974.

Saussure, Ferdinand de. *Cours de linguistique* générale. Edited by Charles Bally and Albert Sechehaye, in collaboration with Albert Riedlinger. 3d ed. Paris: Payot, 1969. Eng. trans. Wade Baskin. *Course in General Linguistics*. 1959. Reprint. New York: McGraw-Hill, 1966.

Sharpe, Eric J. Comparative Religion: A History. New York: Charles Scribner's Sons, 1975.

Smith, Jonathan Z. "Adde Parvum Parvo Magnus Acervus Erit." Chapter 11 of his Map Is Not Territory, pp. 240-264.

- . Imagining Religion: From Babylon to Jonestown. Chicago: University of Chicago Press, 1982.
- . "In Comparison a Magic Dwells." Chapter 2 of his Imagining Religion, pp. 19-35.
- . Map Is Not Territory: Studies in the History of Religions. Studies in Judaism in Late Antiquity, vol. 23. Leiden: E. J. Brill, 1978.
- . "Sacred Persistence: Toward a Redescription of Canon." Chapter 3 of his *Imagining Religion*, pp. 36-52.
- . To Take Place: Toward Theory in Ritual. Chicago Studies in the History of Judaism. Chicago: University of Chicago Press, 1987.
- . "What a Difference a Difference Makes." In "To See Ourselves as Others See Us": Christians, Jews, "Others" in Late Antiquity, edited by Jacob Neusner and Ernest S. Frerichs. Chico, Calif.: Scholars Press, 1985, pp. 3-48.

< previous page

page\_647

next page >

Smith, Wilfred Cantwell. "Is the Qur'an the Word of God? Chapter 2 of his *Questions of Religious Truth*. New York: Charles Scribner's Sons, 1967, pp. 39-62.

- . "Scripture as Form and Concept: Their Emergence for the Western World." In *Rethinking Scripture: Essays from a Comparative Perspective*, edited by Miriam Levering. Albany: State University of New York Press, 1989, pp. 29-57.
- . "Some Similarities and Some Differences Between Christianity and Islam." Chapter 13 of his *On Understanding Islam: Selected Studies*. Religion and Reason, 19. The Hague: Mouton, 1981, pp. 233-246.
- . "The Study of Religion and the Study of the Bible." *Journal of the American Academy of Religion* 39, no. 2 (June 1971): 131-140. Reprinted in *Rethinking Scripture: Essays from a Comparative Perspective*, edited by Miriam Levering. Albany: State University of New York Press, 1989, pp. 18-28.
- . "The True Meaning of Scripture: An Empirical Historian's Nonreductionist Interpretation of the Qur'an." *International Journal of Middle Eastern Studies* 11, no. 4 (July 1980): 487-505.
- .What is Scripture? A Comparative Approach. Minneapolis: Fortress Press, 1993.

Steiner, George. After Babel: Aspects of Language and Translation. London: Oxford University Press, 1975.

Stock, Brian. The Implications of Literacy: Written Language and Models of Interpretation in the Eleventh and Twelfth Centuries. Princeton: Princeton University Press, 1983.

Vansina, Jan. Oral Tradition: A Study in Historical Methodology. Translated by H. M. Wright. Chicago: Aldine, 1965.

. Oral Tradition as History. Madison: University of Wisconsin Press, 1985.

< previous page

page\_648

next page >

Waardenburg, Jacques, ed. Classical Approaches to the Study of Religion: Aims, Methods and Theories of Research. Religion and Reason, 3. The Hague: Mouton, 1973.

Widengren, Geo. *The Ascension of the Apostle and the Heavenly Book*. King and Saviour, 3. Uppsala Universitets Årsskrift, 1950, 7. Uppsala: A.-B. Lundequistska; Leipzig: Otto Harras-sowitz, 1950.

- . "Heiliges Wort und Heilige Schrift." Chapter 19 of his Religionsphänomenologie. Berlin: Walter de Gruyter, 1969, pp. 546-573.
- . "Holy Book and Holy Tradition in Islam." In *Holy Book and Holy Tradition, edited* by F. F. Bruce and E.G. Rupp. Grand Rapids, Mich.: William B. Eerdmans, 1968, pp. 210-236.
- . *Muhammad, the Apostle of God, and His Ascension. King* and Saviour, 5. Uppsala Universitets Årsskrift, 1955, 1. Upp-sala: A.-B. Lundequistska; Wiesbaden: Otto Harrassowitz, 1955.

< previous page

page\_649

next page >

intentionally left blank

```
INDEX
A
Aaron, 285
R. Abba, 319
R. Abba b. Judan, 277
R. Abba b. Kahana, 160, 275, 279, 281, 514n.110
R. Abbahu, 169, 178-179, 274, 299, 304, 306, 487n.263
R. Abdimi of Haifa, 278, 304, 305, 518nn.158, 161, 526n.252, 531n.306
Abel, 195
Abhinavagupta, 429n.37
Abhyankar, K. V., 536n.9
R. Abin or Abun, 160, 280, 525n.228
'Abodah * Zarah, 284, 285-287, 288
'Abot*, 141, 147-150, 152, 153, 154, 157, 175, 193, 194, 265, 359, 375-376
Abraham, 161, 488n.291
   and Arabs, 411, 558n.48
   ascent to heaven, 259
   and circumcision, 377, 404
   and commandments/mitzvot, 149, 163, 175-176, 184-185, 193, 399, 486n.243
   and covenant with God, 154, 163, 172, 191, 377, 404-405
   faith of, 404-405, 411-412
   as first Muslim, 411-412
   and gentile nations, 404-405, 553n.14
   and Hebrew letters, 195
   and Malkut*/Shekhinah or Oral Torah, 320
   and Merkabah, 259
   as one of God's special creations/possessions, 149, 471-472 n.78
   and Qur'an, 411-412, 558nn.47, 48
   and revelation of Torah, 154, 163
   and Sarah, 478n.143, 481n.190
   and secret of redemption, 195
   spoke Hebrew, 193, 195
   and Torah, 149, 154, 162, 163, 172, 175-176, 184-185, 191, 193, 399, 470n.65, 475n.119, 486n.243
Abraham, Apocalypse of, 259
Abulafia, Abraham, 367, 382-383, 393, 490n.318, 550-551n.121, 551n.1
R. Abun. See R. Abin
Adam, 161
   and commandments/mitzvot, 154, 163, 193, 472n.82
   creation of, 194
   and Eve, 192, 193
   fall of, 192
   and Garden of Eden, 163, 172, 184, 193, 472n.82, 475n.115
   and Hebrew letters, 317
```

and revelation of Torah, 163
and Sabbath, 193, 475n.115
and tablets of Ten Commandments, 193
and Torah, 154, 162-163, 172, 175, 184, 193, 399, 472n.82
and tree of life, 163, 184, 193
Adam and Eve, Book of, 192
adhibhuta (relating to the material world; the natural order), 34, 46. See also correspondences
adhibaiva (relating to the gods; the divine order), 34, 46, 352. See also correspondences
adhiyajña (relating to the sacrifice; the sacrificial order), 34, 46, 352-353. See also correspondences
adhvayu (type of priest), 438n.17, 457n.311

< previous page

page\_651

next page >

```
adhvaryu (continued)
   and Brahma, 104
   and brahman priest, 348
   and Prajapati, 54, 58, 60
   and seers/rsis, 239
   and Yajur-Veda, 33, 44
   and yajuses, 33, 54, 60
adhyatma (relating to the self; the human order), 34, 46, 352-353. See also correspondences
Aditya (sun; sun god). See Surya
Adityas (group of deities), 239
Advaita Vedanta, 23, 99, 114, 115, 123-129, 347, 458n.332. See also Vedanta
   focus on jñana-kanda 123-124, 353
   focus on knowledge of Brahman/Brahman-Atman, 123-124, 353
   focus on Upanisads, 123-124, 352-353
   schools of, 124, 464nn.447, 448
Agastya (Vedic seer), 229, 244
aggadah/Aggadah or Haggadah (nonlegal discourse; homileti-cal teachings)
   definition and use of term, 431n.45
   as Oral Torah, 12, 158, 182, 273, 294, 485n.232, 512n.75
   as Torah, 151, 152, 265
Agni (fire; god of fire), 447n. 141. See also fire
   and a, first constituent of Om, 57-58, 70
   and brahmins, 38, 39, 40
   and earth, 38, 56-58, 70, 215
   and gayatri meter, 39, 40
   as inspirer of cognitions and hymns, 232, 234, 330
   and primordial utterance bhuh, 56-58
   and Rg-Veda, 38, 56-58, 70, 79, 215
   and seers/rsis, 230, 232, 234, 236, 239, 241, 330, 498n.49, 500n.106
   and speech, 38, 58
agnicayana (type of Vedic sacrifice), 239, 241, 351,434n.58, 500n.106, 538n.41
agndhriya or daksina (type of sacrificial free), 33, 58
agnistoma (type of Vedic sacrifice), 106, 446n.134, 536n.1
R. Aha, 189, 274-275, 282, 298, 512n.91, 524n.223
R. Ahabah b. Ze'ira, 160
ahavaniya (type of sacrificial fire), 33, 58
Aitareya Aaanyaka, 32, 344
Aitareya Brahmana, 44, 54-55, 57, 239, 240
R. Akiba, 149, 154, 155, 164, 173, 196, 260, 268, 270, 271, 360, 364, 474n.101, 510n.61, 511n.69, 532n.314, 535n.367,
541nn.12, 15, 543n.21
R. Akiba, school of, 15, 150, 260, 363, 364-365, 469n.49, 471n.71
akrti (universal class), 463n.435. See also éabda and artha
   as the denotation of the word/sabda, 116, 120, 121-122, 124, 125, 128, 129
   as eternal, 121-122, 124, 125
```

```
and gods, 125
and individual thing/vyakti, 120, 121-122, 124, 125
aksaras (Sanskrit phones). See varnas
Albeck, Chanoch, 471n.71
Albright, W. F., 465n.10
'alep (Hebrew letter)
complained for twenty-six generations, 168, 184, 478nn.143, 148
semantic significance of, 168
R. Alexandri, 482n.204, 532-533n.319, 549n.86
```

< previous page page\_652 next page >

```
Allah, 409-413, 558nn.44, 46, 48
Allen, Douglas, 436n.64
Alper, Harvey P., 540n.75
2 Alphabet of R. Akiba, 478n.143
'al tiqrê (interpretation based on an alternative reading), 365
Alvars, 10
amahiyava (type of saman), 55
'am ha-'ares ("people of the land"; uneducated common people)
   excluded from study of Torah, 391
   and Hekalot * traditions, 262
   and mastery of Torah, 262
   and rabbinic sagos, 262, 391
R. Ammi, 377
Ammonites, 266, 286, 297
'amôn (artisan; nursling), 133-134, 137, 161, 162, 164, 186, 202, 464nn.4, 5, 464-465n.6, 467n.36. See also 'ûman
Areram, 161
angels, 369, 482n.207
   adjuration of, 261-262
   categories of, 145, 182-183
   commandments/mitzvot do not apply to, 276, 289, 301, 312
   crowns of, 259, 521n.181
   and "descender to the Merkabah," 259, 260, 515n.119
   descent from heaven, 256, 258, 264, 278-279, 291-292, 293-294, 303-305, 309, 313-314, 529n.274
   and fire, 146-147, 259, 267, 289, 300, 308, 366
   garments of, 259-260
   and gentile nations, 295, 307, 522n.202, 529n.274
   God took counsel with, 486n.250
   and Hekalot* traditions, 259, 260, 261-262, 515n.119, 521n.181, 524n.222
   and interpretation of Torah, 210, 366, 368
   and light, 146-147
   and lightning, 300
   and Merkabah, 258, 300
   and Moses, 258, 259, 263-264, 267, 276, 288-290, 293, 300-302, 303, 309, 312, 329, 509n.46, 513-514n.103, 519n.169,
   520n.171, 523nn.221, 222, 524n.226
  names of, and Torah, 212
   names of, and world of formation/yesîrah, 212
   and people of Israel, 256-257, 271, 278-279, 291-292, 293, 304-305, 307, 309, 313-314, 322, 329, 332, 520n.171, 526-
   527n.258
   and revelation of Torah, 256-257, 258, 259, 263-264, 267, 271, 276-277, 278-279, 288-290, 291-292, 293-294, 295, 300-
   302, 303-305, 307, 308, 309, 312, 313-314, 322, 329, 332, 509n.46, 513-514n.103, 514-515n.113, 515n.118, 519n.169,
   520n.171, 523n.221, 523-524n.222, 524n.226, 525-526n.247, 526-527n.258, 529n.274, 531nn.301, 306
   and world of creation/berî'ah, 211
   and world of formation/yesîrah, 211, 212
Angiras (Vedic seer), 230, 244, 245, 498n.7, 503n.156
```

Angirases (descendants of Afigiras; Vedic seers; ancient priestly family), 230, 239, 244, 437n.7, 501n.113

'anoki\* ("I"; first word of Ten Commandments), 275, 282, 287, 294, 298, 523n.216

Antigonus of Soko, 148

anustubh (type of Vedic meter), 40, 106, 343

apocalyptic traditions, 132, 179, 191, 505n.3

< previous page page\_653

If you like this book, buy it!

next page >

```
apocalyptic traditions (continued)
   and ascent to heaven, 258, 259, 264
   and Hekalot * traditions, 258 259, 264, 506n.16
   and Merkabah, 258, 259, 264, 505n.3, 506n.16
   and rabbinic Merkabah traditions, 258, 259, 264, 506n.16
   and revelation of Torah, 258, 259, 264
Apocrypha, 191, 192, 470n.65, 488n.285. See also Baruch; Wisdom of Ben Sira; Wisdom of Solomon
   wisdom books of, 23, 133, 135-138, 140-141, 477n.132
appropriation of Torah, 5, 24, 26, 223, 382-383, 385, 390-393, 395
   through direct experience of supernal Torah, 359, 382-383, 391-393, 415
   divine communion vs. impersonal realization, 383, 392, 393
   exoteric modes of, in rabbinic tradition, 359, 382, 391
   mystical modes of, in kabbalistic traditions, 359, 382-383, 391-393, 415
   through study and practice of Torah, 359, 382, 391-393
appropriation of Veda(s), 5, 24, 26, 223, 354-357, 385, 390-393, 395
   through direct realization of transcendent Veda, 343, 355-357, 392-393, 415, 419
   exoteric modes of, in karmakanda and dharma traditions, 343, 355, 390-391
   as impersonal realization, 392, 419
   mystical modes of, in jñanakanda and meditation traditions, 343, 355-357, 392-393, 415, 419
   through reciting and hearing Vedic mantras, 343, 355, 390-391, 419, 539n.64
aptoryaman (type of Vedic sacrifice), 106
Arabic
   and Arabs, 409-410
   as divine language, 409
   and Qur'an, 409-410, 412, 557n.33
   and revelation of Torah, 267
   as sacred language, 409
Arabs
   and Abraham, 411, 558n.48
   and Arabic, 409-410
   and Muhammad, 409-410, 558n.48
   and Qur'an, 409-410, 558n.48
arahant ("worthy one" who has attained nibbana), 406, 555n.17, 555-556n.18
Aranyakas 23, 29, 31, 35, 113. See also specific Aranyakas
   definition and use of term, 7, 441n.52, 449n.161
   and sacrifice, 441n.52, 449n.161
   as sruti 7-8, 10
   as Veda, 7, 425n.18
Arberry, Arthur J., 557n.33
Aristobulus, 23, 133, 138-139, 140-141, 477n.132
Aristotle, 365, 543n.19
Ark of the Covenant, 474n.101, 520n.176
   and light, 190
   and Sefer Torah/Torah, 190, 359, 416, 514n.104, 522-523n.211
```

and Shekhinah, 514n.104 and Tabernacle, 190, 514n.104, 522-523n.211 and Temple, 514n.104, 522-523n.211 artha (meaning; thing, object). See sabda and artha

< previous page page\_654 next page >

next page >

```
Aryans
   and Aryavarta, 117, 397, 399
   as custodians of Veda(s), 3, 216, 398-399
   ethnic-cultural identity of, and Veda(s), 3, 216, 325, 398-399, 412
   linguistic identity of, and Veda(s), 3, 398-399, 412
   and non-Aryans, 398-399
   Sanskrit as language of, 3, 117, 397, 399
   seers/rsis as forefathers of, 325, 326, 336, 399
Aryavarta (land of the Aryans)
   and Aryans, 117, 397, 399
asat (nonexistence), 63, 444-445n.105
ascetic traditions
   and jñana-kanda or jñana stream, 30, 62-63, 71, 335-336
   and meditation traditions, 71, 335-336, 339
   seers/rsis as paradigm for, 335-336, 339
   and tapas, 335, 339, 439n.23
   and Upanisads, 30, 63, 71, 335-336, 402, 406
   and Veda(s), 63, 402, 406
'aseret * ha-dibberot* (Ten Words; Ten Commandments). See Ten Commandments
R. Ashi, 176
'asilut* (world of emanation)
   as abode of sepirot*, 211
   and Hebrew letters, 212
   and Hokmah*, 212, 215
   and primordial Torah, 212
   and Yod*, first letter of Tetra-grammaton, 212
'asiyyah (world of making)
   and He, fourth letter of Tetra-grammaton, 212
   and Malkut/Shekhinah*, 212, 215
   and Oral Torah, 212
   as spiritual archetype of material world, 211
'asramas (stages of life), 71, 76, 80, 128-129. See also dharma: varnasrama-dharma
R. Assi, 549n.90
astrology, 183, 188, 192
Asvins (twin deities), 234, 349
Atharvan (Vedic seer), 496n.7
Atharvans (descendants of Athar-van; Vedic seers; ancient priestly family), 437n.7, 501n.113
atharvans, angirases, or atharv-angirases (incantations and imprecations that constitute the Atharva-Veda), 34, 437n.9,
438n.10. See also Atharva-Veda
   and Atharva-Veda, 7
   and Atman, 66
   and Being, 67, 457n.311
   and Brahma, 40, 104, 106
   and Brahman, 112
```

```
and brahman priest, 250
definition and use of term, 31-32, 437n.7
as fourth Veda, 31, 425n.16, 426n.19, 438n.11
and Itihasa-Purana, 32
and Purusa, 66
and sattva, 111
and Skambha, 41-42
and Siva, 88
and speech, 106
as sruti; 7
and tamas, 111
and Visnu, 87
and Vyasa, 249-250
Atharva-Veda, 29, 34, 39, 40, 41-42, 53, 72-73, 238, 437n.7. See also atharvans and atharvans or atharv-angirases, 7
```

< previous page page\_655 next page >

Basham, A. L., 426n.23

```
Atharva-Veda (continued)
   and Brahma, 104, 107, 110, 218
   and brahman priest, 33
   and creator principle, 92
   definition and use of term, 7, 31, 33
   as fourth Veda, 31, 33, 73, 425n.16, 426n.19, 438n.11
   and Purusa, 91
   and speech, 106-107, 110, 218
   and Visnu, 87
atiratra (type of Vedic sacrifice), 106
Atman (Self). See also brahman/Brahman
   and Brahman, 63, 107
   cosmic body of, 66, 68
   and mind, 66, 68
   and Ore, 69-70, 107, 451n.201, 539n.71
   and Prajapati, 65, 68, 450n.170
   and Purusa, 65, 66, 68, 449n.165
   as universal ground of existence, 63
   and Veda(s), 66, 68
   Visnu as, 85, 102, 454n.255
Atri (Vedic seer), 229, 230, 239, 243, 244, 245, 496n.7
Avesta, 557n.35
R. Azariah, 274, 282, 377, 524n.226, 543n.21
Azriel b. Menahem of Gerona, 199-200, 360, 491nn.324, 326, 328
В
Baba b. Buta, 483n.213
Babylonian Talmud, 23, 132, 141, 142, 145, 157, 172-179, 181, 188-190, 191, 193, 263, 284-293, 295, 300, 309, 360, 365-366,
470n.70. See also Talmud
   as commentary on Mishnah, 173
   includes Midrashic material, 173
   and Palestinian Midrashim, 173
Bacharach, Naphtali b. Jacob Elhanan, 495n.386
Badarayana, 120
bahispavamana (type of stotra), 55, 446n.134, 535-536n.1
Bahya. b. Asher, 544-545n.35
Bailey, Greg, 451n.206
Barnberger, Bernard J., 551n.2
bandbus (connections), 44, 46, 58, 69, 350. See also correspondences
Banerjee, Santi, 442n.65
Bar Kappara, 190
Barr, James, 422n.8
Baruch, 133, 137, 138-139, 467n.22 2
2 Baruch, 470n.65
```

```
Bauer-Kayatz, Christa, 465n.10
R. Bebai, 276
Bell, Catherine, 551-552n.3
Ben Azzai, 480n.173, 517n.135, 541n.12
Ben Zoma, 541n.12
R. Berekhiah, 170, 191, 275, 278, 280, 302-303, 304, 308, 474n.109, 526n.248
bere'sit * ("in the beginning"; first word of Torah), 189-190
   as be-hokmah*, 165, 207, 476n.127
   as first word of Torah, 168, 170, 171, 178, 195
   as one of ten words of creation/ma'amarot*, 170, 171, 178, 207
   as original unspoken Word, 171, 207
berî'ah (world of creation)
   as abode of highest angels, 211
   as abode of Merkabah, 211
   as abode of throne, 211
   and Bînah, 212, 215
   and He, second letter of Tetra-grammaton, 212
   and names of God, 212
bet* (Hebrew letter), 487n.262
   as first letter of Torah, 160, 168
   numerical value of, 168, 188
   semantic significance of, 168, 188
```

< previous page

page\_656

next page >

```
next page >
     Page 657
```

```
shape of, 168, 188
   sound of, 168
   world created with, 160, 168, 188, 478nn.143, 148
Bezalel, 177, 185
Bhagavad-Gita, 72, 81, 124, 452-453n.233
Bhagavata Purana, 73, 96, 99, 100-101, 103, 104-105, 107, 111, 218, 220
bhakti (devotional) traditions or bhakti stream. See also bhakti-yoga
   bhakti texts, and mantric efficacy, 391
   bhakti texts, and sruti, 10, 391
   and epics/Itihasas, 72, 402, 416
   iconic aspects of, 19, 416
   and Mahabharata, 30, 72, 81-82
   and post-Vedie brahmanical syn-thesis, 71-72
   and Puranas, 30, 72, 94, 402, 416
   and seers/rsis, 336, 339
   and Siva, 72, 81, 94
   and sudras, 94
   and Veda(s), 10-11, 19, 336, 391, 402, 416
   and Visnu, 72, 81, 94
   and women, 94
bhakti-yoga (yoga of devotion), 453n.233
Bhamati school, 124
Bharadvaja (Vedic seer), 229, 239, 240, 243, 501n.107, 504n.177
Bhartrhari, 441n.44
Bhattacharji, Sukumari, 442n.65
Bhattacharya, Ram Shankar, 451n.204
Bhattacharyya, Narendra Nath, 438n.22
Bhrgu (Vedic seer), 229, 239, 496n.7, 501n.111, 503n.156
Bhrgus (descendants of Bhrgu; Vedic seers), 230, 244
bhuh (sacred utterance; sound cor-relative of earth), 68
   and a, first constituent of Om, 57-58, 79, 106, 108, 109, 111
   and Brahma, 111
   and brahmins, 54, 61
   and earth, 51, 54, 56-58, 59, 61, 92, 109, 111, 127, 446n.125
   and fire/Agni, 56-58
   and Om, 57-58, 79, 92-93, 106-109, 111, 357
   and rajas, 111
   and Rg-Veda, 51, 56-58, 61, 79, 111
   as root mantra, 357
   and speech, 51, 54, 58, 59, 106-109
bhuvah (sacred utterance; sound correlative of midregions), 68
   and breath, 58
   and ksatriyas, 54, 61
```

and midregions, 51, 54, 56-58, 61, 92, 109, 111, 450n.196

```
and Om, 57-58, 79, 92-93, 106-109, 111, 357
   as root mantra, 357
   and sattva, 111
   and speech, 51, 54, 59, 106-109
   and u, second constituent of Om, 57-58, 79, 106, 108, 109, 111
   and Visnu, 111
   and wind/Vayu, 56-58, 450n.196
   and Yajur-Veda, 51, 56-58, 61, 79, 111
Biardeau, Madeleine, 458n.330, 461nn.397, 398
Bible. See Hebrew Bible; New Testament
Bilimoria, Purusottama, 462n.400
Bînah (intelligence, understanding; third sepîrah) 197
   as Elohim, 205, 206-207
   as female principle, 207, 217
   as the Great Voice, 207-208, 217
   and He, second letter of Tetragrammaten, 208, 209, 212
```

< previous page

page\_657

next page >

of God, 201, 214, 505n.7

Page 658

```
Bînah (continued)
   and Hokmah *, 202, 205, 206, 207, 208, 217, 219
   as house for Hokmah, 205, 206, 207, 208, 217
   as inaudible voice, 205, 206-208, 209
   as Mother above, 202, 205, 206, 207, 209, 493n.341
   as palace, 205, 207-208
   as queen of world above, 206
   and Torah, 202, 209, 493n.341
   and unfoldment of divine language, 198, 205, 206-209
   and world of creation/berî'ah, 212, 215
Biruni, Abu al-Rayhan al-Khwarizmi al-, 536-537n.12
Black Yajur-Veda. See Taittiriya Samhita
Bloch, Renee, 542n.16
blueprint or plan of creation, 194. See also mahasabah*
   and divine language, 16, 17, 24, 131, 167, 213, 214, 216, 217-218, 222, 253, 395, 407
   and Hebrew letters, 17, 167, 212, 214, 222
   and Logos, 140
   as mental plan, 127, 140, 165-166, 171, 187, 214, 220, 221-222, 389, 486n.255
   as model of world, 192
   scripture as, 17, 213, 214-215, 218, 219
   and speech, 24, 29, 47, 73, 102, 216, 217-218, 221, 227
   Torah as, 16, 17, 24, 26, 131, 140, 146, 159-160, 164-167, 170, 171, 176, 177, 180, 186-188, 196, 202-204, 212, 213, 214-
   215, 216, 218-220, 221-222, 253, 323, 333, 363, 367, 369, 371, 375, 378-379, 389, 391, 392, 395, 398, 399-400, 401, 402,
   410, 412, 434n.56, 477n.132, 547n.60
   use of term, 434n.56
   Veda(s) as, 9, 16, 17, 24, 26, 29, 30, 47, 59, 62, 73, 75-76, 77, 79-80, 93, 95, 99, 101, 102, 108-112, 115, 124-125, 126-128,
   129, 213, 214-215, 216, 218-221, 227, 243, 245, 246, 333, 347, 348, 389, 390, 392, 395, 398, 399-400, 401, 407, 412,
   434n.56
   as world of archetypal ideas, 140
Blumenthal, David R., 478n.142, 534-535n.352, 547n.58
boar See Sacrificaial boar
Bodewitz, H. W., 441n.53, 535-536n.1
body. See also body, cosmic; body, human; body, of cosmos; body, social
   of Christ, 403-404, 405
   of Dhamma, 407
   of Torah, 15, 199, 203-204, 325, 360, 369-370, 374, 379, 380, 382, 392, 398, 402, 420, 550n.103
   of Veda, 325, 398
body, cosmic
   of Atman, 66, 68
   of Brahma, 101, 104-105, 106, 248, 351, 407, 459n.351
   of Brahman/Brahman-Atman, 41, 42, 66, 102, 214, 216, 351, 398
   and commandments /mitzvot, 204, 380
   of creator principle, 34, 216, 398
   of divine anthropos, 197, 204, 216, 320, 380, 398
```

< previous page

page\_658

next page >

next page >

```
of Purusa, 35, 37-38, 41, 66, 68, 91-92, 349, 458n.341
   of sacrificial boar, 87, 103
   and Sanskrit varnas, 91-92, 104, 214, 459nn.351, 361
   and sepirot *, 197, 380
   of Siva, 88, 104, 351, 459n.361
   of Skambha, 41-42, 53, 66
   and Torah, 204, 214, 216, 380, 398
   and Veda(s), 34, 37-38, 39-40, 41-42, 47, 53, 60, 66, 68, 87, 88, 91-92, 102, 103, 104-105, 106, 214, 216, 351, 398,
   458n.341, 459nn.351, 370
   of Visnu, 85, 87, 90, 102, 103, 351
body, human
   and commandments/mitvot, 167, 176, 375, 401, 477n.136
   and soul, 138, 554n.15
   and Spirit, 403-405
   and Torah, 167, 176, 203-204, 16, 369, 375, 378, 379, 380, 389, 398, 401, 477n.136, 552n.4
   and Veda(s), 38, 56, 58, 216, 398
body, of cosmos
   and Prajapati, 59, 241
   and Torah, 203-204, 216, 379, 380, 398
   and Veda(s), 59, 216, 398, 406
   and Visnu, 85
body, social
   and Torah, 216, 325, 398-402
   and Veda(s), 216, 325, 398-402, 406
Bonazzoli, Giorgio, 456-457n.310, 457n.325
Book of the Torah. See Sefer Torah
Bose, Nirmal Kumar, 451n.203
Bostrom, Gustav, 465-466n.10
Botto, Oscar, 426n.23
Bourdieu, Pierre, 551n.3
Bowker, John, 468n.42
Boyarin, Daniel, 542n.16, 552n.4, 554n.15
Brahma (creator god), 94
   and a, first constituent of Om, 111
   and Brahman/Brahman-Atman, 65-66, 67, 73, 99, 104, 434n.55
   and brahmins, 104, 107, 407
   and Brhaspati, 451n.206
   and categories of priests, 104, 107
   cosmic body of, 101, 104-105, 106, 248, 351, 407, 459n.351
   and cosmic egg, 77-78, 86, 100, 101-102, 105, 107, 454n.260
   and dharma, 453n.243
   and earth, 111
   and epics/Itihasas, 104-105, 106
```

four mouths of, 40, 88, 96, 104, 105-106, 107, 109-110, 112, 218, 220, 249, 440n.36

```
and gayatri/Gayatri or savitri/ Savitri, 79, 89-90, 91, 105, 107
and gods, 79, 86, 88, 96, 246
as guru of gods, 88
and heart, 105, 107
as Hiraoyagarbha, 86, 104
as instrumental cause, 86, 101
and knowledge, 88, 104, 214, 216
and lines of tradition/vamsasas, 243
and lotus, 86, 101, 454nn.259, 260
and Mahabharata, 82
as mahat-tattva, 454n.257
and meditation, 78, 91, 107
and meters, 104, 105-106, 440n.36, 459n.351
mind-born sons of, 105, 244, 245, 247, 249, 503n.156
and Narayana, 77-78, 101-102, 103
and Ore, 79, 102, 105, 107, 111
and orders of reality, 79, 111
and Prajapati, 65, 73, 78, 86, 89, 451n.206
as primordial seer/rsi, 245, 249
and primordial utterance bhuh, 111
```

## < previous page

page\_659

next page >

```
Brahma (continued)
   and Puranas, 96, 97, 104-105, 106
   and Purusa, 73, 78, 91, 100, 101-102
   and rajas, 111
   and rcs, 111
   and Rg-Veda, 111
   as Sabdabrahman, 104, 459n.351
   and sacrifice, 103, 104-106, 351
   as sacrificial boar, 103
   and samans, 105-106, 440n.36
   and Sanskrit varnas, 104, 107, 459n.351
   and Sarasvati, 89-90, 105
   and sastras, 104
   and sstras, 96, 97, 105
   and seers/rsis, 86, 96, 112, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 503n.156
   and Siva, 86, 104, 111
   and speech/Vac, 89-90, 101-102, 105-111, 114, 126, 127, 218, 220
   and sruti, 250
   and stomas, 104, 105-106, 440n.36
   and tapas, 105, 246
   and three vyahrtis, 79, 102, 105, 107
   and three worlds, 78, 84, 85-86, 88, 101, 248
   and vaikrta creations, 99, 100-101, 454n.257
   and Veda(s), 40, 65-66, 67, 73, 79-80, 82, 88-89, 90, 91, 93, 96, 99, 102, 103, 104-112, 114, 126, 127, 214, 216, 218, 220,
   245, 246, 249, 250, 351, 440n.36, 453n.243, 454n.262, 459n.351
   and Visnu, 82, 86, 88-89, 93, 101-102, 104, 111, 455n.278, 459n.349
   and Vyasa, 82, 453n.243
   as Word/Sabdabrahman, 104
brahman (type of priest), 438n.17
   and adhvaryu priest, 348
   and atharvans, 250
   and Atharva-Veda, 33
   and Brahma, 104
   and expiatory formulas/prayascittas, 33, 348
   and hotr priest, 348
   and Prajapati, 60
   and seers/rsis, 239
   and three Vedas, 33, 438n.18
   and udgatr priest, 348
brahman/Brahman or Brahman-Atman (Word; universal ground of existence), 84. See also Atman; Sabdabrahman
   and Atman, 63, 107
   and Brahma, 65-66, 67, 73, 99, 104, 434n.55
   cosmic body of, 41, 42, 66, 102, 214, 216, 351, 398
   as cosmic principle, 34, 40, 41, 66, 70, 72-73
```

and creator principle, 30, 40, 63, 64, 73, 330
definition and use of term, 40-41, 440n.39
Devi as, 99
as formed and formless, 63-64, 449n.164
and gods, 328, 330
as immanent and transcendent, 63-64, 449n.164
as imperishable, 66, 67, 75, 330
as impersonal, 87, 330, 392
and Isvara, 100, 101
and knowledge, 66-67, 75, 87, 102-104, 128-129, 356
knowledge of, as focus of Vedanta/Advaita Vedanta, 113, 123-124, 353
and lines of tradition/vamsas, 243
as manifest and unmanifest, 63-64, 78, 85, 100, 101

## < previous page

page\_660

next page >

```
Nirguna Brahman, 64, 78, 85, 87, 94, 100, 101, 112, 219
   and Ore, 70, 106-109, 215, 357, 460n.378
   and orders of reality, 69-70
   and Prajapati, 44, 52-53, 64, 65-66, 67, 442n.61, 446n.123
   and Prakrti, 99, 100
   and primordial utterance mahah, 70
   and Purusa, 64-66, 67, 68, 91-92, 99, 100
   realization of, and meditation, 242, 328, 357, 393
   realization of, and tapas, 242, 244-245, 328, 330, 335, 336, 357
   and sacrifice, 103, 351
   sacrificial boar as, 103
   Saguna Brahman, 64, 78, 85, 100, 101, 104, 213, 219
   and Sanskrit varnas, 91-92, 104, 214
   and seers/rsis, 42, 66, 234, 238-239, 242-243, 244-245, 248, 326, 328, 330, 335-336, 356-357
   Siva as, 30, 73, 86, 87, 88, 100, 102, 103-104, 336, 351
   Skambha as, 41, 53, 66, 440n.41
   and speech/Vac, 42, 47, 65-66, 68, 103, 227, 234, 246
   as transcendent, 63-64, 85, 328, 330, 449n.164
   two forms of, 70, 87
   as ultimate source of creation, 30, 40, 63, 76, 86, 99-100, 104, 219
   as universal ground of existence, 63, 69, 128
   and Veda(s), 24, 29, 30, 34, 40-42, 47, 50, 52-53, 59, 60, 65, 66-67, 70, 72-73, 75, 79, 81, 82, 87, 88, 89, 91-92, 99, 101,
   102-104, 112, 115, 123-124, 125, 123-129, 213, 214, 216, 219, 227, 246, 328, 330, 336, 351, 356, 392, 393, 396, 398,
   440n.42, 443n.79, 454n.262
   Visnu as, 30, 73, 81, 82, 85, 86, 87, 94, 100, 102-103, 104, 244, 245, 336, 351
   as Word, 24, 29, 34, 40-41, 47, 50, 52, 53, 60, 66, 67, 70, 91-92, 213, 216, 219, 227, 396
Brahmanas, 23, 29, 31, 35, 36, 43-62, 66, 68, 70, 71, 75, 78, 229, 237-242, 325, 330, 349-352, 357, 441nn.52, 53, 449n.161.
See also specific Brahmanas
   and adhiyajna, 352-353
   and categories of priests, 44
   definition and use of term, 7, 43
   as discourse of sacrifice, 22, 43-44, 62, 63, 348, 349
   as focus of Purva-Mimamsa, 113, 116, 346, 352-353, 388
   as part of karma-kanda, 30, 43, 62, 71, 335, 353
   as sruti, 7-8, 10, 402
   as Veda, 7, 402, 425n.18
Brahmanda Purana, 97
brahmanical texts. See also brah-manical tradition; and specific brahmanical texts
   problems with delimiting historical-cultural contexts of, 22
brahmanical tradition. See also brahmins; brahmanical texts; brahmanical tradition and rabbinic tradition
   aniconic aspects of, 19, 416, 434n.58
   and Aryavarta, 397
   and canonical authority, ix, 2, 21-22, 400-401, 448n.155
   canon of, ix, 2, 21-22, 448n.155
```

and early Buddhist tradition, 405-408, 449n.162, 555n.17

< previous page

page\_661

next page >

```
brahmardcal tradition (continued)
   emphasis on auditory mode of perception, 17-19, 218-221, 223, 334, 385, 414-417
   emphasison oral channel of lan-guage, 17-19, 218-221, 223, 334, 344-345, 385-387, 414-420
   emphasison phonic dimension of words, 18, 218-221, 223, 334, 346-347, 385, 386-388, 414
   asethnocultural system, ix, 3, 397-403, 406, 412, 413
   iconic aspects of, 19, 416, 434n.58
   andlevels of embodiment, 398-403
   as religion of orthopraxy, ix, 3, 401-403
   and Sanskrit, 3, 397
   as textual community, ix, 2, 21, 403
   and three streams of post-Vedic brahmanical synthesis, 70-72
   Vedaasconstitutive category of, ix-x, 2-3, 398-403
brahmanical tradition and rabbinic tradition. See also brahmanical tradition; "Hinduisms" and "Judaisms"; rabbinic tradition
   and canonical authority, ix, 2, 21-22
   cognition of Veda(s) and revelation of Torah, 325-339
   divergences in conceptions of language, 17-19, 218-223, 333-334, 385-388, 395, 414-420
   as"embodied communities," 397-403, 412, 413
   as ethnocultural systems, ix, 3, 397-403, 412, 413
   andlevels of embodiment, 398-403
   as religions of orthopraxy, ix, 3, 401-403
   represent distinctive paradigm of "religious tradition," ix, 2-3, 6, 397-403, 408-409, 412, 413, 422n.6
   scripture/canon as constitutive category of, ix-x, 2-3, 21, 398-403
   structural affinities between traditions, ix-x, 2-3, 6, 25, 397-403, 408-409, 412, 413
   structural affinities in symbol systems, 16-17, 24, 213-219, 395, 434n.57
   as textual communities, ix, 2, 21, 403
   Veda and Torah in practice, 385-393
Brahrna-Sutras, 124, 128
brahmins (priests). See also adh varyu; brahman; brahmanical tradition; hotr udgatr
   authority of, 2, 60-61, 326, 335-336, 390, 400-401, 406, 427n.26
   and Brahma, 104, 107, 407
   brahmin reciters/srotriyas, 83, 345-347, 355, 385-388, 395-396, 419
   categories of priests, 33, 44, 54-55, 58, 60, 104, 107, 239, 348, 438n.17
   as custodians of sacrificial tradition, 326, 334-335, 390, 400, 406
   as custodians of Vedic recitative tradition, 12, 60, 83, 98, 326, 334-335, 339, 345-347, 355, 385-388, 390, 395-396, 400,
   406, 427n.26, 555n.17
   and descent from seers/rsis, 229, 239, 241-242, 325, 326, 335-336, 339, 344, 348, 355, 390, 399, 400, 555n.17
   and earth, 38, 61
   as embodiments of Veda, 400-401, 412, 427n.26
   and fire/Agni, 38, 39, 40
```

```
and gayatri meter, 39, 40, 61
   as human gods, 61, 241, 335
   lineages of, and seers/rsis, 229, 239, 325, 326, 335-336, 344, 348, 399, 400, 555n.17
   as officiants of sacrifice, 33, 60, 241, 339, 348, 350, 406, 419
   priestly functions of, and Prajapati, 39, 54-55, 58, 60, 62, 349-350, 446n.131, 448n.152, 537n.33
   and primordial utterance bhuh, 54, 61
   and Rg-Veda, 38, 61, 390
   seers/rsis as paradigm for, 239, 241, 334-336, 339, 348, 355, 390
Braude, William G, 473n.95, 484nn.220, 221, 225, 551n.2
breath, 343, 501n.107. See also prana(s)
   and midregions, 38, 58
   and mind, 447n.148
   and primordial utterance bhuvah 58
   and samans 447n.148
   and Sama-Veda, 58
   and wind/Vayu, 38, 58
   and Yajur-Veda, 38, 58
   and yajuses, 447n.148
Byhadaranyaka Upanisad, 50, 65, 67, 68-69, 126
Brhaspati (deity), 234, 451n.206
brhat (type of saman), 39, 106
   and heaven, 445n.109
   and mind, 49
   and Prajapati, 49
   and rathantara saman, 49
   and samans, 49, 445n.109
Brough, John, 461n.398
Brown, Cheerer Mackenzie, 83, 98, 454n.250, 457nn.324-326, 458n.327
Brown, W. Norman, 438n.22, 439n.29, 440n.43
Bruce, F. F., 424n.9
Buddha Sakyamuni, 406-408, 555nn.16, 17, 555-556n.18, 556n.20
Buddhist tradition, early, 63. See also Mahayana Buddhist tradition
   and break from embodied categories of brahmanical tradition, 405-408
   and conventional view of language, 408
   and Dhamma, 405-408, 555nn.16, 17, 555-556n.18
   and ideal of arahant, 406, 555n.17, 555-556n.18
   meditation traditions, 71
   missionary orientation of, 403, 405, 408, 413, 422n.6
   and Pall canon, 6, 407-408, 556n.20
   and paradigm of "religious tradition," 6, 403, 405-408, 413, 422n.6
   and quest for liberation/nibbana, 406-408, 555-556n.18
   and samgha, 406-407, 555n.16, 555-556n.18
   and social classes/varnas, 406-407, 555-556n.18
   and Veda(s), 405-406, 407-408, 449n.162, 555n.17
```

```
Budick, Sanford, 542n.16

Buitenen, J. A. B. van, 452n.232

C

Cain, 195

Camp, Claudia V., 466n.10

Canaanite traditions, 134-135, 141, 465-466n.10, 513n.98

canon. See also scripture

authority of, ix, x, 2, 21-22, 400-401, 448n.155

brahmanical canon, ix, 2, 21-22, 448n.155
```

< previous page

page\_663

next page >

```
canon (continued)
   as constitutive category of brahmanical and rabbinic traditions, ix-x, 2-3, 21, 398-403
   and form of scripture, 4
   model of, 6, 431n.43
   Pali canon, 6, 407-408, 556n.20
   rabbinic canon, ix, 2, 21-22, 141-142
   studies of, 4, 422-423n.8
   and tradition-identity, 3, 397-398
Carpenter, David, 427n.26, 431n.43, 462n.398
Chakravarti, Prabhat Chandra, 461n.398
chandas (meter). See meters
Chandogya Upani.sad, 32, 68, 71, 242-243, 357
chariots. See also ma'aseh merkabah *; Merkabah; rekab*
   descent from heaven, 258, 262, 264, 278, 293-294, 304-35, 313
   of gods, 231, 332
   and people of Israel, 257, 258-259, 278, 322, 332
   and revelation of Torah, 254, 257, 258, 262, 264, 278, 293-294, 303-305, 313, 322, 332, 514-515n.113, 515n.116,
   526nn.252, 253, 531n.306
Chemparathy, George, 460-461n.394, 461n.397
Chernus, Ira, 259-261, 262, 264, 432-433n.51, 505nn.7-9, 506nn.11-14, 507n.17, 510n.61, 511n.65, 515nn.116, 118, 119,
516n.124, 517n.139, 521nn.181, 190, 527n.262, 529nn.273, 283
Childs, Brevard S., 422n.8
Christ. See also Jesus of Nazareth
   body of, as spiritualized notion, 403-404, 405
   body of, Christian community as, 403-404, 405
   as God's central revelation, 403
   as instrument of creation, 159, 403
   as preexistent, 159, 403
   and Qur'an, 409, 556n.24
   as symbol, 157, 403
   and Torah, 404-405, 553n.11, 553-554n.14
   as Word/Logos, 159, 403
Christian traditions
   and appropriation of Hebrew Bible/Written Torah, 158, 174, 182, 294, 295
   and break from embodied categories of Jewish tradition, 403-405, 554n.15
   Christ as God's central revelation, 403
   Christian community as body of Christ, 403-404, 405
   claim to be true Israel, 157, 182, 405
   discourse of body in, 554n.15
   doctrine of Logos, 132, 159, 403
   emphasis on faith and belief over practice, 3, 403-405, 413, 553nn.10, 11, 553-554n.14
   emphasis on Spirit over body, 403-405, 553n.11, 554n.15
   excluded from Oral Torah, 158, 174, 182, 294, 295
   hermeneutics, 545n.42
```

missionary orientation of, 3, 403-405, 413, 422n.6

and New Testament, 6, 158, 403 and paradigms of "religious tradition," ix, 2-3, 6, 397, 403-405, 413, 422n.6 and Paul's doctrine of justification by faith, 404-405, 553nn.10, 11, 553-554n.14 and Paul's mission to gentiles, 404-405, 552n.9, 553nn.10, 11, 553-554n.14

< previous page

page\_664

next page >

```
and people of Israel/Jews, 157-158, 263, 273, 404-45, 552n.9, 553nn.10, 11, 553-554n.14
   polemic agsinst, 157-158, 174, 182, 294
   political triumph of, 132, 157
   and rabbinic tradition, 132, 157-158, 159, 554n.15
   as religion of orthodoxy, 405
   and Torah, 158, 174, 182, 294, 295, 404-405, 552n.9, 553nn.10, 11, 553-554n.14
   and two types of Judaisms, 157
   as universal gospel, open to all, 405
1 Chronicles, 161, 187
circumcision, 553n.10, 554n.14
   and Abraham, 377, 404
   covenant of, 377, 404, 519n.165
  role in creating and maintaining cosmos, 377, 519n.165, 549n.89
classical Amoraic Midrashim, 23, 132, 145, 155-173, 174-175, 176, 177, 180, 181, 183, 191, 272-284, 285, 287, 291, 309, 366,
470-471n.70. See also specific Midrashim
   exegetical Midrashim, 155-156
  homiletical Midrashim, 155-156
   and "Judaism despite Christianity," 157
   as Midrese * 'Aggadah* 155
   and polemic against Christians, 157-158
   and proem, 155
   shared materials among, 156, 473-474n.95
   and theodicy, 158-159
Clifford, Richard J., 513n.98
Clooney, Francis X, 538-539n.55
Coburn, Thomas B., 97-98, 344, 354, 426n.22, 456n.310, 457n.323, 536nn.3, 12, 539nn.61, 64
cognition of Veda(s), 25, 227-251, 325-339. See also rsi(s) sruti
   and cognition of mechanics and mysteries of creation, 34, 231-232, 234, 235, 241, 245-246, 247, 326, 332, 333, 428n.28
   and cognition of suprasensible phenomena, 229, 231, 332
   as cosmogonic "event," 326
   definition and use of term "cognition," 231, 327, 328, 426n.24, 497n.22
   embodiment of Word in texts, 24, 26, 227, 325
   emphasis on auditory aspects of experience, 18, 221, 332, 334
   epistemology of, 230-232, 331-333
   and gods, 34, 229, 230, 231-232, 233-235, 236-237, 238, 240-241, 246, 328, 330, 332, 354, 498nn.52, 59
   human vs. divine initiative, 327-328
   and light, 232-233, 235, 328, 332, 497n.34
   as means to attain specific ends, 238, 240, 241
   mechanisms of, 228, 229-237, 238, 242, 243, 245-246, 248-249, 325, 327-334, 427-428n.28, 438n.19, 441n.51, 496n.5,
   498n.44, 537n.28
   and meditation, 227, 245-246, 328, 357, 428n.28, 503n.151
   as paradigmatic, 334-337, 339, 348, 355, 356-357, 389-390
   as realization of an impersonal reality, 330
   reciprocal dynamics of, 229, 233-237, 328
```

role of heart in, 232, 233, 235-236, 237, 328, 497n.37, 499nn.71, 76

```
cognition of Veda(s) (continued)
   332, 497n.28, 499n.76
   and rta, 231, 232
   and Sarasvati, 90-91, 227, 234, 246-247
   and seers/rsis, 8-10, 12, 18, 34, 43, 76, 82, 94, 221, 227-251, 325-339, 344, 348, 354, 355, 356-357, 385, 389-390, 395-396,
   398-399, 407, 415, 426n.24, 427n.27, 427-428n.28, 438n.19, 496n.5, 497nn.22, 28, 34, 37, 501n.113, 502n.132, 503n.151,
   537n.28, 539n.64
   and sruti, 8-10, 18, 221, 227, 344, 385, 407, 415, 426n.24, 428n.28
   as synesthetic experience involving both sight and hearing, 8-9, 18, 221, 227, 229, 230-233, 237, 330, 331-333, 334,
   427n.27, 428n.28
   and tapas, 76, 235, 236-237, 240-241, 246, 248, 328, 330, 336, 339, 356, 357, 501n.113
   twofold movement of seeing and recitation, 54, 221, 237-238, 240, 241, 330, 333, 500n.96, 501n.120
   as two-phased cyclical process, 233, 235, 237, 498n.44
Cohen-Alloro, Dorit, 546n.47
Colhns, Steven, 556n.20
Colson, F. H., 467n.36
commandments, 493n.348. See also mitzvah/mitzvot; practice of Torah
   and Abraham, 149, 163, 175-176, 184-185, 193, 399, 486n.243
   and Adam, 154, 163, 193, 472n.82
   apply to human beings, not angels, 276, 289, 301, 312
   and body, human, 167, 176, 375, 401, 477n.136
   and body, of divine anthropos, 204, 380
   as body of Torah, 204, 369-370, 374, 380, 550n.103
   correlated with microcosm and macrocosta, 167, 176, 183, 375, 401
   cosmic rationale for, 374-375
   and light, 155, 171-172, 178, 187, 190, 487n.272
   and Malkut */Shekhinah or Oral Torah, 381, 550n.119
   and mystery of supernal Man, 204, 380
   and Name of God, 381
   observance of, as means of augmenting God's power, 374-375, 377-378, 380-381, 389, 401
   observance of, as means of maintaining cosmos, 374-377, 378, 380, 389-390, 401
   observance of, as means of stimulating influx from sepirot*, 380-381
   observance of, as means of uniting male and female aspects of Godhead, 378, 381, 550n.119
   observance of, as method of embodying Torah, 338, 382, 401, 402
   and patriarchs, 175-176, 476n.124, 486n.243
   and power to "make" God, 381
   and sepirot* 380-381
   seven commandments, and gentile nations, 266, 286-287, 399
   613 commandments, 163, 167, 176, 294, 375, 401, 476n.124
   theurgic efficacy of, 374-381, 382, 389-390
   and Tip'eret* or Written Torah, 381
comparative study of religion, x
   comparative historical analysis, overview of method of, 21-25
```

349, 390, 398-399, 428n.28

two stages of creation, 35-36, 49-53, 55, 78, 79, 84-86, 101-102,

```
as critical to scholarly enterprise, 19-20
   critiques of, ix, 19-21, 435n.62, 436n.64, 436-437n.65, 437n.66
   four modes of comparison, 20, 435n.62
   morphological approach, 20-21, 435n.63, 435-436n.64, 436-437n.65, 437n.66
   morphological approach, critiques of, 20-21, 436n.64, 436-437n.65, 437n.66
Constantine, 157
Coomaraswamy, A., 447n.149
Cordovero, Moses, 211, 495n.385
correspondences, 49, 241, 445n.109. See also bandbus
  horizontal and vertical, 46
   quadripartite taxonomies, 39-40, 70, 73, 209, 212, 215
   Torah and social and moral orders, 166-167, 183, 188, 216, 400
   Torah correlated with microcosm and macrocosta, 167, 176, 183, 203-204, 216, 369, 375, 378, 379, 380, 389, 398, 401
   tripartite taxonomies, 38, 40, 56-58, 60-61, 69-70, 73, 79, 111-112, 215, 357, 390, 402, 448n.155, 450n.196
   Veda(s) and orders of reality, 33-34, 37-38, 39-40, 44, 46, 56-58, 60-61, 62, 67-68, 69-70, 79, 111-112, 215, 216, 348, 349,
   350, 389, 398, 400, 450n.198, 502n.134
cosmic egg, 35, 60, 84. See also Hiranyagarbha
   and Brahma, 77-78, 86, 100, 101-102, 105, 107, 454n.260
   and creator principle, 217
   and Narayana, 77-78, 101-102
   and Prajapati, 45, 50, 52
   and Purusa, 78, 100, 101-102
   and tattvas, 85, 100
   and three worlds, 53, 78, 101-102
   and Visnu, 100, 101-102
   and the waters, 36, 50, 52, 53, 77-78, 101
cosmogony and cosmology. See also blueprint; correspondences; ma'aseh bere'sit *
   cycles of creation, 74-76, 78, 79-80, 85, 88, 93, 94, 95, 96, 99, 100-102, 110, 112, 113, 114-115, 124-125, 127-128, 129,
   243, 245, 247-251, 326, 427n.28, 452n.217, 460n.392, 503n.169, 504n.181
   in kabbalistic texts, 16, 132, 196-212, 216-219
   levels of creation/reality, 17, 132, 198, 210-212, 213, 214-215, 241, 326, 395, 396
   mysteries of creation, 15, 34, 152, 159-160, 161, 174, 192, 194, 222-223, 231-232, 234, 235, 241, 318-319, 321, 322-323,
   326, 332, 333, 368, 369, 371, 378, 546n.51
   in post-Vedic mythology, 72-76, 77-80, 81, 84-94, 95, 99-112, 216-219, 458nn.330, 332
  in rabbinic texts, 15-16, 132, 145-147, 148-150, 152-155, 159-172, 174-179, 182-196
   revelation and creation, 167, 188, 255-256, 274-275, 287-288, 297-299, 309, 315, 316-318, 323, 326-327, 376, 378, 390,
   482n.198, 518n.158, 549n.85
```

seers/rsis and creation, 34, 36, 37, 227, 230, 231-232, 234, 235, 238, 241, 244, 245-246, 247, 248, 326, 332, 333, 335, 348,

```
cosmogony and cosmology (cont.)
     208, 216-219, 445n.112, 458nn.333, 335
   in Vedic texts, 34-43, 44-62, 63-70, 216-219, 436-439n.22, 445n.112, 458nn.333, 335
cosmology. See cosmogony and cosmology
covenant
   of circumcision, 377, 404, 519n.165
   between God and Abraham, 154, 163, 172, 191, 377, 404-405
   between God and people of Israel, 174, 256, 278, 285, 295, 298, 303, 326, 330-331, 333, 338, 376-377, 390, 391, 404
Coward, Harold G, 424n.9, 461n.398
creation. See cosmogony and cosmology
creater principle. See also Brahma Prajfipati Purusa Visvakarman
   as archetypal seer/ris, 351
   arguments regarding existence vs. nonexistence of, 114-115, 121, 123, 124-125, 463n.432
   and Brahman/Brahman-Atman, 30, 40, 63, 64, 73, 330
   cosmic body of, 34, 216, 398
   and cosmic egg, 217
   and gayatri/Gayatri or savitri/ Savitri, 92, 444n.88
   Hiranyagarbha as, 36
   and knowledge, 17, 24, 29, 213, 214, 216-217, 219
   and Manu-Smrti, 76-77
   and Ore, 92
   and sacrifice, 389
   and scripture, 17, 213, 214, 217, 219
   and smrti teachings, 76-77
   and speech, 68-69, 73, 214, 217-218, 219, 221, 330, 440n.42
   and tapas, 76-77
   and three vyahrtis, 92
   and three worlds, 35, 36
   use of term, 434n.55
   and Veda(s), 17, 24, 29, 30, 34, 67-69, 73, 77, 81, 92, 115, 124-125, 213, 214, 216, 219, 221, 227, 330, 348, 351, 389, 398,
   440n.42
   and word/sabda, 126-127
Crenshaw, James L., 464n.1, 466n.11, 467n.31
crown(s)
   of angels, 259, 521n.181
   of "descenders to the Merkabah," 259
   and fire, 532n.310
   of God, 259, 300, 307, 313, 528n.272, 532n.310
   and Hekalot * traditions, 259, 515n.118, 521n.181, 528n.272, 532n.310
   of ineffable Name, 313, 532nn.309, 310
   and Merkabah, 313, 532nn.309, 310
   people of Israel invested with, 256-257, 259, 279, 291-292, 304-305, 313, 515n.118, 520n.181, 532n.309
   and revelation of Torah, 256-257, 259, 279, 291-292, 304-305, 313, 515n.118, 520n.181, 532n.309
```

 $da'at^*$  (knowledge), 176, 177, 185, 195, 298. See also knowledge  $dabar^*$  (word; Word), 24, 131, 146, 154, 155, 161, 169, 170, 172, 178, 184, 187, 189, 190, 195, 200, 213, 270, 479n.159, 482nn.198, 207, 487n.272. See also word/Word

Daksa-Smrti, 352

< previous page page\_668 next page >

in Mahabharata, 81

Page 669

```
daksina (type of sacrificial fire). See agnidhriya
Dan, Joseph, 507-508n.20, 544n.29
Dandekar, R. N., 426n.23
Daniel, book of, 371, 372
Darsanas 23, 29, 113-129, 352-354.
   See also specific Darsanas
   acceptance of Vedic authority, 113
   debates regarding created vs. uncreated status of Veda(s), 113-115
   debates regarding eternal vs. noneternal status of Veda(s), 113-115
   as six orthodox schools of Indian philosophy, 113
Dasgupta, Shashi Bhusan, 540n.75
David, 410
Davies, W. D., 495n.385, 554n.14
Day of Judgment, 274, 286, 288. See also redemption, final
deities. See gods
Denny, Frederick M, 424n.9, 556n.24, 557nn.27, 29
deraah (hermeneutical meaning), 369, 370, 373, 545n.41
Deuteronomy, 136, 150, 151, 153, 155, 172, 178, 191, 196, 254, 255, 265, 266, 270, 271, 273-274, 281, 282, 286, 290, 291,
292, 295, 296, 306, 307, 308, 310, 311, 313, 316, 319, 322, 323, 377
Deuteronomy Rabbah, 181, 190, 191, 295, 301-302, 307, 308, 376, 484n.226
Devasthali, G. V., 536n.9
Devi (the Goddess)
   as Brahman, 99
   and Veda(s), 99
devotional traditions. See bhakti traditions
Dhamma (doctrine, teaching)
   authority of, 406
   body of, 407
   and early Buddhist tradition, 405-408, 555nn.16, 17, 555-556n.18
   and gods, 408
   and Pall canon, 407-408
   and quest for liberation/nibbana, 406, 555-556n.18
   and samgha, 406-407, 555n.16, 555-556n.18
   as symbol, 406
   as truths to be understood and realized, 406, 408, 555n.17
   as universal teaching, open to all, 405-408, 555-556n.18
dharma (cosmic ordering principle; system of ritual and social duties). See also dharma traditions
   and Brahma, 453n.243
   in Dharma-Sastras, 71, 76, 335, 402
   discourse of, in Manu-Smrti, 76
   and ends of human life/purusarthas, 451n.199
   in epics/Itihasas, 71, 335
   as focus of Purva-Mimamsa, 113, 115, 123, 353, 388
```

in Puranas, 71, 94, 335

Sanskrit as language of, 117

and seers/rsis, 228, 245, 247, 249, 335

and smrti, 8, 402, 427n.26

and sruti, 119, 427n.26

threefold science of, 76

varnasrama-dharma, 71, 76, 80, 81, 94, 128-129, 335, 402

and Veda(s), 76, 79, 115-117, 119, 120, 122, 123, 124, 247, 430n.41, 463n.444

and Vyasa, 453n.243

Dharma-Sastras, ix, 2, 80, 352, 355. See also specific Dharma-Sastras

< previous page

page\_669

next page >

next page >

```
Dharma-Sastras (continued)
   and karman stream, 71, 72
   as products of post-Vedic brahmanical synthesis, 71-72
   and science of dharma, 71, 76, 335, 402
   as smrti 8, 402
   and Visnu, 103
Dharma-Sutras, 2, 71, 76, 335, 352
dharma traditions. See also dharma
   and appropriation of Veda(s) through reciting and hearing mantras, 355, 390-391
   and karma-kanda or karman stream, 71, 81, 334-335, 355, 390-391
   and seers/rsis 334-335, 355
dhi or dhiti (vision), 231, 232, 234, 235, 236, 237, 496n.6, 497n.34, 498n.59
dhvani or nada (sound), 117-119
dhyana (meditation). See meditation
dîbber (utterance; Word), 270, 283, 308. See also word/Word
dîbbûr (utterance; Word), 195, 270, 271, 282, 293, 308. See also word/Word
divine anthropos
   body of, 197, 204, 216, 320, 380, 398
   and commandments/mitzvot, 204, 380
   and sepirot *, 197, 380
   and Torah, 204, 216, 369, 378, 380, 398
divine language. See language, divine
divine name(s). See Name of God; names of God
divine speech. See speech
divine word. See word/Word
Doniger, Wendy. See O'Flaherty, Wendy Doniger
D'Sa, Francis X., 462n.400, 463nn.435, 438
Dudley, Guilford, III, 436n.64
Durga (goddess), 455n.282, 456n.294
Dvaita Vedanta, 114, 353. See also Vedanta
E
earth, 241
   and a, first constituent of Om, 57-58, 70, 111
   and Brahma, 111
   and brahmins, 38, 61
   and fire/Agni, 38, 56-58, 70, 215
   and heaven, as one of God's special creations/possessions, 149, 471-472n.78, 481n.185
   and heaven, at revelation of Torah, 253, 255-256, 267-268, 275-278, 288-291, 299-305, 311-313, 327-328, 520nn.174, 176
   as lower waters, 208
   and Malkut/Shekhininah*, 315, 318
   and primordial utterance bhuh 51, 54, 56-58, 59, 61, 92, 109, 111, 127, 446n.125
   and rajas, 111
   and rathantara saman, 445n.109
   and rcs, 59, 445n.109
```

and Rg-Veda, 38, 51, 56-58, 60, 61, 70, 111, 215
and sacrificial boar, 87, 103, 459n.349
and speech, 38, 58

Ecclesiastes, 173, 181-182

Ecclesiastes Rabbah, 179

Eck, Diana L., 434nn.58, 59
egg. See cosmic egg

Egyptian traditions, 134-135, 141, 465-466n.10

Eichrodt, Walther, 464n.1, 466n.10

Eidlitz, Walther, 536n.3

Eilberg-Schwartz, Howard, 365, 540-541n.7, 543n.17, 552n.4

ekavimsa (twenty-one-versed stoma), 40, 106

< previous page

page\_670

next page >

```
R. Eleazar, 176, 178-179, 288, 376-377, 482n.207, 483n.212, 519n.165, 525n.228
R. Eleazar b. Arak, 313, 515n.118, 532n.309
R. Eleazar b. Azariah, 173, 181
R. Eleazar b. Zadok, 154, 164, 470n.66
R. Eleazar of Modi'im, 481n.186
Eliade, Mircea, 20, 423n.9, 425n.9, 434n.57, 435-436n.64, 437n.65
R. Eliezer b. Hyrcanus, 191, 196, 290, 474n.101, 510n.58
R. Eiiezer b. Jose the Galilean, 161
Elijah, 267, 278, 290, 299, 471n.76, 481n.187
Elisha b. Abuya, 541n.12
Enoch, 259
Enoch, Books of, 192, 259, 472n.82
`En-Sôp (infinite, endless; unmanifest aspect of God), 494n.365
   and divine language, 211
   and four worlds, 211
   and Hebrew letters, 211
   and sepirot *, 196-197, 198, 205, 207, 209-210
   and Torah, 209-210, 211
   as transcendent, 196, 493n.349
   as ultimate source of creation, 219, 493n.349
   as unmanifest Godhead, 196, 198, 205, 209, 211, 493n.349
epics or Itihasas, 35, 80, 83. See also Harivamsa; Mahabharata; Ramayana
   and Being, 67, 457n.311
   and bhakti traditions or stream, 72, 402, 416
   and Brahma, 104-105, 106
   and dharma, 71, 335
   didactic function of, 97-98, 99
   and discursive oral traditions, 417-418
   emphasis on both sound and meaning, 97-98
   as frith Veda or as Veda, 7, 8, 10, 95-96, 104-105, 250, 402, 425-426n.19, 438n.10, 457n.311
   iconic veneration of, 19, 416
   and mantric efficacy, 416
   open to general populace, 99
   as products of post-Vedic brah-manical synthesis, 71-72
   as smrti, 8
   and Vedic paradigm, 10, 19, 416
   and Visnu, 103
   and Vyasa, 250
   as written texts, 19, 416
'e (fire), 154, 155, 163, 172, 178, 184, 191, 196, 270, 271, 281, 292, 308, 472n.83, 473n.92, 482n.198. See also fire
Esau, 199-200
   and Torah, 193, 476n.122
Esau, children of, 266, 273-274, 286, 297, 311, 316, 509n.40
```

Essers, lidnard, 441n.43

```
Esther, book of, 156, 179
Esther Rabbah, 156, 179, 376
eternal

Loges as, 139
Puranas as, 96
Qur'an as, 409
relationship between word/sabda and meaning artha as, 114, 120-122, 123, 124, 125, 128, 129
Sanskrit varnas as, 118-119, 124
speech as, 126, 127, 330, 334
sruti as, 250

Veda(s) as, 8, 9, 29, 32, 65, 67, 75-76, 77, 79-80, 82, 84, 93-94, 95, 99, 110, 112, 113, 114, 115-117, 122-123, 124-125, 126, 127, 128, 129, 228, 243, 245, 247, 248, 250, 251, 330, 334, 353, 355, 356, 427nn.25, 28
wisdom as, 139
```

< previous page

page\_671

next page >

```
eternal (continued)
   word/sabda as, 114, 116, 117-119, 122, 124, 125
Eve, 192, 193
Exodus, 150, 151, 152, 153, 173, 177, 179, 181, 183, 191, 192, 253-254, 255, 259, 262, 263, 265, 266, 267-268, 269, 270, 271,
272, 274, 275, 276, 277, 279, 281, 283, 284, 290, 292, 294, 299, 302, 304, 305, 312-313, 314, 318-319, 320-321, 376
Exodus Rabbah 179, 181, 182, 183, 185, 188, 190, 294-295, 297, 298, 299, 302-304, 305, 306, 309, 311, 376
eye, 501n.107
   and heaven, 38, 58
   and primordial utterance svah, 58
   and Sama-Veda, 38, 58
   and sun/Surya/Aditya, 38, 58
Ezekiel
   and fire, 319-320
   firmaments or heavens opened to, 258, 528n.272
   and glory of God, 258, 263
   and hayyot *, 258, 303
   and Isaiah, 320, 534n.347
   and Malkut/Shekhinah* or Oral Torah, 319-320, 534n.347
   and Merkabah, 255, 258-259, 262, 263, 270, 278, 303, 307, 319, 514n.112, 528-529n.272
   and Moses, 264, 320
   and people of Israel, 258-259, 264, 269-270, 278, 307, 319-320, 510n.58
   and revelation of Torah, 255, 258-259, 262, 278, 514n.112, 528-529n.272
Ezekiel, book of, 15, 255, 258, 262, 263, 303, 304, 308
Ezra b. Solomon, 199, 360, 491nn.324, 326-328, 534n.343
F
Falk, Maryla, 447-448n.149
Filliozat, Jean, 426n.23
Finkelstein, Louis, 471n.71
fiqh (jurisprudence)
   as product of human intelligence, 413
   sources of, 412-413
fire. See also Agni; 'e
   and angels, 146-147, 259, 267, 289, 300, 308, 366
   and creation, 275
   and crown of God, 532n.310
   and Ezekiel, 319-320
   and firmaments, 146-147, 276
   of Gehenna, 178-179, 463n.218
   and hayyot*, 267, 300, 308
   and heaven, 172, 179, 271, 300, 366, 511n.65
   and Hekalot* traditions, 259, 473n.91, 510n.61, 511n.65, 528n.272
   and interpretation of Torah, 172, 179, 281, 366, 480n.173, 517n.135
   and light, 191, 308
   and Merkabah, 179, 195-196, 259, 264, 366, 469n.57, 473n.91, 480n.173, 507n.16, 511n.65, 517n.135
```

and mouth of God, 155, 257, 270, 510n.61, 535n.367
and Oral Torah, 172, 480n.171
and people of Israel, 222, 257, 270, 271, 281, 296, 306, 308, 314, 318, 332, 535n.367
and rabbinic sages, 172, 178-179, 281, 366, 489n.316, 544n.26
and revelation of Torah, 155, 172, 179, 191, 196, 222, 254, 257, 259, 263, 264, 269, 270, 271, 275, 281, 292, 301, 306, 308, 314, 318, 322, 332, 366, 473n.91, 475n.118, 479n.167, 510n.61, 516n.132, 535n.367
and study of Torah, 172, 179, 281,

< previous page

page\_672

next page >

Gadamer, Hans-Georg, 425n.11

```
366, 480n.173, 517n.135
   and throne of glory, 146-147, 191, 301, 308
   and Torah, 18, 146, 147, 154, 155, 163, 171-172, 178-179, 184, 190, 191, 195-196, 197, 198-199, 210, 222, 254, 271, 273-
   274, 281, 292, 301, 308, 313, 314, 322, 332, 366, 472n.83, 473n.92, 475n.118, 480n.171, 482n.198, 483n.218
   Torah written with black fire on white fire, 172, 191, 198-199, 281, 308, 322, 332
   and Veda(s), 233
   and voice(s) of God, 155, 222, 270, 296, 306, 314, 318, 332
   and word/Word of God/dabar * /dibber/dîbbûr, 18, 146, 155, 171, 172, 178-179, 190, 191, 197, 210, 222, 257, 270, 308,
   318, 332, 462n.198, 463n.218, 510n.61, 535n.367
   and Written Torah, 172, 480n.171
firmaments. See also heaven
   and fire, 146-147, 276
   hierarchy of, 145, 146-147, 182-183, 332
   and light, 146-147
   opened to Ezekiel, 528n.272
   opened to Moses, 276, 301, 307
   opened to people of Israel, 257, 293, 307, 322, 332, 523n.222, 529n.273
   and revelation of Torah, 257, 276, 293, 301, 307, 322, 332, 523n.222, 529n.273
   seven firmaments, 145, 257, 293, 301, 307, 322, 523n.222, 528n.272, 529n.273
   as third world between heaven and earth, 208
Fischel, Henry A., 476n.130
Fishbane, Michael, 431n.44, 542-543n.16
Fitzgerald, James L., 453n.234
Fohrer, Georg, 465n.10
Foucault, Michel, 551n.3
four forms of Torah. See also Torah
   and 'Ên-Sôp, 211
   and four letters of Tetragrammaton, 212, 215
   and four worlds, 211-212, 215
   and Hebrew letters, 211-212
   and sepirot*, 212, 215
   and stages of manifestation of Torah, 212
four worlds. See also 'asilut*; 'asiyyah; berî'ah; yesîrah
   and 'Ên-Sôp, , 211
   and four forms of Torah, 211-212, 215
   and four letters of Tetragrammaton, 212, 215
   and Hebrew letters, 211-212
   and sepirot*, 212, 215
   and stages of manifestation of Torah, 212
Fraade, Steven D., 144, 468n.48, 509nn.32, 40
Fragment Targums, 472n.82, 476n.127
Friedlander, Gerald, 468nn.284, 285, 291
Friedmann, M., 484n.221
G
```

R. Gamaliel, 471n.75

Ganesa (deity), 82-83

Garden of Eden, 531n.304

and Adam, 163, 172, 184, 193, 472n.82, 475n.115

as one of six or seven things created prior to the world, 175, 193

and Torah, 163, 172, 184, 191, 193, 472n.82

garhapatya (type of sacrificial fire), 33, 58

< previous page page\_673 next page >

```
garment(s). See also halûq
   of angels, 259-260
   of God, 259-260, 306, 506n.10, 527nn.259, 262, 528n.272
   and Hekalot * traditions, 259-260, 306, 506n.10, 527nn.259, 262, 528n.272
   inscribed with Name of God, 306, 527n.262, 532n.311
   people of Israel invested with, 256-257, 259-260, 305-306, 313, 526-527n.258, 527n.262, 532n.311
   and revelation of Torah, 256-257, 259-260, 305-306, 313, 526-527n.258, 527n.262, 532n.311
   of Torah, 369-370, 371, 372, 382, 392
   in Zohar, 546n.47
Gaston, Lloyd, 552n.9, 553n.11, 554n.14
Gautama (Vedic seer), 229, 239, 243
gayatri/Gayatri or savitri/Savitri (type of Vedic meter; three-lined mantra; goddess)
   and Brahma, 79, 89-90, 91, 105, 107
   and brahmins, 39, 40, 61
   and creator principle, 92, 444n.88
   and fire/Agni, 39, 40
   as gayatri mantra, 79, 91, 92-93, 106-109, 452n.221, 455n.293, 456n.294, 498n.63
   as goddess of speech, 89-90, 91, 105
   as meter, 39, 61, 91, 92, 105, 343, 444n.88, 535-536n.1
   as Mother of Vedas, 90, 91, 444n.88, 455n.282, 456n.294
   and Om, 79, 92-93, 106-109
   and Prajapati, 39, 79, 343, 444n.88
   and Purusa, 91-92
   and Sanskrit varnas, 92-93, 106-109
   and Sarasvati, 89-90, 91, 105, 455n.282
   and speech/Vac, 89-90, 91, 105, 106-109, 444n.88
   and three vyahrtis, 79, 92-93, 106-109
   and Veda(s), 79, 90, 91-93, 105, 106-109, 444n.88, 455n.282, 456n.294
Geburah* (power; fifth sepîrah), 197 270, 306, 314, 322, 377, 528n.272
Gehenna or Gehinnom (hell)
   fire of, 178-179, 483n.218
   as one of six or seven things created prior to the world, 175, 193
gematria (interpretation based on numerical value of Hebrew letters), 365. See also letters, Hebrew: numerical value of
Gemser, Berend, 465n.10
Genesis, 15, 138, 149, 151, 152, 154, 156, 159, 162-163, 164, 167, 170, 171, 175, 176, 183, 184-185, 189-190, 191, 192, 193,
194, 195, 199-200, 207, 208, 287-288
Genesis Rabbah, 131, 142, 143, 156, 159, 160-161, 162-163, 164-166, 168-169, 170, 171, 175, 176, 177, 178, 183, 184-185,
186, 188-190, 203, 274-275
gentile nations
   and Abraham, 404-405, 553n.14
   and angels, 295, 307, 522n.202, 529n.274
   excluded from Oral Torah, 182, 294, 295
   and final redemption, 274, 286-287, 288
   heard divine utterances, 285, 332
```

heard voice(s) of God, 269, 292, 295-296, 309, 338, 530n.288

< previous page

page\_674

next page >

```
image-making practices of, 416
   and Name of God, 296-297
   and Paul's doctrine of justification by faith, 404-405, 553nn.10, 11, 553-554n.14
   Paul's mission to, 404-405, 552n.9, 553nn.10, 11, 553-554n.14
   and people of Israel/Jews, 135, 136, 138, 152, 157, 158-159, 182, 188, 255, 266-267, 268, 269, 273-274, 285-287, 292, 294,
   295-297, 307, 309, 311, 316, 325, 326, 329, 332, 338, 391, 398-399, 404-405, 529n.274, 530n.288, 533n.327, 552n.9,
   553nn.10, 11, 553-554n.14
   and revelation of Torah, 152, 182, 255, 266-267, 269, 271, 273-274, 284, 285-287, 292, 294, 295-297, 307, 309, 311, 316,
   325, 326, 329, 332, 338, 391, 399, 509n.40, 512n.83, 518n.157, 529n.274, 530n.268, 533n.327
   and seven commandments, 266, 286-287, 399
   and Ten Words of revelation/Ten Commandments, 285, 296-297
   and wisdom/hokmah *, 273
   and Word of God, 296
gezerah awah (inference based on word analogy), 288, 363-364, 519n.166
Ghose, Aurobindo, 9, 427n.28
Gikatilla, Joseph, 200-201, 210, 367, 368, 492nn.334-337, 493n.338, 494n.383, 495n.384, 544-545n.35
girdles
   people of Israel invested with, 256-257, 279, 305
   and revelation of Torah, 256-257, 279, 305
glory of God. See also kabod*
   and Ezekiel, 258, 263
   and interpretation of Torah, 366, 372, 546n.51
   and light, 274, 493n.350
   and Moses, 258, 320
   and people of Israel, 256, 257, 258, 263, 274, 279, 281, 293, 303, 305, 306, 307, 318, 320-321, 322, 323, 324, 329, 332,
   366, 515n.120, 525n.244, 527n.262, 529n.283, 532n.311, 534n.340
   and revelation of Torah, 256, 257, 258, 263, 267, 268, 274, 279, 281, 293, 303, 305, 306, 307, 317-318, 320-321, 322, 323,
   324, 329, 332, 366, 515n.120, 525n.244, 527nn.259, 262, 529n.283, 532n.311, 534n.340
   role in cosmogonic process, 317-318, 323
   and sepirot*, 317--318, 320-321
   and study of Torah, 366, 372, 546n.51
   and Ten Words of revelation/Ten Commandments, 317-318, 320-321, 323
   and Torah, 253, 276, 289, 546n.51
God. See also divine anthropos; 'Ên-Sôp; glory of God; Name of God; sepirot*; Shekhinah; voice(s) of God; word/Word
   augmenting power of, through practice of Torah, 359, 374-375, 377-378, 380-381, 388-389, 401
   augmenting power of, through study of Torah, 359, 375, 378, 380, 388-389, 401
   body of, 201, 214, 505n.7
   as bridegroom of Israel, 256, 268, 277-278, 291, 303, 312, 331, 338, 373
```

```
God (continued)
```

and covenant with Abraham, 154, 163, 172, 191, 377, 404-405

and covenant with people of Israel, 174, 256, 278, 285, 295, 298, 303, 326, 330-331, 333, 338, 376-377, 390, 391, 404

crown(s) of, 259, 300, 307, 313, 528n.272, 532n.310

descent from heaven, 254, 255, 256, 258, 264, 267-268, 275-278, 288, 290, 291, 293-294, 303-305, 310, 312-313, 314, 315, 327-328, 520n.176, 529n.274, 531n.304

descent of, and *sepirot* \*, 315-316, 318

'Ên-Sôp as unmanifest Godhead, 196, 198, 205, 209, 211, 493n.349

essence and power of, contained in Name, 131, 200, 201, 213, 253

face(s) of, 155, 256, 257, 280-281, 283, 293-294, 301-302, 307, 309, 310, 312, 318, 319, 331, 332, 512n.75, 516n.130, 517n.142, 529n.274, 530n.290

face(s) of, and light, 155, 280-281

as father of Torah, 145-146, 253, 256, 276-277, 302, 312, 338

four theophanies of, 268, 510n.52

garment of, 259-260, 306, 506n.10, 527nn.259, 262, 528n.272

and Hebrew letters, 201, 214, 360-361, 492n.336

as "He who spoke and the world came into being," 154, 167, 170, 177-178, 472n.85

and light, 138, 155, 268, 274, 280-281, 318, 333, 393, 487n.276, 510n.52, 527n.259

and Logos, 159

as manifest and unmanifest, 196, 205

Moses as like unto, 276

mouth of, and fire, 155, 257, 270, 510n.61, 535n.367

as one with his Name, 200-201

people of Israel/Jews as chosen people of, 135, 136, 152, 157, 256, 263, 266, 273, 285, 295, 311, 325, 330-331, 391, 522n.199

as personal God, 330-331, 392

sepirot\* as manifest Godhead in relation to creation, 196-197, 200, 202, 317-318

and Sinai theophany, 255, 256-259, 262-263, 264, 268-272, 278-284, 291-294, 295, 303-310, 311-316, 317-324, 329, 331, 332-333, 337-338, 495n.6, 510n.52, 512n.75, 516n.130, 517n.142, 523n.222, 529nn.274, 283, 534n.343

ten descents of, 312, 531n.304

Torah as counselor of, 145-146, 180, 185-186, 193, 194, 488n.289

Torah as co-worker of, 145-146, 198, 214

Torah as daughter of, 145-146, 253, 256, 276-277, 302, 312, 338

Torah as essence of, 131, 200, 201, 213, 214, 253

Torah as form of, 214, 361, 417, 546n.51

Torah as living aspect of, 15, 16, 131, 160, 201, 367, 386, 392, 398, 416

Torah as one with, 200-201, 209-210, 213, 359, 367, 371, 373, 382, 417, 492n.334, 546n.51

wisdom/Hokmah\* as co-worker of, 134, 137, 138, 198, 214

wisdom/Hokmah\* as personifica-

grammarians, Indian, 116, 122, 441n.44, 461n.398

```
tion of attribute of, 134-135, 465n.9
gods. See also specific deities
   and Brahma, 79, 86, 88, 96, 246
   and Brahman/Brahman-Atman, 328, 330
   brahmins as human gods, 61, 241, 335
   and Buddha, 408
   chariots of, 231, 332
   and cycles of creation, 100, 101, 125, 128, 248
   and Dhamma, 408
   and heart, 235, 328
   and human faculties, 38, 56, 58
   images of, 19, 94, 95, 416, 434n.58
   and the Imperishable, 233, 330, 356
   as inspirers of cognitions and hymns, 34, 229, 232, 233-235, 236-237, 240, 328, 330, 354, 498nn.52, 59
   and light, 232, 233, 235, 328
   and meditation, 241
   and meters, 38-39, 40, 447n.149
   names of, as denoting universal classes/akrtis, 125
   and Prajapati, 39-40, 55, 56-58, 126, 350, 447n.141
   and Purusa, 37-38, 67-68, 349
   realms of, 34, 231, 232, 233, 235, 237, 248, 327, 328, 330, 332, 356
   and sacrifice, 19, 37, 38-39, 231, 238, 343, 348, 349, 350, 389, 401, 416, 439n.34
   and seers/rsis, 34, 37, 66-67, 229, 230, 231-232, 233-235, 236-237, 238, 239, 240-241, 243, 246, 248, 326, 328, 330, 332,
   335, 348, 349, 354, 390, 497n.20, 498nn.49-52, 59, 500n.106, 501n.111
   and Skambha, 41
   and social classes/varnas, 38 39-40
   and tapas, 240-241, 246, 330
   and three constituents of Ore, 57-58, 69-70, 111, 215
   and three gunas, 111
   and three vyahrtis, 56-58, 111
   and three worlds, 38, 56-58, 70, 111, 215
   thrones of, 231, 332
   and Veda(s), 34, 38, 39, 56-58, 59, 66-67, 70, 79, 96, 110, 111, 128-129, 215, 229, 231, 232, 233-235, 236-237, 238, 240,
   246, 327, 328, 330, 339, 343, 348, 349, 350-351, 354, 388-389, 401, 416, 419, 498nn.52, 59
Goldberg, Ellen S., 422n.7
golden calf, 254, 257, 278, 279, 291, 303-304, 310, 314, 329, 525n.245
Goldin, Judah, 541n.16, 543n.18, 548-549n.80
Gonda, Jan. 229, 230, 231, 235, 426n.23, 429n.33, 440n.39, 441nn.53, 55, 442nn.55, 65, 444n.94, 445n.115, 496nn.6, 10, 11,
497nn.21, 34, 498nn.44, 52, 499nn.68, 71, 72, 74, 83, 536nn.3, 12, 539n.57, 540n.75
Goodman, Hananya, 422n.7
Goody, Jack, 414, 417, 418, 558nn.50, 53, 559n.54
Gopal, Ram, 538n.48, 539n.60
Gottlieb, Efraim, 494-495n.383, 495n.384, 544n.35
Graham, William A., 4, 5, 344, 345-346, 419, 423n.9, 425nn.10, 12, 536nn.2, 8, 10, 556nn.24-26, 557nn.27, 31, 559n.56
```

< previous page

page\_677

next page >

and Binah, 208, 209, 212

```
Greek or Hellenistic traditions (continued)
   477n.132, 554n.15. See also Aristotle; Platonic traditions; Stoic traditions
Green, William Scott, 468n.46, 541n.16, 542n.16, 543n.19
Grhya-Sutras, 71, 335, 345, 352
Grözinger, Karl-Erich, 523-524n.222
Grtsamada (Vedic seer), 229
Gruenwald, Ithamar, 261, 264, 432n.51, 505n.5, 506n.15, 506-507n.16, 507n.17, 508n.21
gunas (constituents of Prakrti;). See also Prakrti; rajas; sattva; tamas
   and Prakrti, 100, 106, 107, 111
   and three constituents of Om, 107, 108, 111-112
   and three vyahrtis, 111-112
   and three worlds, 111-112
   and trimûrti, 111-112
   and Veda(s), 106, 108, 111-112, 459n.373
Gupta, S. K., 538n.48
Η
Hadrian, 296-297
Haggadah. See aggadah/Aggadah
Hgîgah, 147, 174, 179, 366
halakhah (law; normative legal teachings), ix, 185
   and consensus of the rabbinic sages, 174, 290-291
   definition and use of term, 431n.45
   and myth, 374
   as Oral Torah, 12
   as Torah, 151, 152, 265-266
Halblass, Wilhelm, 430n.40, 461n.397
Halivni, David Weiss, 542n.16
Halperin, David J., 258, 261-264, 433n.51, 483-484n.219, 504n.2, 505nn.3-5, 507n.20, 508nn.21-29, 510n.58, 511n.72,
514n.112, 515n.113, 519n.167, 519-520n.171, 524n.222, 525nn.245, 246, 528-529n.272, 529n.273, 532n.310, 541n.12
halûq (garment), 259-260, 306, 527n.259, 528n.272. See also garment(s)
R. Hams b. Hanina, 161, 189, 282-283
R. Hamnuna, 284, 516n.124
R. Hananyah, nephew of R. Joshua b. Hananyah, 280
R. Hananyah b. Teradion, 482n.204
Handelman, Susan A., 541nn.8, 16, 543n.19
R. Hanina, 177, 512n.91
R. Hanina b. Pappai, 286, 512nn.75, 85, 87, 522n.209
Harivamsa, 23, 80, 84, 89-90, 91-93, 94, 106
Hartman, Geoffrey H., 542n.16
Hastings, James, 423n.9
hayyot * (living creatures), 258, 267, 300, 302, 303, 308
Hazra, Rajendra Chandra, 94-95, 456n.308, 458n.329
he/He (Hebrew letter; letter of Tetra-grammaton), 487n.262
```

```
and Malkut*/Shekhinah, 208, 209, 212
and Oral Torah, 209, 212
shape of, 169, 177, 189
sound of, 169-170, 189
this world created with, 168-169, 177, 188-189
and world of creation/berî'ah, 212
and world of making/'asiyyah, 212
heart
as abode of gods, 235, 328
```

< previous page page\_678 next page >

next page >

Page 679

```
and Brahma, 105, 107
   and mind, 236, 499n.76
   and Om, 105, 107
   and Purusa, 65
   role in Vedic cognition, 232, 233, 235-236, 237, 328, 497n.37, 499nn.71, 76
   as seat of consciousness, 235, 328
heaven, 241. See also firmaments
   ascent of Abraham to, 259
   ascent of "descender to the Mer-kabah" to, 259, 260, 261-262, 337, 507n.19, 515n.119
   ascent of Elijah to, 267, 290
   ascent of Enoch to, 259
   ascent of Moses to, 146, 173, 256, 258, 259, 262, 263-264, 267, 275-277, 278, 288-290, 293, 299-302, 303, 307, 311-312,
   328, 329, 513n.103, 520nn.171, 176, 523-524n.222, 541n.15
   ascent to, and Merkabah, 258, 259, 260, 261-262, 264, 300, 337, 506nn.15, 16, 507n.19, 508n.22, 515n.119, 517n.139,
   524n.222, 541n.12
   attainment of world of, 43, 61, 240, 241, 352
   and brhat saman, 445n.109
   descent of angels from, 256, 258, 264, 278-279, 291-292, 293-294, 303-305, 309, 313-314, 529n.274
   descent of chariots from, 258, 262, 264, 278, 293-294, 304-305, 313
   descent of God from, 254, 255, 256, 258, 264, 267-268, 275-278, 288, 290, 291, 293-294, 303-305, 310, 312-313, 314, 315,
   327-328, 520n.176, 529n.274, 531n.304
   descent of primordial wisdom from, 15, 135-136, 362
   descent of Shekhinah from, 256, 276-278, 290
   descent of Torah from, 15, 146, 172, 253, 256, 265, 275-278, 288-291, 293, 299-300, 301, 302, 311-312, 315, 317, 327-328,
   369, 513n.103
   and earth, as one of God's special creations/possessions, 149, 471-472n.78, 481n.185
   and earth, at revelation of Torah, 253, 255-256, 267-268, 275-278, 288-291, 299-305, 311-313, 327-328, 520nn.174, 176
   and eye, 38, 58
   and fire, 172, 179, 271, 300, 366, 511n.65
   heavenly Temple, 301
   and m, third constituent of Om, 57-58, 70, 111
   and Mount Sinai, 276, 311-312, 313, 518n.158
   opened to Ezekiel, 258
   opened to people of Israel, 258, 263, 311-312, 313, 314, 531n.305
   and patron of sacrifice/yajamana, 43, 61
   and primordial utterance svah, 51, 54, 56-58, 61, 92, 109, 111
   and revelation of Torah, 15, 135-136, 146, 172, 173, 253, 255-256, 258, 259, 262, 263-264, 265, 267-268, 275-278, 288-
   291, 293-294, 299-305, 307, 309, 310, 311-314, 315, 317, 327-328, 329, 362, 369, 513n.103, 518n.158, 520nn.171, 174,
   176, 523-524n.222, 529n.274, 531nn.304, 305, 541n.15
   and samans, 59, 445n.109
   and Sama-Veda, 38, 51, 56-58, 60, 61, 70, 111, 215
   and seers/rsis, 230, 239, 501n.113
```

Page 680

```
heaven (continued)
   and Siva, 111
   and sun/Surya/Aditya, 38, 56-58, 70, 215
   and tamas, 111
   as upper waters, 208
   and vaisyas, 38, 61
Hebrew. See also letters, Hebrew
   as alphabet composed of letters/'otiyyot *, 18
   creative power of, 167-168, 189, 275, 399
   as divine language, 18, 167-168, 399
   as language of people of Israel/Jews, 3, 397, 399
   as language with which the world was created, 167-168, 189, 275, 399
   relationship between name and form, 171, 189, 200, 203
   and revelation of Torah, 267, 275
   as sacred/holy language, 3, 18, 167-168, 189, 193, 275, 397
   spoken by Abraham, 193, 195
   and Torah, 167-168, 275, 399, 410
Hebrew Bible. See also Ketuvim; Nevi'im; Pentateuch; Sefer Torah; Torah; Written Torah; and specific biblical books
   exegesis of, 141-142, 172-173
   as Tanakh, 12
   as Torah, 12, 151, 265
   wisdom literature of, 23, 135
   as Written Torah, 12-13, 141-142, 158, 273, 294, 485n.232, 512n.75
Heesterman, Jan C., 11, 430n.38
Heide, A. van der, 545n.42
Heiler, Friedrich, 424-425n.9
Heinemann, Isaak, 542n.16
Heinemann, Joseph, 143, 468n.45, 480n.176, 485n.231, 518n.154, 541-542n.16
Hekalot* Rabbati*, 506n.15, 508n.21, 510n.61, 521n.181, 527nn.259, 262, 528n.272
Hekalot* traditions, 505n.5. See also Merkabah; Merkabah traditions, rabbinic
   and adjuration of angels, 261-262
   and 'am ha-'ares, 262
   and angels, 259, 260, 261-262, 515n.119, 521n.81, 524n.222
   and apocalyptic traditions, 258, 259, 264, 506n.16
   and ascent to heaven, 258, 259, 260, 261-262, 264, 300, 337, 506nn.15, 16, 507n.19, 508n.22, 515n.119, 517n.139,
   524n.222, 541n.12
   and ascent to heaven, dangers of, 259, 260, 506n.15, 515n.119, 517n.139, 524n.222
   and crown(s), 259, 515n.118, 521n.181, 528n.272, 532n.310
   and "descender to the Merkabah," 259-260, 261-262, 337, 505n.6, 507n.19, 511n.65, 515n.119
   and ecstatic mystical practices, 261, 264, 506n.16
   and fire, 259, 473n.91, 510n.61, 511n.65, 528n.272
   and four sages who entered pardes, 541n.12
   and garment(s), 259-260, 306, 508n.10, 527nn.259, 262, 528n.272
```

and general populace, 262-264, 507-508n.20, 508n.22

and lightning, 259
and *ma'aseh merkabah\**, 261
and mastery of Torah, 261-262, 263-264, 337, 507-508n.20
and Merkabah, 201, 258-264, 432-433n.51, 506nn.15, 16,

< previous page page\_680 next page >

Hoffmann, D., 150, 471n.71

```
next page >
                                                                                                                      Page 681
      507n.19, 515n.119, 532n.310, 541n.12
   Moses as paradigm for, 259, 263-264, 337, 524n.222
   and names of God, 260, 506n.11, 515n.119
   origin and dates of texts, 261-262, 506n.15
   and rabbinic Merkabah traditions, 258-264, 432-433n.51, 488n.285, 506-507n.16, 524n.222, 532n.310
   and revelation of Torah, 258-264, 300, 306, 307, 337, 505n.7, 510n.61, 511n.65, 515nn.118, 119, 517n.139, 521nn.181, 190,
   524n.222, 527n.259, 528n.272, 532n.310
   and Sar Tôrah, 261-262, 507n.17, 507-508n.20, 508n.21
   and seven palaces/hekalot *, 259
   and î'ûr qômah, 505n.7 506n.15, 528n.272
   and study of Torah, 259
   and synagogue traditions, 262-264, 507n.19, 508n.22, 524n.222, 532n.310
   two categories of material, 261-262
R Helbo, 280
Hellenistic traditions. See Greek or Hellenistic traditions
Hengel, Martin, 137, 138, 464n.3, 464-465n.6, 466nn.10, 17, 18, 467nn.21, 32, 33, 470n.61, 476n.129
hermeneutics. See interpretation of Torah; interpretation of Veda(s)
Herr, Moshe David, 468n.42
Heschel, Abraham Joshua, 15, 363, 432n.49, 541n.11
Hesed* (love, mercy; fourth sepîrah), 197, 322
R. Hezekiah, 287, 288, 477n.141, 513n.94
R. Hilkiah, 477n.141, 513n.94
Hillebrandt, Alfred, 439n.22
Hillel, 148
Hillel, school of, 166, 486n.255
Hiltebeitel, Alf, 452n.232
"Hinduisms." See also ascetic traditions; bhakti traditions; brah-manical tradition; "Hinduisms" and "Judaisms"; tantric traditions
   as federation of cultures, 70
   and three streams of post-Vedic brahmanical synthesis, 70-72
   variety of, 1, 421n.1
   Vedic authority as constitutive of, 10, 429n.33, 430n.42
"Hinduisms" and "Judaisms." See also brahmanical tradition and rabbinic tradition; "Hinduisms"; "Judaisms"
   characterizations of differences between, ix, 1, 2, 19, 413
   comparative study of, ix-x, 1, 413, 422nn.6, 7
   and paradigms of "religious tradition," ix, 2-3, 413, 422n.6
Hiranyagarbha (golden egg or embryo). See also cosmic egg
   Brahma as, 86, 104
   as creator principle, 36
   Prajapati as, 44
   Visnu as, 454n.258
R. Hisda, 292, 543n.21
R. Hiyya II b. Abba, 285, 298, 543n.20
hod*/Hod* (glory, majesty; eighth sepîrah), 197, 276, 277, 372, 534n.352, 547n.59
```

## < previous page

page\_681

next page >

hrd or hrdaya (heart). See heart

hokmah \*/Hokmah\* (continued) associated with understanding/tebunah\* and knowledge/da'at\*, 176, 177, 185, 195, 298 bere'sit\* as be-hokmah\*, 165, 207, 476n.127 and Bînah, 202, 205, 206, 207, 208, 217, 219 as demiurge principle, 198, 202, 214, 219 as Father, 202, 205, 207, 208, 209, 214, 493n.341 as female figure, 133, 146 as first of God's works, 133 and gentile nations, 273 as God's co-worker in creation, 134, 138, 198, 214 and Hebrew letters, 209, 212 as instrument of creation, 165, 176, 177, 185, 195, 298 as king of world above, 206 as male principle, 202, 207, 217 and Malkut\*/Shekhinah or Oral Torah, 209 and people of Israel, 323 as primordial or preexistent, 24, 131, 133, 198, 202, 205, 209, 212, 214, 253, 493n.341, 494n.354 as primordial point, 205, 209, 494n.354 as primordial Torah/tôrah qedumah\*, 198, 209, 212, 493n.341 as re'sit\*, 133, 205, 207, 494n.354 and revelation of Torah, 323 termed 'amôn, 133-134, 202, 464nn.4, 5, 464-465n.6 as thought, 204-205, 206-208, 209, 494n.355 and Tip'eret\* or Written Torah, 209 Torah as, 24, 131, 146, 160, 165, 176, 185, 198, 202, 209, 212, 214, 216-217, 219, 253, 298, 323, 434n.54, 491n.324, 493nn.340, 341, 535n.371 and unfoldment of divine language, 198, 204-205, 206-209 and world of emanation/'asilut\*, 212, 215 and Yod\*, first letter of Tetra-grammaton, 208, 209, 212 Holtz, Barry W, 542n.16 Hopkins, E. Washburn, 452n.232, 502n.149 Hopkins, Thomas J., 439n.29 Hosea, 269-270 R. Hoshaiah, 164-166, 177, 186, 307, 476n.130, 510n.58 hotr (type of priest), 438n.17, 456n.297 and Brahma, 104 and brahman priest, 348 and patron of sacrifice/yajamana, 242 and Prajapati, 54, 58, 60, 537n.33 and rcs, 33, 54, 60, 348 and Rg-Veda, 33, 44 and seers/rsis, 239 Visvakarman as, 36

Hume, Robert Ernst, 450n.181

R. Huna b. Abin, 161-162, 274-275, 279, 298, 305, 512n.91, 526n.258, 527n.262

Ι

Idel, Moshe, 366-367, 374-375, 382-383, 433n.52, 433-434n.53, 490nn.317-319, 491n.320, 492n.334, 495n.384, 507n.20, 540nn.4, 5, 543n.19, 544nn.29-33, 544-545n.35, 546n.51, 548nn.60, 66, 68, 70, 71, 73-76, 549nn.91, 92, 550n.116, 550-551n.121, 551n.1

immortal

seers/rsis as, 230

< previous page page\_682 next page >

```
Vac as, 48
   Veda(s) as, 48, 67, 75
imperishable
   Brahman as, 66, 67, 75, 330
   gods and the Imperishable, 233, 330, 356
   Vac as, 48
   Veda(s) and the Imperishable, 66, 67, 233, 330, 356
   Veda(s) as, 48, 67, 75, 94, 112, 355
   word/sabda as, 117-119
Indra (deity), 349
   as inspirer of cognitions and hymns, 234, 236-237, 330
   and ksatriyas, 39, 40
   and seers/rsis, 234, 236-237, 241, 330, 498n.51
   and tristubh meter, 39, 40
interpretation of Torah, 361-373, 386-388. See also Midrash; Oral Torah; study of Torah
   and Abulafia's "path of the names," 382-383, 393, 550-551n.121
   and Abulafia's "wisdom of the combination of letters," 383, 393
   antecedents of Midrash, 542-543n.16
   actuative meaning, 387
   and angels, 210, 366, 368
   and atemization of canonical text into constituent letters, 365, 367, 382-383, 393
   and "contemplating through seeing"/istakkel, 371, 372, 378-379, 389, 547n.60, 550n.101
   as continuation of Sinai revelation, 362, 366
   and distinctions among author, text, and interpreter, 367, 373, 392, 419
   emphasis on cognitive over phonic dimension of words, 18, 361-373, 386-388
   and fire, 172, 179, 281, 366, 480n.173, 517n.135
   focus on every word and letter, 15, 311, 363, 384-366, 541n.15, 543n.21
   forty-nine modes of interpretation, 366, 544n.22
   four levels of meaning, 368-369, 370, 372-373, 545nn.41, 42
   and glory of God, 366, 372, 546n.51
   God intended for Sefer Torah to be interpreted, 361-362, 387
   hermeneutical process as visionary experience, 370-372, 382, 392, 393, 533n.339
   importance of, 333, 359, 362
   and infinity of meaning in Torah, 368, 543n.19
   kabbalist exegete and Malkut */Shekhinah or Oral Torah, 370-371, 373, 392, 547n.55
   kabbalist exegete and Moses, 337, 339, 371-372, 373, 391-392, 547nn.57, 58
   kabbalist exegete and patriarchs, 547n.58
   kabbalist exegete and prophets, 337, 367, 371-372, 383, 391-392, 547n.58
   kabbalist exegete and sepirot*, 370-372, 373, 382, 392, 546n.51, 547n.58
   kabbalist exegete and Tip'eret* or Written Torah, 370-372, 373, 392, 547n.58
   kabbalist exegete as bridegroom of Torah, 373
   kabbalist exegete as radiant with light, 371, 547nn.55, 57
   kabbalistic hermeneutics, 321, 366-373, 382-383, 391-393, 535n.358, 544n.29, 550-551n.121
   and light, 172, 178, 190-191, 196,
```

interpretation of Torah (continued)

```
366, 371, 382, 393, 491n.322, 547nn.55, 57

limited freedom of aggadic Midrashist, 365, 543n.19

as means of clarifying meaning and application of laws, 363-364

as means of cleaving to God, 546n.54

as means of deciphering or decoding the cryptogram, 160, 362, 363, 367, 368, 369, 371

as means of drawing out multiplicity of meanings, 18, 338, 359, 362-363, 365-366, 368, 386-387, 388, 541n.15, 543nn.19, 21, 545n.41

as means of fathoming hidden mysteries of Torah, 364-365, 366-367, 368, 369-371, 372-373, 374, 378, 382, 391, 546n.51

as means of fathoming mysteries of creation and of Godhead, 367, 368, 369, 371, 378, 546n.51
```

as means of fathoming structures of human psyche, 367

as means of opening up closed text, 361-362, 387

as means of penetrating beyond garments and body of Torah to its soul, 369-371, 374, 382, 392, 402

as means of recovering divine Author's hidden intentions, 364-365

as means of replicating Sinai revelation, 172, 179, 263, 281, 337, 338, 366, 367, 370-372, 373, 391-392, 546n.52

as means of resolving lexical problems, 364

as means to direct experience of supernal Torah, 339, 367, 371, 372-373, 382-383, 392-393, 491n.322

as means to divine communion with Torah, 372-373, 382, 383, 392, 420, 548n.68

as means to prophetic state of consciousness, 337, 367, 371-372, 383, 391-392, 547n.58

methods and principles of aggadic Midrash, 363, 365-366, 541-542n.16

methods and principles of halakhic Midrash, 288, 363-365, 541-542n.16

Moses as first Midrashist, 311, 337

Moses as interpreter of Torah, 294, 311, 331, 334, 337, 339, 391-392

multiple vocalizations of consonantal text, 210, 361-362, 368, 478n.149, 540n.7, 544-545n.35

and preservation of canonical text, 367, 370, 382, 392

rabbinic hermeneutics, 361-366, 388, 541-542n.16

rabbinic interpretations as authoritative, 157, 158, 337, 391, 554n.15

rabbinic sages as mediators of, 337, 338, 339, 362, 391, 543n.19

school of R. Akiba vs. school of R. Ishmael, 15, 363-365

and sepirot \*, 210, 368, 370-372, 373, 382, 392, 546n.51, 547n.58

seventy modes of interpretation, 321, 366, 544n.23

and Shekhinah, 366, 370-371, 373, 392, 547n.55

as strategy for extending canon, 6-7, 397, 402

and sources of figh, 412-413

and successive scriptural revelations, 410-411, 412, 557n.35

```
Page 685
   thirteen principles of R. Ishmael, 363-364, 541n.16
   Torah interpreted differently in different worlds, 210-211, 368
interpretation of Veda(s), 351-354, 388
   commentaries by Sayana, 124, 354, 539n.60
   constitutive meaning of Vedic words, 347, 354, 387
   discursive meaning of Vedic mantras secondary, 12, 97-98, 343, 346-347, 351, 387, 388, 408, 418, 419, 457n.323, 536-
   537n.12
   importance of understanding discursive meaning of Vedic mantras, 352, 538n.46
   interpretation of Vedic mantras, in Brahmanas, 351-352
   interpretation of Vedic mantras, in Nirukta, 352
   levels of meaning, 353
   principles and methods of interpretation, 353, 388, 538-539n.55
   schools of Vedic exegesis focus on Brahamnas and Upanisads, 346, 352-354, 388
   "schools" of Vedic interpretation, 352, 538n.48
   threefold method of interpretation, 352-353
Isaac, 161, 411
   and Hebrew letters, 195
   and Malkut */Shekhinah or Oral Torah, 320
   and secret of redemption, 195
   and Torah, 162, 163, 184-185, 399
R. Isaac, 181, 280, 294-295, 311, 516nn.129, 130, 549n.94
Isaiah
   and Ezekiel, 320, 534n.347
   and Malkut*/Shekhinah or Oral Torah, 320, 534n.347
   and people of Israel, 269-270, 319-320
Isaiah, book of, 187, 274, 298
Ishmael, 411
R. Ishmael, 177, 284, 360, 363-364, 516n.124, 541n.16
Ishmael, children of, 266, 273-274, 286, 297, 311, 316
R. Ishmael, school of, 15, 150, 285, 363-364, 471n.71
Islamic traditions, 191, 354
   and Abraham, 411-412, 558nn.47, 48
   and generic idea of scripture, 557n.27
   hermeneutics, 545n.42
   missionary orientation of, 403, 409-412, 413, 422n.6
   and Muhammad, 409-413, 557-558n.37, 558nn.46, 48
   and paradigms of "religious tradition," 6, 403, 408-413, 422n.6
   and 'People of the Book," 410-411, 558nn.45, 46
   and Qur'an, 6, 409-413, 556nn.24-26, 557nn.27, 33, 35, 557-558n.37, 558nn.45-48
   Qur'an as constitutive category of, 409
   as religion of orthopraxy, 409
   as "religion of the book," 409
```

Israel, land of
not site of revelation of Torah, 255, 266-267
as one of four inheritances, 472n.79
as one of God's special creations/possessions, 153, 471-472n.78
and people of Israel/Jews, 153, 397

< previous page

page\_685

next page >

```
Israel, people of
```

and acceptance of Torah, 152, 163, 167, 188, 255, 256, 266, 273-275, 279, 286-288, 292, 295-298, 305, 316-318, 327, 329, 333, 338, 376, 378, 390, 391, 399, 482n.196, 513n.98, 516n.131, 518n.158, 549n.85

and acceptance of Torah, necessary for continuance of creation, 167, 188, 256, 274-275, 287-288, 297-298, 316-318, 327, 376, 378, 390, 482n.196, 518n.158, 549n.85

all past and future generations were present at revelation of Torah, 311, 318, 338

and angels, 256-257, 271, 278-279, 291-292, 293, 304-35, 307, 309, 313-314, 322, 329, 332, 520n.171, 526-527n.258

attained access to mysteries of creation, 222-223, 275, 318-319, 321, 322-323, 332, 333

attained vision of sepirot \*, 315, 318-320, 332-333, 370-371, 534n.343

as bridegroom of Torah, 256, 268, 276-278, 291, 302-303, 312, 331, 338, 372, 373, 392

as bride of God, 256, 268, 277-278, 291, 303, 312, 331, 338, 373

and chariots, 257, 258-259, 278, 322, 332

as chosen people of God, 135, 136, 152, 157, 256, 263, 266, 273, 285, 295, 311, 325, 330-331, 391, 522n.199

and Christians, 157-158, 263, 273, 404-405, 552n.9, 553nn.10, 11, 553-554n.14

and covenant with God, 174, 256, 278, 285, 295, 298, 303, 326, 330-331, 333, 338, 376-377, 390, 391, 404

as custodians of Torah, 3, 152, 157, 216, 398-399

died and were resurrected, 257, 260, 282-283, 293, 296, 309, 314-315, 516n.124, 517nn.139, 141, 529n.283

ethnic-cultural identity of, and Torah, 3, 135, 136, 138, 152, 157, 182, 216, 255, 266, 273-274, 285-287, 294, 295-297, 311, 316, 325, 326, 329, 391, 398-399, 412, 481n.185

experienced Sinai theophany according to each individual's capacity, 257-258, 271-272, 282-284, 309-310, 331, 337-338

experienced Sinai theophany according to each individual's "grade," 323-324

experienced Sinai theophany as overpowering, 257, 271, 281-283, 293, 308-309, 314-315

and Ezekiel, 258-259, 264, 269-270, 278, 307, 319-320, 510n.58

and face(s) of God, 256, 257, 280-281, 283, 293-294, 307, 309, 310, 318, 319, 331, 332, 512n.75, 516n.130, 529n.274

feared lest they die, 257, 271, 281-282, 314-315

and final redemption, 157-158, 274, 286-287, 514n.110

and fire, 222, 257, 270, 271, 281, 296, 306, 308, 314, 318, 332, 535n.367

firmaments or heavens opened to, 257, 258, 263, 293, 307, 311-312, 313, 314, 322, 332, 523n.222, 529n.273, 531n.305

and gentile nations, 135, 136, 138, 152, 157, 158-159, 182, 188, 255, 266-267, 268, 269, 273-274, 285-287, 292, 294,

< previous page

page\_686

next page >

Page 687

```
295-297, 307, 309, 311, 316, 325, 326, 329, 332, 338, 391, 398-399, 404-405, 529n.274, 530n.288, 533n.327, 552n.9, 553nn.10, 11, 553-554n.14
```

and glory of God, 256, 257, 258, 263, 274, 279, 281, 293, 303, 305, 306, 307, 318, 320-321, 322, 323, 324, 329, 332, 366, 515n.120, 525n.244, 527n.282, 529n.283, 532n.311, 534n.340

and golden calf, 254, 257, 278, 279, 291, 303-304, 310, 314, 329, 525n.245

granted immunity from death, 257, 281, 282, 306, 516n.131, 527n.264

heard and saw, 222, 257, 269-271, 279-281, 292, 306-308, 314, 318-324, 329, 332, 333, 334, 529n.283

heard divine utterances, 270-271, 272, 280, 293, 332, 333

heard voice(s) of God, 222, 257, 269, 271, 280, 282-284, 292, 295-296, 306-307, 309-310, 314-315, 318, 329, 331, 332, 338, 517n.139, 529n.283, 530n.288

Hebrew as language of, 3, 397, 399

and Hebrew letters, 317, 478n.143

interpreted divine utterances, 271, 334

invested with crowns, 256-257, 259, 279, 291-292, 304-305, 313, 515n.118, 520n.181, 532n.309

invested with garments, 256-257, 259-260, 305-306, 313, 526-527n.258, 527n.262, 532n.311

invested with girdles, 256-257, 279, 305

invested with ornaments, 256-257, 259-260, 278-279, 291-292, 304-306, 313, 329, 515nn.118, 119, 520n.181, 526-527n.258, 527n.262, 532nn.309, 311

invested with weapon(s), 256-257, 260, 279, 305-306, 313, 515nn.118, 119

and Isaiah, 269-270, 319-320

Israelite wisdom tradition, 133, 135, 136, 137, 138, 141, 464n.1, 477n.132

as kingdom of priests and holy nation, 391

and land of Israel, 153, 397

and light, 190, 222-223, 274, 318-319, 320-321, 333, 487n.273

linguistic identity of, and Torah, 3, 398-399, 412

and Malkut \*/Shekhinah, 315, 319, 371, 534n.343

and Merkabah, 258-259, 263, 270, 278, 303-304, 307, 332-333, 525n.245

Mount Sinai suspended over, 286, 287, 513n.98, 518n.158

and Name of God, 256-257, 260, 279, 296-297, 305-306, 313, 527n.262, 532n.309, 532nn.309-311

as one of four inheritances, 472n.79

as one of God's special creations/possessions, 149, 153, 471n.78, 481n.185

as one of six or seven things created prior to the world, 160, 470n.64

as paradigmatic representatives of Jewish community, 338, 378, 389-390

and prophets, 264, 269-270, 319-320

purification of, 318, 329

```
Israel, people of (continued)
   and reception of Sinai theophany, 255, 256-259, 262-263, 264, 268-272, 278-284, 291-294, 303-310, 311, 312-315, 318-
   324, 329, 331, 332-333, 337-338, 512n.75, 516n.130, 523n.222, 529nn.274, 283, 534n.343
   as recipients of revelation of Torah, 151, 152, 163, 167, 188, 222-223, 253, 254, 255, 256-260, 262-263, 264, 266-267, 268-
   272, 273-275, 276-284, 285-288, 291-294, 295-299, 300, 302-310, 311, 312-315, 316-324, 325-334, 337-339, 366, 370-
   372, 376, 378, 389-390, 391, 395-396, 399, 410, 476n.124, 482n.196, 486n.243, 510n.61, 511n.70, 512n.75, 513n.98,
   516nn.124, 130, 131, 517nn.139, 140, 518n.158, 521n.190, 523n.222, 529nn.274, 283, 530nn.288, 290, 533n.327, 534n.343,
   549n.85
   saw and understood, 270-271, 322-324, 333, 535n.367
   saw configurations of divine light, 222-223, 318-319, 320-321
   saw divine utterances, 257, 270-271, 308, 322-323, 333, 535n.367
   saw God, 264, 269, 280-281, 283, 307, 309, 318, 319, 332, 516n. 130, 529n.274
   saw hidden wonders, 262-263
   saw or spoke with God face to face, 256, 280-281, 283, 293-294, 307, 309, 310, 318, 319, 332, 516n.130, 529n.274
   saw voice(s) of God, 222-223, 270, 272, 314, 318-321, 322-323, 332, 333, 472n.83, 510n.61
   and Shekhinah, 257, 279, 303, 307, 315, 319, 331, 366, 371, 527n.259, 534n.343
   social and moral order of, and Torah, 166-167, 183, 216, 400
   social hierarchy of, and sepirot *, 323-324
   social hierarchy of, and Torah, 3, 262, 323-324, 337, 339, 390, 391, 398, 399-402, 507-508n.20
   stripped of ornaments, 257, 292, 305, 314, 329
   and Ten Words of revelation/Ten Commandments, 222, 254, 255, 256, 257, 268, 269, 270-272, 275-276, 279-280, 282, 284,
   291, 293, 294, 296-297, 306, 310, 311, 314-315, 317-318, 320-324, 328, 332, 333, 337, 511n.70, 516n.124, 517n.140,
   521n.190, 530n.290
   and throne of glory, 257, 293, 307, 308, 313, 314, 322, 332
   as true Israel, 157, 182
   understood meaning of commandments, 270-271, 322-323, 333, 334, 338, 535n.367
   and wisdom/Hokmah*, 135-136, 323
   and word/Word of God/dabar*/dîbber/dîbbûr, 222, 257, 270, 282-284, 296, 299, 308, 318, 332, 535n.367
Israelites. See Israel, people of
Isvara (Lord)
   and Prakrti, 100, 101
   and Purusa, 100
   as Saguna Brahman, 100, 101
   and Veda(s), 113, 114, 353, 427n.25, 460n.393
Isvarakrsna, 74
Itihasas. See epics
J
Jacob, 161, 411
```

and ascetic traditions, 71, 335-336

```
and Hebrew letters, 195
   and Malkut */Shekhinah or Oral Torah, 320
   and secret of redemption, 195
   and tents of learning, 185, 193, 476n.122, 486n.246
   Tip'eret* as voice of, 206-207
   and Torah, 162, 163, 184-185, 193, 399, 476n.122, 466nn.243, 246
Jacob, sons of
   and Hebrew letters, 195
   and secret of redemption, 195
   and Torah, 162, 163, 184-185, 399
R. Jacob b. Abina, 275
R. Jacob b. Aha, 549n.90
R. Jacob b. Kirshai, 170
Jacob b. Shesher, 491n.326, 544-545n.35
Jacobs, Louis, 541n.16
Jaffee, Martin S., 431n.46
jagati (type of Vedic meter), 106, 343, 535-536n.1
   and vaisyas, 39, 40, 61
   and Visvadevas, 39, 40
Jaiminiya Brahmana, 44, 47, 51, 55, 126, 240, 350
Jaiminiya Upanisad Brahmana, 56-57, 441n.52
Jain traditions, 63, 71
Jairazbhoy, N. A., 536n.9
Jamadagni (Vedic seer), 230, 239, 243, 501n.107
Jayanta, 460n.393
Jeffery, Arthur, 557nn.27, 31, 35, 558n.47
Jellinek, Adolph, 478n.143, 521n.181
Jeremiah, book of, 172, 176, 178, 188, 194, 210, 287, 288, 298, 318, 376-377
Jerusalem Talmud or Palestinian Talmud, 141, 142, 145, 157, 172-173, 181, 191, 263, 469n.50, 470n.70. See also Talmud
Jesus of Nazareth, 410, 411. See also Christ
Jews. See Israel, people of
Jha, Ganganatha, 462n.400
jñana-kanda (section of the Veda[s] pertaining to knowledge). See also jñana traditions
   and adhyatma, 353
   and appropriation of Veda(s) through direct realization, 343, 355-357, 392-393, 415, 419
   and ascetic traditions, 30, 62-63, 71, 335-336
   as focus of Vedanta/Advaita Vedanta, 123-124, 353
   and jñana stream, 71, 334, 335-336, 355-357, 392-393
   and meditation traditions, 71, 334, 335-336, 355-357, 392-393
   and seers/rsis, 325, 334, 335-336, 355, 356-357, 392
   and Upanisads, 30, 62, 71, 123, 353
jñana (knowledge) traditions or jñana stream. See also jñana-kanda; jñana-yoga; knowledge
   and appropriation of Veda(s) through direct realization, 343, 355-357, 392-393, 415, 419
```

and *jñana-kanda*, 71, 334, 335-336, 355-357, 392-393 and Mahabharata, 72, 81 and meditation traditions, 71, 334, 335-336, 355-357, 392-393 and post-Vedic brahmanical synthesis, 70-72 and Proto-Samkhya speculations, 71-72, 81

< previous page

page\_689

next page >

```
jñana traditions (continued)
```

and Puranas, 72

and seers/rsis, 334, 335-336, 355, 356-357, 392

jñana-yoga (yoga of knowledge), 453n.233

Job, book of, 131, 137, 203, 289, 290, 300-301

R. Johanan, 158, 163, 169, 174, 178, 275, 279, 281, 282, 283, 285, 291, 292, 295-296, 298, 299, 305, 306, 310, 469n.49, 487n.263, 514n.110, 517n.142, 518nn.151, 157, 519n.162, 529-530n.283, 530nn.288, 290, 543n.20

R. Johanan, school of, 260, 469n.49

R. Johanan b. Zakkai, 179, 263, 366, 532n.309

John, Gospel of, 159

R. Jonathan, 482n.207, 514n.111

R. Jose b. Halafta, 267, 268, 277, 290, 319

R. Jose b. Hanina, 283-284, 303-304, 310

Joseph of Hamadan, 361, 367, 368, 544-545n.35, 546n.51

Joshi, J. R., 442n.65

Joshua, 147, 265

Joshua, book of, 376

Joshua b. Eleazar b. Sira, 135

R. Joshua b. Hananyah, 296-297

R. Joshua b. Karha, 312

R. Joshua b. Levi, 160-161, 273, 277, 280, 284, 288-290, 292, 293, 300, 307, 474n.99, 481n.186, 512nn.81, 83, 516n.124, 519n.169, 519-520n.171, 520n.175, 521nn.190, 192, 198, 523n.222, 524n.222, 529n.283

R. Joshua of Siknin, 273-274, 276, 512n.83, 549n.86

Jubilees, Book of, 192, 470n.65

R. Judah b. Ezekiel, 173, 177, 481n.185, 541n.15

R. Judah b. Il'ai, 163, 186, 271, 280, 282, 313, 314, 364, 476n.127, 513-514n.103, 516nn.129, 130, 524n.226, 532n.314

R. Judah b. Simon, 162-163, 170, 273, 274, 377, 378, 481n.188, 512n.81, 524n.226

R. Judah ha-Nasi, 147, 269, 271, 309, 470n.69

"Judaisms." *See also* apocalyptic traditions; Hekalot \* traditions; "Hinduisms" and "Judaisms"; kabbalistic traditions; Merka-bah traditions, rabbinic; rabbinic tradition

and Christian traditions, 132, 157-158, 159, 263, 273, 403-405, 552n.9, 553nn.10, 11, 553-554n.14, 554n.15

discourse of body in, 552n.4, 554n.15

two types of, in relation to Christian traditions, 157

variety of, 1-2, 421n.1

R. Judan, 524n.223

Jungian psychology, 434n.57

K

Kabbalah, ecstatic, 337, 366-367, 374, 382-383, 393, 490n.318, 548n.60, 550-551n.121. See also Abulafia, Abraham

Kabbalah, theosophical, 23, 132, 196-212, 315-324, 337, 360-361, 366-373, 374-375, 378-381, 382, 389-390, 391-393, 402, 490n.318, 548n.60, 551n.121. *See also* Zohar

kabbalistic traditions. See also Kab-balah, ecstatic; Kabbalah, theosophical; kabbalists; and specific kabbalists and kabbalistic texts

continuity with rabbinic traditions, 16, 433-434n.53

```
emphasis on cognitive dimension of words, 18, 218-220, 221-223, 334, 366-373, 385, 386-388, 414
   emphasis on visual mode of perception, 17-19, 218-220, 221-223, 334, 385, 414-417, 469n.57, 533-534n.339, 547-548n.60
   emphasis on written channel of language, 17-18, 218-220, 221-223, 334, 359-361, 385-387, 414-420, 469n.57, 548n.60
   iconic aspects of, 19, 361, 417, 546n.51
kabbalists. See also Kabbalah, ecstatic; Kabbalah, theosophical; kabbalistic traditions; and specific kabbalists
   kabbalist exegete and Malkut */Shekhinah or Oral Torah, 370-371, 373, 392, 547n.55
   kabbalist exegete and Moses, 337, 339, 371-372, 373, 391-392, 547nn.57, 58
   kabbalist exegete and patriarchs, 547n.58
   kabbalist exegete and prophets, 337, 367, 371-372, 383, 391-392, 547n.58
   kabbalist exegete and sepirot*, 370-372, 373, 382, 392, 546n.51, 547n.58
   kabbalist exegete and Tip'eret* or Written Torah, 370-372, 373, 392, 547n.58
   kabbalist exegete as bridegroom of Torah, 373
   kabbalist exegete as radiant with light, 371, 547nn.55, 57
   Moses as paradigm for, 337, 339, 371-372, 373, 391-392, 547nn.57, 58
   present at revelation of Torah, 370
kabod* (glory), 256, 257, 258, 267, 268, 279, 281, 303, 306, 307, 313, 366. See also glory of God
Kadushin, Max, 542n.16
Kaelber, Walter O., 439n.23, 539n.69
kalpa (day of Brahma), 74-75, 97, 101, 110, 111, 112, 113, 115, 124, 125, 127-128, 129, 227, 245, 248, 249, 250, 452n.217
Kalpa-Sutras, 71. See also Dharma-Sutras; Grhya-Sutras; Srauta-Sutras
Kane, Pandurang Vaman, 456n.309, 536n.12
```

Kanva (Vedic seer), 229, 349, 496n.7

Kanvas (descendants of Kanva; Vedic seers), 232

Kapila, 114, 461n.395

Kapstein, Israel J., 473n.95

karma-kanda (section of the Voda[s] pertaining to action). See also karman traditions

and adhiyajña, 353

and appropriation of Veda(s) through reciting and hearing mantras, 343, 355, 390-391

and Brahmanas, 30, 43, 62, 71, 335, 353

and dharma traditions, 71, 334-335, 355, 390-391

as focus of Purva-Mimamsa, 123, 353

and *karman* stream, 71, 334-336, 355, 390-391

and seers/rsis, 325, 334-336, 355, 389

karman (action) traditions or karman stream. See also karma-kanda; karma-yoga

and appropriation of Veda(s) through reciting and hearing mantras, 343, 355, 390-391

and Dharma-Sastras, 71, 72

and dharma traditions, 71, 81,

```
karman traditions (continued)
      334-335, 355, 390-391
   and karma-kanda, 71, 334-336, 355, 390-391
   and Mahabharata, 72, 81
   and post-Vedic brahmanical synthesis, 70-71
   and Puranas, 72
   and sacrificial traditions, 71
   and seers/rsis, 334-336, 355
karma-yoga (yoga of action), 453n.233
Kashmir Saiva tradition, 11, 429n.37
Kasyapa (Vedic seer), 229, 230, 239, 243
Katha Upanisad, 71
Katz, Nathan, 422n.7
Katz, Ruth Cecily, 452n.232
Kausitaki Brahmana, 44, 239, 240
Kausitaki Upanisad, 66, 67
Kautsa, 352
Kavasa Ailusa (Vedic seer), 240
Kavi (seer), 503n.156
kelî (instrument ), 149, 154, 164, 481n.186
ketab * (letters), 148-149, 152, 175, 193. See also letters, Hebrew
Keter* (crown; first sepîrah) 196-197, 219, 370
   as divine will, 205, 206
   and light, 205
   as supernal Man, 205
Ketuvirn (Writings)
   as Written Torah, 12-13, 173, 285, 294, 397
kisse'ha-kabod* (throne of glory). See throne of glory
knowledge. See also da'at*; jñana traditions; wisdom
   as aspect of word/Word, 16-17, 216
   associated with wisdom/hokmah* and understanding/tebunah, * 176, 177, 185, 195, 298, 486n.248
   and Brahman, 88, 104, 214, 216
   and Brahman/Brahman-Atman, 66-67, 75, 87, 102-104, 128-129, 356
   of Brahman/Brahrnan-Atman, as focus of Vedanta/Advaita Vedanta, 113, 123-124, 353
   of Brahman/Brahman-Atman, and seers/rsis, 242-243, 244-245, 248, 326, 328, 330, 335-336, 356-357
   and creator principle, 17, 24, 29, 213, 214, 216-217, 219, 227
   discourse of, in Upanisads, 22, 62-63
   as instrument of creation, 176, 177, 185, 195, 298
   lower and higher forms of, 65, 356
   as male principle, 48, 216-217
   as means to liberation/moksa, 62-63, 72, 81, 242, 453n.233
   and Prajapati, 48, 214, 216
   scripture as, 17, 213, 214, 217, 219
   and seers/rsis, 229, 230, 231, 244, 248, 326, 336
```

and Siva, 102, 103-104 as source of creation, 17, 29, 214, 219 and speech, 16-17, 216-219 Veda(s) as, 7, 9, 11-12, 17, 24, 29, 30, 31, 32, 43, 60, 65, 66, 67, 70, 75, 76, 77, 87, 90, 93, 94, 99, 102-103, 104, 112, 128-129, 213, 214, 216-217, 219, 227, 228, 247, 336, 354, 356, 396, 427n.28, 430n.41, 430-431n.42, 434n.54 and Visnu, 87, 102-103, 336 Kohath, 161

Kratu (seer), 244, 245

Krsna, 85, 503n.152

Krsna Dvaipayana Vyasa. See Vyasa

## < previous page

page\_692

next page >

```
ksatriyas (rulers and warriors), 555n.18
   and Indra, 39, 40
   and midregions, 38, 61
   and Prajapati, 39, 54
   and primordial utterance bhuvah, 54, 61
   and recitation and hearing of Veda(s), 355
   and tristubh meter, 39, 40, 61
   and wind/Vayu, 38
   and Yajur-Veda, 38, 61, 390
Kugel, James L., 142-143, 144, 468nn.43, 44, 542n.16, 543n.16
Kuiper, F. B. J., 35-36, 438n.22, 439n.24, 445n.112
Kumarila Bhatta, 117, 118-119, 120-121, 122, 123, 462nn.399, 400, 463nn.432, 435, 438, 444
Kurma Purana, 100, 103, 104, 106
L
Lamentations, 377
Lamentations Rabbah, 156, 158, 273-274, 278-279, 377-378
Lamotte, Étienne, 556nn.20, 21
Lancaster, Lewis, 536n.5
Lanczkowski, Günter, 424n.9
land of Israel, See Israel, land of
Lang, Bernhard, 466n.10
language, 433n.52, 490n.317. See also Hebrew; language, divine; letters, Hebrew; Sanskrit; speech; varnas; word/Word
   actuative meaning, 387
   atomistic understanding of, 365, 540-541n.7
   and auditory vs. visual modes of perception, 17-19, 146, 218-223, 334, 385, 414-417, 469n.57, 547-548n.60
   characteristics of word/sabda, 117-119
   cognitive and phonic dimensions of word, 16-17, 18, 146, 169, 171, 218-223, 334, 346-347, 385, 386-388, 414
   constitutive vs. discursive meaning, 347, 354, 387
   conventional view of, in early Buddhist tradition, 408
   divergences in conceptions of, 17-19, 218-223, 333-334, 385-388, 395, 414-420
   Mimamsa philosophy of, 114-123, 129, 347, 461n.397, 462n.400
   ontological status of, 420
   oral vs. written channels, 17-19, 146, 169, 218-223, 333-334, 344-345, 359-361, 385-387, 414-420, 424n.9, 469n.57,
   relationship between name and form, 59, 69, 110, 127, 129, 171, 189, 200, 203, 221, 347, 447-448n.149
   relationship between Vedic sentence and meaning, 116, 122, 124, 125, 463n.438
   relationship between word and meaning, 114, 116, 119-122, 123, 124, 125, 128, 129, 346-347, 463n.432
   structural affinities in conceptions of, 16-17, 215-216
   and tradition-identity, 3, 397-398
   Vedic language contrasted with ordinary human language, 117, 122
language, divine. See also Hebrew; language; letters, Hebrew; Sanskrit; speech; varnas; word/Word
   Arabic as, 409
   and blueprint or plan of creation, 16, 17, 24, 131, 167, 213, 214, 216, 217-218, 222, 253, 395, 407
```

as God's workmen in creation, 187, 188

and Hokmah\*, 209, 212

```
Page 694
language, divine (continued)
   creative power of, 16, 17, 131, 146, 159, 167-170, 177, 180, 195, 200, 214, 216, 217-218, 253, 395, 399, 407
   and 'Ên-Sôp, 211
   Hebrew as, 18, 167-168, 399
   and Hebrew letters, 17, 18, 167, 176-177, 214, 222
   and Name of God, 212, 215
   and Qur'an, 409
   Sanskrit as, 399
   scripture as, 17, 213, 214, 217-218
   sepirot * as world of, 197, 204
   stages of unfoldment of, and Torah, 198, 204, 208-209
   stages of unfoldment of, correlated with sepirot*, 198, 204-209, 494n.362
   and Torah, 16, 17, 24, 131, 146, 159, 167-170, 176-178, 180, 188-190, 194-195, 196, 198, 204, 208-209, 211-212, 213,
   214, 216, 253, 364, 395, 396, 399
   and Veda(s), 16, 17, 213, 214, 216, 395, 396, 399, 406, 407
Laporte, Jean, 467nn.34-36
Larson, Gerald James, 71-72, 451nn.204, 205, 207
law. See commandments; halakhah; mitzvah/mitzvot
Le Déaut, Roger, 542n.16
Leeuw, G. van der, 20, 424n.9, 435nn.63, 64, 436n.64, 556n.23
Leiman, Sid Z., 422n.8
Leipoldt, Johannes, 423-424n.9
leôn ha-qodes* (holy language; Hebrew), 167-168, 189, 193, 275. See also Hebrew; language, divine
letters, Hebrew. See also Hebrew; ketab*; 'otiyyot*; and specific letters
   and Abraham, 195
   Abulafia's "wisdom of the combination of letters," 383, 393
   and Adam, 317
   'alep complained for twenty-six generations, 168, 184, 478nn.143, 148
   ascend to supernal source, 314, 482n.204
   and Bezalel, 177
   and blueprint or plan of creation, 17, 167, 212, 214, 222
   and body, of God, 201, 214
   and Cain, 195
   as configurations of divine energy, 168
   as configurations of divine light, 211, 222, 415
   creative power of, 160, 168-169, 177, 184, 187, 188-189, 222, 317, 477n.142, 478nn.143, 148
   crowns on letters, 177, 364-365, 541n.15
   destructive potential of, 169, 177, 360
   as elements of the divine language, 17, 18, 167, 176-177, 214, 222
   and 'Ên-Sôp, 211
   and four forms of Torah, 211-212
   and four worlds, 211-212
```

and interpretation of Torah, 15, 311, 363, 364-366, 367, 382-383, 393, 541n.15, 543n.21 and Isaac, 195 and Jacob, 195 materialization of, 211 and Merkabah, 492n.336 and Name of God, 212 of Name of God, as body of God, 201, 214

< previous page

page\_694

next page >

Liebich, Bruno, 461n.398

light. See also 'ôr

Page 695 of names of God, 383, 393, 492n.336 of names of God, as vehicles in meditation, 383, 393 of names of God, contemplation of, 383, 393 of names of God, visualization of, 383, 393 of names of God, writing and recitation of, 383, 393 numerical value of, 168, 188, 365 as one of ten things created on eve of first Sabbath, 148-149, 152, 175, 193, 195, 471n.76, 481n.187, 488n.291, 532n.317 and people of Israel, 317, 478n.143 personification of, 168, 478n.143 and primordial Torah/tôrah qedumah \* 209, 212 protective power of, 195 and revelation of Torah, 317 science of combination of, 177 and secret of redemption, 195 semantic significance of, 146, 168, 169, 177, 188, 189, 222, 364-366, 478n.147 shapes of, 18, 168, 169, 177, 188, 189, 222, 360-361, 365, 415 as shapes or forms of God, 360-361, 492n.336 and sons of Jacob, 195 sound of, 168, 169-170, 177, 189, 222, 365 strokes of letters or tittles, 169, 177, 365-366, 541n.15, 543n.21 as structural elements of creation, 168, 222, 317, 477n.142 this world created with he, 168-169, 177, 188-189 and Tip'eret\* or Written Torah, 209 and Torah, 17, 161, 162, 166, 167, 168-169, 176-177, 187, 188-189, 195, 209, 211-212, 214, 222, 360-361, 365, 367, 382-383, 393, 492n.336 transcendent significance of, 15, 363 as units of script, 169, 222 world created with bet\*, 160, 168, 188, 478nn.143, 148 and world of emanation/'asilut\*, 212 world to come created with *yod\**, 168-169, 177, 188-189 Levering, Miriam, 423n.9 Levi, 161 R. Levi, 160-161, 273-274, 276, 280-281, 282, 283, 304, 306, 307, 478n.146, 512n.83, 515n.114, 516n.132, 517n.142, 527-528n.265, 529-530n.283, 530nn.287, 290, 549n.86 Levi, tribe of, 278, 304, 515n.114, 526nn.248, 252 R. Levi b. Hama, 285 R. Levi b. Perata, 377, 378 Leviticus, 150, 151, 167, 276, 301, 381, 471n.72 Leviticus Rabbah, 142, 143, 156, 158, 161-162, 163, 166-167, 169, 176, 179, 180, 273, 274, 275, 276, 282, 375, 378, 471n.72, 473-474n.95, 484n.223 liberation, 62-63, 72, 81, 242, 453n.233, 556n.18. See also moksa Lieherman, Saul, 505n.7 Liebes, Yehuda, 490n.319, 544n.32

and angels, 146-147
and Ark of the Covenant, 190
and commandments/*mitzvot*, 155, 171-172, 178, 187, 190, 487n.272

< previous page page\_695 next page >

and God, 159

```
light (continued)
   and creation, 172, 190, 479n.159
   and face of God, 155, 280-281
   and fire, 191, 308
   and firmaments, 146-147
   and glory of God, 274, 493n.350
   and God, 138, 155, 268, 274, 280-281, 318, 333, 393, 415, 487n.276, 510n.52, 527n.259
   and gods, 232, 233, 235, 328
   and Hebrew letters, 211, 222, 415
   and interpretation of Torah, 172, 178, 190-191, 196, 366, 371, 382, 393, 491n.322, 547nn.55, 57
   and kabbalist exegete, 371, 547nn.55, 57
   and Keter *, 205
   and Malkut*/Shekhinah, 319, 547n.55
   and Moses, 172, 190-191, 196, 254, 276, 308, 315-316, 320, 329, 366, 371, 479n.163, 489n.315, 529n.280, 547n.57
   and people of Israel, 190, 222-223, 274, 318-319, 320-321, 333, 487n.273
   and practice of Torah, 190
   and rabbinic sages, 172, 178, 190-191, 196, 366, 483n.213
   and revelation of Torah, 172, 222-223, 254, 276, 292, 308, 315-316, 318-319, 320-321, 329, 333, 366, 371, 479n.160,
   529n.280, 547n.57
   and Sarasvati, 246
   and seers/rsis, 232-233, 235, 328, 332, 497n.34
   and sepirot* 197, 205, 318-319, 320, 371, 382
   and Shekhinah, 276, 319, 547n.55
   and soul, 190
   and study of Torah, 172, 178, 190-191, 196, 366, 371, 382, 393, 491n.322, 547nn.55, 57
   and tablets of Ten Commandments, 280, 308
   and throne of glory, 146-147
   and Torah, 18, 146, 147, 155, 171-172, 178, 187, 190-191, 195-196, 197, 222, 292, 308, 315-316, 320, 366, 368, 369, 370,
   371, 382, 392, 415, 473n.68, 479nn.158, 159, 483n.212, 487nn.272-274, 276, 491nn.322, 323, 547n.57
   and Veda(s), 232-233, 332, 427-428n.28, 497n.34
   and Vedic cognition, 232-233, 235, 328, 332, 497n.34
   and voice(s) of God, 222-223, 318-319, 320-321
   and wisdom, 369
   and word/Word of God/dabar*, 18, 146, 171-172, 190, 197, 222, 368, 479nn.158, 159, 487n.272
Lightstone, Jack N., 422n.8
Linga Purana, 73, 97, 100, 103, 106
Lingat, Robert, 430n.41
Lipiner, Elias, 477-478n.142, 490n.317, 492n.336
Logos
   as artisan or architect of creation, 140
   and blueprint or plan of creation, 140
   Christ as, 159, 403
   Christian doctrine of, 132, 159, 403
   as eternal, 139
```

as instrument of creation, 140, 159, 403 as preexistent, 132, 159, 403 as son of God, 139 and Torah, 133, 139-140, 165 and wisdom, 133, 136, 138, 139-140 Lomaharsaoa, 97

< previous page page\_696 next page >

Maitri Upanisad, 67, 68, 69-70, 242-243, 357

Malkut\*; or Shekhinah (kingdom; tenth sepîrah), 197. See also Shekhinah

```
Page 697
```

Lord, A. B., 417 *luhot* \* (tablets), 148-149, 152, 175, 193, 314. See also tablets of Ten Commandments Luria, Ben Zion, 527n.262 Lurianic school, 211-212 Lutgendorf, Philip, 429n.35 M ma'amarot\* (ten words by which the world was created), 150, 170-171, 178, 189-190, 195, 197, 200, 204, 207, 298-299, 317. See also ton words of creation ma'aseh bere'sit\* (roystories of creation), 15, 147, 174, 192. See also cosmogony and cosmology ma'aseh merkabah\* (mysteries of the throne-chariot), 15, 147, 174, 179, 182-183, 192, 261, 263, 366, 433n.51, 480n.173, 506n.16, 517n.135, 525n.245, 532n.309. See also chariots; Hekalot\* traditions; Merkabah; Merkabah traditions, rabbinic Macdonald, A. W., 443n.65 Macdonell, A. A., 438-439n.22, 496n.7, 497n.20 Mack, Burton L., 466n.10 macrocosm and microcosm. See correspondences madhyama (level of speech), 441n.44 Mahabharata, 23, 72-73, 74-76, 80-94, 95-96, 99, 103, 110, 126, 127, 228, 243-248, 249, 351, 452n.232 authority of, 82 and *bhakti* traditions or stream, 30, 72, 81-82 and Brahma, 82 and dharma, 81 as encyclopedia of Hindu teach-hags, 72, 81 as fifth Veda, 7, 82-84, 247, 248, 336, 453n.243 Ganesa as scribe of, 82-83 iconic veneration of, 458n.327 as Karsna Veda, 82 as ksatriya narrative, 81 open to general populace, including *sudras* and women, 82, 83, 336, 453n.246 as oral text, 82-83, 98 as product of pest-Vedic brahmanical synthesis, 71-72, 80-81 and seers/rsis, 83 as *smrti*, 72 and sruti, 72 as superior to Veda(s), 83-84 as synthesis of karman, jñana, and bhakti streams, 72, 81, 452-453n.233 as Vaisnava text, 81-82 and Vedic paradigm, 72, 82-84, 336 and Vyasa, 82-83, 247-248, 336 as written text, 82-83, 98 Maharishi Mahesh Yogi, 9, 427-428n.28 mahasabah\* (plan; thought), 166, 192, 486n.255, 488n.291. See also blueprint Mahayana Buddhist tradition, 458n.327. See also Buddhist tradition, early Maimonides, Moses, 433-434n.53, 476n.130

and Abraham, 320 as body of Torah, 370 and commandments/*mitzvot*, 381, 550n.119 as daughter, 206, 207, 209, 493n.341

< previous page

page\_697

next page >

next page >

```
Malkut * (continued)
   and earth, 315, 318
   exile of, 381
   and Ezekiel, 319-320, 534n.347
   as female principle, 207, 209, 217, 381
   and He, fourth letter of Tetragrammaton, 208, 209, 212
   and Hokmah* 209
   as house for Tip'eret*, 206
   and interpretation of Torah, 370-371, 373, 392, 547n.55
   and Isaac, 320
   and Isaiah, 320, 534n.347
   and Jacob, 320
   and kabbalist exegete, 370-371, 373, 392, 547n.55
   and light, 319, 547n.55
   and Moses, 373, 392
   as Mother below, 206, 207, 208, 217
   and Name of God, 209, 381
   as nonluminous speculum, 320, 534n.352
   as Oral Torah, 198, 209, 212, 320, 370, 373, 381, 392, 493n.341
   and patriarchs, 320
   and people of Israel, 315, 319, 371, 534n.343
   and practice of Torah, 381
   and prophets, 319-320, 534n.352, 547n.59
   as queen of world below, 206
   and revelation of Torah, 315, 318, 319, 371, 373, 534n.343
   role in cosmogonic process, 209
   and study of Torah, 370-371, 373, 381, 392, 547n.55
   and Tip'eret*, 206, 207, 208, 209, 217, 219, 373, 381, 392
   and unfoldment of divine language, 198, 205, 206-209
   as vocalized speech, 205, 206-208, 209, 217, 219
   and world of making/'asiyyah, 212, 215
manas (mind). See mind
Mandelbaum, Bernard, 511n.72
manisa (inspired thought), 232, 233, 234, 236, 497n.34, 498n.59
manna, 283-284, 310, 470n.62, 471n.76, 481n.187, 530n.288
mantras (designated sounds held to possess sacred power), 540n.75. See also mantras, Vedic
   efficacy of, in bhakti texts, 391
   efficacy of, in epics/Itihasas, 416
   efficacy of, in Puranas, 97-98, 416
   Om as root mantra, 357, 393
   in tantric traditions, 357, 393
   three vyahrtis as root mantras, 357
   in Upanisads, 357
   as vehicles in meditation, 357, 393
```

```
in yoga traditions, 357

mantras, Vedic (versified portions of Samhitas). See also atharvans; rcs; samans; Samhitas; Veda(s); yajuses and adhidaiva, 352

as center of canon, 62, 396

as consummate expression of Word, 62, 395, 396

as core sruti texts, 7, 9, 354, 395-396

definition and use of term, 425n.17

discursive meaning/content secondary, 343, 346-347, 351, 387, 388, 396, 408, 419, 431n.43, 457n.323, 536-537n.12

as fixed texts, 62, 395-396

and Samhitas, 7, 249-250, 425n.17

as sound offerings of sacrifice, 34, 37, 47, 349, 416
```

< previous page

page\_698

next page >

and gods, 241

```
Page 699
Manu
   as omniscient, 76
   as progenitor of human race, 76
   as seer/rsi, 76
   and seers/rsis, 76-77
   and smrti teachings, 76-77
   and Veda(s), 76
Manu-Smrti or Manava Dharma-Sastra, 23, 35, 74-80, 84, 86, 93, 101, 108, 110, 126, 352
   authority of, 76-77
   and creator principle, 76-77
   as discourse of dharma, 76
   as divine revelation, 10, 76-77
   and Manu, 76-77
   as product of post-Vedic brah-manical synthesis, 72
   as smrti, 72, 76-77
   and sruti, 72, 76
   and Vedic paradigm, 10, 72, 76-77
manvantara (interval of Manu), 74-75, 95, 250, 452n.217, 504n.181
Marici (Vedic seer), 244, 245
Markandeya Purana, 100, 103, 106, 107, 111-112
marriage symbolism
   God as bridegroom of Israel, 256, 268, 277-278, 291, 303, 312, 331, 338, 373
   God as father of bride, Torah, 256, 276-277, 302, 312, 338
   and interpretation of Torah, 372-373, 392, 420
   Israel as bridegroom of Torah, 256, 268, 276-278, 291, 302-303, 312, 331, 338, 372, 373, 392
   Israel as bride of God, 256, 268, 277-278, 291, 303, 312, 331, 338, 373
   kabbalist exegete as bridegroom of Torah, 373
   Moses as husband of Shekhinah, 373
   Moses as spouse of God, 278
   and revelation of Torah, 256, 265, 268, 276-278, 283, 291, 302-303, 312, 331, 338, 373, 508n.31, 514n.110, 525n.237
   Torah as bride of Israel, 256, 268, 276-278, 291, 302-33, 312, 331, 338, 372-373, 392, 420
   Torah as marriage contract, 278, 303, 331, 338, 514n.110
Mar Ukba, 543n.21
Maruts (group of deities), 234, 498n.59
Matsya Purana, 96-97, 100, 103, 105
Matt, Daniel Chanan, 490n.319, 548nn.62, 66
mattan tôrah (giving of the Torah at Mount Sinai). See revelation of Torah
May, Herbert G., 468n.13, 553n.10
Medhatithi (Vedic seer), 240
meditation. See also meditation traditions; tapas
   and atomization of Vedic language into constituent sounds, 393
   and Brahma, 78, 91, 107
   in ecstatic Kabbalah, 383, 393
```

letters of names of God as vehicles in, 383, 393

mantras as vehicles in, 357, 393

as means to access mysteries of creation, 227, 241, 245-246, 428n.28

as means to direct experience of supernal Torah, 383, 393

as means to prophetic state of consciousness, 383

as means to realize Brahman/Brahman-Atman, 242, 328, 357, 393

as means to realize transcendent

< previous page

page\_699

next page >

and golden calf, 303-304, 525n.245

```
meditation (continued)
   Veda, 328, 357, 393, 428n.28
   as means to Vedic cognition, 227, 245-246, 328, 357, 428n.28, 503n.151
   and Natrayana, 77-78
   Om as vehicle in, 357, 393
   and Prajapati, 49
   and seers/rsis, 227, 241, 242, 245-246, 328, 357, 428n.28, 503n.151
   in tantric traditions, 357, 393
   and tapas, 241, 242, 328, 357, 439n.23, 539n.69
   on Torah, as means of maintaining cosmos, 376
   in Upanisads, 357, 539n.69
   and upasana-kanda, 441n.52
   in yoga traditions, 357
meditation traditions. See also meditation
   and appropriation of Veda(s) through direct realization, 355-357, 392-393
   and ascetic traditions, 71, 335-336, 339
   Buddhist meditation traditions, 71
   Jain meditation traditions, 71
   and jñana-kanda or jñana stream, 71, 334, 335-336, 355-357, 392-393
   seers/rsis as paradigm for, 334, 335-336, 339, 355, 356-357, 392
   and tapas, 335, 339, 356, 357
Mehta, J. L., 354-355, 430n.40, 539nn.62, 63
R. Meir, 177, 302, 360, 525n.228
Mekilta' * de-R. Ishmael, 143, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 163, 175, 178, 265, 266-268, 269-270, 271, 272, 277, 280, 282,
290, 307, 309
Mekilta'* de-R. Simeon b. Yohai, 150
Mekilta'* on Deuteronomy. See Midrash Tarmaim
R. Menahem, 160-161
R. Menahema, 280
Menahem Azariah of Fano, 495n.386
R. Menahem b. Abin, 276
R. Menahem b. Jose, 170, 178, 483n.210
Mensching, Gustav, 424n.9
Merkabah (throne-chariot), 369, 483-484n.219. See also apocalyptic traditions; chariots; Hekalot* traditions; Merkabah
traditions, rabbinic
   and Abraham, 259
   and angels, 258, 300
   and apocalyptic traditions, 258, 259, 264, 505n.3, 506n.16
   and ascent to heaven, 258, 259, 260, 261-262, 264, 300, 337, 509nn.15, 16, 507n.19, 515n.119, 541n.12
   and crown, 313, 532nn.309, 310
   and "descender to the Merkabah," 259-260, 261-262, 337, 505n.6, 507n.19, 511n.65, 515n.119
   and Enoch, 259
   and Ezekiel, 255, 258-259, 262, 263, 270, 278, 303, 307, 319, 514n.112, 528-529n.272
   and fire, 179, 195-196, 259, 264, 366, 469n.57, 473n.91, 480n.173, 507n.16, 511n.65, 517n.135
```

and *hayyot*\*, 258, 300, 302, 303 and Hebrew letters, 492n.336 and Hekalot\* traditions, 258-264, 432-433n.51, 506nn.15, 16, 507n.19, 515n.119, 532n.310, 541n.12 *ma'aseh merkabah*\*, 15, 147, 174,

< previous page

page\_700

next page >

```
179, 182-183, 192, 261, 263, 366, 433n.51, 480n.173, 506n.16, 517n.135, 525n.245, 532n.309
   and Moses, 258, 300, 332-333
   and Name of God, 492n.336
   and patriarchs, 529n.273
   and people of Israel, 258-259, 263, 270, 278, 303-304, 307, 332-333, 525n.245
   and rabbinic Merkabah traditions, 258-264, 432-433n.51, 506n.15, 506-507n.16, 508n.23, 514n.112, 528-529n.272,
   532nn.309, 310
   and revelation of Torah, 179, 255, 258-264, 270, 278, 300, 303-304, 307, 313, 332-333, 366, 508n.23, 514n.112, 514-
   515n.113, 525n.245, 526n.253, 528-529n.272, 531n.306, 532nn.309, 310
   and the waters, 510n.58
   and world of creation/berî'ah, 211
Merkabah traditions, rabbinic, 132, 191, 483-484n.219. See also Hekalot * traditions; Merkabah
   and apocalyptic traditions, 258, 259, 264, 506n.16
   and Hekalot* traditions, 258-264, 432-433n.51, 488n.285, 506-507n.16, 524n.222, 532n.310
   and Merkabah, 258-264, 432-433n.51, 506n.15, 506-507n.16, 508n.23, 514n.112, 528-529n.272, 532nn.309, 310
   and revelation of Torah, 258-264, 508n.23, 514n.112, 519-520n.171, 524n.222, 528-529n.272, 532nn.309, 310
   and Shavuot homilies, 262-264, 514n.112, 519-520n.171, 524n.222, 528-529n.272
   and synagogue traditions, 258, 262-264, 508n.23, 514n.112, 519-520n.171, 524n.222, 528-529n.272, 532n.310
Mesepotamian traditions, 134-135, 141, 465-466n.10
Messiah, name of
   as one of six or seven things created prior to the world, 160, 175, 193
Messianic Age, 157-158, 319, 481n.190, 510n.52. See also redemption, final
   and Torah, 211, 495n.385
meters, 345, 439-440n.36. See also specific meters
   and Brahma, 104, 105-106, 440n.36, 459n.351
   and gods, 38-39, 40, 447n.149
   and Prajapati, 39-40, 47, 50, 59, 343, 351, 459n.370
   and Purusa, 37
   and sacrifice, 37, 38-39, 349, 457n.311
   and seers/rsis, 231, 349
   and social classes/varnas, 40, 61, 448n.155
   and Visnu, 87
method. See comparative study of religion
Metzger, Bruce M, 466n.13, 553n.10
microcosm and macrocosm. See correspondences
Midrash. See also interpretation of Torah; and specific Midrashim
   antecedents of, 542-543n.16
   categories of, 142, 468n.42
   as compilations vs. compositions, 142-144, 468n.46
   exegetical Midrashim, 142, 143, 150, 152, 155-156, 179, 196
   free-floating traditions, 142-143, 144
   homiletical Midrashim, 142, 143, 155-156, 179-181, 471n.72
   methods and principles of agga-
```

```
Midrash (continued)
   dic Midrash, 363, 365-366, 541-542n.16
   methods and principles of halakhic Midrash, 288, 363-365, 541-542n.16
   narrative Midrashim, 142, 180, 191, 467-468n.42
   as Oral Torah, 12-13, 141
   problems with attributions, 144, 468-469n.49
   problems with delimiting historical-cultural contexts of, 145
   problems with determining dates and provenance of, 145
   scholarly debates concerning nature of, 142-144, 468n.46
   tradition-centered approach vs. document-centered approach, 144-145
   as verse-centered, 142-143
Midrash on Proverbs, 179
Midrash on Psalms, 179, 484n.220
Midrash Tannaim, 150
midregions, 241
   and breath, 38, 58
   and ksatriyas, 38, 61
   and primordial utterance bhuvah, 51, 54, 56-58, 61, 92, 109, 111, 450n.196
   and sattva, 111
   and u, second constituent of Om, 57-58, 70, 111
   and Visnu, 111
   and wind/Vayu, 38, 56-58, 70, 215, 450n.196
   and Yajur-Veda, 38, 51, 56-58, 60, 61, 70, 111, 215
   and yajuses, 59
miktab * (writing), 148-149, 152, 175, 193, 314, 470n.62. See also writing
Mimamsa. See Purva-Mimamasa
Mimsa-Sutras See Purva-Mimamsa-Sutras
mind, 454nn.255, 256, 501n.107
   and Atman, 66, 68
   and breath/pranas, 447n.148
   and brhat saman, 49
   and heart, 236, 499n.76
   and Prajapati, 48-49, 50, 126, 127, 444n.94
   role in Vedic cognition, 230, 231, 236, 332, 497n.28, 499n.76
   and samans, 49, 447n.148
   and Sama-Veda, 58
   and speech/Vac, 48-49, 50, 126, 444nn.98, 102, 444-445n.105
   and Veda(s), 48-49, 236
   and Yajur-Veda, 58
   and yajuses, 447n.148
Mishnah, 2, 15, 23, 132, 145, 147-150, 157, 170, 265, 277, 288, 470nn.69, 70
   authority of, 147
   and chain of tradition from Sinai revelation, 147-148, 265
   distinguishes people of Israel/Jews from gentile nations, 182, 294
```

exegesis of, 141, 172-173
as Oral Torah, 12-13, 141, 147, 158, 173, 182, 273, 285, 294, 485n.232, 512n.75
as secret, 182, 294
as Torah, 148, 151, 265
and Written Torah, 147-148, 174

Misra, Vidya Niwas, 440n.43

Mitra (deity), 230, 231

*mitzvah/mitzvot* (commandments), 149, 155, 163, 167, 171-172, 176, 178, 187, 190, 193, 374, 375, 376, 377-378, 380, 401, 402, 476n.124, 487n.272. *See also* commandments

Moabites, 266, 286, 297

moksa (liberation from cycle of rebirth), 62-63, 81, 451n.199. See also liberation

Moksadharma (section of Mahabharata), 72, 81

< previous page

page\_702

next page >

```
Moore, Charles A., 426n.23
```

Moore, George Foot, 136-137, 466n.20, 476n.129

Morenz, Siegfried, 423-424n.9

Morris, Paul, 422n.6, 552n.4

Moses, 136, 161, 410, 411, 474n.109

abstained from food and drink, 302, 329

and angels, 258, 259, 263-264, 267, 276, 288-290, 293, 300-302, 303, 309, 312, 329, 509n.46, 513-514n.103, 519n.169, 520n.171, 523nn.221, 222, 524n.226

and angels, struggles with, 259, 263-264, 289, 300-302, 309, 329, 509n.46, 513n.103, 519n.169, 520n.171, 523n.222, 524n.226

ascent of "mountain of God," 254, 255

ascent to Gedhead, 315-316, 328

ascent to heaven, 146, 173, 256, 258, 259, 262, 263-264, 267, 275-277, 278, 288-290, 293, 299-302, 303, 307, 311-312, 328, 329, 513n.103, 520nn.171, 176, 523-524n.222, 541n.15

attained vision of light of Torah, 315-316, 320

attained vision of *sepirot* \*, 315-316, 320, 332-333, 371, 373, 392

authority of, 337, 338, 391

and chain of tradition from Sinai revelation, 147-148, 158, 181, 265, 294, 337, 339, 400

as covenant mediator, 254, 257, 271, 272, 279, 281-282, 284, 294, 311, 314-315, 331, 337, 511n.70

death of, 301

as disciple of God, 294, 311, 331

and Ezekiel, 264, 320

firmaments opened to, 276, 301, 307

as first Midrashist, 311, 337

and glory of God, 258, 320

heard voice(s) of God, 282, 310, 530n.287

as husband of Shekhinah, 373

as interpreter of Torah, 294, 311, 331, 334, 337, 339, 391-392

and kabbalist exegete, 337, 339, 371-372, 373, 391-392, 547nn.57, 58

as like unto God, 276

and Malkut\*/Shekhinah or Oral Torah, 373, 392

and Merkabah, 258, 300, 332-333

and other prophets, 264, 320, 372, 521n.198, 534n.352, 547n.59

as paradigmatic, 190-191, 259, 263-264, 337, 338, 339, 366, 371-372, 373, 391-392, 400, 524n.222, 547nn.57, 58

as paradigm for Hekalot\* traditions, 259, 263-264, 337, 524n.222

as paradigm for kabbalists, 337, 339, 371-372, 373, 391-392, 547nn.57, 58

as paradigm for rabbinic sages, 190-191, 337, 338, 339, 366, 391, 400

and patriarchs, 320, 534-535n.352

as radiant with light, 172, 190-191, 196, 254, 276, 308, 329, 366, 371, 479n.163, 489n.315, 529n.280, 547n.57

as recipient of revelation of Torah, 146, 147-148, 151, 158, 173, 181, 182, 191, 199, 223, 254, 255, 256, 258, 259, 263-264, 265-266, 267, 271, 272-273, 275-277, 278, 279, 281-

and four worlds, 212, 215

```
Page 704
```

```
Moses (continued)
      282, 284-285, 288-290, 293, 294, 299-302, 308, 310-312, 315-316, 320, 328, 329, 331, 332-333, 334, 337, 339, 359-
      360, 362, 366, 385-386, 391-392, 395-396, 397, 400, 510n.61, 513-514n.103, 520n.171, 523n.221, 523-524n.222,
      530n.287
   role in augmenting God's power, 377
   saw God, 264, 523n.222
   as scribe of God, 13, 223, 331, 334, 337, 359-360
   sepulcher of, 471n.76, 481n.187
   and Shekhinah, 276, 289, 301, 302, 373, 392, 520n.175, 524n.226
   shown heavenly Temple, 301
   and sojourns of forty days and forty nights, 254, 255, 300, 302, 310-311, 329
   spoke with God, 276, 301-302, 312, 331
   spoke with God face to face, 301-302, 312, 331
   as spouse of God, 278
   as supreme prophet, 223, 315-316, 320, 337, 371-372, 391-392, 400, 547n.58
   and tablets of Ten Commandments, 254, 308, 310, 312, 482n.204, 532-533n.319
   and throne of glory, 288-289, 290, 293, 300-302, 523n.222, 524n.226
   and Tip'eret * or Written Torah, 320, 371, 373, 392
Moses b. Nabman. See Nabmanides
Moses de Leon, 367, 368-369, 490n.319, 544n.32, 545n.42
Mount Sinai. See revelation of Torah
Muhammad, 557n.27
   and Arabs, 409-410, 558n.48
   as prophet of Allah, 409-413, 558nn.46, 48
   as recipient of revelation of Qur'an, 409-413, 557-558n.37, 558n.48
   as "seal of the prophets," 411, 413
   Sunnah of, 412-413
Muir, J., 428-429n.29, 455n.289, 456n.295, 460n.394, 461n.396, 496nn.5, 7, 539n.58
Muller-Ortega, Paul E., 429n.37
Mundaka Upanisad, 67-68, 242, 356
Murty, K. Satchidananda, 460n.394, 464nn.447, 448
Mus, Paul, 439n.29
N
nada (sound). See dhvani
Nabmanides, 198-199, 210, 360, 491n.325, 534n.343
R. Nahum, 301, 519n.168, 520n.175, 524n.226
Najara, Israel, 338
name and form, 59, 69, 110, 127, 129, 171, 189, 200, 203, 221, 347, 447-448n.149, 450n.195
Name of God, 192, 276, 289. See also names of God; em; Tetra-grammaton
   and cornmandments/mitzvot, 381
   contains essence and power of God, 131, 200, 201, 213, 253
   crown of, 313, 532nn.309, 310
   engraved on weapon, 256-257, 260, 279, 305-306, 313, 515n.119
   and four forms of Torah, 212, 215
```

and gentile nations, 296-297 and Hebrew letters, 212 inscribed on garment(s), 306, 527n.262, 532n.311 letters of, as body of God, 201, 214 and Malkut\*/Shekhinah or Oral Torah, 209, 381

< previous page

page\_704

next page >

```
next page >
                                                         page_705
< previous page
                                                                                                                     Page 705
     and Merkabah, 492n.336
     as one with God, 200-201
     and people of Israel, 256-257, 260, 279, 296-297, 305-306, 313, 527n.262, 532nn.309, 311
     and practice of Torah, 381
     and revelation of Torah, 256-257, 260, 279, 296-297, 305-306, 313, 317, 515n.119, 527n.262, 532nn.309, 311
     and sepirot *, 197, 200, 208-209, 212, 215, 317, 533n.334
     as source of all language, 212, 215
     and stages of manifestation of Torah, 209, 212
     and ten words of creation/ma'amarot*, 200, 317
     and Ten Words of revelation/Ten Commandments, 200, 296-297, 317
     and Tip'eret* or Written Torah, 209, 381
     and Torah, 24, 131, 146, 167, 176, 188, 197, 198-201, 202, 208-209, 212, 213, 214, 215, 216, 219, 253, 317, 360, 386,
     492n.334, 533n.333
  names of God. See also Name of God
     Abulafia's "path of the names," 382-383, 393
     and "descender to the Merkabah," 260, 515n.119
     and Hekalot* traditions, 260, 506n.11, 515n.119
     letters of, 383, 393, 492n.336
     letters of, as vehicles in meditation, 383, 393
     letters of, contemplation of, 383, 393
     letters of, visualization of, 383, 393
     letters of, writing and recitation of, 383, 393
     sepirot* as, 197, 201
     and Tetragrammaton, 201
     theurgic use of, 260, 506n.11, 515n.119
     and Torah, 197, 198-199, 201, 211, 212, 360, 382-383
     and world of creation/berî'ah, 212
  Nammalvar, 10
  Narada (seer), 244, 504n.177
  Narada Purana, 97
  Narayana, 86. See also Visnu
     and Brahma, 77-78, 101-102, 103
     and cosmic egg, 77-78, 101-102
     and meditation, 77-78
     and Purusa, 101-102
     as sacrificial boar, 103
     and the waters, 77-78, 101, 458n.332
  Nasadiya hymn (Rg-Veda X.129), 36
  R. Nathan, 154, 269, 475n.118
  Nedarim*, 377
  Nesah (lasting endurance; seventh sepîrah), 197, 372, 534n.352, 547n.59
  Neusner, Jacob, 13-14, 143-144, 157, 421n.1, 431-432n.47, 468nn.46, 47, 473n.94, 473-474n.95, 474nn.96, 97, 484n.222,
  542n.16
```

as Written Torah, 12-13, 173, 285, 294, 397

Nevi'im (Prophets)

New Testament

Christian conceptions of, 6, 158, 403

as record of revelation, 403

Nickelsburg, George W. E., 466n.11, 467nn.22, 23

Nighantus, 228

Nirguna Brahman. See Brahman

Nirukta, 228, 352

Noah, 161, 266, 286-287, 399

Nooten, Barend A. van, 452n.232

Numbers, 150, 155, 179, 181, 276, 301, 312, 377

## < previous page

page\_705

next page >

```
Numbers Rabbah, 179, 181, 294, 306
Nyaya, 8, 96, 113-114, 115, 117, 353, 427n.25, 460n.393, 460-461n.394, 461n.397
Nyaya-Sutras, 460n.393
0
O'Flaherty, Wendy Doniger, 422n.8
Ogibenin, B. L., 438n.22
Om (sacred sound or utterance; sound correlative of Brahman)
   and Atman, 69-70, 107, 451n.201, 539n.71
   and Brahma, 79, 102, 105, 107, 111
   and Brahman, 70, 106-109, 215, 357, 460n.378
   and creator principle, 92
   as essence of Veda(s), 57, 70, 107-109, 357, 393, 451n.200
   and gayatri/Gayatri or savitri/Savitri, 79, 92-93, 106-109
   and gods, 57-58, 69-70, 111, 215
   and heart, 105, 107
   and Prajapati, 57-58, 79, 447n.143
   as root mantra, 357, 393
   as Sabdabrahman, 70, 108, 215, 357, 460n.378
   and Sanskrit varnas, 92-93, 106-109
   and Siva, 111
   as source and basis of creation, 106, 109, 215
   as source of all language, 215
   and speech, 58, 106-109
   and three gunas, 107, 108, 111-112
   and three vyahrtis, 57-58, 69, 70, 79, 92-93, 106-109, 111-112, 357, 447n.142, 451n.200
   and three worlds, 57-58, 69-70, 111-112, 215
   and trimurti, 111-112
   as truth, 57
   and Veda(s), 57-58, 69-70, 79, 92-93, 106-109, 111-112, 215, 357, 393, 451n.200, 460n.380
   as vehicle in meditation, 357, 393
   and Visnu, 111
   as Word/Sabdabrahman, 70, 108
Ong, Walter J., 558n.53
'ôr (light), 155, 172, 178, 187, 190, 196, 487n.272. See also light
oral and written traditions, x. See also language: oral vs. written channels
   and auditory rs. visual modes of perception, 17-19, 146, 218-223, 334, 385, 414-417, 469n.57, 547-548n.60
   brahrnanical emphasis on oral channel, 17-19, 218-221, 223, 334, 344-345, 385-387, 414-420
   and creative reconstruction vs. verbatim reproduction, 417-418
   dichotomy between, 25, 414-420
   discursive vs. nondiscursive oral traditions, 417-418
   and epistemology of perceptual orientation, 415-416
   kabbalistic emphasis on written channel, 17-18, 218-220, 221-223, 334, 359-361, 385-387, 414-420, 469n.57, 548n.60
   and personal vs. impersonal modes of transmission, 418-420
   rabbinic emphasis on written channel, 17-18, 146, 169, 218-220, 221-223, 334, 359-360, 385-387, 414-420, 469n.57
```

Oral Torah, 413. *See also* Written Torah; Torah aggadah/Aggadah/Haggadah as, 12, 158, 182, 273, 294, 485n.232, 512n.75 centrality of, 387

< previous page

page\_706

next page >

P

discursive meaning primary, 408

Christians excluded from, 158, 174, 182, 294, 295 and commandments/mitzvot, 381 definition and use of term, 12-13, 431n.46 distinguishes people of Israel/Jews from gentile nations, 182, 294, 295 as encompassing category, 158, 397 and fire, 172, 480n.171 gentile nations excluded from, 182, 294, 295 and He, fourth letter of Tetra-grammaton, 209, 212 and Hokmah \*, 209 and kabbalist exegete, 370, 373, 392 Malkut\*/Shekhinah as, 198, 209, 212, 320, 370, 373, 381, 392, 493n.341 method of transmission of, 285 Midrash as, 12-13, 141 Mishnah as, 12-13, 141, 147, 158, 173, 182, 273, 285, 294, 485n.232, 512n.75 and Moses, 373, 392 and Name of God, 209, 381 not to be written down, 174, 182, 294 as open-ended category, 13, 173, 337, 397 and patriarchs, 320 and primordial Torah/tôrah qedumah\*, 209, 219 and prophets, 320 rabbinic sages as custodians of, 173-174, 337, 391 and revelation of Torah, 13, 157, 158, 173-174, 182, 272-273, 284-285, 294, 311, 325, 331, 362, 397, 402 role in cosmogonic process, 209 Talmud as, 12-13, 141, 158, 173, 182, 273, 285, 294, 485n.232, 512n.75 teachings of rabbinic sages as, 13, 158, 173-174, 181-182, 273, 285, 337, 397 Tosefta as, 158, 273 and world of making/'asiyyah, 212 and Written Torah, 12-13, 22, 147, 148, 151, 157, 158, 173-174, 176, 181-182, 191-192, 209, 219, 272-273, 284-285, 311, 337, 362, 373, 381, 392, 397, 431n.46, 518n.148, 521n.197 orders of reality. See correspendences Organ, Troy, 451n.199 Oron, M., 492n.336 Ostborn, Gunnar, 422-423n.8 'otiyyot\* (letters), 18, 162, 167, 177, 187, 195, 222. See also letters, Hebrew pada (word), 118-119 Paden, William E., 436n.64 Padmapada, 124 Padma Purana, 97 Padoux, André, 441n.43, 540n.75 Palestinian Talmud. See Jerusalem Talmud Pali canon

early Buddhist conceptions of, 6, 407-408, 556n.20 formation of, 556n.20 relationship between "letter"/vyañjana and meaning/artha, 556n.21 as repository of Dhamma, 407-408 and Veda(s), 407-408 as "word of the Buddha"/buddha-vacana, 407-408 pañcadsa (fifteen-versed stoma), 39, 106

< previous page

page\_707

next page >

next page > Page 708 Pañcaratra, 84, 85, 454nn.255, 259 Pañcavimsa or Tanda Brahmana, 44, 49, 51, 55, 126, 240 Panini, 128 Paniniya Siksa, 348 pankti (type of Vedic meter), 343 para (level of speech), 441n.44 paradigms of "religious tradition," x, 425n.13 and brahmanical and rabbinic traditions, ix, 2-3, 6, 397-403, 408-409, 412, 413, 422n.6 and Buddhist traditions, 6, 403, 405-408, 413, 422n.6 and Christian traditions, ix, 2-3, 6, 397, 403-405, 413, 422n.6 and "Hinduisms" and "Judaisms," ix, 2-3, 413, 422n.6 and Islamic traditions, 6, 403, 408-413, 422n.6 Paran, Mount, 254, 266, 273-274, 286, 311, 316, 510n.52 pardes (garden; paradise) as acronym, 368-369, 545n.42 four sages who entered, 541n.12 and Hekalot \* traditions, 541n.12 Parry, Milman, 417 pasyanti (level of speech), 441n.44 pathas (modes of Vedic recitation), 345-346, 536n.9 patriarchs. See also Abraham; Isaac; Jacob and commandments/*mitzvot*, 175-176, 476n.124, 486n.243 and kabbalist exegete, 547n.58 and Malkut\*/Shekhinah or Oral Torah, 320 and Merkabah, 529n.273 and Moses, 320, 534-535n.352 as one of six or seven things created prior to the world, 160 and Torah, 149, 162, 163, 175-176, 184-185, 193, 399, 476n.124 Patton, Laurie L, 440n.43 Paul, the apostle and break from embodied categories of Jewish tradition, 404-405, 554n.15 and doctrine of justification by faith, 404-405, 553nn.10, 11, 553-554n.14 and mission to gentiles, 404-405, 552n.9, 553nn.10, 11, 553-554n.14 and Torah, 404-45, 552n.9, 553nn.10, 11, 553-554n.14 Pentateuch. See also Sefer Torah; Torah; Written Torah as Sefer Torah, 12, 385 as Torah, 12, 151 as Written Torah, 12-13, 147, 173, 285, 294, 385, 397 people of Israel. See Israel, people of peat (literal meaning), 369, 370, 372-373, 545nn.41, 42, 548n.62 Pesîqta' de-R. Kahana, 142, 143, 156, 158, 163, 167, 168, 172, 179, 180, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278-279, 280-281, 283-284, 286, 297, 304, 306, 375, 377, 473-474n.95, 484n.222

Pesîqta' Rabbati\*, 132, 142, 145, 179-191, 195, 253, 264, 293-310, 312, 484nn.221-225

petihta'\* (proem). See proem

Petuchowski, Jakob J., 480n.176
phenomenology of religion, 20-21, 424-425n.9, 435n.63, 435-436n.64
Philo Judaeus, 23, 133, 138, 139-141, 165, 467nn.34, 36, 477n.132, 510n.61, 545n.42
philosophy, Greek. *See* Aristotle; Greek or Hellenistic traditions; Platonic traditions; Stoic traditions philosophy, Indian. *See* Darsanas
philosophy, medieval Jewish, 433-

< previous page

page\_708

next page >

```
434n.53, 534n.343, 545n.42, 550-551n.121. See also Maimonides, Moses
R. Phinehas b. Hama, 304, 307, 477n.141, 513n.94, 527-528n.265
Pintchman, Tracy, 458n.332
Pirqê de-R. Eliezer, 132, 142, 145, 180, 191-196, 264, 310-315, 376, 488nn.284, 285
   narrative Midrash, 191
   rewrites pentateuchal narrative, 191
   synthesis of three types of material, 191
plan of creation. See blueprint
Platonic traditions, 138, 139, 165, 476n.130
Pollock, Sheldon, 8-9, 11-12, 426n.23, 427n.26, 429n.30, 430n.41
Porton, Gary G., 471n.71, 542n.16
post-Talmudic Midrashim, 23, 132, 145, 179-196, 293-315. See also specific Midrashim
   exegetical Midrashim, 179
   homiletical Midrashim, 179-181
   narrative Midrashim, 180
   and polemic against Christians, 174
Prabhakara, 117, 462nn.399, 400
practice of Torah, 374-381, 388-390. See also commandments
   and final redemption, 157, 159, 274, 286-287
   as hallmark of life of a sage, 148
   importance of, 154, 157-158, 174, 191-192, 333, 380
   for its own sake, 154
   and light, 190
   and Malkût/Shekhina h or Oral Torah, 381, 550n.119
   as means of augmenting God's power, 359, 374-375, 377-378, 380-381, 388-389, 401
   as means of maintaining cosmos, 359, 374-377, 378, 380, 388-390, 401, 533n.326, 549n.86
   as means of stimulating influx from sepirot *, 380-381
   as means of uniting male and female aspects of Godhead, 378, 381, 550n.119
   as method of embodying Torah, 338, 382, 401, 402
   and Name of God, 381
   open to all members of Jewish community, 391
   and power to "make" God, 381
   and theodicy, 158-159
   theurgic efficacy of, 359, 374-381, 382, 388-390
   and Tip'eret* or Written Torah, 381
Prajapati (creator god), 434n.55, 442-443n.65
   and adhvaryu priest, 54, 58, 60
   and agnicayana, 239, 241, 351, 434n.58, 500n.106
   and Atman, 65, 68, 450n.170
   and body, of cosmos, 59, 241
   and Brahma, 65, 73, 78, 86, 89, 451n.206
   and brahman/Brahman/ Brahman-Atman, 44, 52-53, 64, 65-66, 67, 442n.61, 446n.123
   and brahman priest, 60
```

and brhat saman, 49

cosmic body of, 39-40, 47, 60, 66, 238-239, 241, 351, 434n.58, 459n.370 and cosmic egg, 45, 50, 52 and death, 445n.114 and *gayatri*/Gayatri or *saitri*/Savitri, 39, 79, 343, 444n.88 and gods, 39-40, 55, 56-58, 126, 350, 447n.141 as Hiranyagarbha, 44 and *hotr* priest, 54, 58, 60, 537n.33

< previous page

page\_709

next page >

```
Prajapati (continued)
   as immanent and transcendent, 44, 441-442n.55, 442n.56
   and knowledge, 48, 214, 216
   as lord of speech, 48
   and meditation, 49
   and meters, 39-40, 47, 50, 59, 343, 351, 459n.370
   and mind, 48-49, 50, 126, 127, 444n.94
   and Om, 57-58, 79, 447n.143
   and orders of reality, 56-58, 69, 79
   and priestly functions, 39, 54-55, 58, 60, 62, 349-350, 446n.131, 448n.152, 537n.33
   as primordial seer/rsi, 39, 54, 238, 240, 241, 330, 349, 500n.96
   and Purusa, 39, 44, 50, 52, 64, 65, 66, 238-239, 349
   and sacrifice, 30, 39, 44-47, 50, 54, 55, 58, 60, 61, 63, 126, 238, 349-351, 439n.34, 443n.81, 500n.96
   and sacrificial fires, 58
   and samans, 39-40, 47, 49, 444n.88, 459n.370
   and sastras, 55, 126
   saw and recited, 54, 221, 238, 240, 241, 330, 500n.96
   and seers/rsis 238-239, 240, 241, 500n.106
   and Skambha, 41, 53
   and social classes/varnas, 39-40, 54
   as soul of cosmos-body, 59
   and speech/Vac, 30, 45, 47-53, 54-56, 60, 62, 68, 89, 126, 127, 239, 445n.121, 446n.134, 447n.141
   and sruti, 250
   and stomas, 39-40, 47, 59, 459n.370
   and stotras, 55, 126
   as supreme god, 30, 44, 64, 350
   and tapas, 45, 52, 54, 57, 68
   and three vyahrtis, 51, 54, 56-58, 68, 79
   and three worlds, 35, 36, 50-51, 54, 56-58, 442n.56, 446n.124
   and udgatr priest, 54, 55, 58, 60, 446n.131, 537n.33
   and Veda(s), 30, 39-40, 46, 47-53, 54-62, 65, 66, 67, 79, 89, 126, 127, 214, 216, 238, 250, 330, 349-351, 444n.88, 445n.
   121, 446n.134, 459n.370, 500n.96
   as Visvakarman, 44
   and the waters, 45, 50, 52-53, 445n.121
   and word/sabda, 126
   and year, 50, 445n.115, 450n.171
Prakrti (primordial matter; nature), 74. See also gunas
   and Brahman, 99, 100
   eight prakrtis, 245
   as female principle, 100, 101
   and Isvara, 100, 101
   as material cause, 100
   as matrix of creation, 100
```

as *maya*, 458n.332

```
and prakrta creations, 99, 100, 454n.257
and Purusa, 99, 100
and tattvas, 85, 100, 454nn.256, 257
and three gunas, 100, 106, 107, 111
and Visnu, 85-86
and the waters, 101
pramana (valid means of knowledge), 96, 113, 116, 120, 124. See also sabda: sabda-pramana; veda-pramanya prana(s) (breaths; orifices of the sense organs), 58, 501n.107. See also breath
and mind, 447n.148
```

< previous page page\_710 next page >

```
and seven seers/saptarsis, 238-239, 500nn.105, 106
Prasna Upanisd, 68
pratisarga or visarga (secondary creation), 75, 95, 99, 100, 101, 107, 112, 248, 452n.217, 454n.257
prayascitta (expiation; penance), 33, 76, 104, 348
preexistent or primordial
   Christ as, 159, 403
   Logos as, 132, 159, 403
   Qur'an as, 409, 410
   seers/rsis as, 238-239, 500nn.104, 106
   six or seven things created prior to the world, 160, 175, 192-193, 470n.64, 472n.81, 480n.185, 491n.323
   ten things created on eve of first Sabbath, 148-149, 152, 175, 193, 195, 314, 470n.62, 471n.76, 481n.187, 488n.291,
   532n.317
   Torah as, 14-15, 24, 131, 132-133, 135-137, 139, 141, 145-146, 147, 148-149, 152, 153, 154, 159, 160-164, 166, 169, 171,
   172, 175-176, 180, 183-185, 188, 190, 191, 192-193, 194, 195, 196, 197-198, 202, 209, 212, 214, 219, 222, 253, 256, 288-
   289, 297, 359, 362, 369, 398, 399, 401, 410, 432n.48, 470nn.64, 66, 471n.77, 472n.81, 474n.109, 475nn.111, 113, 480-
   481n.185, 481n.186, 491n.323, 493n.341, 519n.167, 533n.327
   wisdom/Hokmah * as, 15, 24, 131, 132-133, 135-137, 139, 141, 146, 148, 149, 153, 154, 159, 160, 162, 164, 166, 171, 175,
   183, 188, 193, 194, 198, 202, 205, 209, 212, 214, 253, 362, 369, 471n.77, 493n.341, 494n.354
   Word as, ix, 24, 43, 62, 159, 215, 398, 403
   word/sabda as, 126-127
pre-rabbinic texts, 132-140
priests. See adhvaryu; brahman; brahmins; hotr; udgatr
primordial Torah, 132, 162. See also Torah; tôrah qedumah*
   descent from heaven, 15, 253, 369
embodied in Book of the Torah/Sefer Torah, 15, 222, 253, 359
   and fire, 172
   as first of God's works, 141, 146
   and Hebrew letters, 209, 212
   Hokmah* as, 198, 209, 212, 493n.341
   as instrument of creation, 141, 253, 297, 369
   and Oral Torah, 209, 219
   and revelation of Torah, 15, 253, 369
   and world of emanation/'asilut*, 212
   and Written Torah, 209, 219
   and Yod*, first letter of Tetra-grammaton, 209, 212
proem, 155, 161-162, 164-165, 179-180
prophets, 557n.27. See also Ezekiel; Isaiah; Moses; Muhammad
   and chain of tradition from Sinai revelation, 147-148, 265, 294
   and grades of divine revelation, 316
   and Hod*, 372, 534n.352, 547n.59
```

and kabbalist exegete, 337, 367, 371-372, 383, 391-392, 547n.58

and Moses, 264, 320, 372, 521n.198, 534n.352, 547n.59

and Malkut\*/Shekhinah or Oral Torah, 319-320, 534n.352, 547n.59

as *smrti*, 8, 72

and sruti, 72

```
prophets (continued)
   Moses as supreme prophet, 223, 315-316, 320, 337, 371-372, 391-392, 400, 547n.58
   Muhammad as "seal of the prophets," 411, 413
   and Nesah, 372, 534n.352, 547n.59
   and people of Israel, 264, 269-270, 319-320
   present at revelation of Torah, 181, 294-295, 311
   succession of, in Islamic traditions, 410-411, 558n.44
Proverbs, 133-135, 136, 137, 138-139, 140-141, 146, 148, 149, 153, 154, 155, 159, 160, 161, 162, 164-165, 171-172, 175,
176, 177, 178, 183-184, 185, 186, 187, 188, 190, 193, 194, 195, 202, 280-281, 298
Proverbs 8.22-31, 133-135, 137, 138-139, 140-141, 146, 148, 149, 153, 154, 159, 160, 161, 162, 164-165, 175, 183-184, 185,
186, 193, 194, 202
Psalms, 136, 154, 155, 161, 162, 163, 169, 170, 172, 178, 183-184, 187, 188, 189, 190, 195, 254, 255, 262, 263, 267, 268, 269,
270, 272, 275, 276, 277, 278, 282, 283, 284, 285, 287, 289-290, 293, 298, 301, 303, 304, 309, 310, 311, 312, 313, 377, 410,
557n.35
Pseudepigrapha, 191, 192, 470n.65, 488n.285
puja (worship; ritual offerings), 19, 94, 456n.307
Pulaha (seer), 244, 245
Pulastya (seer), 244, 245
Puranas, 23, 35, 40, 72-73, 74-76, 80, 83, 84, 85, 86, 88, 90, 94-112, 228, 243-244, 248-251, 335, 351, 458n.329. See also
specific Puranas
   and Being, 67, 457n.311
   and bhakti traditions or stream, 30, 72, 94, 402, 416
   and Brahma, 96, 97, 104-105, 106
   "canon" of, 456-457n.310
   and dharma, 71, 94, 335
   didactic function of, 97-98, 99
   and discursive oral traditions, 417
   emphasis on both sound and meaning, 97-98
   as encyclopedias of Hindu teachings, 72, 94
   as eternal, 96
   as fifth Veda or as Veda, 7, 8, 10, 95-97, 104-105, 250, 336, 402, 425-426n.19, 438n.10, 457n.311
   as first of all sastras, 96, 97, 99, 105
   five characteristics of/pañcalaksana, 95, 456nn.309, 310
   iconic veneration of, 19, 98, 416, 458n.327
   and mantric efficacy, 97-98, 416
   open to general populace, including sudras and women, 97, 98-99, 336, 457n.322
   as oral texts, 98, 457n.325
   primordial Purana and eighteen Puranas, 96-97
   as products of post-Vedic brahmanical synthesis, 71-72, 94
   Purana Samhitas and eighteen Puranas, 97
   Purana-Veda, 95, 99
   Puranic "cults of the book," 98, 416, 434n.59, 458n.327
   recitation of, 97, 98, 457n.322
   recitation of, fruits of hearing, 97, 98
```

```
and tantric traditions, 94
   and Vedic paradigm, 10, 19, 72, 95-99, 336, 416
   and Visnu, 96
   and Vyasa, 96-97, 250
   as Word/sabda, 96
   writing or copying of, fruits of, 98
   as written texts, 19, 98, 416, 457n.325
Purusa (cosmic Man; pure consciousness), 74
   and Atman, 65, 66, 68, 449n.165
   and Brahma, 73, 78, 91, 100, 101-102
   and brahman/Brahman/Brahman-Atman, 64-66, 67, 68, 91-92, 99, 100
   cosmic body of, 35, 37-38, 41, 66, 68, 91-92, 349, 458n.341
   and cosmic egg, 78, 100, 101-102
   as creator principle, 65, 67
   and gayatri/Gayatri or savutri/Savitri, 91-92
   and gods, 37-38, 67-68, 349
   and heart, 65
   as immanent and transcendent, 37, 64-65, 442n.56
   as immortal, 442n.56
   and Isvara, 100
   and meters, 37
   and Narayana, 101-102
   and orders of reality, 37-38, 67-68, 349
   and Prajapati, 39, 44, 50, 52, 64, 65, 66, 238-239, 349
   and Prakrti, 99, 100
   and sacrifice, 37-38, 40, 41, 349
   and Sanskrit varnas, 91-92
   and seers/rsis, 238-239
   and social classes/varnas, 38
   and speech, 68
   as sun, 458n.341
   and three worlds, 38
   and Veda(s), 37, 41, 65, 66, 67-68, 91-92, 349, 458n.341
   and Visnu, 85, 100, 101-102, 244
   as Word/brahman, 91-92
Purusa-Sukta (Rg-Veda X.90), 36-38, 39, 40, 44, 56, 64, 68, 85, 231, 348, 402, 439n.29, 447n.147
Purva-Mimamsa, 8, 23, 96, 114-123, 124, 125, 352-354, 427n.25, 538n.55
   focus on Brahmanas, 113, 116, 346, 352-353, 388
   focus on dharma, 113, 115, 123, 353, 388
   focus on karma-kanda, 123, 353
   philosophy of language, 114-123, 129, 347, 461n.397, 482n.400
   as school of Vedic exegesis, 114, 346, 352-354, 388
   schools of, 117
Purva-Mimamsa-Sutras, 116-117, 118, 120, 121, 122-123, 125
```

```
Pusan (deity), 234

Q
qal wa-hômer (argument from a minor to a major premise), 363-364

Qîddûîn, 149, 163

Qinyan Torah, 148
qôl/qolot * (voices), 155, 269, 270, 272, 282, 284, 296, 306, 309, 310, 314, 318, 472n.83. See also voice(s) of God Qur'an

and Abraham, 411-412, 558nn.47, 48
and Arabic, 409-410, 412, 557n.33
and Arabs, 409-410, 558n.48
authority of, 409, 412
as bounded category, 412-413
and Christ, 409, 556n.24
as constitutive category of Islamic traditions, 409
and divine language, 409
```

< previous page

page\_713

next page >

```
Qur'an (continued)
   as divine revelation, 409-413, 557n.27, 557-558n.37, 558nn.45, 47, 48
   as eternal, 409
   and generic idea of scripture, 557n.27
   and Gospel of Jesus, 410, 557n.35, 558n.48
   and heavenly Book/kitab, 410-411, 412, 424n.9, 557nn.31, 33, 557-558n.37
   Islamic conceptions of, 6, 409-413, 556nn.24-26, 557nn.27, 33, 35, 557-558n.37, 558nn.45-48
   and Muhammad, 409-413, 557-558n.37, 558n.48
   not an encompassing symbol, 409, 412
   and "People of the Book," 410-411, 558nn.45, 46
   as preexistent, 409, 410
   as quintessential, culminating revelation, 411, 412
   and sources of figh, 412-413
   and successive scriptural revelations, 410-411, 412, 557n.35
   and Torah, 409, 410, 557n.35, 558n.48
   as transcendent, 409, 556n.25
   as uncreated, 409
   as universal truth, open to all, 409-412
   and Veda(s), 557n.35
   as Word of God, 409, 412
R
Rab, 163, 173, 176, 177, 481n.185, 541n.15
Raba, 176
rabbinic sages. See also rabbinic tradition; and specific rabbis
   and 'am ha-'ares, 262, 391
   as authoritative interpreters of Torah, 157, 158, 337, 391, 554n.15
   authority of, 2, 158, 173-174, 182, 290-291, 337, 338, 391, 400-401, 402
   and chain of tradition from Sinai revelation, 147-148, 158, 181, 265, 294, 337, 339, 400
   circumscribe study of Torah in rabbinic academies, 391
   consensus of, and halakhah, 174, 290-291
   as custodians of Oral Torah, 173-174, 337, 391
   as custodians of scribal tradition, 337
   as custodians of Written Torah, 337, 391
   designated as "Sinai," 285
   as embodiments of Shekhinah, 158, 544n.28
   as embodiments of Torah, 148, 158, 285, 382, 400-401, 412, 474n.101
   and fire, 172, 178-179, 281, 366, 489n.316, 544n.26
   honoring of, 158
   as mediators of interpretation of Torah, 337, 338, 339, 362, 391, 543n.19
   Moses as paradigm for, 190-191, 337, 338, 339, 366, 391, 400
   present at revelation of Torah, 181, 294-295, 311
   as radiant with light, 172, 178, 190-191, 196, 366, 483n.213
   teachings of, as Oral Torah, 13, 158, 173-174, 181-182, 273, 285, 337, 397
   words of scribes and words of Written Torah, 158, 174, 182
```

## < previous page

page\_714

next page >

Rambachan, Anantanand, 539n.55

```
historical-cultural contexts of, 22, 145
   problems with determining dates and provenance of, 145
   two types of documents, 141-142, 172-173
rabbinic tradition. See also brah-manical tradition and rabbinic tradition; rabbinic sages; rabbinic texts
   aniconic aspects of, 19, 416
   and canonical authority, ix, 2, 21-22, 400-401
   canon of, ix, 2, 21-22, 141-142
   and Christian traditions, 132, 157-158, 159, 554n.15
   continuity with kabbalistic traditions, 16, 433-434n.53
   discourse of body in, 552n.4, 554n.15
   as "embodied community," 397-403, 412, 413, 552n.4, 554n.15
   emphasis on cognitive dimension of words, 18, 146, 169, 218-220, 221-223, 334, 361-366, 385, 386-388, 414
   emphasis on visual mode of perception, 17-19, 146, 218-220, 221-223, 334, 385, 414-417, 469n.57
   emphasis on written channel of language, 17-18, 146, 169, 218-220, 221-223, 334, 359-360, 385-387, 414-420, 469n.57
   as ethnocultural system, ix, 3, 397-403, 412, 413, 554n.15
   and Hebrew, 3, 397
   iconic aspects of, 19, 386, 416-417
   and land of Israel, 397
   and levels of embodiment, 398-403
   multiplicity of voices in, 15
   mystical circles, 15, 196, 260-261, 364, 432n.51, 541n.12
   as religion of orthopraxy, ix, 3, 401-403
   as textual community, ix, 2, 21, 403
   Torah as constitutive category of, ix-x, 2-3, 255, 398-403
   two types of Judaisms, in relation to Christian traditions, 157
Rabinowitz, Louis Isaac, 540n.1
Rad, Gerhard von, 134-135, 136, 464nn. 1, 6, 465nn.8, 10, 466n.19
Radhakrishnan, Sarvepalli, 426n.23
Raghavan, V., 536n.9
Räisänen, Heikki, 554n.14
Raja, K. Kunjunni, 461n.398
rajas (activity; one of the three gunas)
   and a, first constituent of Om, 111
   and Brahma, 111
   and earth, 111
   and Om, 108, 111
   and primordial utterance bhuh, 111
   and rcs, 111
   and Rg-Veda, 111
Ramanujan, A. K., 429n.36
Ramayana of Valmiki, 452n.229
   as fifth Veda, 7
   as product of post-Vedic brahmanical synthesis, 71-72, 80
```

```
discursive meaning primary, 418
as fifth Veda, 10
as Hindi Veda, 10
multiple retellings of, 418
recitation of, 418, 429n.35
as smrti, 418
vedacization of, 429n.35
rathantara (type of saman), 39
and brhat saman, 49
and earth, 445n.109
```

< previous page

Ramcaritmanas

page\_715

next page >

```
rathantara (continued)
   and rcs, 49, 105, 445n.109
   and speech/Vac, 49
Ravi (sun; sun god). See Surya
Ray, Reginald, 556n.21
razê tôrah (secrets of the Torah), 15, 363. See also sitre * tôrah; Torah: secrets or mysteries of
rcs (verses that constitute the Rg-Veda), 62, 70, 437n.9, 438nn.10, 14. See also Rg-Veda
   and Brahma, 40, 104, 105, 111
   and Brahman/Brahman-Atman, 42, 66, 102, 112
   definition and use of term, 31-32, 33
   and earth, 59, 445n.109
   and hotr priest, 33, 54, 60, 348
   and the Imperishable, 233, 330, 356
   as limited, 29, 41
   as part of threefold Veda, 31, 34, 425n.16
   and patron of sacrifice/yajamana, 61
   and Prajapati, 39, 50, 54, 60, 238, 349-350, 500n.96
   and Purnsa, 37, 67-68
   and rajas, 111
   and rathantara saman, 49, 105, 445n.109
   and Rg-Veda, 7, 32, 250
   and sacrifice, 33, 37, 39, 43, 54, 60, 238, 240, 348, 349-350, 457n.311
   and samans 49
   and seers/rsis, 237, 240, 501n.120
   and Siva, 88
   and Skambha, 41-42
   as source of form, 59
   and speech/Vac, 47, 49, 50, 54, 60, 105
   as sruti, 7
   and Visnu, 87, 102, 103
   and Vyasa, 249-250
Recanati, Menahem, 492n.334, 544-545n.35
recitation of Sefer Torah, 387-388
   as communal event, 339, 387-388, 391
   discursive meaning primary, 387-388
   emphasis on cognitive over phonic dimensions of words, 387-388
   emphasis on meaning over sound, 387-388
   emphasis on semantics over phonology, 387-388
   hearing of, open to all Jews, 391
   intended to convey didactic teachings, 388
   methods of recitation, 387-388
   public reading of Torah in synagogue, 338, 339, 386, 387-388, 391
recitation of Vedic Samhitas, 9, 29, 44, 58, 65, 344-351, 385-390, 415-419, 443n.77. See also study of Veda(s); transmission of
```

**Vedic Samhitas** 

by Brahma, 105, 110, 218, 220, 249
by brahmin reciters/*srotriyas*, 83, 345-347, 355, 385-388, 395-396, 419
constitutive meaning of Vedic words, 347, 354, 387
by creator principle, 214, 221, 348, 351, 389
discursive meaning secondary, 12, 97-98, 343, 346-347, 351, 387, 388, 408, 418, 419, 457n.323, 536-537n.12
emphasis on phonic over cognitive dimension of words, 18, 346-347, 386-388
emphasis on phonology over semantics, 343, 346-347, 351, 354, 386-388, 431n.43

< previous page

page\_716

next page >

```
emphasis on sound over meaning, 97-98, 346-347, 351, 386-388, 408, 418, 419, 457n.323
```

by gods, 238

hearing of, as sacramental activity, 539n.64

hearing of, restricted to male members of three higher social classes/varnas, 82, 97, 355, 390-391

as means of creation, 54-55, 60, 73, 238, 343, 348-350, 389, 390

as means of maintaining purity of Vedic sounds, 12, 18, 346-347, 386-387

as means of nourishing and magnifying gods, 237, 339, 343, 348, 349, 350-351, 388-389, 401, 419

as means of regeneration and rectiffcation of cosmic order, 46-47, 55, 60, 112, 238, 335, 339, 343, 347-351, 387, 388-390, 401, 406, 418, 419, 443n.73

as means to attain specific ends, 55, 238, 240, 333, 350, 500n.96, 538n.39

methods of pronunciation, 88, 89, 345

methods of recitation, 88, 105, 387

modes of recitation/pathas, 345-346, 536n.9

as nondiscursive oral tradition, 417

not communal event, 339, 388, 419

not intended to convey didactic teachings, 339, 388

not sufficient to realize transcendent Veda, 356

by Prajapati, 54-55, 238, 240, 241, 330, 349-350, 500n.96

restricted to male members of three higher social classes/varnas, 82, 97, 355, 390-391

as sacramental activity, 539n.64

by seers/rsis, 34, 94, 112, 227, 233, 235-238, 240, 241, 249, 333, 334-335, 339, 356, 390, 501n.120

sudras excluded from, 82, 97, 355, 390-391, 539n.65

theurgic efficacy of, 343, 347-351, 388-390, 443n.73

tradition of recitative transmission, 249, 344-347, 355, 385-387

and Vedangas, 345, 386

Vedic recitative tradition, beginningless, 119, 123

Vedic recitative tradition, brahmanical custodians of, 12, 60, 83, 98, 326, 334-335, 339, 345-347, 355, 385-388, 390, 395-396, 400, 406, 427n.26, 555n.17

Vedic recitative tradition, initiated by Brahma, 112, 126, 127, 249

Vedic recitative tradition, initiated by seers/rsis, 112, 239, 249, 325, 326, 333, 334-335, 339, 344, 348, 355, 390

and verbatim reproduction of Vedic sounds, 97-98, 339, 345-347, 348, 351, 386-387, 388, 389, 395-396, 408, 417-418, 427n.26

by Visnu, 89, 90

women excluded from, 82, 97, 355, 390-391, 539n.65

redemption, final. See also Day of Judgment; Messianic Age; resurrection of the dead

and gentile nations, 274, 286-287, 288

and people of Israel, 157-158, 274, 286-287, 514n.110

```
redemption, final (continued)
   and practice of Torah, 157, 159, 274, 286-287
   and study of Torah, 157
rekeb * (chariots), 254, 262, 278, 304, 313. See also chariots
remez (allegorical meaning), 369, 370, 373, 545n.41
Renou, Louis, 11, 346, 426n.23, 430n.40, 440n.39, 536nn.3, 12, 537nn.12, 13, 538nn.44, 51, 55, 539n.56
repentance
   as one of six or seven things created prior to the world, 160, 175, 192-193
reqî'îm (firmaments). See firmaments
re'sit* (beginning), 133, 162, 164, 186, 205, 207, 494n.354
resurrection of the dead, 260, 293, 309, 311, 314, 483n.212, 517n.139, 530n.285. See also redemption, final
   people of Israel died and were resurrected, 257, 260, 282-283, 293, 309, 314-315, 516n. 124, 517nn.139, 141
Re'uyyot* Yehezqe'l (Visions of Ezekiel), 505n.5, 528n.272, 529n.273
revelation of Torah at Mount Sinai, 25, 253-324, 325-339. See also Israel, people of; Moses
   and Abraham, 154, 163
   and Adam, 163
   all past and future generations were present, 311, 318, 338
   and angels, 256-257, 258, 259, 263-264, 267, 271, 276-277, 278-279, 288-290, 291-292, 293-294, 295, 300-302, 303-305,
   307, 308, 309, 312, 313-314, 322, 329, 332, 509n.46, 513-514n.103, 514-515n.113, 515n.118, 519n.169, 520n.171,
   523n.221, 523-524n.222, 524n.226, 525-526n.247, 526-527n.258, 529n.274, 531nn.301, 306
   and apocalyptic traditions, 258, 259, 264
   ascent of Moses of "mountain of God," 254, 255
   ascent of Moses to Godhead, 315-316, 328
   ascent of Moses to heaven, 146, 173, 256, 258, 259, 262, 263-264, 267, 275-277, 278, 288-290, 293, 299-302, 303, 307,
   311-312, 328, 329, 513n.103, 520nn.171, 176, 523-524n.222, 541n.15
   biblical account of, 183, 253-255, 262, 265, 292, 294
   chain of tradition from, 147-148, 158, 181, 265, 294, 337, 339, 400
   and chariots, 254, 257, 258, 262, 264, 278, 293-294, 303-305, 313, 322, 332, 514-515n.113, 515n.116, 526nn.252, 253,
   531n.306
   as cosmic event, 255-256, 271-272, 275, 311
   and covenant between God and people of Israel, 174, 256, 278, 285, 295, 298, 303, 326, 330-331, 333, 338, 376-377, 390,
   definition and use of term "revelation," 327, 328-329
   descent of angels from heaven, 256, 258, 264, 278-279, 291-292, 293-294, 303-305, 309, 313-314, 529n.274
   descent of chariots from heaven, 258, 262, 264, 278, 293-294, 304-305, 313
   descent of God, and sepirot*, 315-316, 318
```

Page 719

descent of God from heaven, 254, 255, 256, 258, 264, 267-268, 275-278, 288, 290, 291, 293-294, 303-305, 310, 312-313, 314, 315, 327-328, 520n.176, 529n.274, 531n.304

descent of primordial wisdom from heaven, 15, 135-136, 362

descent of Shekhinah from heaven, 256, 276-278, 290

descent of Torah from heaven, 15, 146, 172, 253, 256, 265, 275-278, 288-291, 293, 299-300, 301, 302, 311-312, 315, 317, 327-328, 369, 513n.103

and divine utterances, 257, 270-271, 272, 280, 293, 321, 322, 332, 333, 334, 510n.61, 535n.367

divine vs. human initiative, 327-329

embodiment of Word in texts, 24, 26, 325

emphasis on visual aspects of experience, 18, 222-223, 257, 269-271, 307-308, 318-324, 332, 334, 495n.6, 533n.339, 534n.343

epistemology of, 255, 322-324, 331-333

experienced according to each individual's capacity, 257-258, 271-272, 282-284, 309-310, 331, 337-338

experienced according to each individual's "grade," 323-324

and Ezekiel, 255, 258-259, 262, 278, 514n.112, 528-529n.272

and face(s) of God, 256, 257, 280-281, 283, 293-294, 301-302, 307, 309, 310, 312, 318, 319, 331, 332, 512n.75, 516n.130, 517n.142, 529n.274, 530n.290

and fire, 155, 172, 179, 191, 196, 222, 254, 257, 259, 263, 264, 269, 270, 271, 275, 281, 292, 301, 306, 308, 314, 318, 322, 332, 366, 473n.91, 475n.118, 479n.167, 510n.61, 516n.132, 535n.367

and gentile nations, 152, 182, 255, 266-267, 269, 271, 273-274, 284, 285-287, 292, 294, 295-297, 307, 309, 311, 316, 325, 326, 329, 332, 338, 391, 399, 509n.40, 512n.83, 518n. 157, 529n.274, 530n.288, 533n.327

and glory of God, 256, 257, 258, 263, 267, 268, 274, 279, 281, 293, 303, 305, 306, 307, 317-318, 320-321, 322, 323, 324, 329, 332, 366, 515n.120, 525n.244, 527nn.259, 262, 529n.283, 532n.311, 534n.340

and golden calf, 254, 257, 278, 279, 291, 303-304, 310, 314, 329, 525n.245

heard in seventy languages, 267, 285, 292, 295-296, 306, 320-321, 366

and Hebrew, 267, 275

and Hebrew letters, 317

and Hekalot \* traditions, 258-264, 300, 306, 307, 337, 505n.7, 510n.61, 511n.65, 515nn.118, 119, 517n.139, 521nn.181, 190, 524n.222, 527n.259, 528n.272, 532n.310

as historical event, 131, 160, 253, 297, 325, 326-327

as immediate, individualized experience, 257-258, 271-272, 282-284, 309-310, 323-324, 331, 337-338, 517n.140, 530n.290 and interpretation of Torah, 172, 179, 263, 281, 321, 337, 338, 362, 366, 367, 370-372, 373, 391-392, 546n.52

## < previous page

```
revelation of Torah (continued)
```

and intervention of Torah, 283, 309, 517n.141

justice/Geburah \* was tempered by mercy/Hesed\*, 322

kabbalists were present, 370

and light, 172, 222-223, 254, 276, 292, 308, 315-316, 318-319, 320-321, 329, 333, 366, 371, 479n.160, 529n.280, 547n.57

and lightning, 257, 259, 269, 272, 292, 314, 472n.83

and Malkut\*/Shekhinah, 315, 318, 319, 371, 373, 534n.343

as marriage ceremony, 256, 265, 268, 276-278, 283, 291, 302-303, 312, 331, 338, 373, 508n.31, 514n.110, 525n.237

and Merkabah, 179, 255, 258-264, 270, 278, 300, 303-304, 307, 313, 332-333, 366, 508n.23, 514n.112, 514-515n.113, 525n.245, 526n.253, 528-529n.272, 531n.306, 532nn.309, 310

Moses as covenant mediator, 254, 257, 271, 272, 279, 281-282, 284, 294, 311, 314-315, 331, 337, 511n.70

Moses as recipient of revelation, 146, 147-148, 151, 158, 173, 181, 182, 191, 199, 223, 254, 255, 256, 258, 259, 263-264, 265-266, 267, 271, 272-273, 275-277, 278, 279, 281-282, 284-285, 288-290, 293, 294, 299-302, 308, 310-312, 315-316, 320, 328, 329, 331, 332-333, 334, 337, 339, 359-360, 362, 366, 385-386, 391-392, 395-396, 397, 400, 510n.61, 513-514n.103, 520n.171, 523n.221, 523-524n.222, 530n.287

Moses as scribe of God, 13, 223, 331, 334, 337, 359-360

Moses's sojourns of forty days and forty nights, 254, 255, 300, 302, 310-311, 329

Mount Sinai in heaven, 276, 311-312, 313, 518n.158

Mount Sinai suspended over people of Israel, 286, 287, 513n.98, 518n.158

Mount Sinai uprooted, 276, 313, 513n.98, 518n.158

and Name of God, 256-257, 260, 279, 296-297, 305-306, 313, 317, 515n.119, 527n.262, 532nn.309, 311

and opening of firmaments or heavens, 257, 258, 263, 276, 293, 301, 307, 311-312, 313, 314, 322, 332, 523n.222, 529n.273, 531n.305

and Oral Torah, 13, 157, 158, 173-174, 182, 272-273, 284-285, 294, 311, 325, 331, 362, 397, 402

as overpowering experience, 257, 271, 281-283, 293, 308-309, 314-315

as paradigmatic, 259-261, 262-264, 334, 337-339, 366, 371-372, 378, 389-390

people of Israel as recipients of revelation, 151, 152, 163, 167, 188, 222-223, 253, 254, 255, 256-260, 262-263, 264, 266-267, 268-272, 273-275, 276-284, 285-288, 291-294, 295-299, 300, 302-310, 311, 312-315, 316-324, 325-334, 337-339, 366, 370-372, 376, 378, 389-390, 391, 395-396, 399, 410, 476n.124, 482n.196, 486n.243, 510n.61, 511n.70, 512n.75, 513n.98, 516nn.124, 130, 131, 517nn.139, 140, 518n.158, 521n.190,

## < previous page

page\_720

next page >

523n.222, 529nn.274, 283, 530nn.288, 290, 533n.327, 534n.343, 549n.85

people of Israel died and were resurrected, 257, 260, 282-283, 293, 296, 309, 314-315, 516n.124, 517nn.139, 141, 529n.283

people of Israel granted immunity from death, 257, 281, 282, 306, 516n.131, 527n.264

people of Israel invested with crowns, 256-257, 259, 279, 291-292, 304-305, 313, 515n.118, 520n.181, 532n.309

people of Israel invested with garments, 256-257, 259-260, 305-306, 313, 526-527n.258, 527n.262, 532n.311

people of Israel invested with girdles, 256-257, 279, 305

people of Israel invested with ornaments, 256-257, 259-260, 278-279, 291-292, 304-306, 313, 329, 515nn.118, 119, 520n.181, 526-527n.258, 527n.262, 532nn.309, 311

people of Israel invested with weapon(s), 256-257, 260, 279, 305-306, 313, 515nn.118, 119

people of Israel's acceptance of Torah, 152, 163, 167, 188, 255, 256, 266, 273-275, 279, 286-288, 292, 295-298, 305, 316-318, 327, 329, 333, 338, 376, 378, 390, 391, 399, 482n.196, 513n.98, 516n.131, 518n.158, 549n.85

people of Israel stripped of ornaments, 257, 292, 305, 314, 329

as pivotal event in Jewish salvation history, 157, 159, 253, 326

prophets and sages were present, 181, 294-295, 311

and rabbinic Merkabah traditions, 258-264, 508n.23, 514n.112, 519-520n.171, 524n.222, 528-529n.272, 532nn.309, 310

as recapitulation and consolidation of creation, 167, 188, 255-256, 274-275, 287-288, 297-299, 309, 315, 316-318, 323, 326-327, 376, 378, 390, 482n.196, 518n.158, 549n.85

Sefer Torah as core revelation, 13, 14, 395-396

and sepirot \*, 315-324, 332-333, 370-371, 373, 392, 534n.343

and Shavuot, 182, 262, 272, 293, 338, 514n.112, 519-520n.171, 524n.222, 528-529n.272

and Shekhinah, 256, 257, 276-278, 279, 289, 290, 291, 301, 302, 303, 307, 315, 318, 319, 366, 371, 373, 520nn.175, 176, 524n.226, 525n.241, 527n.259, 534n.343

sixth of Sivan as date of, 288, 313, 338

as synesthetic experience involving both sight and hearing, 18, 222, 257, 269-271, 279-281, 292, 306-308, 314, 318-324, 329, 331-333, 334, 529n.283

and tablets of Ten Commandments, 193, 254, 257, 270, 280, 292, 308, 310, 312, 314, 321-322, 323, 332, 482n.204, 532-533n.319

and ten words of creation/ma'amarot\*, 317, 323

and Ten Words of revelation/Ten Commandments, 222, 254, 255, 256, 257, 268, 269, 270-272, 275-276, 279-280, 282, 285, 289, 291, 293, 294, 296-297, 298-299, 306, 310, 311, 314-315, 317-318, 320-324, 328, 332, 333, 334, 337,

< previous page

page\_721

next page >

```
revelation of Torah (continued)
      511n.70, 516n.124, 517n.140, 521n.190, 530n.290
   as theophany, 255, 256-259, 262-263, 264, 268-272, 278-284, 291-294, 295, 303-310, 311-316, 317-324, 329, 331, 332-
   333, 337-338, 495n.6, 510n.52, 512n.75, 516n.130, 517n.142, 523n.222, 529nn.274, 283, 534n.343
   and throne of glory, 257, 288-289, 290, 293, 300-302, 307, 308, 313, 314, 322, 332, 523n.222, 524n.226
   and thunder, 257, 269, 314, 472n.83
   and Tip'eret *, 320, 371, 373
   Torah as bride of Israel, 256, 268, 276-278, 291, 302-303, 312, 331, 338, 373
   Torah as marriage contract, 278, 303, 331, 338, 514n.110
   Torah revealed after twenty-six generations, 161, 163, 168, 184, 274, 474n.109, 475nn.111, 113, 481n.186, 485n.237
   Torah written with black fire on white fire, 172, 191, 198-199, 281, 308, 322, 332
   two phases of, 253-254, 284, 311
   two Torahs were given, 13, 151, 158, 173, 266, 272-273
   and unfoldment of mysteries of creation, 222-223, 275, 318-319, 321, 322-323, 332, 333
   as union with a personal God, 330-331
   and voice(s) of God, 155, 222-223, 257, 269, 270, 271, 272, 280, 282-284, 292, 295-296, 299, 306-307, 309-310, 314-315,
   318-321, 322-323, 329, 331, 332, 333, 338, 472n.83, 510n.61, 517n.139, 522n.204, 529n.283, 530nn.287, 288, 534nn.344,
   348
   wilderness as site of, 255, 266-267
   and wisdom/Hokmah*, 15, 135-136, 323, 362
   words of God recorded verbatim, 13, 331, 334, 359
   and word/Word of God/dabar*/dîbber/dîbbûr, 14, 154-155, 191, 222, 256, 257, 270, 282-284, 292, 296, 299, 306, 308, 317,
   318, 320, 332, 366, 510n.61, 535n.367
   and Written Torah, 13, 158, 173-174, 182, 272-273, 284-285, 294, 311, 325, 331, 362, 385-386, 397
Rg-Veda, 29, 33-39, 40, 42-43, 55, 64, 73, 85, 91, 228, 229-237, 238, 240, 325, 328, 330, 348-349, 354, 356, 426n.19,
438n.11. See also rcs
   and a, first constituent of Om, 57-58, 70, 79, 108, 111
   Anukramani, 229
   and Atman, 66
   and Being, 67, 128, 129, 457n.311
   and Brahma, 79, 104, 107, 110, 111, 218
   and brahmins, 38, 61, 390
   commentary by Sayana, 124, 354
   and creator principle, 92
   definition and use of term, 7, 31-32, 33
   and earth, 38, 51, 56-58, 60, 61, 70, 111, 215
   Family Books, 229
   and fire/Agni, 38, 56-58, 70, 79, 215
   and hotr priest, 33, 44
   as part of threefold Veda, 31, 425n.16
```

and Prajapati, 56-58, 62

and primordial utterance bhuh 51, 56-58, 61, 79, 111

and gods, 34, 37, 66-67, 229, 230,

Page 723

```
and Purusa, 66, 91
   and rajas, 111
   and rcs, 7, 32, 250
   and Siva, 104
   and speech, 38, 58, 62, 106-108, 110, 218
   and Visnu, 87
   and Vyasa, 250
Richman, Paula, 559n.55
Ricoeur, Paul, 421n.5, 559n.56
Ringgren, Helmer, 465nn.9, 10
Rocher, Ludo, 458n.329
Roitman, Betty, 544n.29
Romaharsana. See Lomaharsana
Rosh Ha-Shanah (New Year's Day), 182, 183, 190
rsi(s) (seers), 31, 227-251, 325-339, 496n.7, 502n.149, 504n.177. See also cognition of Veda(s); sruti and specific rsis
   and Agni, 230, 232, 234, 236, 239, 241, 330, 498n.49, 500n.106
   attained transcendent knowledge, 229, 230, 244, 326, 336
   authority of, 325, 326, 336
   and bhakti traditions or stream, 336, 339
   and Brahma, 86, 96, 112, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 503n.156
   Brahma as primordial seer/rsi, 245, 249
   and brahman/Brahman/Brahman-Atman, 42, 66, 234, 238-239, 242-243, 244-245, 248, 326, 328, 330, 335-336, 356-357
   and brahmanical lineages, 229, 239, 325, 326, 335-336, 344, 348, 399, 400, 555n.17
   brahmin seers/brahmasis/viprarsis, 112, 227, 244, 245-246, 247, 248, 249, 460n.391
   categories of, 243-244, 248
   and cognition of Veda(s), 8-10, 12, 18, 34, 43, 76, 82, 94, 221, 227-251, 325-339, 344, 348, 354, 355, 356-357, 385, 389-
   390, 395-396, 398-399, 407, 415, 426n.24, 427n.27, 427-428n.28, 438n.19, 496n.5, 497nn.22, 28, 34, 37, 501n. 113,
   502n.132, 503n.151, 537n.28, 539n.64
   cognized mechanics and mysteries of creation, 34, 231-232, 234, 235, 241, 245-246, 247, 326, 332, 333, 428n.28
   cognized suprasensible phenomena, 229, 231, 332
   as cosmological principles, 238, 245
   creator principle as archetypal seer/rsi, 351
   and cycles of creation, 100, 101, 243, 245, 247, 248-249, 251, 326
   definition and use of term "cognition," 231, 327, 328, 426n.24, 497n.22
   descent from, 229, 239, 241-242, 325, 326, 335-336, 339, 344, 348, 355, 390, 399, 400, 555n.17
   and dharma, 228, 245, 247, 249, 335
   and dharma traditions, 334-335, 355
   divine seers/devarsis, 244, 248
   as eight prakrtis, 245
   etymology of term, 240
   as fashioners of hymns, 234-235, 240-241, 555n.17
   as forefathers of Aryans, 325, 326, 336, 399
   gave vocalized expression to Vedic mantras, 34, 42-43, 230, 233, 234-238, 240, 241, 251, 330, 333, 349, 355, 501n.120
```

```
rsi(s) (continued)
      231-232, 233-235, 236-237, 238, 239, 240-241, 243, 246, 248, 326, 328, 330, 332, 335, 348, 349, 354, 390, 497n.20,
     498nn.49-52, 59, 500n.106, 501n.111
  heard impulses of speech, 227, 232-233, 236, 245-246, 330, 332, 344, 415, 428n.28
   and heaven, 230, 239, 501n.113
   as immortal, 230
   and Indra, 234, 236-237, 241, 330, 498n.51
   initiated metaphysical traditions, 325
   initiated sacrificial tradition, 239, 325, 326, 333, 334-335, 348, 390
   initiated tradition of oral transmission, 43, 83, 94, 112, 221, 228, 247, 249, 344
   initiated Vedic recitative tradition, 112, 239, 249, 325, 326, 333, 334-335, 339, 344, 348, 355, 390
   inspired thoughts of, 230-231, 232-233, 234, 235-237
   and jñana-kanda or jñana stream, 325, 334, 335-336, 355, 356-357, 392
   and karma-kanda or karman stream, 325, 334-336, 355, 389
   knew past, present, and future, 248
   as knowers of Brahman/Brahman-Atman, 242-243, 244-245, 248, 326, 328, 330, 335-336, 356-357
   and knowledge, 229, 230, 231, 244, 248, 326, 336
   and light, 232-233, 235, 328, 332, 497n.34
   and lines of tradition/vamsas, 242, 243, 247, 326, 502n.146
   as lords of created beings/prajapatis, 76, 244, 245, 503n.156
   and Mahabharata, 83
   and Manu, 76-77
   and meditation, 227, 241, 242, 245-246, 328, 357, 428n.28, 503n.151
   and meters, 231, 349
   as mind-born sons of Brahma, 244, 245, 247, 249, 503n.156
   names of, in Veda(s), 93, 110, 243
   not focused on discursive meaning of Vedic mantras, 331, 334
   as "our fathers," 229, 238, 241, 399
   as paradigmatic, 241, 334-337, 339, 348, 355, 356-357, 389-390, 392, 428n.28
   as paradigm for ascetic and meditation traditions, 334, 335-336, 339, 355, 356-357, 392
   as paradigm for brahmin priests, 239, 241, 334-336, 339, 348, 355, 390
   possessed special power, 230, 244, 248
   and Prajapati, 238-239, 240, 241, 500n.106
   Prajapati as primordial seer/rsi, 39, 54, 238, 240, 241, 300, 349, 500n.96
   preserved Vedic mantras through their speech, 9, 43, 94, 112, 221, 227, 331, 332, 333, 334, 344, 356, 415
   as primordial or preexistent, 238-239, 500nn.104, 106
   as primordial pranas, 238-239, 500nn.105, 106
   and Purusa, 238-239
   as regents of four quarters, 243-244, 245
   role in cosmogonic process, 36, 37, 227, 230, 231, 238, 244, 245-246, 247, 248, 326, 335, 348,
```

S

Sabara, 116-118, 120, 121, 122, 462n.400, 463n.438

Sabbat \*, 284, 285, 287, 288-290, 291-292, 293, 312

```
Page 725
```

```
349, 390, 398-399
   role of heart in Vedic cognition, 232, 233, 235-236, 237, 328, 497n.37, 499nn.71, 76
   role of mind in Vedic cognition, 230, 231, 236, 332, 497n.28, 499n.76
   royal seers/rajarsis, 244, 248, 502n.148
   and sacrifice, 37, 231, 236-237, 238, 239-242, 243, 325, 326, 333, 334-335, 339, 348, 349, 390, 497n.28, 501n.120,
   502n.125
   and Sarasvati, 90-91, 227, 234, 246-247
   saw and heard, 8-9, 18, 221, 227, 229, 230-233, 237, 330, 332, 333, 334, 427n.27, 428n.28
   saw and uttered, 237-238, 240, 241, 333, 501n.120
   saw with mind's eye, 230, 231, 332, 497n.28
   as seers of truth, 9, 228, 230, 231, 326
   as seers of Vedic mantras, 43, 82, 228, 229, 237-238, 240, 241, 242, 244, 325, 335, 354, 356, 501n.113
   as semidivine or divine, 229, 230, 231, 238-239, 243, 248, 326, 335, 336, 398-399, 500n.106, 501n.111
   as separate class of beings, 243, 245
   seven seers/saptarsis, 229-230, 231, 238-239, 243-244, 247, 248, 251, 453n.238, 500nn.98, 105, 106, 501n.107, 503n.170
   and Soma, 231, 234, 330, 498n.50
   and speech/Vac, 9, 34, 42-43, 94, 221, 227, 230-231, 232-233, 234-237, 239, 240-241, 245-246, 251, 330, 331, 332, 333,
   334, 344, 349, 355, 356, 415, 428n.28
   and sruti, 8-10, 18, 221, 227, 344, 385, 407, 415, 426n.24
   and stomas, 231, 349
   and tapas. 76, 235, 236-237, 238-239, 240-241, 242, 244-245, 246, 247-248, 328, 330, 335, 336, 339, 356, 357, 500n.106,
   501n.113
   termed kavis, 230, 234, 242, 496n.11
   termed medhavins, 230
   termed munis, 230
   termed vipras, 230, 232
   terms for "seeing," 231
   and Ursa Major, 239, 243
   visions of, 231, 232-233, 234, 235-237, 496n.6
   and Visnu, 87, 244-245, 336, 503n.152
   Visnu as archetypal seer/rsi, 244
   Visvakarman as, 36, 241
   Vyasa as, 82, 83, 247-248, 336, 453nn.238, 239, 503n.170, 503-504n.171, 504n.174
   and yoga, 245
rta (cosmic ordering principle; truth)
   and sacrifice, 33
   and Vedic cognition, 231, 232
Rudra (deity). See Siva
Ruegg, David Seyfort, 461n.398
Rupp, E. G., 424n.9
Russell, D. S. 505n.3
Ruth Rabbah 156, 273, 274-275, 276
```

Sabbath, 163, 183 and Adam, 193, 475n.115 biblical readings on, 142, 156, 179 ten things created on eve of first

< previous page page\_725 next page >

```
Sabbath (continued)
   Sabbath, 148-149, 152, 175, 193, 195, 314, 470n.62, 471n.76, 481n.187, 488n.291, 532n.317
sabda (word). See also sabda and artha; word/Word
   characteristics of, 117-119
   and creator principle, 126-127
   and dhvani or nada, 117-119
   encompasses unspoken thought and vocalized speech, 127
   as eternal, 114, 116, 117-119, 122, 124, 125
   as imperishable, 117-119
   and individual words/padas, 118-119
   as instrument of creation, 126-127
   as noneternal, 113-114
   as ontological category, 115, 118
   and Prajapati, 126
   as preexistent, 126-127
   Puranas as, 96
   sabda-pramana, 123, 462n.400
   and Sanskrit varnas, 118-119, 124
   Vedic words/sabdas as blueprint or plan of creation, 80, 93, 110
sabda and artha (word and meaning). See also akrti; sabda
   constitutive meaning of Vedic words, 347, 354, 387
   relationship between, as eternal, 114, 120-122, 123, 124, 125, 128, 129
   relationship between, as inherent/autpattika, 116, 119-121, 124, 125, 129, 347
   relationship between, as uncreated/apauruseya, 120-121, 123, 463n.432
   words as denoting universal classes/akrtis, 116, 120, 121-122, 124, 125, 128, 129
Sabdabrahman (Brahman embodied in the Word). See also brahman/Brahman; word/Word
   Brahma as, 104, 459n.351
   Om as, 70, 108, 215, 357, 460n.378
   as one of two forms of Brahman, 70, 87
   and Sanskrit varnas, 104, 459nn.351, 361
   Siva as, 104, 459n.361
   Veda(s) as, 24, 29, 73, 103, 108-109, 213, 215, 216, 219, 227, 330, 355, 357, 396, 419
sacrifice, 77, 347-351, 389-390. See also specific sacrifices
   as aniconic, 19, 416, 434n.58
   in Aranyakas, 441n.52, 449n.161
   and Brahma, 103, 104-106, 351
   and Brahman, 103, 351
   brahmins as officiants of, 33, 60, 241, 339, 348, 350, 406, 419
   and categories of priests, 33, 44, 54-55, 58, 60, 104, 239, 348
   and creator principle, 389
   discourse of, in Brahmanas, 22, 43-44, 62, 63, 348, 349
   fruits of, for patron of sacrifice/yajamana, 43, 61, 449n.158
   and gods, 19, 37, 38-39, 231, 238, 343, 348, 349, 350, 389, 401, 416, 439n.34
   as means of creation, 33, 35, 36-39, 45-46, 55, 60, 63, 238, 326, 348-350, 389
```

as means of nourishing and magnifying gods, 343, 348, 350, 389, 401 as means of reconstituting Prajapati, 45, 350-351 as means of regeneration and rectification of cosmic order, 30, 43, 44, 45-47, 55, 58, 60, 62, 333, 335, 343, 347-351, 356, 389-390, 401, 406, 443n.73

< previous page page\_726 next page >

and heaven, 59, 445n.109

```
Page 727
   as means to attain specific ends, 43, 238, 240, 241, 333, 350, 500n.96, 502n.125, 538n.39
   and meters, 37, 38-39, 349, 457n.311
   and orders of reality, 33-34, 37-38, 44, 46, 58, 67-68, 241, 348, 349, 350, 502n.134
   and Prajapati, 30, 39, 44-47, 50, 54, 55, 58, 60, 61, 63, 126, 238, 349-351, 439n.34, 443n.81, 500n.96
   and puja, 19, 456n.307
   and Purusa, 37-38, 40, 41, 349
   and rta, 33
   and sacrificial boar, 87, 103
   and sacrificial fires, 33, 58
   sacrificial tradition, brahmanical custodians of, 326, 334-335, 390, 400, 406
   sacrificial tradition, initiated by seers/rsis, 239, 325, 326, 333, 334-335, 348, 390
   in Samhita period, 32-34
   and seers/rsis, 37, 231, 236-237, 238, 239-242, 243, 325, 326, 333, 334-335, 339, 348, 349, 390, 497n.28, 501n.120, 502n.
   125
   and Siva, 351
   in Temple, 377
   theurgic efficacy of, 343, 347-351, 389-390, 443n.73
   and Veda(s), 11, 19, 29, 33, 34, 37-39, 41, 43, 44, 46-47, 50, 54, 55, 56, 58, 60, 61, 65, 73, 87, 103, 104-106, 126, 227, 231,
   238, 240, 241, 249, 333, 339, 345, 346, 347-351, 352, 355, 401, 402, 406, 416, 427n.26, 431n.43, 443nn.77, 81, 446n.134,
   457n.311, 502n.134
   and Visnu, 87, 103, 351
   and Visvakarman, 36
sacrificial boar
   Brahma as, 103
   as Brahman, 103
   cosmic body of, 87, 103
   and earth, 87, 103, 459n.349
   Narayana as, 103
   and sacrifice, 87, 103
   and speech, 87, 103
   and Veda(s), 87, 103, 454-455n.268
   Visnu as, 87, 103, 454-455n.268, 459n.349
   and the waters, 87, 103
Sadvimsa Brahmana, 44
sages. See rabbinic sages
Saguna Brahman. See Brahman
sakhas (Vedic branches or schools), 87, 88, 102, 103, 112, 128, 250, 345, 458n.339
samans (chants that constitute the Sama-Veda), 62, 70, 437n.9, 438nn.10, 14, 439-440n.36. See also Sama-Veda; and specific
samans
   and Brahma, 40, 104, 105-106, 440n.36
   and Brahman/Brahman-Atman, 42, 66, 102, 112
   and breath, 447n.148
   and brhat saman, 49, 445n.109
   definition and use of term, 31-32, 33
```

as instrument of creation, 39, 231, 349
as limited, 29, 41
and mind, 49, 447n.148
as part of threefold Veda, 31, 34, 425n.16
and patron of sacrifice/yajamana, 61
and Prajapati, 39-40, 47, 49, 50, 54, 55, 60, 238, 349, 350, 444n.88, 459n.370, 500n.96
and Purusa, 37, 67-68

< previous page

page\_727

next page >

```
samans (continued)
   and rcs, 49
   and sacrifice, 33, 37, 39, 43, 54, 55, 60, 231, 238, 240, 348, 349-350, 457n.311
   and Sama-Veda, 7, 32, 250
   and seers/rsis, 237, 240, 501n.113
   and Siva, 88, 111
   as Skambha, 41-42
   as source of light, 59
   and speech/Vac, 47, 50, 54, 55, 60, 105-106
   as sruti, 7
   and tamas, 111
   and udgatr priest, 33, 54, 60, 348
   and Visnu, 87, 102, 103
   and Vyasa, 249-250
Sama-Veda, 29, 55, 73, 426n.19, 438n.11. See also samans
   and Atman, 66
   and Being, 67, 457n.311
   and Brahma, 79, 104, 107, 110, 218
   and breath, 58
   and creator principle, 92
   definition and use of term, 7, 31-32, 33
   and eye, 38, 58
   and heaven, 38, 51, 56-58, 60, 61, 70, 111, 215
   and m, third constituent of Om, 57-58, 70, 79, 108, 111
   and mind, 58
   as part of threefold Veda, 31, 425n.16
   and Prajapati, 56-58, 62
   and primordial utterance svah, 51, 56-58, 61, 79, 111
   and Purusa, 66, 91
   and sacrificial boar, 103
   and samans, 7, 32, 250
   and Siva, 104, 111
   and speech, 62, 106-108, 110, 218
   and sun/Surya/Aditya/Ravi, 38, 56-58, 70, 79, 215
   and tamas, 111
   and udgatr priest, 33, 44
   and vaisiyas, 38, 61, 390
   and Visnu, 87
   and Vyasa, 250
amayim (heaven). See heaven
samgha (monastic community)
   and Dhamma, 406-407, 555n.16, 555-556n.18
   open to people of all social classes, 406-407, 555-556n.18
   and quest for liberation/nibbana, 406, 555-556n.18
```

Samhitas, 17, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32-43, 66, 70, 71, 113, 116, 227, 229-237, 238, 348, 396, 453n.247. *See also* Atharva-Veda; *mantras*, Vedic; Rg-Veda; Sama-Veda; Veda(s); Yajur-Veda as center of canon, 6, 400-401 commentaries by Sayana, 124, 354, 539n.60

as core *sruti* texts, 7-8, 402 definition and use of term, 7, 33 discursive meaning/content secondary, 7, 11, 12, 97-98, 346-347, 388, 408, 418, 430n.39, 431n.43, 457n.323, 536-537n.12 division of one Veda into four Samhitas, 82, 96, 228, 247-248, 249-250, 453n.243, 457n.317, 503n.169, 504n.181 as fixed texts, 6, 97-98, 344, 345-346, 386, 417 interpretation of, 351-354, 388 and *mantras*, 7, 249-250, 425n.17 oral transmission of, 18, 82, 215, 223, 344-347, 385-387, 417-418 recitation of, 343, 344-351, 385-390 and *Tiruvaymoli*, 10

< previous page

as Veda, 7, 425n.18

page\_728

next page >

and Yajñavalkya, 246

```
Page 729
Samkara, 124, 125-129, 221, 446n.132, 464n.457, 538n.55
Samkhya, 99, 113, 114, 353
   Karika-Samkhya, 74, 454n.256, 458n.328
   Proto-Samkhya, 71-72, 74, 75, 81, 84, 85, 451n.205
Samkhya-Karika, 74
Samkhya-Pravacana-Sutras, 114, 461n.395
2 Samuel, 313
R. Samuel b. Nahman, 184, 189, 279, 308, 482n.207, 525n.244, 527n.259, 543n.20
Sanders, E. P., 554n.14
Sanders, James A., 422n.8
Sanhedrin, 176, 265
Sankhayana Aranyaka, 32
Sanskrit. See also sabda; sabda and artha; varnas
   constitutive meaning of Vedic words, 347, 354, 387
   characteristics of word/sabda, 117-119
   as language of Aryans, 3, 117, 397, 399
   as language of dharma, 117
   as language of the gods, 399
   relationship between name/nama and form/rupa, 59, 69, 110, 127, 129, 221, 347, 447-448n.149
   relationship between Vedic sentence/vakya and meaning/artha, 116, 122, 124, 125, 483n.438
   relationship between word/sabda and meaning/artha, 114, 116, 119-122, 123, 124, 125, 128, 129, 346-347, 463n.432
   as sacred language, 3, 18, 397, 408
   as sound system composed of phones/varnas, 18
   Vedic language as natural language, 347
   Vedic language contrasted with ordinary human language, 117, 122
   Vedic word order as eternal, 122
saptadasa (seventeen-versed stoma), 39, 106
Sarason, Richard S., 468n.46
Sarasvati (goddess)
   and Brahma, 89-90, 105
   and gayatri/Gayatri or savitri/Savitri, 89-90, 91, 105, 455n.282
   as goddess of speech, 89-90, 105, 246
   as inspirer of cognitions and hymns, 90-91, 227, 234, 246-247
   and light, 246
   as Mother of Vedas, 90, 455n.282
   and Sanskrit varnas, 90, 246
   and Sarasvat, 48
   and seers/rsis, 90-91, 227, 234, 246-247
   and speech/Vac, 48, 89-90, 105, 234, 246, 247, 444n.99, 455n.283
   and Veda(s), 90-91, 105, 227, 234, 246-247, 455n.282
   and Visnu, 90, 247
   and Vyasa, 247
   and the waters, 90
```

```
sarga (primary creation), 75, 95, 99, 100, 101, 452n.217, 454n.257
Sar Tôrah

and adjuration of angels, 261-262
and Hekalot * traditions, 261-262, 507n.17, 507-508n.20, 508n.21
and mastery of Torah, 261-262, 507-505n.20

Sarug, Israel, 211, 495n.386
sastras (hymns of praise), 54
```

< previous page

page\_729

next page >

authority of, 158, 174, 182

```
sastras (continued)
   and Brahma, 104
   and Prajapati, 55, 126
sastras (normative teachings or treatises)
   and Brahma, 96, 97, 105
   and Puranas, 96, 97, 99, 105
   and Veda(s), 8-9
   and Visnu, 96
Sastri, Gaurinath, 461n.398
sat (existence), 63, 444-445n.105
Satapatha Brahmana, 44, 45, 48-49, 50-53, 54, 57, 59, 126, 230, 238-239, 240, 241, 246, 352
sattva (purity; one of the three gunas)
   and atharvans, 111
   and midregions, 111
   and Om, 108, 111
   and primordial utterance bhuvah, 111
   and u, second constituent of Om, 111
   and Visnu, 111
   and Yajur-Veda, 111
   and yajuses, 111
Saussure, Ferdinand de, 414
Savitr (deity), 234, 455n.293
savitri/Savitri (three-lined gayatri mantra; goddess). See gayatri/Gayatri
Sayana, 124, 354, 539n.60
Schäafer, Peter, 261, 264, 433n.51, 505n.5, 507nn.18, 19, 508n.22, 513n.103, 519n.169, 524nn.222, 225, 532n.310
Scharbau, Carl Anders, 440-441n.43.
Scholem, Gershom G, 197, 258, 261, 264, 374, 432n.51, 433nn.51-53, 477n.142, 490nn.317, 319, 491nn.321, 324-328,
492nn.334, 335, 337, 493n.338, 495nn.383, 385, 386, 504n.1, 505nn.5-7, 506nn.10, 11, 15, 16, 507nn.17, 19, 527nn.259, 262,
528n.272, 541n.12, 544n.35, 545nn.41, 42, 548n.72, 551n.121
Schultz, Joseph P., 513n.103
Scott, R. B. Y., 465n.6
scribal tradition. See also scribes; transmission of Sefer Torah
   laws for preparing and preserving Torah scroll, 359-360, 386, 540n.1
   Moses as scribe of God, 13, 223, 331, 334, 337, 359-360
   not a single letter may be added or omitted, 169, 177, 199, 360-361
   and preservation of consonantal text, 169, 361
   rabbinic sages as custodians of, 337
   and verbatim reproduction of written text, 177, 199, 337, 359-361, 386, 387, 395-396, 417
   writing of Torah scroll, as holy work, 360, 386
   writing of Torah scroll, cosmic ramifications of, 177, 199, 360-361
   writing of Torah scroll, ritual ramifications of, 199, 360-361
   writing of Torah scroll, tantamount to "making" God, 361
scribes. See also scribe tradition
   attitude and qualifications of, 360
```

of low social standing in India, 344

Moses as scribe of God, 13, 223, 331, 334, 337, 359-360

words of, and words of Written Torah, 158, 174, 182

words of, not to be written down, 182

# < previous page

page\_730

next page >

```
scripture. See also canon; Torah; Veda(s)
   authority of, ix, x, 4, 5, 395, 413
   in biblical and orientalist scholar-ship, 3-4
   as blueprint or plan of creation, 17, 213, 214-215, 218, 219
   comparative studies of, 423-424n.9
   as concrete text, ix-x, 17, 213, 215
   as constitutive category of brah-manical and rabbinic traditions, ix-x, 2-3, 21, 398-403
   as constitutive category of Islamic traditions, 409
   as cosmological principle or cosmic reality, ix-x, 5-6, 16-17, 213, 397, 420
   cosmological status of, 5
   and creator principle, 17, 213, 214, 217, 219
   as divine language, 17, 213, 214, 217-218
   as essence of ultimate reality, 17, 213, 217, 219
   form of, in studies of canon, 4
   four levels of, 17, 213-216, 217-219
   function of, ix, 5, 395, 413, 425n.11
   as general religious category, 4, 5, 423n.9, 424n.9
   generic idea of, 557n.27
   heavenly book/kitab as archetype of all scripture, 410, 412, 557n.33, 557-558n.37
   as knowledge/wisdom, 17, 213, 214, 216, 217, 219, 434n.54
   and levels of creation, 17, 213
   as multileveled, ix-x, 5, 17, 213, 397
   oral dimensions of, 5, 16, 344, 420, 423n.9
   as relational category, x, 4, 5
   sacred status of, 4
   as "sacred writing" or "holy writ," 5, 16, 424n.9
   as source of creation, 17, 214, 216, 219
   and speech, 214, 216, 217-218, 219
   and stages of creation, 17, 216-219
   successive scriptural revelations, 410-411, 412, 557n.35
   as supratextual category, ix-x, 5, 16, 215-216, 395, 396, 420
   as Word, ix-x, 16-17, 213, 215-216, 219, 395, 403
Seder * 'Eliyyahû Rabbah, 142, 180
Seder* 'Eliyyahû Zuta', 180, 362-363
Sefer Torah (Book of the Torah; Torah scroll), 24, 25, 26, 162. See also Pentateuch; Torah; Written Torah
   and Ark of the Covenant, 359, 416, 514n.104, 522-523n.211
   book as outer body of Torah, 15, 420
   as center of canon, 6, 400-401
   as closed and open, 361-362
   consonants alone given, without vowels or punctuation, 169, 210, 361, 368, 540n.7
   as consummate expression of Word of God, 14, 395, 396-397
   as core revelation, 13, 14, 395-396
   definition and use of term, 12
   as fixed text, 6, 169, 177, 210, 360-362, 368, 386, 395-396
```

as form of God, 361, 417, 546n.51 as gross manifestation of supernal Torah, 222, 415 iconic veneration of, 19, 361, 386, 416-417, 546n.51 interpretation of, 359, 361-373, 386-388 multiple vocalizations of consonantal text, 210, 361-362, 368,

< previous page

page\_731

next page >

```
Sefer Torah (continued)
     478n.149, 540n.7, 544-545n.35
   ornamentation of, 386, 416
   Pentateuch as, 12, 385
   primordial wisdom/Torah embodied in, 15, 136, 146, 359, 362
   procession of, 416-417
   public reading of, 338, 339, 386, 387-388, 391
   and sepirot *, 361, 546n.51
   as verbatim record of words of God, 13, 359
   as visible form or embodiment of Word of God, 18, 19, 360, 363, 386, 416-417
   written transmission of, 18, 223, 334, 359-361, 385-387, 395-396, 416, 540n.1
Seir, 254, 266, 273-274, 286, 311, 316
em (name; Name of God), 24, 131, 146, 192, 213. See also Name of God
sentence meaning. See vakyartha
Seper ha-Bahîr, 534n.343
Seper ha-Hayyîm, 491n.326
Seper ha-Yihud*, 360-361,492n.336, 540nn.4, 5
Seper Yesîrah, 168, 177, 477-478n.142
sepirot* (divine emanations), 214, 491n.320. See also specific sepirot*
   activation of, through practice of Torah, 380-381
   and body of divine anthropos, 197, 380
   and commandments/mitzvot, 380-381
   and descent of God, 315-316, 318
   as divine hypostases, 205-206
   and 'Ên-Sôp, 196-197, 198, 205, 207, 209-210
   enumeration of, 196-197
   and four forms of Torah, 212, 215
   and four letters of Tetragrammaton, 208-209, 212, 215
   and four worlds, 212, 215
   and glory of God, 317-318, 320-321
   and interpretation of Torah, 210, 368, 370-372, 373, 382, 392, 546n.51, 547n.58
   and light, 197, 205, 318-319, 320, 371, 382
   as manifest Godhead in relation to creation, 196-197, 200, 202, 317-318
   and mysteries of creation, 318-319
   and Name of GOd, 197, 200, 208-209, 212, 215, 317, 533n.334
   as names of God, 197, 201
   and revelation of Torah, 315-324, 332-333, 370-371, 373, 392, 534n.343
   role in cosmogonic process, 205-206, 209, 216-219, 315, 317-318
   and social hierarchy of Israelites, 323-324
   and stages of manifestation of Torah, 198, 204, 208-210, 212, 315, 320
   and stages of unfoldment of divine language, 198, 204-209, 494n.362
   and study of Torah, 370-372, 373, 380, 381, 382, 392, 546n.51, 547n.58
   as supernal Man, 197, 380
   and ten words of creation/ma'amarot*, 197, 200, 204, 317
```

and Ten Words of revelation/Ten Commandments, 200, 317, 320, 322-323, 333 and Torah, 132, 197-198, 200, 201, 202, 204, 208-210, 212, 215, 315, 317, 320, 361,367,

< previous page

page\_732

next page >

```
369, 370-372, 373, 380-381, 382, 392, 493n.341, 546n.51
   vision of, attained by kabbalist exegete, 370-372, 373, 382, 392, 546n.51, 547n.58
   vision of, attained by Moses, 315-316, 320, 332-333, 371, 373, 392
   vision of, attained by people of Israel, 315, 318-320, 332-333, 370-371, 534n.343
   and voices of God, 318-319
   as world of divine language, 197, 204
   and world of emanation/'asilut *, 211
Shammai, 148
Shammai, school of, 166, 486n.255
Sharma, Arvind, 551n.2
Shavuot, 182, 262-264, 272, 293, 338, 514n.112, 519-520n.171, 524n.222, 528-529n.272
Shekhinah (divine presence). See also Malkut*
   and Abraham, 320
   and Ark of the Covenant, 514n.104
   and commandments/mitzvot, 381, 550n.119
   descent from heaven, 256, 276-278, 290
   and Ezekiel, 319-320, 534n.347
   and interpretation of Torah, 366, 370-371, 373, 392, 547n.55
   and Isaac, 320
   and Isaiah, 320, 534n.347
   and Jacob, 320
   and kabbalist exegete, 370-371, 373, 392, 547n.55
   and light, 276, 319, 547n.55
   as Malkut, 198, 206, 207, 209, 212, 217, 315, 318, 319-320, 370-371, 373, 381, 392, 493n.341, 534nn.343, 347, 352,
   547n.55, 547n.59, 550n.119
   and Moses, 276, 289, 301, 302, 373, 392, 520n.175, 524n.226
   and patriarchs, 320
   and people of Israel, 257, 279, 303, 307, 315, 319, 331, 366, 371, 527n.259, 534n.343
   and practice of Torah, 381, 550n.119
   and prophets, 319-320, 534n.352, 547n.59
   rabbinic sages as embodiment of, 158, 544n.28
   and revelation of Torah, 256, 257, 276-278, 279, 289, 290, 291, 301, 302, 303, 307, 315, 318, 319, 366, 371, 373,
   520nn.175, 176, 524n.226, 525n.241, 527n.259, 534n.343
   and study of Torah, 366, 370-371, 373, 381, 392, 547n.55
   and Torah, 198, 209, 212, 256, 276-278, 320, 331, 370, 373, 381, 392, 416, 493n.341, 514n.104
siksa (science of pronunciation of Vedic mantras), 88, 89, 345, 538n.46
Silburn, Liliane, 440n.39
R. Simai, 291-292, 305, 515n.118, 521n.181, 526n.258, 527n.262
R. Simeon b. Abba, 163
R. Simeon b. Lakish, 161-162, 172, 175, 191, 281, 285, 287-288, 299, 307, 308, 529n.273
R. Simeon b. Yohai, 163, 196, 273, 279, 280, 283, 295, 305, 321, 516n, 125, 547nn, 55, 57
Simeon the Righteous, 137, 147-148, 375-376, 467n.21, 470n.61
R. Simlai, 286, 482n.195, 512n.87
```

R. Simon b. Pazzi, 274, 275, 277, 477n.141, 522nn.207, 209, 529n.283

```
Page 734
Sinai, Mount. See revelation of Torah
Sipra', 143, 150, 151, 265-266
Siprê on Deuteronomy, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 160, 175, 265, 266, 267, 268-269, 270-271
Siprê on Numbers, 150, 151, 155, 171
Siprê Zûta',, 150
sitre * tôrah (secrets of the Torah), 15, 158, 174, 363. See also razê tôrah; Torah: secrets or mysteries of
i'ûr qômah (measurement of the body of God), 505n.7, 506n.15, 528n.272
Siva (deity)
   and bhakti traditions or stream, 72, 81, 94
   and Brahma, 86, 104, 111
   as Brahman/Brahman-Atman, 30, 73, 86, 87, 88, 100, 102, 103-104, 336, 351
   cosmic body of, 88, 104, 351, 459n.361
   as destroyer, 86, 111
   and heaven, 111
   and knowledge, 102, 103-104
   and m, third constituent of Om, 111
   as Nirguna Brahman, 100
   and orders of reality, 111
   and primordial utterance svah, 111
   as Sabdabrahman, 104, 459n.361
   and sacrifice, 351
   as Saguna Brahman, 104
   and samans, 111
   and Sama-Veda, 111
   and Sanskrit varnas, 104, 459n.361
   and tamas, 111
   as ultimate source of creation, 100
   and Veda(s), 30, 73, 87, 88, 99, 102, 103-104, 111, 336, 351
   and Visnu, 86, 100, 111
   as Word/Sabdabrahman, 104
Siva Purana, 73, 100, 103-104, 106
six or seven things created prior to the world, 160, 175, 192-193, 470n.64, 472n.81, 480n.185, 491n.323
Skambha (support; primordial foundation of the cosmos)
   as Brahman, 41, 53, 66, 440n.41
   cosmic body of, 41-42, 53, 66
   and gods, 41
   and Prajapati, 41, 53
   and three worlds, 41
   and Veda(s), 41-42, 53, 66, 440n.42
Slonimsky, Henry, 476n.129, 542n.16
Smith, Brian K., 10, 11, 45, 46, 429nn.31-33, 430nn.39, 42, 443nn.70, 74-76, 448n.155, 449n.158, 552n.5
Smith, Jonathan Z., 6, 19-20, 420, 425nn.14, 15, 431n.43, 434-435n.61, 435nn.62, 64, 436n.64, 436-437n.65, 437n.66, 559n.57
Smith, Wilfred Cantwell, 4, 397, 423n.9, 551n.1, 552n.6, 556nn.24, 25
```

*smrti* ("that which was remembered"; designation for certain authoritative post-Vedic texts)

authority of, 126
as composed by personal authors, 8
and creator principle, 76-77
definition and use of term, 7-8, 426n.23
and *dharma*, 8, 402, 427n.26
Dharma-Sastras as, 8, 402
didactic function of, 97
epics/Itihasas as, 8

< previous page

page\_734

next page >

and mind, 48-49, 444nn.98, 102, 444-445n.105

```
included within purview of Veda, 8-9, 402, 427n.26
   Mahabharata as, 72
   and Manu, 76-77
   Manu-Smrti as, 72, 76-77
   as open-ended category, 8
   Puranas as, 8, 72
   Ramcaritmanas as, 418
   as source of proof texts, 125-126, 127-128, 129, 464n.456
   and sruti, 7-9, 22, 72, 76, 97, 126, 402, 426nn.22, 23, 427n.26
   as teachings "remembered" from lost Vedic texts, 8, 10
   as "that which was remembered," 7, 8
sod * (mystical meaning), 369, 370, 373, 545nn.41, 42
Soma (deity), 349
   as inspirer of cognitions and hymns, 234, 330
   and seers/rsis, 231, 234, 330, 498n.50
Song of Songs, 161-162, 169, 265, 272, 277, 282, 293, 505n.7
Song of Songs Rabbah, 156, 158, 161, 168, 169, 172, 191, 272, 273, 274-275, 276-277, 278-280, 281, 282-283, 284, 289, 293,
296, 301, 309
sôperîm (scribes). See scribal tradition; scribes
soul
   and body, 138, 554n.15
   and light, 190
   souls of gentiles departed, 296
   souls of people of Israel departed, 282-282, 293, 309, 516n.124, 517n.139
   of Torah, 15, 369-370, 374, 382, 392, 402, 420
speech, 343. See also dabar*; dîbber; dîbbûr; language; language, divine; ma'amarot*; Vac; word/Word
   as aspect of word/Word, 16-17, 216
   and blueprint or plan of creation, 24, 29, 47, 73, 102, 216, 217-218, 221, 227
   and Brahma, 89-90, 101-102, 105-111, 114, 126, 127, 218, 220
   and brahman/Brahman, 103, 227, 246
   creative power of, 29, 32, 35, 42, 43, 47-55, 59, 60, 62, 68-69, 73, 81, 90, 102, 108-111, 112, 126-127, 129, 154, 167, 169-
   170, 171, 177-178, 189, 195, 203, 208, 214, 216, 217-218, 219, 220, 221, 227, 446n.134, 479n.159, 482n.207, 550n.101
   and creator principle, 68-69, 73, 214, 217-218, 219, 221, 330, 440n.42
   and earth, 38, 58
   as eternal, 126, 127, 330, 334
   as expressed and unexpressed, 47, 49, 50, 52-53, 55, 171, 217, 444n.102, 445n.110
   as female principle, 34, 48, 207, 216-217
   and fire/Agni, 38, 58
   and gayatri/Gayatri or savitri/Savitri, 89-90, 91, 105, 106-109
   God as "He who spoke and the world came into being," 154, 167, 170, 177-178, 472n.85
   "And God said," 170, 171, 178, 189-190, 195, 207, 208, 479n.159, 433n.210
   and knowledge/wisdom, 16-17, 207, 216-219
   levels of, 49-53, 441n.44
   as means to stop expansion of world, 170, 178, 189, 195, 483n.209
```

```
speech (continued)
   and Ore, 58, 106-109
   and Prajapati, 30, 47-53, 54-56, 60, 62, 68, 89, 126, 127, 446n.134
   and primordial utterance bhuh, 58
   and Purusa, 68
   and rathantara saman, 49
   and rcs, 49
   and Rg-Veda, 38, 58
   and sacrificial boar, 87, 103
   and Sanskrit varnas, 90, 106-109, 221, 246
   and Sarasvati, 48, 89-90, 105, 234, 246, 247, 455n.283
   and scripture, 214, 216, 217-218, 219
   and seers/rsis, 9, 34, 42-43, 94, 221, 227, 230-231, 232-233, 234-237, 245-246, 251, 330, 331, 332, 333, 334, 344, 349,
   355, 356, 415, 428n.28
   stages of unfoldment of, 106-109
   and thought, 16-17, 171, 204-207, 232-233, 236, 237
   and three vyahrtis, 51, 54, 58, 59, 62, 106-109
   and three worlds, 50-51, 54, 217
   and Torah, 171, 203, 214, 216-218, 219, 331, 334, 550n.101
   as transcendent, 50, 52, 217, 246
   and Veda(s), 9, 24, 29, 30, 32, 34, 35, 42-43, 47-56, 58, 59, 60, 62, 68-69, 73, 81, 89, 90, 94, 101, 102, 105-111, 112, 114,
   126-127, 129, 214, 216-218, 219, 220, 221, 227, 230-231, 232, 233, 234-237, 245, 246, 251, 330, 331, 332, 333, 334, 344,
   349, 354, 355, 356, 415, 427n.26, 428n.28, 431n.43, 440n.42, 446n.134
   and Visnu, 90, 247, 503n.164, 504n.181
   and Visvakarman, 36
   and Vyasa, 247, 504n.181
sphota (unitary word-entity distinct from the varnas), 116, 118, 122, 124, 461n.398
Srauta-Sutras, 71, 335, 345
Sridhara, 108
srotriyas (brahmin reciters of the Veda[s]), 345-347, 355, 385-388, 419
sruti ("that which was heard"; designation for Veda[s]). See also cognition of Veda(s); rsi(s)
   Aranyakas as, 7-8, 10
   and bhakti texts, 10, 391
   and Brahma, 250
   Brahmanas as, 7-8, 10, 402
   as closed, 7-8
   as cognition of seers/rsis, 8-10, 18, 221, 227, 344, 385, 407, 415, 426n.24, 428n.28
   definition and use of term, 7-9, 426nn.23, 24
   and dharma, 119, 427n.26
   as eternal, 250
   extension of domain of term, 7-8, 10, 402, 426n.21
   as living word, 344
   and Prajapati, 250
   sacramental function of, 97, 539n.64
```

and smrti, 7-9, 22, 72, 76, 97, 126, 402, 426nn.22, 23, 427n.26

as source of proof texts, 126, 127, 129, 464n.457 as "that which was heard," 7, 9, 18, 221, 227, 233, 236, 344, 385, 407, 415, 428n.28

Upanisads as, 7-8, 10, 402, 426n.21

Veda(s) as, 7-9, 18, 72, 76, 93, 119, 126, 221, 227, 250, 344, 355, 385, 391, 396, 402, 407, 415, 418, 426nn.21, 24, 427n.26, 428n.28, 539n.64

< previous page page\_736 next page >

Page 737

Vedic mantras or Samhitas as core sruti texts, 7-8, 9, 354, 395-396, 402 as Vedic texts "heard" in recitation, 8-9, 385 Staal, J. Frits, 344, 346-347, 431n.43, 440n.43, 536nn.3, 9, 11, 12, 537nn.14, 15, 538n.41, 559n.54 Stemberger, Günter, 468n.42, 470n.61, 471n.71 Stendahl, Krister, 552n.9 Stern, David, 542n.16 Stietencron, Heinrich yon, 421n.1 Stock, Brian, 421n.2 Stoic traditions, 136, 138 stomas (lauds), 439-440n.36, 447n.149 and Brahma, 104, 105-106, 440n.36 and Prajapati, 39-40, 47, 59, 459n.370 and seers/*rsis*, 231, 349 stotras (lauds) and Prajapati, 55, 126 Strack, Hermann L., 468n.42, 470n.61, 471n.71 Strauss, Otto, 461n.398 structuralism, 434n.57 study of Torah, 5, 24, 26, 223, 374-381, 385, 388-390, 395. See also interpretation of Torah 'am ha-'ares excluded from, 391 circumscribed by rabbinic sages, 391 and "contemplating through seeing"/*istakkel*, 371,372, 378-379, 389, 547n.60, 550n.101 and "descender to the Merkabah," 259 emphasis on cognitive over phonic dimension of words, 18, 361-373, 386-388 and final redemption, 157 and fire, 172, 179, 281, 366, 480n.173, 517n.135 and glory of God, 366, 372, 546n.51 as hallmark of life of a sage, 148 importance of, 154, 157-158, 161, 169, 174, 191-192, 359, 380 through interpretation, 18, 338, 359, 386-388 for its own sake, 154, 549n.86 and light, 172, 178, 190-191, 196, 366, 371, 382, 393, 491n.322, 547nn.55, 57 and Malkut \*/Shekhinah or Oral Torah, 370-371, 373, 381, 392, 547n.55 as means of augmenting God's power, 359, 375, 378, 380, 388-389, 401 as means of creation, 380 as means of maintaining cosmos, 204, 359, 375-376, 378-380, 388-390, 401, 533n.326, 549n.86, 550n.104 as meshes of uniting male and female aspects of Godhead, 378, 381 and sepirot\*, 370-372, 373, 380, 381, 382, 392, 546n.51, 547n.58 and Shekhinah, 366, 370-371, 373, 381, 392, 547n.55 and theodicy, 158-159 theurgic efficacy of, 359, 374-381, 388-390, 391 and Tip'eret\* or Written Torah, 370-372, 373, 381, 392, 547n.58 women excluded from, 391

study of Veda(s), 5, 24, 26, 223, 352, 385, 395. See also recitation of Vedic Samhitas

< previous page

page\_737

next page >

next page >

```
study of Veda(s) (continued)
   emphasis on memorization and recitation, 18, 346, 351, 354, 386-888, 536-537n.12
   emphasis on phonic over cognitive dimension of words, 18, 346-347, 386-388
   emphasis on phonology over semantics, 343, 346-347, 351, 354, 386-388, 431n.43
   emphasis on sound over meaning, 97-98, 346-347, 351, 386-388, 408, 418, 419, 457n.323
   termed svadhyaya, 346
   understanding and interpretation secondary, 346-347, 351, 354, 355, 387, 536-537n.12
Subbu Reddiar, N., 429n.34
sudras (servants and manual laborers)
   and access to Mahabharata, 82
   and access to Puranas, 97, 98, 457n.322
   and bhakti practices, 94
   excluded from reciting or hearing Veda(s), 82, 97, 355, 390-391, 539n.65
   and Prajapati, 40
Sûkkah, 290, 291
Sukthankar, V. S., 452n.231
Sullivan, Bruce M., 82-83, 453nn.243, 248, 249, 504n.174
sun. See Surya
Sunahsepa (Vedic seer), 240, 501n.120
Surya or Aditya or Ravi (sun; sun god), 447n.141
   and eye, 38, 58
   and heaven, 38, 56-58, 70, 215
   and m, third constituent of Om, 57-58, 70
   and primordial utterance svah, 56-58
   and Sama-Veda, 38, 56-58, 70, 79, 215
   and vaisyas, 38
   and Yajñavalkya, 246, 503n.166
   and yajuses, 246, 503n.166
svah (sacred utterance; sound correlative of heaven), 68
   and eye, 58
   and heaven, 51, 54, 56-58, 61, 92, 109, 111
   and m, third constituent of Om, 57-58, 79, 106, 108, 109, 111
   and Om, 57-58, 79, 92-93, 106-109, 111, 357
   as root mantra, 357
   and Sama-Veda, 51, 56-58, 61, 79, 111
   and Siva, 111
   and speech, 51, 54, 59, 106-109
   and sun/Surya/Aditya, 56-58
   and tamas, 111
   and vaisyas, 54, 61
Svayambhu (the Self-existent), 76, 90, 126
Svetasvatara Upanis. ad, 66-67, 71
symbol
   Christ as, 157, 403
```

```
definition and use of term, 421n.5
Dhamma as, 406
ontological status of, 436n.64
Torah as, ix-x, 2, 5, 6, 12-14, 15, 131, 135, 157, 159, 395, 396, 400, 401, 402, 412, 421n.5
Veda as, ix-x, 2, 5, 6, 7-8, 11-12, 395, 396, 400, 401, 412, 421n.5
synagogue traditions
biblical readings, 142, 156, 179, 181, 262, 263, 272
and Hekalot * traditions, 262-264, 507n.19, 508n.22, 524n.222, 532n.310
and iconic veneration of Torah scroll, 361, 386, 416-417, 546n.51
and procession of Torah, 416-417
and public reading of Torah, 338, 339, 386, 387-388, 391
```

< previous page

page\_738

next page >

Page 739

```
and rabbinic Merkabah traditions, 258, 262-264, 508n.23, 514n.112, 519-520n.171, 524n.222, 528-529n.272, 532n.310
   and Shavuot, 182, 262-264, 272, 293, 338, 514n.112, 519-520n.171, 524n.222, 528-529n.272
T
Ta'anit *, 265
Tabernacle
   and Ark of the Covenant, 190, 514n.104, 522-523n.211
   and Bezalel, 177, 185
   and establishment of creation, 317, 522n.211
tablets of Ten Commandments, 488n.291. See also luhot*; Ten Commandments
   and Adam, 193
   contained entire Torah, 280
   left and right tablets, 321-322
   and light, 280, 308
   manner in which written, 280, 292, 321, 521n.189
   material of, 280
   and Moses, 254, 308, 310, 312, 482n.204, 532-533n.319
   number of commandments on each tablet, 280, 321-322
   as one of ten things created on eve of first Sabbath, 148-149, 152, 175, 193, 314, 470n.62, 471n.76, 481n.187, 532n.317
   and revelation of Torah, 193, 254, 257, 270, 280, 292, 308, 310, 312, 314, 321-322, 323, 332, 482n.204, 532-533n.319
   of transmundane origin, 314, 321
   as work of God, 314, 321, 470n.62, 486n.257
   writing flew away, 314, 482n.204, 532-533n.319
   written by God, 193, 254, 280, 314, 321,470n.62
Tad Ekam (That One), 35, 36, 40
Taittiriya Brahmana, 44, 47-48, 59, 240-241
Taittiriya Samhita Black Yajur-Veda, 29, 31, 39-40, 41, 44, 45, 47, 54, 402, 425n.17. See also Yajur-Veda
Taittiriya Upanisad, 66, 67, 68
Talmud, 185. See also Babylonian Talmud; Jerusalem Talmud
   as Oral Torah, 12-13, 141, 158, 173, 182, 273, 285, 294, 485n.232, 512n.75
   as Torah, 151, 265
   and Written Torah, 174
tamas (inertia; one of the three gunas)
   and atharvans, 111
   and heaven, 111
   and m, third constituent of Om, 111
   and Ore, 108, 111
   and primordial utterance svah, 111
   and samans, 111
   and Sama-Veda, 111
   and Siva, 111
Tanakh. See Hebrew Bible
R. Tamhum, 519n.168, 520n.175, 524n.226
Tanhûma', 181, 182, 183, 184-186, 189, 194, 294-296, 303, 304, 305, 306, 309-310, 311
```

R. Tanhuma b. Abba, 179-180, 181-182, 190, 296, 298, 484n.224, 522n.207, 525n.228, 530n.288

Tanhûma' Yelammedenu\* Midrashim, 142, 145, 179-191, 293-310, 464n.226. *See also specific Midrashim* distinguishing features of, 179-181 homiletical Midrashim, 179-181

# < previous page

page\_739

next page >

and establishment of creation, 512-513n.91, 522n.211

```
R. Tanhum b. Hanilai, 278, 282, 305
Tannaitic Midrashim, 23, 132, 145, 150-155, 156, 157, 167, 172-173, 181, 265-272, 273-274, 278, 281, 285, 291, 293, 470-
471n.70. See also specific Midrashim
   authority of, 152
   as collections of baraitot, 150
   exegetical Midrashim, 150, 152
   granted status of Torah, 152
   as Midrese * Halakah*, 150, 155
   Type A, from school of R. Ishmael, 150, 471n.71
   Type B, from school of R. Akiba, 150, 471n.71
tantric traditions
   and mantras, 357, 393
   and meditation, 357, 393
   and Puranas, 94
   and Veda(s), 10-11, 429n.37
tapas (meditation; austerity). See also meditation
   and ascetic traditions, 335, 339, 439n.23
   and Brahma, 105, 246
   creative power of, 35, 45, 52, 57, 68, 247
   and creator principle, 76-77
   definition and use of term, 439n.23
   and gods, 240-241, 246, 330
   as means to access mysteries of creation, 235, 241, 246, 247-248
   as means to attain specific ends, 241
   as means to realize Brahman/Brahman-Atman, 242, 244-245, 328, 330, 335, 336, 357
   as means to realize transcenden Veda, 328, 330, 339, 356, 357
   as means to Vedic cognition, 76, 235, 236-237, 240-241, 246, 248, 328, 330, 336, 339, 356, 357, 501n.113
   and meditation, 241, 242, 328, 357, 439n.23, 539n.69
   and meditation traditions, 335, 339, 356, 357
   and Prajapati, 45, 52, 54, 57, 68
   and seers/rsis, 76, 235, 236-237, 238-239, 240-241, 242, 244-245, 246, 247-248, 328, 330, 335, 336, 339, 356, 357,
   500n.106, 501n.113
   and Vyasa, 247-248
Targum Neofiti 1, 472n.82, 476nn.122, 127
Targum Onkelos, 476n.122
Targum Pseudo-Jonathan, 472n.82, 476n.122
Targums, 191, 472n.82, 476nn.122, 127. See also specific Targums
R. Tarphon, 311
tattvas (elementary principles), 74, 75, 78, 81, 84, 85, 99, 100, 101, 451nn.207, 214, 454nn.256, 257, 458n.328
Taylor, Rodney L., 424n.9
taxonomies. See correspondences
tebunah* (understanding), 176, 177, 185, 195, 298
Temple, 154, 488n.287
   and Ark of the Covenant, 514n.104, 522-523n.211
```

heavenly Temple, 301
as one of four inheritances, 472n.79
as one of God's special creations/possessions, 149, 153, 471n.78, 481n.185
as one of six or seven things created prior to the world, 160, 175, 193, 470n.64, 480n. 185
sacrifice in, 377
Temple service as one of three

< previous page page\_740 next page >

```
things upon which the world stands, 375-376, 470n.61, 522n.211
   and wisdom, 136
Ten Commandments or Ten Words of revelation, 378. See also tablets of Ten Commandments
   and gentile nations, 285, 296-297
   and glory of God, 317-318, 320-321, 323
   and mysteries of creation, 321, 322-323, 333
   and Name of God, 200, 296-297, 317
   only first two commandments spoken directly by God, 272, 280, 284, 294, 311, 315, 511n.70, 516n.124, 521n.190
   and people of Israel, 222, 254, 255, 256, 257, 268, 269, 270-272, 275-276, 279-280, 282, 284, 291, 293, 294, 296-297, 306,
   310, 311, 314-315, 317-318, 320-324, 328, 332, 333, 337, 511n.70, 516n.124, 517n.140, 521n.190, 530n.290
   and revelation of Torah, 222, 254, 255, 256, 257, 268, 269, 270-272, 275-276, 279-280, 282, 284, 285, 289, 291, 293, 294,
   296-297, 298-299, 306, 310, 311, 314-315, 317-318, 320-324, 328, 332, 333, 334, 337, 511n.70, 516n.124, 517n.140,
   521n.190, 530n.290
   and sepirot *, 200, 317, 320, 322-323, 333
   seventy aspects of each Word, 321
   and ten days of penitence, 523n.217
   and ten words of creation/ma'amarot*, 189, 200, 298-299, 317, 323, 492n.331
   and Torah, 200, 294, 317, 323, 333
   transformation from oral-aural to written-visual medium, 257, 270, 280, 321, 332
ten things created on eve of first Sabbath, 148-149, 152, 175, 193, 195, 314, 470n.62, 471n.76, 481n.187, 488n.291, 532n.317
ten words of creation, 150, 170-171, 178, 189-190, 195, 207. See also ma'amarot*
   and Name of God, 200, 317
   and revelation of Torah, 317, 323
   and sepirot*, 197, 200, 204, 317
   and ten days of penitence, 190, 523n.217
   and Ten Words of revelation/Ten Commandments, 189, 200, 298-299, 317, 323, 492n.331
   and Torah, 171, 200, 317, 323
Ten Words of revelation. See Ten Commandments
Tetragrammaton. See also Name of God
   and four forms of Torah, 212, 215
and four worlds, 212, 215
   inscribed on garment(s), 306, 527n.262
   and names of God, 201
   and sepirot*, 208-209, 212, 215
   and stages of manifestation of Torah, 209, 212
   and Torah, 201,209, 212, 215
Theravada Buddhist tradition. See Buddhist tradition, early
Thieme, Paul, 440n.39
three Vedas, 31, 34, 73, 242, 425n.16, 437n.6, 443n.81, 555n.17. See also Rg-Veda; Sama-Veda; traya veda; trayi vidya;
Veda(s); Yajur-Veda
   and Brahrna, 79
   and brahman priest, 33, 438n.18
   and gayatri/Gayatri or savitri/Savitri, 79
```

```
three Vedas (continued)
   and gods, 38, 56-58, 70, 79, 111, 215
   and human faculties, 38, 56, 58
   and Ore, 57-58, 69-70, 79, 106, 108-109, 111-112, 215, 357, 451n.200, 460n.380
   and Prajapati, 50, 52-53, 54, 56-59, 60, 62, 79, 349-350, 445n.121
   and Siva, 103-104
   and social classes/varnas, 38, 61, 390, 402, 448n.155
   and speech/Vac, 47, 48-49, 50, 52-53, 60, 62
   and three constituents of Om, 57-58, 69-70, 79, 106, 108-109, 111-112, 215, 460n.380
   and three gunas, 108, 111-112
   and three priests, 58
   and three sacrificial fires, 58
   and three vyahrtis, 51, 54, 56-58, 59, 61, 62, 68, 69, 79, 106, 109, 111-112, 357, 447n.137, 451n.200
   and three worlds, 38, 51, 54, 56-58, 59, 60, 61, 70, 111-112, 215
   and trimurti, 111-112
   and Visnu, 102-103
three worlds, 241. See also earth; heaven; midregions
   and Brahma, 78, 84, 85-86, 88, 101, 248
   and cosmic egg, 53, 78, 101-102
   and creator principle, 35, 36
   and gods, 38, 56-58, 70, 111, 215
   and human faculties, 38, 56, 58
   and Prajapati, 50-51, 54, 56-58, 442n.56, 446n.124
   and Purusa, 38
   and Skarnbha, 41
   and social classes/varnas, 38, 61
   and speech, 50-51, 54, 217
   and three constituents of Om, 57-58, 69-70, 111-112, 215
   and three gunas, 111-112
   and three vyahrtis, 51, 54, 56-58, 61, 92, 106, 108, 109, 111-112
   and trimurti, 111-112
   and Veda(s), 38, 51, 54, 56-58, 59, 60, 61, 70, 111-112, 215
throne-chariot. See ma'aseh merkabah; Merkabah
throne of glory, 145, 532n.310
   and fire, 146-147, 191, 301, 308
   and light, 146-147
   and Moses, 288-289, 290, 293, 300-302, 523n.222, 524n.226
   as one of six or seven things created prior to the world, 160, 175, 193
   and people of Israel, 257, 293, 307, 308, 313, 314, 322, 332
   and revelation of Torah, 257, 288-289, 290, 293, 300-302, 307, 308, 313, 314, 322, 332, 523n.222, 524n.226
   and Word of God/dîbber/dîbbûr, 191, 308
   and world of creation/beräah, 211
time, cycles of. See cosmogony and cosmology: cycles of creation; kalpa; manvantara; yugas
```

Timm, Jeffrey R., 539n.55

```
Tip'eret * (beauty; sixth sepîrah), 197
as audible voice, 205, 206-208, 209
and commandments/mitzvot, 381
and Hebrew letters, 209
and Hokmah*, 209
and interpretation of Torah, 370-372, 373, 392, 547n.58
and kabbalist exegete, 370-372, 373, 392, 547n.58
as king of world below, 206
as lower Hokmah*, 205-206, 207, 208, 217, 219
as luminous speculum, 320, 534n.352
as male principle, 207, 209, 217, 381
```

< previous page

page\_742

next page >

```
and Malkut */Shekhinah, 206, 207, 208, 209, 217, 219, 373, 381, 392
   and Moses, 320, 371, 373, 392
   and Name of God, 209, 381
   and practice of Torah, 381
   and revelation of Torah, 320, 371, 373
   role in cosmogonic process, 209
   as son, 206, 207, 209, 493n.341
   as soul of Torah, 370
   and study of Torah, 370-372, 373, 381, 392, 547n.58
   and unfoldment of divine language, 198, 205, 206-209
   as voice of Jacob, 206-207
   and Waw, third letter of Tetragrammaton, 208, 209, 212
   and world of formation/yesîrah, 212, 215
   as Written Torah, 198, 209, 212, 320, 370, 373, 381, 392, 493n.341
Tipitaka, 407, 556n.20
Tiruvaymoli
   as Dravidian Veda or Tamil Veda, 10
Tishby, Isaiah, 490nn.317, 319, 491n.328, 545nn.41, 42, 546n.48, 548nn.66, 67, 72, 550n.119
tohû wa-bohu* (formlessness and emptiness), 187, 274-275, 288, 298, 299, 376, 512n.90
Tomson, Peter J., 554n.14
Torah. See also appropriation of Torah; commandments; four forms of Torah; Hebrew Bible; interpretation of Torah; Oral
Torah; Pentateuch; practice of Torah; primordial Torah; recitation of Sefer Torah; revelation of Torah; Sefer Torah; study of
Torah; tôrah min haamayim; tôrah qedumah*; transmission of Sefer Torah; Veda and Torah; Written Torah
   and Abraham, 149, 154, 162, 163, 172, 175-176, 184-185, 191, 193, 399, 470n.65, 475n.119, 486n.243
   and Adam, 154, 162-163, 172, 175, 184, 193, 399, 472n.82
   and Ark of the Covenant, 190, 359, 416, 514n.104, 522-523n.211
   as artisan/'amôn or architect of creation, 24, 131, 140, 146, 159, 161, 162, 164-165, 166, 170, 171, 180, 186, 196, 202, 203,
   214, 253, 371, 392
   authority of, ix-x, 2, 13-14, 131, 135, 262-264, 325, 395, 396, 398, 400-401, 413
   and Bînah, 202, 209, 493n.341
   as blueprint or plan of creation, 16, 17, 24, 26, 131, 140, 146, 159-160, 164-167, 170, 171, 176, 177, 180, 186-188, 196,
   202-204, 212, 213, 214-215, 216, 218-220, 221-222, 253, 323, 333, 363, 367, 369, 371, 375, 378-379, 389, 391, 392, 395,
   398, 399-400, 401, 402, 410, 412, 434n.56, 477n.132, 547n.60
   and body, human, 167, 176, 203-204, 216, 369, 375, 378, 379, 380, 389, 398, 401, 477n.136, 552n.4
   and body, of cosmos, 203-204, 216, 379, 380, 398
   and body, of divine anthropos, 204, 216, 369, 378, 380, 398
   and body, of God, 214
   and body, social, 216, 325, 398-402
   body of, 15, 199, 203-204, 325, 360, 369-370, 374, 379, 380,
```

```
Torah (continued)
```

382, 392, 398, 402, 420, 550n.103

bread of, 302, 475n.119

as bride of Israel, 256, 268, 276-278, 291, 302-303, 312, 331, 338, 372-373, 392, 420

and Christ, 404-405, 553n.11, 553-554n.14

and Christian traditions, 158, 174, 182, 294, 295, 404-405, 552n.9, 553nn.10, 11, 553-554n.14

as constitutive category of rabbinic tradition, ix-x, 2-3, 255, 398-403

correlated with microcosm and macrecosm, 167, 176, 183, 203-204, 216, 369, 375, 378, 379, 380, 389, 398, 401

as cosmological principle or cosmic reality, ix-x, 5, 16-17, 25, 160, 213, 397, 420

cosmological status of, 16, 131, 132, 141, 142, 145, 159

as cryptogram to be deciphered or decoded, 160, 362, 363, 367, 368, 369, 371

as daughter of God, 145-146, 253, 256, 276-277, 302, 312, 338

definition and use of term, 12-14, 431n.44, 431-432n.47

descent from heaven, 15, 146, 172, 253, 256, 265, 275-278, 288-291, 293, 299-300, 301, 302, 311-312, 315, 317, 327-328, 369, 513n.103

distinguishes people of Israel/Jews from gentile nations, 135, 136, 138, 152, 157, 182, 255, 266, 268, 273-274, 285-287, 294, 295-297, 311, 316, 325, 326, 329, 391, 398-399

and divine language, 16, 17, 24, 131, 146, 159, 167-170, 171, 176-178, 180, 188-190, 194-195, 196, 198, 204, 208-209, 211-212, 213, 214, 216, 253, 364, 395, 396, 399

embodied in Book of the Torah/Sefer Torah, 15, 146, 222, 253, 359

emphasis on cognitive over phonic dimension of words, 18, 146, 169, 218-220, 221-223, 334, 361-373, 385, 386-388, 414

emphasis on visual mode of perception, 17-19, 146, 155, 165, 171, 218-220, 221-223, 334, 385, 414-417, 469n.57, 533-534n.339, 547-548n.60

emphasis on written over oral channel of language, 17-18, 146, 169, 218-220, 221-223, 334, 359-361, 385-387, 414-420, 469n.57, 548n.60

encompasses male and female aspects of Godhead, 204, 209, 380, 381, 493n.341

as encompassing symbol/category, x, 2, 6, 12-14, 131, 158, 159, 395, 397, 401, 412

and 'Ên-Sôp, 209--210, 211

and Esau, 193, 476n.122

as essence of God, 131, 200, 201, 213, 214, 253

and ethnic-cultural identity of people of Israel/Jews, 3, 135, 136, 138, 152, 157, 182, 216, 255, 266, 273-274, 285-287, 294, 295-297, 311, 316, 325, 326, 329, 391, 398-399, 412, 481n.185

and the fall, 211, 495n.385

as female figure, 146, 202, 209, 381, 432n.48, 493n.341

and fire, 18, 146, 147, 154, 155, 163, 171-172, 178-179, 184, 190, 191, 195-196, 197, 198-

### < previous page

```
199, 210, 222, 254, 271, 273-274, 281, 292, 301, 308, 313, 314, 322, 332, 366, 472n.83, 473n.92, 475n.118, 480n.171, 482n.198, 483n.218
```

as first of God's works, 141, 146, 148-149, 159, 160, 164, 194

as form of God, 214, 361, 417, 546n.51

and four levels of scripture/Word, 17, 213-216, 217-219

four types of representations of, 17, 24, 131, 213-216, 253

and four worlds, 211-212, 215

and Garden of Eden, 163, 172, 184, 191, 193, 472n.82

garments of, 369-370, 371, 372, 382, 392

and glory of God, 253, 276, 289, 546n.51

God "looked into"/hibbît/'istakkel, 164, 165, 166, 186-187, 202, 203, 214, 220, 222, 364, 378-379, 389, 476n.130, 493n.344, 547n.60, 550n.101

as God's counselor in creation, 145-146, 180, 185-186, 193, 194, 488n.289

as God's co-worker in creation, 145-146, 198, 214

and gold, 162, 475n.113

and Hebrew, 167-168, 275, 399, 410

and Hebrew letters, 17, 161, 162, 166, 167, 168-169, 176-177, 187, 188-189, 195, 209, 211-212, 214, 222, 360-361, 365, 367, 382-383, 393, 492n.336

hidden for 974 generations before the world was created, 160, 161, 175, 184, 289, 470n.66, 474n.109, 481n.186, 519n.167

as historical and transhistorical, 131, 137, 160, 166, 297

infallibility of, 363, 364, 388

as instrument of creation, 14, 141, 148, 149, 154, 159, 164, 165, 176, 185, 188, 253, 256, 297, 298, 327, 364, 369, 378-379, 380, 432n.48, 481n.186

and Isaac, 162, 163, 184-185, 399

and Jacob, 162, 163, 184-185, 193, 399, 476n.122, 486nn.243, 246

and levels of creation/reality, 17, 198, 210-212, 213, 214-215, 395, 396

and levels of embodiment, 216, 398-403

levels of manifestation of, 198, 210-212

and light, 18, 146, 147, 155, 171-172, 178, 187, 190-191, 195-196, 197, 222, 292, 308, 315-316, 320, 366, 368, 369, 370, 371, 382, 392, 415, 473n.88, 479nn.158, 159, 483n.212, 487nn.272-274, 276, 491nn.322, 323, 547n.57

as limited/bounded and unlimited/boundless, 2, 6, 13, 14, 131, 362, 368, 395, 396-397, 400-401

and linguistic identity of people of Israel/Jews, 3, 398-399, 412

as living aspect of God, 15, 16, 131, 160, 201, 331, 367, 386, 392, 398, 416

and Logos, 133, 139-140, 165

as male principle, 202, 209, 381, 493n.341

and Malkut \*/Shekhinah>, 198, 209, 212, 320, 370, 373, 381, 392, 493n.341

as marriage contract, 278, 303, 331, 338, 514n.110

mastery of, and Hekalot\* traditions, 261-262, 263-264, 337, 507-508n.20

as mental plan, 165-166, 171,

```
Torah (continued)
      187, 214, 220, 221-222, 389
   and Messianic Age, 211, 495n.385
and model of canon, 6-7
   as multilayered organism, 369-370, 382
   as multileveled, ix-x, 5, 17, 25, 213, 214-215, 397, 412
   and mystery of supernal Man, 204, 380
   and Name of God/em, 24, 131, 146, 167, 176, 188, 197, 198-201, 202, 208-209, 212, 213, 214, 215, 216, 219, 253, 317,
   360, 386, 492n.334, 533n.333
   and names of angels, 212
   and names of God, 197, 198-199, 201, 211, 212, 360, 382-383
   as nonchanging, 210
   as one of four inheritances, 472n.79
   as one of God's special creations/possessions, 149, 153, 471n.78, 472n.80, 480-481n.185
   as one of six or seven things created prior to the world, 160, 175, 193, 470n.64, 472n.81, 480n.185, 491n.323
   as one of three things upon which the world stands, 148, 194, 375-376, 522n.211
   as one with God, 200-201, 209-210, 213, 359, 367, 371, 373, 382, 417, 492n.334, 546n.51
   as open-ended category, x, 6, 13, 173, 273, 337, 395, 396-397, 402
   as organic unity, 199-200, 360, 398
   as paradigmatic, x, 2, 6, 13, 157, 343, 390, 396
   and patriarchs, 149, 162, 163, 175-176, 184-185, 193, 399, 476n.124
   and Paul, the apostle, 404-405, 552n.9, 553nn.10, 11, 553-554n.14
   people of Israel/Jews as custodians of, 3, 152, 157, 216, 398-399
   as perfect divine edifice, 199, 360
   as perfect unity, 363, 364, 388
   and Platonic Ideas, 165, 476n.130
   preceded creation of the world by two thousand years, 160, 161-162, 183-184, 475n.113, 491n.323
   as primordial or preexistent, 14-15, 24, 131, 132-133, 135-137, 139, 141, 145-146, 147, 148-149, 152, 153, 154, 159, 160-
   164, 166, 169, 171, 172, 175-176, 180, 183-185, 188, 190, 191, 192-193, 194, 195, 196, 197-198, 202, 209, 212, 214, 219,
   222, 253, 256, 288-289, 297, 359, 362, 369, 398, 399, 401, 410, 432n.48, 470nn.64, 66, 471n.77, 472n.81, 474n.109,
   475nn.111, 113, 480-481n.185, 481n.186, 491n.323, 493n.341, 519n.167, 533n.327
   as primordial wisdom, 15, 24, 131, 132-133, 135-137, 139, 141, 146, 148, 149, 153, 159, 160, 162, 164, 166, 171, 175, 183,
   193, 194, 202, 214, 253, 362, 369, 471n.77
   and Qur'an, 409, 410, 557n.35, 558n.48
   rabbinic sages as embodiments of, 148, 158, 285, 382, 400-401, 412, 474n.101
   reflects laws and structures of cosmos, 165, 166-167, 176, 183, 187-188, 203-204, 212, 214-215, 216, 363, 367, 369,
```

```
375, 378, 379, 380, 389, 398, 400, 401
```

reflects structures and processes of Godhead, 204, 216, 367, 369, 378, 380, 389, 398, 400

as re'sit \*, 162, 164, 186

role in cosmogonic process, 132-133, 146, 147, 149, 152, 159, 162, 164, 165, 167, 170, 171, 174, 176, 180, 182, 183, 184, 185-186, 191-192, 194, 196, 359, 364, 375, 379, 493n.346, 550n.101

role in maintaining cosmos, 148, 167, 176, 188, 194, 204, 255-256, 274-275, 287-288, 297-299, 316-318, 327, 359, 374-377, 378-380, 388-390, 401, 482n.196, 518n.158, 522n.211, 533n.326, 549n.85, 550n.104

secrets or mysteries of, 15, 158, 174, 179, 196, 321, 323, 333, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 378, 382, 391, 546n.51

and *sepirot*\*, 132, 197-198, 200, 201, 202, 204, 208-210, 212, 215, 315, 317, 320, 361, 367, 369, 370-372, 373, 380-381, 382, 392, 493n.341, 546n.51

and Shekhinah, 198, 209, 212, 256, 276-278, 331, 320, 370, 373, 381, 392, 416, 493n.341, 514n.104

and social and moral orders, 166-167, 183, 187-188, 216, 400

and social hierarchy, 3, 216, 262, 323-324, 325, 337, 339, 343, 390, 391, 398, 399-402, 507-508n.20

and sons of Jacob, 162, 163, 184-185, 399

soul of, 15, 369-370, 374, 382, 392, 402, 420

as source of all laws above and below, 202, 203

as source of creation, 15, 17, 26, 131, 148, 159, 214, 215, 216, 219, 398

as source of legitimation, x, 3, 13-14, 147-148, 152, 158, 264, 334, 337-339, 343, 390, 391, 395, 396-397, 399-402

speaks in language of human beings, 15, 363

and speech, 171, 203, 214, 216-218, 219, 331, 334, 550n.101

and stages of creation, 17, 208, 216-219

stages of manifestation of, 170-171, 198, 204, 208-210, 212, 315, 320

and stages of unfoldment of divine language, 198, 204, 208-209

strategies for extending domain of term, 6-7, 12-14, 147-148, 151, 152, 265-266, 396-397, 401-402, 412

as supratextual category, ix-x, 5, 15, 16, 160, 166, 215-216, 395, 396, 420

as symbol, ix-x, 2, 5, 6, 12-14, 15, 131, 135, 157, 159, 395, 396, 400, 401, 402, 412, 421n.5

and tablets of Ten Commandments 280

and ten things created on eve of first Sabbath, 148-149, 152, 175, 193, 195, 314, 470n.62, 471n.76, 481n.187, 488n.291, 532n.317

and ten words of creation/ma'amarot\*, 171,200, 317, 323

and Ten Words of revelation/Ten Commandments, 200, 294, 317, 323, 333

and Tetragrammaton, 201, 209, 212, 215

### < previous page

```
Torah (continued)
```

and Tip'eret \*, 198, 209, 212, 320, 370, 373, 381, 392, 493n.341

as transcendent, x, 15, 325, 396

and tree of life, 163, 184, 193, 488n.292

two Torahs, 13, 148, 151, 158, 173, 266, 272-273, 511n.74

waters of, 302

as wisdom/Hokmah\*, 15, 24, 131, 132-133, 135-137, 139-140, 141, 146, 148, 149, 153, 154, 159, 160, 162, 164, 165, 166, 171, 175, 176, 183, 185, 186, 188, 193, 194, 198, 202, 209, 212, 214, 216-217, 219, 253, 298, 323, 362, 369, 434n.54, 471n.77, 474n.105, 480n.184, 485n.233, 486n.248, 489n.300, 491n.324, 493nn.340, 341, 535n.371

as Word of God/dabar\*, ix-x, 14, 16-17, 18, 19, 24, 25, 26, 131, 146, 152, 159, 161, 167, 171-172, 176, 178-179, 184, 187, 188, 190, 191, 197, 213, 215-216, 219, 222, 253, 317, 360, 363, 386, 395, 396-397, 398, 400, 403, 412, 416-417, 419, 479n.158, 482n.198

world created for sake of, 159-160, 274, 475n.113, 485n.237

as written text, 6, 13, 17-18, 24, 131, 146, 162, 169, 213, 215, 218, 220, 221, 222, 223, 253, 288, 331, 334, 337, 359-362, 385-387, 395-396, 397, 402, 414-420, 540n.1

as written text together with oral tradition of interpretation, 13, 17, 24, 131, 215, 253, 288, 331, 337, 361-362, 397, 402 written with black fire on white fire, 172, 191, 198-199, 281, 308, 322, 332

tôrah min haamayim (Torah is from heaven), 265, 288, 421n.4

tôrah qedumah\* (primordial Torah), 198, 209. See also primordial Torah

Torah scroll. See Sefer Torah

tôrah e be-'al peh (Oral Torah). See Oral Torah

tôrah e bi-ktab\* (Written Torah). See Written Torah

Tosefta, 141, 157, 263

as Oral Torah, 158, 273

#### transcendent

Brahman/Brahman-Atman as, 63-64, 85, 328, 330, 449n.164

'Ên-Sôp as, 196, 493n.349

Prajapati as, 44

Purusa as, 37, 64-65

Qur'an as, 409, 556n.25

speech/Vac as, 42, 50, 52, 217, 246

Torah as, x, 15, 325, 396

Veda(s) and the Transcendent, 9, 43, 221, 227, 330, 344, 415, 428n.28

Veda(s) as, x, 7, 9, 10, 12, 62, 72, 76, 228, 233, 327, 328, 336, 339, 343, 344, 347-348, 354, 355, 357, 386, 390, 392, 396, 419, 427n.28, 430-431n.42

transmission of Sefer Torah, 5, 24, 26, 223, 359-361, 385-387. See also scribal tradition; Torah: as written text

and epistemology of perceptual orientation, 415-416

laws for preparing and preserving Torah scroll, 359-360, 540n.1

not a single letter may be added or omitted, 169, 177, 199, 360-361

and preservation of consonantal text, 169, 361

Udayana, 460n.393

next page >

```
and scribal tradition, 177, 199, 359-360, 395-396
   and verbatim reproduction of written text, 177, 199, 337, 359-361, 386, 387, 395-396, 417
   writing of Torah scroll, as holy work, 360, 386
   through written channel, 17-18, 169, 218, 223, 331, 334, 337, 359-361, 385-387, 395-396, 414-420, 540n.1
transmission of Vedic Samhitas, 5, 24, 26, 223, 343, 344-347, 385-387, 453n.247. See also recitation of Vedic Samhitas;
Veda(s): as oral texts
   by Brahma, 96, 112, 249
   by brahmin reciters/srotriyas, 83, 345-347, 355, 385-388, 395-396, 419
   and epistemology of perceptual orientation, 415-416
   through nondiscursive oral tradition, 417
   not through written channel, 82, 344-345, 354, 385
   through oral channel, 17-18, 19, 43, 82, 83, 94, 98, 112, 215, 218, 221, 223, 228, 331, 334, 344-347, 354, 355, 385-387,
   395-396, 414-420, 558n.53
   oral transmission more reliable than written manuscripts, 345
   tradition of oral transmission, 43, 83, 94, 112, 221, 228, 344-347, 385-387
   tradition of oral transmission, initiated by seers/rsis, 43, 83, 94, 112, 221, 228, 247, 249, 344
   tradition of recitative transmission, 249, 344-347, 355, 385-387
   and Vedangas, 345, 386
   and verbatim reproduction of Vedic sounds, 97-98, 339, 345-347, 348, 351, 386-387, 388, 389, 395-396, 408, 417-418,
   427n.26
   by Visnu, 96
   writing as ritually polluting, 344, 385
traya veda (threefold Veda), 31, 56, 425n.16, 437n.6. See also three Veda(s); trayi vidya; Veda(s)
trayi vidya (threefold knowledge; designation for three Veda[s]), 31, 33, 49, 52, 59, 66, 425n.16, 437n.6, 438n.18, 445n.121. See
also three Vedas; traya veda; Veda(s)
tree of life
   and Adam, 163, 184, 193
   and Torah, 163, 184, 193, 488n.292
   wisdom as, 193
trimurti ("having three forms"; Brahma, Visnu, and Siva). See also Brahma; Siva; Visnu
   and three constituents of Om, 111-112
   and three gunas, 111-112
   and three vyahrtis, 111-112
   and three worlds, 111-112
   and Veda(s), 111-112
tristubh (type of Vedic meter), 106, 343, 535-536n.1
   and Indra, 39, 40
   and ksatriyas, 39, 40, 61
trivrt (nine-versed stoma), 39, 105
Tulsidas, 10
tzaddikim (the righteous), 548n.63
   role in augmenting God's power, 377
   role in creating and maintaining cosmos, 549n.85
U
```

as imperishable, 48

```
udgatr (type of priest), 438n.17
   and Brahrna, 104
   and brahman priest, 348
   and Prajapati, 54, 55, 58, 60, 446n.131, 537n.33
   and samans, 33, 54, 60, 348
   and Sama-Veda, 33, 44
   and seers/rsis, 239
uktha (verse), 106
R. Ulla, 285, 291
'ûman (artisan), 133-134, 137, 164, 186. See also 'amôn
umm al-kitab (Mother of the Book), 410, 557n.33
Upanisads, 23, 29, 31, 62-70, 72-73, 75, 78, 83, 84, 86, 96, 99, 124, 242-243, 330, 335-336, 356-357, 449n.161. See also
specific Upanisads
   and adhyatma, 352-353
   and ascetic traditions, 30, 63, 71, 335-336, 402, 406
   and Being, 67
   categories of, 449n.160
   definition and use of term, 7, 62-63
   as discourse of knowledge, 22, 62-63
   as focus of Vedanta/Advaita Vedanta, 113, 123-124, 346, 352-353, 388
   and mantras, 357
   and meditation, 357, 539n.69
   as part of jñana-kanda, 30, 62, 71, 123, 353
   as permeable category, 7
   as sruti, 7-8, 10, 402, 426n.21
   as Veda, 7, 402, 425n.18
Upavedas, 103, 104
Urbach, Ephraim E., 165-166, 431n.46, 476nn.129-131, 484n.219, 486n.256, 495n.385, 507n.20, 508n.28
Uttara-Mimamsa. See Vedanta
V
Vac (speech; goddess of speech), 440-441n.43. See also speech
   and Brahma, 89, 105
   and brahman/Brahman/Brahman-Atman, 42, 47, 65-66, 68, 234
   creative power of, 42, 43, 47-53, 217
   as differentiated and undifferentiated, 47, 51, 53
   as expressed and unexpressed, 47, 49, 50, 52-53, 55, 217, 445n.110
   as female principle, 34, 48, 217
   four quarters of, 42, 441n.44, 445n.110
   and gayatri/Gayatri or savitri/ Savitri, 89-90, 91, 105, 444n.88
   as goddess of speech, 35, 42, 89, 90, 234
   as hidden and revealed, 42-43, 445n.110
   as immanent and transcendent, 42
   as immortal, 48
```

as infinite, 48
as inspirer of cognitions and hymns, 42-43, 234, 246
levels of, 49-53, 441n.44
and mind, 48-49, 50, 126
as Mother of Vedas, 47-48, 90, 444n.88
and Prajapati, 30, 45, 47-53, 62, 89, 126, 239, 445n.121,447n.141
and *rathantara* saman, 49
and *rcs*, 49
and Sarasvati, 48, 89-90, 105, 234, 246, 247, 444n.99, 455n.283
and seers/*rsis*, 34, 42-43, 234, 236, 239, 240-241, 246
as transcendent, 42, 50, 52, 217, 246

< previous page

page\_750

next page >

next page >

```
and Veda(s), 30, 34, 35, 42-43, 47-53, 62, 65-66, 68, 89, 90, 105, 219, 234, 236, 240-241, 246, 444n.88
   and Visnu, 247
   and Vyasa, 247
   and the waters, 35, 42, 50, 51, 52-53 445nn.111, 121
   as Word/brahman, 47
Vacaspati Misra, 124
vaikhari (level of speech), 441n.44
vairaja (type of saman), 40, 106, 439n.36
vairupa (type of saman), 39, 106, 439n.36
Vaisesika, 8, 113-114, 115, 117, 353, 427n.25, 460-461n.394, 461n.397
vaisyas (merchants, agriculturalists, and artisans)
   and heaven, 38, 61
   and jagati meter, 39, 40, 61
   and Prajapati, 39, 54
   and primordial utterance svah, 54, 61
   and recitation and hearing of Veda(s), 355
   and Sama-Veda, 38, 61, 390
   and sun/Surya, 38
   and Visvadevas, 39, 40
Vajasaneyi Samhita or White Yajur-Veda, 39, 44, 246, 503n.166. See also Yajur-Veda
vakyartha (sentence meaning), 116, 122, 124
Valmiki, 7, 71, 80
Vamadeva (Vedic seer), 229
vamadevya (type of saman), 439n.36
Vamana Purana, 106-107
vamsas (lines of tradition), 242, 243, 326, 502n.146
Varenne, Jean, 438n.22
varnas (social classes), 71, 78. See also brahmins; dharma: varnasrama-dharma; ksatriyas; sudras; vaisyas
   and early Buddhist tradition, 406-407, 555-556n.18
   and gods, 38, 39-40
   and meters, 40, 61, 448n.155
   and orders of reality, 60-61
   and Prajapati, 39-40, 54
  and Purusa, 38
   and three vyahrtis, 54, 61
   and three worlds, 38, 61
   and Veda(s), 38, 40, 61, 80, 82, 97, 128-129, 216, 355, 390-391, 400, 402, 406, 448n.155
varnas or aksaras (Sanskrit phones). See also Sanskrit
   and body, cosmic, 91-92, 104, 214, 459nn.351, 361
   and Brahma, 104, 107, 459n.351
   and brahman/Brahman, 91-92, 104, 214
   and dhvani or nada, 118-119
   as eternal, 118-119, 124
```

and gayatri/Gayatri or savitri/Savitri, 92-93, 106-109

and individual words/padas, 118-119 as noneternal, 113-114 and Om, 92-93, 106-109 ontological status of, 129 as phones, not letters, 18, 221 and Purusa, 91-92 and Sabdabrahman, 104, 459nn.351, 361 and Sarasvati, 90, 246 and Siva, 104, 459n.361 sound of, 221 and speech, 90, 106-109, 221, 246 as structural elements of creation, 106, 221 and three vyahrtis, 92-93, 106-109 and Veda(s), 92-93, 106-109, 214, 221 and Word/brahman, 91-92 and word/sabda, 118-119, 124

< previous page page\_751 next page >

```
varnasrama-dharma (duties of the four social classes and stages of life). See dharma: varnasrama-dharma
Varuna (deity), 230, 231, 234, 236, 239, 501n.111
Vasistha (Vedic seer), 229, 230, 239, 240, 243, 244, 245, 501n.107, 502n.125
Vatsa (Vedic seer), 349
Vatsyayana, 460n.393
Vayu (wind; god of wind), 447n.141
   and breath, 38, 58
   as inspirer of cognitions and hymns, 234
   and ksatriyas 38
   and midregions, 38, 56-58, 70, 215, 450n.196
   and primordial utterance bhuvah 56-58, 450n.196
   and seers/rsis, 234
   and u, second constituent of Om, 57-58, 70
   and Yajur-Veda, 38, 56-58, 70, 79, 215
Vayu Purana, 95-96, 97
Veda(s). See also appropriation of Veda(s); atharvans; Atharva-Veda; cognition of Veda(s); interpretation of Veda(s); mantras,
Vedic; rcs; recitation of Vedic Samhitas; Rg-Veda; samans; Sama-Veda;; Samhitas; sruti; study of Veda(s); three Vedas;
transmission of Vedic Samhitas; traya veda; trayividya; Veda and Torah; vedanadi-nityatva; vedapauruseyatva; veda-
pramanya; Yajur-Veda; yajuses
   Aryans as custodians of, 3, 216, 398-399
   and ascetic traditions, 63, 402, 406
   and Atman, 66, 68
   authority of, ix-x, 2, 5, 9-12, 29, 62, 72, 76-77, 79, 87, 94, 113, 114, 115-117, 119, 120, 122-123, 124, 125, 126, 353-354,
   395, 396, 398, 400-401, 402, 405-406, 413, 416, 421n.3, 427n.26, 429n.33, 430n.39, 430-431n.42, 448n.155, 449n.162, 460-
   461n.39, 463n.444
   authority of, as constitutive of "Hinduism," 10, 429n.33, 430n.42
   as basis or foundation of creation, 52, 53, 54, 60, 69, 81, 94, 112, 354, 427n.28
   and Being, 67, 128
   and bhakti traditions or stream, 10-11, 19, 336, 391, 402, 416
   as blueprint or plan of creation, 9, 16, 17, 24, 26, 29, 30, 47, 59, 62, 73, 75-76, 77, 79-80, 93, 95, 99, 101, 102, 108-112, 115,
   124-125, 126-128, 129, 213, 214-215, 216, 218-221, 227, 243, 245, 246, 333, 347, 348, 389, 390, 392, 395, 398, 399-400,
   401, 407, 412, 434n.56
   and body, cosmic, 34, 37-38, 39-40, 41-42, 47, 53, 60, 66, 68, 87, 88, 91-92, 102, 103, 104-105, 106, 214, 216, 351, 398,
   458n.341, 459nn.351, 370
   and body, human, 38, 56, 58, 216, 398
   and body, of cosmos, 59, 216, 398, 406
   and body, social, 216, 325, 398-402, 406
   body of, 325, 398
```

245, 246, 249, 250, 351,

and Brahma, 40, 65-66, 67, 73, 79-80, 82, 88-89, 90, 91, 93, 96, 99, 102, 103, 104-112, 114, 126, 127, 214, 216, 218, 220,

```
440n.36, 453n.243, 454n.262, 459n.351
```

and *brahman*/Brahman-Atman, 24, 29, 30, 34, 40-42, 47, 50, 52-53, 59, 60, 65, 66-67, 70, 72-73, 75, 79, 81, 82, 87, 88, 89, 91-92, 99, 101, 102-104, 112, 115, 123-124, 125, 128-129, 213, 214, 216, 219, 227, 246, 328, 330, 336, 351, 356, 392, 393, 396, 398, 440n.42, 443n.79, 454n.262

brahmins as embodiments of, 400-401, 412, 427n.26

branches/sakhas of, 87, 88, 102, 103, 112, 128, 250, 345, 458n.339, 460n.392

and categories of priests, 33, 44, 54-55, 58, 60, 104, 107, 348

as constitutive category of brahmanical tradition, ix-x, 2-3, 398-403

as cosmological principle or cosmic reality, ix-x, 5, 16-17, 25, 44, 47, 84, 115, 213, 397, 420

cosmological status of, 16, 29, 76, 80, 428-429n.29

as created/pauruseya, 8, 113, 427n.25, 460n.394

and creater principle, 17, 24, 29, 30, 34, 67-69, 73, 77, 81, 92, 115, 124-125, 213, 214, 216, 219, 221, 227, 330, 348, 351, 398, 440n.42

and cycles of creation, 75-76, 79-80, 88, 93, 94, 95, 96, 101-102, 110, 112, 113, 115, 124-125, 127-128, 129, 243, 245, 247-251, 326, 427n.28, 460n.392, 503n.169, 504n.181

definition and use of term, 7-9, 31-32, 425n.18, 438n.10

destiny of, 430n.40

and destruction of cosmos, 111-112

and Devi, 99

and dharma, 76, 79, 115-117, 119, 120, 122, 123, 124, 247, 430n.41, 463n.444

as differentiated and undifferen-tiated, 47, 50, 52-53, 60, 62, 66, 67, 75, 102-103

distinguishes Aryans from non-Aryans, 398-399

and divine language, 16, 17, 213, 214, 216, 395, 396, 399, 406, 407

division of one Veda into four Samhitas, 82, 96, 228, 247-248, 249-250, 453n.243, 457n.317, 503n.169, 504n.181

Dravidian Veda or Tamil Veda, 10

and early Buddhist tradition, 405-406, 407-408, 449n.162, 555n.17

emphasis on auditory mode of perception, 17-19, 218-221, 223, 334, 385, 414-417

emphasis on oral over written channel of language, 17-19, 218-221, 223, 334, 344-345, 385-387, 414-420

emphasis on phonic over cognitive dimension of words, 18, 218-221, 223, 334, 346-347, 385, 386-388, 414

emphasis on sound over meaning, 97-98, 346-347, 351, 386-388, 408, 418, 419, 457n.323

as encompassing symbol/category, x, 2, 6, 7-9, 395, 401, 412

as energy/sakti of visnu, 103

as eternal, 8, 9, 29, 32, 65, 67, 75-76, 77, 79-80, 82, 84, 93-94, 95, 99, 110, 112, 113, 114, 115-117, 122-123, 124-125, 126, 127, 128, 129, 228, 243, 245, 247, 248, 250, 251, 330, 334, 353, 355, 356, 427nn.25, 28

```
Veda(s) (continued)
  and ethnic-cultural identity of Aryans, 3, 216, 325, 398-399, 412
  extension of term to include smrti, 8-9, 402, 427n.26
  fifth Veda, 7, 8, 10, 82-84, 95-97, 104-105, 247, 248, 250, 336, 391, 402, 425-426n.19, 453.243, 457n.311
  and fire, 233
  and four levels of scripture/Word, 17, 213-216, 217-219
  four quarters of, 249
  four types of representation of, 17, 24, 29, 213-216, 227
  and gayatri/Gayatri or savitri/Savitri, 79, 90, 91-93, 105, 106-109, 444n.88, 455n.282, 456n.294
  and gods, 34, 38, 39, 56-58, 59, 66-67, 70, 79, 96, 110, 111, 128-129, 215, 229, 231, 232, 233-235, 236-237, 238, 240, 246,
  327, 328, 330, 339, 343, 348, 349, 350-351, 354, 388-389, 401, 416, 419, 498nn.52, 59
  Hindi Veda, 10
  as immortal, 48, 67, 75
  as imperishable, 48, 67, 75, 94, 112, 355
  and the Imperishable, 66, 67, 233, 330, 356
  infallibility of, 113, 115, 120, 123, 353-354, 388
  as infinite, 8, 12, 32, 47, 48, 62, 65, 84, 356, 396, 427n.28
  as instrument of creation, 38-39, 89, 91, 93, 349
  and Isvara, 113, 114, 353, 427n.25, 460n.393
  intrinsic validity of, 114, 115-116, 119, 120, 123, 124
  Karsna Veda, 82
  as knowledge, 7, 9, 11-12, 17, 24, 29, 30, 31, 32, 43, 60, 65, 66, 67, 70, 75, 76, 77, 87, 90, 93, 94, 99, 102-103, 104, 112,
   128-129, 213, 214, 216-217, 219, 227, 228, 247, 336, 354, 356, 396, 427n.28, 430n.41, 430-431n.42, 434n.54
  levels of, 32, 51-53, 66, 102-103, 108
  and levels of creation/reality, 17, 213, 214-215, 326, 395, 396
  and levels of embodiment, 216, 398-403
  and light, 232-233, 332, 427-428n.28, 497n.34
  as limited/bounded and unlimited/boundless, 2, 6, 12, 29, 30, 41, 43, 47, 62, 84, 356, 395, 396, 400-401
  and linguistic identity of Aryans, 3, 398-399, 412
  and maintenance of cosmos, 111-112
  and Manu, 76
  as mental plan, 127, 221
  and mind, 48-49, 236
  and model of canon, 6-7, 431n.43
  and mouth(s), 40, 41, 52-53, 79, 88, 96, 104, 105-106, 107, 109-110, 112, 218, 220, 249, 440nn.36, 42
  as multileveled, ix-x, 5, 17, 25, 213, 214-215, 397, 412
  as nonchanging, 94, 112, 247
  as noneternal, 113-114, 427n.25, 460n.394
  and Om, 57-58, 69-70, 79, 92-93, 106-109, 111-112, 215, 357, 393, 451n.200, 460n.380
  ontology of, 29, 113, 129, 353, 427n.28
```

as open-ended category, x, 6, 62, 395, 396

as oral texts, 6, 12, 17-18, 19, 24,

Page 755

```
43, 60, 73, 82, 83, 94, 98, 112, 213, 215, 218, 220, 221, 223, 228, 331, 334, 344-347, 354, 355, 385-387, 395-396, 414-420, 431n.43, 558n.53
```

and orders of reality, 33-34, 37-38, 39-40, 44, 46, 56-58, 60-61, 62, 67-68, 69-70, 79, 111-112, 215, 216, 348, 349, 350, 389, 398, 400, 450n. 196, 502n.134

and Pali canon, 407-408

as paradigmatic, x, 2, 6, 9-10, 19, 76-77, 82-84, 95-99, 336, 343, 390, 396, 407, 416

as paradigm for epics/Itihasas, 10, 19, 416

as paradigm for Mahabharata, 82-84, 336

as paradigm for Manu-Smrti, 10, 76-77

as paradigm for Puranas, 10, 19, 95-99, 336, 416

and patron of sacrifice/yajamana, 61

and Prajapati, 30, 39-40, 46, 47-53, 54-62, 65, 66, 67, 79, 89, 126, 127, 214, 216, 238, 250, 330, 349-351, 445n.121, 446n.134, 459n.370, 500n.96

Purana-Veda, 95, 99

and Purusa, 37, 41, 65, 66, 67-68, 91-92, 349, 458n.341

and Qur'an, 557n.35

reflects structures of cosmos, 56, 61, 62, 214-215, 216, 241, 348, 389, 398, 400, 448n.155

rejection of, 10-11, 405-406, 429n.37, 449n.162, 555n.17

restricted to male members of three higher social classes/varnas, 82, 97, 355, 390-391

as rhythms of creation, 9, 221, 332, 347-348, 386, 418

as Sabdabrahman, 24, 29, 73, 103, 108-109, 213, 215, 216, 219, 227, 330, 355, 357, 396, 419

sacramental function of, 97, 539n.64

and sacrifice, 11, 19, 29, 33, 34, 37-39, 41, 43, 44, 46-47, 50, 54, 55, 56, 58, 60, 61, 65, 73, 87, 103, 104-106, 126, 227, 231, 238, 240, 241, 249, 333, 339, 345, 346, 347-351, 352, 355, 401, 402, 406, 416, 427n.26, 431n.43, 443nn.77, 81, 446n.134, 457n.311, 502n.134

and sacrificial boar, 87, 103, 454-455n.268

and Sanskrit varnas, 92-93, 106-109, 214, 221

and Sarasvati, 90-91, 105, 227, 234, 246-247, 455n.282

and seers/rsis, 8-10, 12, 18, 34, 42-43, 66-67, 76, 82, 83, 93, 94, 96, 110, 112, 221, 227-251, 325-339, 344, 348, 349, 354, 355, 356-357, 385, 389-390, 395-396, 398-399, 407, 415, 426n.24, 427n.27, 427-428n.28, 496n.5, 497n.22, 501nn.113, 120, 502n.132, 539n.64, 555n.17

and Siva, 30, 73, 87, 88, 99, 102, 103-104, 111, 336, 351

and Skambha, 41-42, 53, 66, 440n.42

and social classes/varnas, 38, 40, 61, 80, 82, 97, 128-129, 216, 355, 390-391, 400, 402, 406, 448n.155

and social hierarchy, 3, 40, 61, 82, 97, 216, 325, 334-337, 339, 343, 355, 390-391, 398, 399-402, 406, 448n.155

as source of creation, 9, 12, 17, 26, 29, 54-56, 59, 60, 75-76, 80, 90, 94, 126, 128-129, 214,

Page 756

a(s) (commen)

215, 216, 219, 349-350, 398, 427-428n.28, 446n.134

as source of legitimation, x, 3, 9-12, 40, 61, 76-77, 82, 334-337, 339, 343, 355, 390-391, 395, 396, 399-402, 426n.21, 431n.42, 448n.155, 453n.243

and speech/Vac, 9, 24, 29, 30, 32, 34, 35, 42-43, 47-56, 58, 59, 60, 62, 65-66, 68-69, 73, 81, 89, 90, 94, 101, 102, 104, 105-111, 112, 114, 126-127, 129, 214, 216-218, 219, 220, 221, 227, 230-231, 232, 233, 234-237, 240-241, 245, 246, 251, 330, 331, 332, 333, 334, 344, 349, 354, 355, 356, 415, 427n.26, 428n.28, 431n.43, 440n.42, 444n.88, 446n.134

as *sruti*, 7-9, 18, 72, 76, 93, 119, 126, 221, 227, 250, 344, 355, 385, 391, 396, 402, 407, 415, 418, 426nn.21, 24, 427n.26, 428n.28, 539n.64

and stages of creation, 17, 49-53, 55, 79, 101-102, 216-219

strategies for extending domain of term, 6-10, 43, 62, 63, 335, 396, 401, 402, 412, 427n.26

strategies of assimilation to, 7, 9-10, 72, 76-77, 82-84, 95-99, 336, 391, 396, 402, 426n.21, 429n.30, 453n.243

subversion of, 11, 429n.37

as supratextual category, ix-x, 5, 11, 16, 32, 84, 215-216, 354, 356, 395, 396, 419, 420

as symbol, ix-x, 2, 5, 6, 7-8, 11-12, 395, 396, 400, 401, 412, 421n.5

and tantric traditions, 10-11, 429n.37

and three gunas, 106, 108, 111-112, 459n.373

and three vyahrtis, 51, 54, 56-58, 59, 61, 62, 68, 69, 70, 79, 92-93, 106-109, 111-112, 357, 447n.137, 451n.200

and three worlds, 38, 51, 54, 56-58, 59, 60, 61, 70, 111-112, 215

as transcendent, x, 7, 9, 10, 12, 62, 72, 76, 228, 233, 327, 328, 336, 339, 343, 344, 347-348, 354, 355, 357, 386, 390, 392, 396, 419, 427n.28, 430-431n.42

and the Transcendent, 9, 43, 221, 227, 330, 344, 415, 428n.28

and trimurti, 111-112

as uncreated/apauruseya, 8, 113, 114-117, 119, 120, 122-123, 124, 125, 127, 228, 330, 353, 427n.25, 463n.432

and varnasrama-dharma, 80, 128-129

veda-purusa, 32, 92

and Visnu, 30, 73, 82, 87-89, 90, 94, 96, 99, 102-103, 111, 245, 336, 351, 454-455n.268, 455nn.270, 278

and Vyasa, 82-83, 96, 97, 228, 247-248, 249-250, 453n.243, 457n.317, 503n.169, 504n.181

as without beginning, 90, 93, 115-116, 123, 126, 127

as Word/*brahman*/Sabdabrahman, ix-x, 12, 16-17, 18, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 34, 41, 42, 43, 47, 50, 52-53, 60, 62, 66-67, 70, 73, 84, 87, 103, 213, 215-216, 219, 227, 395, 396, 398, 400, 403, 412

and yugas, 96, 112, 247-248, 249-251, 460n.392, 503n.169

Veda and Torah. See also Torah; Veda(s)

and affinities between brahmanical and rabbinic traditions, ix-x, 2-3, 6, 25, 397-403, 408-409, 412, 413

< previous page

page\_756

next page >

and lotus, 86, 101

Page 757

```
cognition of Veda(s) and revelation of Torah, 325-339
  divergences in conceptions of language, 17-19, 218-223, 333-334, 385-388, 395, 414-420
  structural affinities in symbol systems, 16-17, 24, 213-219, 395, 434n.57
  Veda and Torah in practice, 385-393
vedanadi-nityatva (Veda[s] as eternal and without beginning), 115-116, 122-123. See also Veda(s): as eternal; Veda(s): as
without beginning
Vedangas, 71, 103, 228, 246, 345, 386, 504n.177
Vedanta or Uttara-Mimamsa, 8, 114-115, 352-354, 427n.25. See also Advaita Vedanta; Dvaita Vedanta; Visistadvvaita Vedanta
  focus on jñnana-kanda, 353
  focus on knowledge of Brahman/Brahman-Atman, 113, 353
  focus on Upanisads, 113, 346, 352-353, 388
  as school of Vedic exegesis, 114, 346, 352-354, 388
  schools of, 114, 353
vedapauruseyatva (Veda[s] as uncreated, not derived from any personal agent), 114-116, 119, 120, 122-123, 124, 125,
463n.432. See also Veda(s): as uncreated/apauruseya
veda-pramanya (Veda[s] as valid means of knowledge), 113, 114, 115-117, 119, 120, 122-123, 124, 126, 462n.400, 463n.444.
See also Veda(s): authority of; Veda(s): intrinsic validity of
Vedic mantras. See mantras, Vedic
Vermes, Geza, 543n.16
Vijñanabhiksu, 114, 461n.396
Virasaiva tradition, 10-11
Virupas (descendants of Angiras; Vedic seers), 230
visarga (secondary creation). See pratisarga
Visions of Ezekiel. See Reuyyot * Yehezqe'l
Visistadvaita Vedanta, 114, 353. See also Vedanta
Visnu or Visnu-Narayana (deity)
  as archetypal seer/rsi, 244
  as Atman/Paramatman, 85, 102, 454n.255
  and bhakti traditions or stream, 72, 81, 94
  and body, of cosmos, 85
  and Barahma, 82, 86, 88-89, 93, 101-102, 104, 111, 455n.278, 459n.349
  as Brahman/Brahman-Atman, 30, 73, 81, 82, 85, 86, 87, 94, 100, 102-103, 104, 244, 245, 336, 351
  cosmic body of, 85, 87, 90, 102, 103, 351
  and cosmic egg, 100, 101-102
  and Dharma-Sastras, 103
  emanations/vyuhas of, 84, 85, 454n.255
  and epics/Itihasas, 103
  as formed and formless, 85
  grace of, 245, 336
  as Hari, 85
  as Hiranyagarbha, 454n.258
  and knowledge, 87, 102-103, 336
  as Krsna, 85
  as lord of speech, 90
```

as maintainer, 86, 111
as manifest and unmanifest, 85
and meters, 87
and midregions, 111
as Nirguna Brahman, 85, 87, 94, 100

< previous page page\_757 next page >

```
Visnu (continued)
   and orders of reality, 111
   and Prakrti, 85-86
   and primordial utterance bhuvah, 111
   and Puranas, 96
   and Purusa, 85, 100, 101-102, 244
   and sacrifice, 87, 103, 351
   as sacrificial boar, 87, 103, 454-455n.268, 459n.349
   as Saguna Brahman, 85
   and Sarasvati, 90, 247
   and sastras, 96
   and sattva, 111
   and seers/rsis, 87, 244-245, 336, 503n.152
   and Siva, 86, 100, 111
   as soul of cosmos-body, 85
   and speech/Vac, 90, 247, 503n. 164, 504n.181
   and sun, 103
   and u, second constituent of Om, 111
   as ultimate source of creation, 84, 85-86, 89, 100, 503n.152
   as Vasudeva, 85, 454n.255
   and Veda(s), 30, 73, 82, 87-89, 90, 94, 96, 99, 102-103, 111, 245, 336, 351, 454-455n.268, 455nn.270, 278
   and Vyasa, 82, 96, 247, 249, 336, 503n.170, 504n.181
   and the waters, 86, 101
   as Word/sabda, 103
   and Yajur-Veda, 111
   and yajuses, 111
Visnu-Narayana (deity). See Visnu
Visnu Purana, 73, 97, 100, 102-103, 104, 105-106, 126, 250
Visvadevas (group of deities)
   and jagati meter, 39, 40
   and vaisyas, 39, 40
Visvakarman (deity)
  as creator principle, 35, 36
   as hotr priest, 36
   as lord of speech, 36
   Prajapati as, 44
   and sacrifice, 36
   as seer/rsi, 36, 241
Visvamitra (Vedic seer), 229, 230, 239, 243, 244, 501n.107
Vivarana school, 124
voice(s) of God, 195. See also qôl/qolot *
   "according to power," 272, 282-284, 309-310
   and fire, 155, 222, 270, 296, 306, 314, 318, 332
   and gentile nations, 269, 292, 295-296, 309, 338, 530n.288
```

and light, 222-223, 318-319, 320-321

and Moses, 282, 310, 530n.287

and mysteries of creation, 222-223, 318-319, 322-323, 333

as one of ten words of creation/ma'amarot\*, 170, 171

and people of Israel, 222-223, 257, 269, 270, 271, 272, 280, 282-284, 292, 295-296, 306-307, 309-310, 314-315, 318-321, 322-323, 329, 331, 332, 333, 338, 472n.83, 510n.61, 517n.139, 529n.283, 530n.288

and revelation of Torah, 155, 222-223, 257, 269, 270, 271, 272, 280, 282-284, 292, 295-296, 299, 306-307, 309-310, 314-315, 318-321, 322-323, 329, 331, 332, 333, 338, 472n.83, 510n.61, 517n.139, 522n.204, 529n.283, 530nn.287, 288, 534nn.344, 348

and *sepirot\**, 318-319

as source of death and source of life, 296, 309, 530n.288

and the waters, 170, 171, 178, 189-190, 479n.154

## < previous page

page\_758

next page >

Wartski, I., 542n.16

```
Page 759
```

```
vyahrtis (sacred utterances; sound correlatives of three worlds). See also bhuh; bhuvah; svah
   and Brahma, 79, 102, 105, 107
   and creator principle, 92
   and gayatri/Gayatri or savitri/Savitri, 79, 92-93, 106-109
   and gods, 56-58, 111
   and human faculties, 56, 58
   and Om, 57-58, 69, 70, 79, 92-93, 106-109, 111-112, 357, 447n.142, 451n.200
   and Prajapati, 51, 54, 56-58, 68, 79
   and primordial utterance mahah, 70
   as root mantras, 357
   and Sanskrit varnas, 92-93, 106-109
   and social classes/varnas, 54, 61
   and speech, 51, 54, 58, 59, 62, 106-109
   and three constituents of Om, 57-58, 69, 79, 106, 108, 109, 111-112
   and three gunas, 111-112
   and three priests, 58
   and three sacrificial fires, 58
   and three worlds, 51, 54, 56-58, 61, 92, 106, 108, 109, 111-112
   and trimurti, 111-112
   and Veda(s), 51, 54, 56-58, 59, 61, 62, 68, 69, 70, 79, 92-93, 106-109, 111-112, 357, 447n.137, 451n.200
vyakti (individual thing), 120, 121-122, 124, 125, 463n.435
Vyas, R. T., 442-443n.65, 444n.94
Vyasa
   as author and transmitter of Mahabharata, 82-83, 247-248, 336
   and Brahma, 82, 453n.243
   and dharma, 453n.243
   and epics/Itihasas, 250
   Ganesa as scribe of, 82-83
   knew past, present, and future, 247-248
   as portion of Visnu, 82, 96, 247, 249, 336
   and Puranas, 96-97, 250
   and Sarasvati 247
   as seer/rsi, 82, 83, 247-248, 336, 453nn.238, 239, 503n.170, 503-504n.171, 504n.174
   as semidivine, 247
   and speech/Vac, 247, 504n.181
   as superior to Vedic seers/rsis, 247, 336, 453n.238, 503n.170
   and tapas, 247-248
   and Veda(s), 82-83, 96, 97, 228, 247-248, 249-250, 453n.243, 457n.317, 503n.169, 504n.181
   and Visnu, 82, 96, 247, 249, 336, 503n.170, 504n.181
   and yugas, 96, 247-248, 249-250
W
Wald, Stephen G., 492n.336
Walshe, Maurice, 555n.16
```

```
waters, 84
and cosmic egg, 36, 50, 52, 53, 77-78, 101
earth as lower waters, 208
as female principle, 35, 101
heaven as upper waters, 208
as matrix of creation, 35
and Merkabah, 510n.58
and Narayana, 77-78, 101, 458n.332
and Prajapati, 45, 50, 52-53, 445n.121
and Prakrti, 101
and sacrificial boar, 87, 103
and Sarasvati, 90
and speech/Vac, 35, 42, 50, 51, 52-53, 445nn.111, 121
and spirit of God, 170, 171, 178, 189-190, 479n.154
```

## < previous page

page\_759

next page >

next page >

```
waters (continued)
   of Torah, 302
   and Visnu-Narayana, 86, 101
   and voice of God, 170, 171, 178, 189-190, 479n.154
waw/Waw (Hebrew letter; letter of Tetragrammaton)
   and Tip'eret *, 208, 209, 212
   and world of formation/yesîrah, 212
   and Written Torah, 209, 212
Wayman, Alex, 540n.75
weapon(s)
   engraved with Name of God, 256-257, 260, 279, 305-306, 313, 515n.119
   people of Israel invested with, 256-257, 260, 279, 305-306, 313, 515nn.118, 119
   and revelation of Torah, 256-257, 260, 279, 305-306, 313, 515nn.118, 119
Weiss, Abraham, 519n.171
Whitaker, G. H., 467n.36
White Yajur-Veda. See Vajasaneyi Samhita
Whybray, R. N., 134-135, 464n.2, 465nn.7, 10, 466n.10
Widengren, Geo, 424-425n.9, 557n.31
wind. See Vayu
wisdom. See also hokmah*/Hokmah*; knowledge
   as artisan/'amôn or architect of creation, 24, 131, 133-134, 137, 140, 161, 162, 164, 186, 202, 214, 253
   as aspect of word/Word, 16-17, 216
   associated with understanding/tebunah* and knowledge/da'at*, 176, 177, 185, 195, 298, 486n.248
   and Astarte-Itar, 465n.10
   and Canaanite traditions, 134-135, 141, 465-466n.10
   as cosmic ordering principle, 136, 137-138, 185
   as daughter of God, 139
   descent from heaven, 15, 135-136, 362
   and Egyptian traditions, 134-135, 141, 465-466n.10
   embodied in Book of the Torah/Sefer Torah, 136, 362
   as eternal, 139
   as female figure, 133, 146, 202
   as first of God's works, 133, 139, 141, 194
   and gentile nations, 273
   as God's co-worker in creation, 134, 137, 138, 198, 214
   and Hellenistic traditions, 136, 137-140, 141, 466n.10, 477n.132
   as innermost soul of Torah, 15, 369
   as instrument of creation, 140, 141, 165, 176, 177, 185, 195, 298
   and Isis-Astarte, 136
   Israelite wisdom tradition, 133, 135, 136, 137, 138, 141, 464n.1, 477n.132
   and light, 369
   and Logos, 133, 136, 138, 139-140
   and Maat, 465n.10
```

as male principle, 207

and Mesopotamian traditions, 134-135, 141, 465-466n.10 as moral law, 136 as Mother, 139 as mythological figure, 134-135, 465n.9, 465-466n.10 as an objectification of the world order, 134-135 and people of Israel, 135-136, 323 as personification of attribute of God, 134-135, 465n.9 as primordial or preexistent, 15,

< previous page page\_760 next page >

```
24, 131, 132-133, 135-137, 139, 141, 146, 148, 149, 153, 154, 159, 160, 162, 164, 166, 171, 175, 183, 188, 193, 194,
     202, 214, 253, 362, 369, 471n.77
   as re'sit *, 133, 162, 164, 186
   and revelation of Torah, 15, 135-136, 323, 362
   role in cosmogonic process, 137, 154, 469n.56, 474n.105, 485n.233
   and sophia, 466n.10
   and speech, 16-17, 207
   and Temple, 136
   termed 'amôn, 133-134, 137, 161, 162, 164, 186, 202, 464nn.4, 5, 464-465n.6, 467n.36
   Torah as, 15, 24, 131, 132-133, 135-137, 139-140, 141, 146, 148, 149, 153, 154, 159, 160, 162, 164, 165, 166, 171, 175,
   176, 183, 185, 186, 188, 193, 194, 202, 214, 216-217, 253, 298, 323, 362, 369, 434n.54, 471n.77, 474n.105, 480n.184,
   485n.233, 486n.248, 489n.300
   as tree of life, 193
   as unique possession of people of Israel/Jews, 135-136, 138
Wisdom of Ben Sira, 133, 135-137, 138-139, 140-141
Wisdom of Solomon, 133, 137-139, 140-141, 467n.23
Wolfson, Elliot R., 318, 322, 371, 432n.48, 433n.52, 469n.57, 490n.317, 492n.336, 508n.31, 510n.61, 533-534n.339,
534nn.343, 352, 535n.366, 545n.42, 546nn.52, 54, 547n.57, 547-548n.60, 548n.66
Wolfson, Harry Austryn, 139, 467nn.36, 37
women
   and access to Mahabharata, 82
   and access to Puranas, 97, 98, 457n.322
   and bhakti practices, 94
   excluded from reciting or hearing Veda(s), 82, 97, 355, 390-391, 539n.65
   excluded from study of Torah, 391
   and revelation of Torah, 310, 323-324, 331, 391
  role of wife of patron of sacrifice/yajamana, 339, 350, 419, 539n.65
word/Word. See also brahman/Brahman; dabar*; dîbber; dîbbûr; language; language, divine; ma'amarot*; sabda;
Sabdabrahman; speech; Ten Commandments; ten words of creation
   Brahma as, 104
   brahman as, 24, 29, 34, 40-41, 47, 50, 52, 53, 60, 66, 67, 70, 91-92, 213, 216, 219, 227, 396
   Christ as, 159, 403
   cognitive and phonic dimensions of, 16-17, 18, 146, 169, 171, 218-223, 334, 346-347, 385, 386-388, 414
   as cosmological principle or cosmic reality, ix-x, 16-17, 25, 213, 395
   embodied in scripture/texts, 16, 24, 26, 215-216, 227, 325, 398, 400, 403, 412
   encompasses unspoken thought and vocalized speech, 16-17, 171
   as essence of ultimate reality, 17, 213, 219, 395
   and fire, 18, 146, 155, 171, 172, 178-179, 190, 191, 197, 210, 222, 257, 270, 308, 318, 332, 482n.198, 483n.218, 510n.61,
   535n.367
```

```
word/Word (continued)
   and gentile nations, 296
   as infinite, 32, 84
   knowledge/wisdom and speech as two aspects of, 16-17, 216
   levels of, 17, 25, 129, 213-216
   and light, 18, 146, 171-172, 190, 197, 222, 368, 479nn.158, 159, 487n.272
   as means of creation, 14, 148, 126-127, 150, 152, 154, 159, 169, 170-171, 178, 187, 188, 189-190, 194, 195, 197, 200, 204,
   207, 215, 216, 256, 298, 299, 306, 317, 403, 478n.151, 482n.207
   as multileveled, ix-x, 17, 25, 213, 412
   Om as, 70, 108
   and people of Israel, 222, 257, 270, 282-284, 296, 299, 308, 318, 332, 535n.367
   as primordial or preexistent, ix, 24, 43, 62, 159, 215, 398, 403
   Puranas as, 96
   Purusa as, 91-92
   Qur'an as, 409, 412
   and revelation of Torah, 14, 154-155, 191, 222, 256, 257, 270, 282-284, 292, 296, 299, 306, 308, 317, 318, 320, 332, 366,
   510n.61, 535n.367
   and Sanskrit varnas, 91-92
   scripture as, ix-x, 16-17, 213, 215-216, 219, 395, 403
   Sefer Torah as consummate expression of, 14, 395, 396-397
   Sefer Torah as verbatim record of words of God, 13, 359
   Sefer Torah as visible form or embodiment of, 18, 19, 360, 363, 386, 416-417
   Siva as, 104
   as source of death and source of life, 296
   and stages of creation, 216-219
   and throne of glory, 191, 308
   Torah as, ix-x, 14, 16-17, 18, 19, 24, 25, 26, 131, 146, 152, 159, 161, 167, 171-172, 176, 178-179, 184, 187, 188, 190, 191,
   197, 213, 215-216, 219, 222, 253, 317, 360, 363, 386, 395, 396-397, 398, 400, 403, 412, 416-417, 419, 479n.158, 482n.198
   as unlimited, 12, 29, 30, 41, 43, 54, 62, 395
   Vac as, 47
   Veda(s) as, ix-x, 12, 16-17, 18, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 34, 41, 42, 43, 47, 50, 52-53, 60, 62, 66-67, 70, 73, 84, 87, 103,
   213, 215-216, 219, 227, 395, 396, 398, 400, 403, 412
   Vedic mantras as consummate expression of, 62, 395, 396
   Visnu as, 103
worlds. See four worlds; three worlds
Wright, Addison G., 542n.16
writing. See also language: oral vs. written channels; miktab *; oral and written traditions; scribal tradition; scribes
   as graphic representation of language, 414
   as one of ten things created on eve of first Sabbath, 148-149, 152, 175, 193, 314, 470n.62, 471n.76, 481n.187, 488n.291,
   532n.317
   as ritually polluting, 344, 385
   role in cosmogonic process, 209
```

Written Torah, 17, 163. See also Hebrew Bible; Oral Torah; Pentateuch; Sefer Torah; Torah

Christian appropriation of, 158, 174, 182, 294, 295

of Torah scroll, as holy work, 360, 386

Y

and Brahma, 79, 104, 107, 110, 218

and breath, 38, 58

```
Page 763
   and commandments/mitzvot, 381
   definition and use of term, 12-13, 431n.46
   and fire, 172, 480n.171
   Hebrew Bible as, 12-13, 141-142, 158, 273, 294, 485n.232, 512n.75
   and Hebrew letters, 209
   and Hokmah *, 209
   interpretation of, 359, 361-373, 386-388
   and kabbalist exegete, 370, 373, 392
   Ketuvim as, 12-13, 173, 285, 294, 397
   and Mishnah, 147-148, 174
   and Moses, 320, 373, 392
   and Name of God, 209, 381
   Nevi'im as, 12-13, 173, 285, 294, 397
   and Oral Torah, 12-13, 22, 147, 148, 151, 157, 158, 173-174, 176, 181-182, 191-192, 209, 219, 272-273, 284-285, 311,
   337, 362, 373, 381, 392, 397, 431n.46, 518n.148, 521n.197
   Pentateuch as, 12-13, 147, 173, 285, 294, 385, 397
   and primordial Torah/tôrah qedumah*, 209, 219
   rabbinic sages as custodians of, 337, 391
   and revelation of Torah, 13, 158, 173-174, 182, 272-273, 284-285, 294, 311, 325, 331, 362, 385-386, 397
   role in cosmogonic process, 209
   and Talmud, 174
   Tip'eret* as, 198, 209, 212, 320, 370, 373, 381, 392, 493n.341
   and Waw, third letter of Tetra-grammaton, 209, 212
   and words of scribes, 158, 174, 182
   and world of formation/yesîrah, 212
Würthwein, Ernst, 465n.10
yajamana (patron of sacrifice), 339, 348, 350, 419
   and construction of divine self, 43, 61, 449n.158
   conveyed to world of heaven, 43, 61
   and descent from a seer/rsi, 241-242
   and hotr priest, 242
   self of, constituted by Veda(s), 61
   wife of, 339, 350, 419, 539n.65
yajña (Vedic sacrifice). See sacrifice
Yajñavalkya (Vedic seer), 246, 503n.166
Yajñavalkya-Smrti 352
yajñayajñiya (type of saman), 439n.36
Yajur-Veda, 29, 39, 73, 426n.19, 438n.11. See also TaittiriyaSamhita; Vajasaneyi Samhita; yajuses
   and adhvaryu priest, 33, 44
   and Atman, 66
   and Being, 67, 457n.311
```

```
and creator principle, 92
definition and use of term, 7, 31-32, 33
and ksatriyas, 38, 61, 390
and midregions, 38, 51, 56-58, 60, 61, 70, 111, 215
and mind, 58
as part of threefold Veda, 31, 425n.16
and Prajapati, 56-58, 62
and primordial utterance bhuvah, 51, 56-58, 61, 79, 111
and Purusa, 66, 91
and sattva, 111
and Siva, 104
```

< previous page page\_763 next page >

```
Yajur-Veda (continued)
   and speech, 62, 106-108, 110, 218
   and u, second constituent of Om, 57-58, 70, 79, 108, 111
   and Visnu, 87, 111
   and Vyasa, 250
   and wind/Vayu, 38, 56-58, 70, 79, 215
   and yajuses, 7, 32, 250
yajuses (sacrificial formulae that constitute the Yajur-Veda), 62, 70, 437n.9, 438nn.10, 14. See also Yajur-Veda
   and adhvaryu priest, 33, 54, 60
   and Brahma, 40, 104, 106
   and Brahman/Brahman-Atman, 42, 66, 102, 112
   and breath, 447n.148
   definition and use of term, 31-32, 33
   as limited, 29, 41
   and midregions, 59
   and mind, 4-47n.148
   as part of threefold Veda, 31, 34, 425n.16
   and patron of sacrifice/yajamana, 61
   and Prajapati, 50, 54, 60, 349-350
   and Purusa, 37, 67-68
   and sacrifice, 33, 37, 43, 54, 60, 348, 349-350, 457n.311
   and sattva, 111
   and Siva, 88
   as Skambha, 41-42
   as source of motion, 59
   and speech/Vac, 47, 50, 54, 106
   as sruti, 7
   and sun/Aditya, 246, 503n.166
   and Visnu, 87, 102, 103, 111
   and Vyasa, 249-250
   and Yajñavalkya, 246, 503n.166
   and Yajur-Veda, 7, 32, 250
R. Yannai, 275, 515n.115, 526n.249
R. Yannai b. Simeon b. Yannai, 304-305, 515n.115
Yaska, 228, 352, 496n.2, 538n.48
year, 49, 55, 78
   and Prajapati, 50, 445n.115, 450n.171
yesîrah (world of formation)
   as abode of angels, 211
   and names of angels, 212
   and Tip'eret *, 212, 215
   and Waw, third letter of Tetra-grammaton, 212
   and Written Torah, 212
```

Yesod\* (foundation; ninth *sepîrah*), 197, 373

```
yod*/Yod* (Hebrew letter, letter of Tetragrammaton), 478n.143, 487n.262
   and Hokmah*, 208, 209, 212
   and primordial Torah/tôrah qedumah*, 209, 212
   shape of, 169, 177, 189
   and world of emanation/asilut*, 212
   world to come created with, 168-169, 177, 188-189
Yoga (school of Indian philosophy), 8, 113, 353, 427n.25
yoga, 71, 453n.233, 551n.1
   and mantras, 357
   and meditation, 357
   and seers/rsis, 245
Yôma', 176
Yom Kippur (Day of Atonement), 190, 310-311
Younger, Paul, 430n.39
yugas (ages), 74-75, 95, 96, 112, 247-248, 249-251, 452n.217, 460n.392, 503n.169
\mathbf{Z}
R. Zakkai of Shaab, 279, 525n.244, 527n.259
Zebahim*, 285
R. Ze'ira, 169
zîw (splendor), 257, 279, 289, 300, 301, 303, 305, 515n.120,
```

## < previous page

page\_764

next page >

```
525n.244, 527n.259, 532n.311,534n.340

zîw hadaro * (splendor of his glory), 305, 515n.120, 525n.244, 527n.259, 532n.311, 534n.340

Zohar, 23, 196, 200, 202-210, 217-219, 220, 221-223, 315-324, 325, 328, 331-333, 334, 361, 367-373, 375, 378-381, 382, 383, 391-393, 398, 415, 420, 490nn.317, 319

author(s) of, 367, 490n.319, 544n.32

as central work of theosophical Kabbalah, 196

and exegetical Midrashim, 196, 315

and second-century Tannaim, 196

Zunz, Leopold, 468n.42, 524n.222

R. Zutra b. Tobiah, 176
```

## < previous page

page\_765